

7 2 54

**OEUVRES** 

# CAPEFIGUE.

LES DIPLOMATES

## HOMMES D'ÉTAT EUROPÉENS.



SERIES I V

## BRUXELLES.

MELINE, CANS ET C'. LIBRAIRES ÉDITEURS

1848

beauty Looks

### **OEUVRES**

# CAPEFIGUE.

### **OEUVRES**

# CAPEFIGUE.

LES DIPLOMATES

## HOMMES D'ÉTAT EUROPÉENS.

SÉRIES 1 A 3.



### Brurelles.

MELINE, CANS ET COMPAGNIE
LIVOTHUR. LEIPEIG.
NEWS NAIMON J. P. WELLINE.

1848

Cette partie contient douze notices sur les houmes d'État et les diplomates européens.

Il a été récemment porté de si étranges jugements sur ces existences si remplies et si hautes, tant d'injustiees ont été jetées sur les pensées d'ordre et de conservation, qu'il m'a paru important d'effacer quelques-uns de ees préjugés que l'on grandit au cœur d'une génération, malheureusement livrée à tous les faux jugements de l'esprit de parti. Ceux qui ont préservé la société des malheurs de la guerre et de l'anarchie n'ont pas l'honneur des éloges publics; ces distinctions paraissent désormais réservées aux esprits désordonnés qui ont détruit la société, insulté aux principes d'éternelle conservation. J'ai éprouvé pour mon pays une certaine honte douloureuse lorsque si près de nous on a vu deux conventionnels renégats et régicides exaltés par les corps savants et tous deux présentés comme des intelligences pures et d'élite ; et cependant ils appartenaient aux jours les plus néfastes et les plus sanglants de la révolution française, aux lois des suspeets et de proscription, aux proconsulats de 1793. Quelles idées veut-on donner aux peuples en matière de gouvernement?

Les notices que l'on va lire embrassent à peu près toute l'histoire des cabinets de l'Europe, et d'est avec intention que j'aichois les houmes de baute capacité dans chacune des grandes cours, afin d'en suivre l'histoire depuis un demi-siècle. J'ai placé en tête sir Robert Pecl,

paree qu'il m'a paru reproduire plusieurs symboles : le ministre d'abord qui bouleverse avec une certaine témérité le parti tory en Angleterre ; puis l'homme d'État qui marche tête haute dans l'examen de la difficulté capitale du temps actuel, la question religieuse : il succombera peut-être dans cette entreprise gigautesque; l'Église établie défendra sa vieille eonstitution; mais à ce point de vue M. Peel a ileviné l'époque. Oui, nous marchons droit et ferme vers cette secousse morale des esprits ; les questions politiques ne sont plus rien en face de la lutte religieuse qui partout s'engage; il y a une sorte de réaction contre l'indifférence du xviii" siècle; nous refaisons le xvii", les disputes de philosophie de Descartes, de Jansénius, sans la grandeur des hommes et la vigueur des intelligences.

M. le couter Nolé m'a para l'expression de la partie élevér et noble de Defauntisation de l'empire, de l'empire, de l'esprit de meurre et de dignié sous la restauration, et d'un gouvernement éclairé à l'époque aetuelle. Plus su respectueux attachement m'unit à ce nom traditionnel de magistrature et d'histoire, plus je me suis set garde contre mes impressions partienlières dans l'appréciation de cette longue et belle personalité poilitque. La notice sur le counte Capo-d'Istriss, c'est l'histoire du nouveur oryaume de la Grèce, de se s'inlièreux de de sa constitution provisier dans le droit partiel de l'est de la Crèce, de se faiblesses et de sa constitution provisier dans le droit partiel de l'est de la chief de la Crèce, de se faiblesses et de sa constitution provisier dans le droit partiel de l'est partiel de

l'expression de la diplomatie pratique, des vieilles traditions des congrès et d'affaires. Le cardinat Consulvi, e'est la politique du salutsiège; l'histoire de ses grandeurs et de ses vicissitudes, de la force et des espérances de l'unité catholique dans l'esprit le plus fin, le nus habile des temos modernes.

l'ai abordé sans hésitation la vie active et parlementaire de M. Guizot, en le plaçant à la hauteur que méritent ses belles facultés, en réfutant les calomnies accumulées sur cetle forte et grande existence, sans pourtant déguiser les aspérités de sa nature ; l'ai jugé les avantages et les inconvénients de son système avec l'indépendance habituelle de mes opinions. A côté de M. Guizot j'ai personnifié la diplomatie écrite de l'Autriche et de la Prusse, dans deux hommes autant littéraires que politiques, MM. de Gentz et Ancillon. La loyale politique du couste de la Ferronnays m'a fourni l'occasion de rendre une entière justice à sa mémoire (pour moi un culte), et à la hauteur de la restauration. Jy ai joint un apereu de la politique russe par une biographie du prince de Lièven, et de la femme spirituelle et éminente qui en porte si dignement le nom. Le duc de Gallo c'est la politique napolitaine, l'Italie et l'Autriche unies. Dans M. le due de Broglie j'ai personnifié toute une école gouvernementale qui exerce encore une grande action sur l'Enrope, Enfin, M. Martinez de la Rosa m'a permis de pénétrer dans l'histoire de la diplomatic espagnole, et surtont d'examiner la question de savoir quelle est l'aptitude des gens de lettres dans la politique.

Le but de ces notices est bien simple, ie veux rectifier les fausses idées que toute une vieille école a ictées sur le parti conservateur en Europe. A côté de tant de livres qui reeherchent la popularité par des vulgarités dangereuses, il est bon d'en présenter un plus modeste, destiné à rectifier certains préjngés qui altérent nos relations en dehors et reudent encore impossible une bonne position en Europe. Si quelques erreurs me sont échappées, je supplie qu'on me les indique; je me suls éclairé par tons les documents, la connaissance des hommes et des affaires, et lorsque tant d'écrivains prennent à táche d'abaisser la politique de leur pays, je me suis efforcé de l'élever à la grandeur de sa destinée.

#### Avril 1845.

P. S. – L'article sur air Robert Peel était lanprimi forque la question de celtique de Naposob, récement discutie au parlement, a montrie la «ried de ce que pl.) étreit, que décornais pour l'Augisterre, comme pour louse l'Europe, la question et dévenue réglience. « Ce hill a Soutier à me si tive opposition dans l'églies protestante, qu'il peet en résister un nouveus fraccionnement dans le parti sur, et la majorité, a il forte pour N. Peet 3 y a quedques mois, pourse qu'être étranife.

#### LES

## DIPLOMATES EUROPÉENS.

#### SIR ROBERT PELL.

Depuis deux années, la renommée et la toulspuissance des fincher Peel ont grand d'une ficon considérable. Il n'est pas d'êtage qu'on ne lui ait progierat, de fintatrie qui ne noit venne bisier es piets, l' qu'ent de la comme de la comme de la comme de la comme de plaisaise. Il vient d'imporer n pleine puis la one pay plaisaise. Il vient d'imporer n pleine puis la one pay cette tasce du revenu que le grand l'un sutt demandée au patriolisme de l'Angeletre dans les efronstances les plus critiques, quand la république française ou Napolène passient de tout leur poids dans les affaires de l'Europe; et cette tame muses d'érre permaette l'avenue, jet l'étit par la currière avec tout à settirie de l'histore :

La position la plus fausse pour un homme d'Esta; c'est de ne pas appartenir à la classe dont il défend les intérêts; quelque chose qu'il fasse pour s'assimiler à cette classe, il s'y tient gauche, mal à l'aise, il la compromet et la perd; on voit que ses habitudes ne sont pas là, et que l'éducation même n'a pu corriger

(1) En 1790, toes les resenus furent frappés d'une taxe de 10 pour 100, qui dura jesqu'à la fin de la guerre, en 1802. En 1800, après la rupture de la paix d'Ansiens, la propriété fui de nouveau le vice d'origine: un aristocrate au milieu du moyen peuple, un bourgeois au milieu des gentilshommes trouvent également embarrassés; et ce qui se voit dans un salon se reproduit à plus forte raison daus le politique générale avec plus de danger encore, ear abra on tue la cause qui vous a confié ses intérêts et se diginité.

On a dit rouvent que l'aristoratie angliste avait united l'art de l'influence de l'article l'apprendient par suitout l'art de distinguir et de choiri les jeunes taleste qui a lei a paprenaisant que encore, pour les dire venir à elle, se 'alber de les concours dans le toursité angliste ne visit en ess que des grou d'affait en pour noi part à l'ille les fou plus on moira blien, mass rarement ils s'élèvent javogà la grandeur de leur mission. Telle et l'infirmible parisettière de sir flochet Peel, Thomme d'affaires du parti tory; mais incapable de one prenent les deutines de les partie et de rélèvere junqu'à cu grand esprit qui surues l'anglete de l'abbent de l'article de l'article de l'article de de rélèvere junqu'à cu grand esprit qui surues l'anglete de l'article de l'article de l'article de l'article de de l'article de l'article de l'article l'article de l'article de de l'article de l'article de l'article de l'article de l'article de de l'article de l'article de l'article de l'article de de l'article de l'article de l'article de l'article de de l'article de l'article de l'article de l'article de de l'article de l'article de l'article de l'article de l'article de de l'article de l'article de l'article de l'article de l'article de de l'article de l'article de l'article de l'article de l'article de de l'article de de l'article de l'articl

et de l'empire. Il y a longtemps qu'on a prédit la chute de l'Angleterre, qu'on a parlé de sa décadence, de sa banqueroute, et de je ne sais quelle catatirophe encore qui la menace, C'est un thème parfaitement vieux, complé-

frappée d'une taxe de 5 pour 100, qui fui élévée, en 1905, à 6 1,4 pour 100, et, en 1806, repeix le chéfre énorme da 10 pour 100 jouqu'à la fin de la garrer mivreselte.

temen ne, é, depair les articles de M. Barcher, dan le Maniture de 1704 à 1813, jusqu'à se pairase stáréctypie qui paraisent dans les feuilles publiques ton el justa, accompanie d'antres létale partier à seu la jusqu'à de la companie de l'antres létale partier à seu al sujour bui en Angléterre, c'est l'approche d'une teile religieux en trisible, purce que le movement des oppris 3' porte. Depair l'émancipation de l'fricondigue le mouvement des lédes ver les querelles religieuxs, g'est le redualement d'efficier que fait le puri des astint et des missionnières et Angléterre.

A côté de ces efforts, jugez les progrès immenses du catholici-me! Qui aurait dit, il y a vingt aus seulement, qu'un cabinet tory serait forcé de supplier le pape d'intervenir pour apaiser les troubles de l'Irlande ? Un tel acte aurait fait monter sur l'échafaud le ministre qui l'aurait osé, et la couronne eût été brisée au front de la dynastie. Singulière contradiction de ce siècle, qui s'est élevé contre la suprématie du catholicisme! La seule puissance morale qui reste debout et à laquelle on s'adresse, c'est la cour de Rome. Le roi de Prusse, protestant, a sollicité pour ses suiets un concordat : l'empereur de Russie n'a devant lui , comme obstacle dans ses desseins sur la l'ologne, que le catbolicisme et le pape; et vusci maintenant l'Angleterre , proscrivant depuis des siècles les papistes, qui fait toute espèce de sacrifices pour obteuir l'appui du saint-siège dans la question irlandaise.

Ces réflexions n'étaient pas insultes avant d'aborder la re politique de Domme Étais à qui est coudi aujour flui le principat rôle dans les grands avait de consistenc à des mayorités si considérables. Sir flobert l'est est né tout à fait au réin de la classe bourgoires sea nombre étaient ouveries, et ou père manufacturier dans le Lancabire, viene travalleres à sant stabile siègle des hafrières et la sant employé de nouveaux moyens de filer le coton, et au temps ou conserve de la confirme de la maissi de pouveemente lutriamique. Sir Pet le père avait acquis conserve était un diviernent aux maissi de pouveemente lutriamique. Sir Pet le père avait acquis (20,00,000 de faires.) batte de 2,000 de divier (20,00,000 de faires.)

En Angieterre douc, où la fortune est la première condinion des grandes existences, le freit biliture prit le haut rang dans son comit. Homme simple et sans ancumé de ces qualitées qui prevent élèver un esprit en politique, le illateur Peel let 4m nembre do particular, et définiel sus dégenament le grand système de Pits, comme le d'erner soldat, purce que et étail, prieve de le production angular y la métalle prévent des manufactors angulares y la métalle que de l'est de la comme de l'est de l'es

imitation de ces savonnettes à vilain que le titre de secrétaire du roi donnaît en France sous l'ancienne monarchie.

Un fils lui naquit un peu avant la révolution française (au mois de juin 1788); ce fut un grand événement de famille, et comme la fortune du baronnet lui assurait tous les droits et la possibilité de donner à ses enfants une brillante éducation, le jeune Robert Peel fut placé au collége d'Harrow, le séminaire de toutes les jeunes intelligences de la grande noblesse et des riches familles d'Angleterre ; les études y étaient fortes, variées, avec ce sentiment du classique qui domine les universités anglaises. Tout le monde a lu les quelques lignes que lord Byron a écrites sur sir Robert Peel, son camarade de classe, travailleur infatigable, à qui le poète jouait mille tours, parce qu'il le trouvait pesant, pataud, comme ces fils de classe roturières jetés au milieu de ces gracieux enfants espiègles aux boucles d'or des portraits de Lawrence. Je ne sais qui a apprlé M. Hobhouse le Sancho Panca de lord Byron, sir Robert Peel en fut un peu le souffre-douleur; Byron, espiègle, paresseux, grimpeur d'arbres et de montagnes, faisait contraste avec le petit Peel, studieux, fort mauvais boxenr. et entièrement consacré aux études classiques qui devaient faire sa fortune dans le parlement.

Du collège d'Harrow, Robert Peel fut place à l'université d'Os ford, qui est comme le second degré de la science. L'Angleterre possède certaines institutions vénérables que le temps a consacrées, et que le poète comparait aux vieitles permones qui ornent le chef magistral des juges. L'université d'Oxford est aussi antique et aussi protestante que le règne d'Élisabeth ; c'est la même fureur contre les catholiques, le même système de persécution; c'est le serment du test personnifié ; là tous les élèves sont imbus de ces maximes traditionnelles sur les papistes; e'est là où va se recruter le parti des saints et des missionnaires. Les universitaires ont le soin d'apprécier les jeunes élèves qui se truuvent sur leurs bancs, et lorsqu'ils en découvrent un aux études fortes, au fanatisme assez monté pour defendre à tout prix l'Église établie, ils le favorisent, le caressent, ils en font feur propre cœur, leur propre sang; car, en definitive, le protestantisme n'a pour se défendre que des moyens de rancune et de violence. Les universités sont le siège des epinions ardentes; elles forment des élèves pour jeier la syran-

uie de la libble anglicane sur le monde, Ainsi fatt lobert Peel pour l'université d'Os ford; les universitaires avaient reconnu dans le jeune élève des études sérieuses, un fund d'application et de tenne, des moura sévères et graves; aucun de ces plaisirs de la jeunese qui donnet du feu et de l'impéusoité pour toute la cartiére de la vic. Le jeune Robert Peel était froid, compassé, sans aucun goût pour les folies du monde; peu de dissipações arecmes immense fortune. El derarial om macesser dibrésile; je crois que pour compilere un homme, il tul faut un peu de cette fumpe; gérérease, de ces passions archetes qui marchets sans frein dans la pretire peut de la compilera de contra de la compilera del la compilera de la compilera de la compilera de la compilera del la compi

Cette vie régulière de sir Robert Peel, il ne la devait pas à un défaut de charme ou de grâce personnelle : c'était un des beaux jeunes bommes de l'université d'Osfurd. Il était grand, bien fait, le teint clair , légèrement coloré : ses cheveux rouges signalaient la race saxonne, son front était beau, mais avec cela, un peu comprimé, ce qui, dans les hommes comme dans les chevaux, suppose une généalogie commune, une origine vulgaire; ses lèvres étaient un peu pincies, sans le sourire sardonique, cette contraction qui donnait à lord Byron un caractère hautain digne de sa race; et les hommes de la haute compagnie anglaise, qui savent si bien distinguer les manières, disaient que tout, dans le jeune Robert Peel, révélait la race de ces commercants anglais que l'on distingue si parfaitement de la baute gentilhom-

Cette distinction, your avea dù la faire souvent, si vous avez visité l'Italie avec un peu de soin : pour les Anglais, l'Italie se divise en deux zones : jusqu'à Florence et Livourne vous rencontrea des hummes aux formes opulentes, quelquefuis aux riches équipages : mais, à leurs manières, vous voyes que ce sont des manufacturiers qui vont faire leurs affaires ou des avocats qui prennent leurs vacances à la manière de lord Brougham. Allez plus loin, passea un hiver à Rome, une saison à Venise, quelques mois à Palerme, à Malte, là vous rencontrerea vraiment la belle race anglaise; ces miss au teint pâle qui ne viennent s'abriter un moment en Italie que pour y mourir, ou bien ces beaux jeunes hommes, aux manières fières et distinguées, dont le ton sérieua fait tant de disparate avec le geste improvisateur des Italiens de Bologne et de Naples,

Ainsi protegè par les universitaires d'Oaford, associé auvieux parti tory. M. Peol, dés' l'âge de vingt et un ans, eut un siège au parlement d'Angleterre; l'éducation est prompte, la vie politique rapide, et d'ailteurs, un siège dans le parlement eu Angleterre est souvent une simple position : on y vient à peine trois mois chaque année, tout le reste du temps on voyage,

CAPEFIGUE. - LES DIPLOMATES.

et c'est un joit itire à sjouter que celui de membre du portement, sur la carte armoriée qu'on jette en parsant à Mezandric en Ézgype, à Albènes on à Bome. Sir Bolert Pele pris sa position an sérieux, il était persque fanatité avec les idées torys à l'université d'Oxford, et, pour lui, les affaires devenaient une grave préoccupation. Au reste, son père, le filateur de Tamworth, avait soutene pendant toute sa vie la polisique de Pitt, et le fils ne désertait pas les opinions de son père.

L'apparition du jeune orateur se fit à l'occasion du grand debut sor l'expédition de l'île de Walcheren, où les drapeaux anglais s'étaient voilés d'un crèpe funèbre. J'ai dejà eu l'occasion de répéter plusieurs fois que la plus splendide époque de l'histoire d'Angleterre fut celle évidemment où , seule, elle eut à lutter contre l'immense puissance de Napoléon. Je ne sache pas de dévouement plus beau que celui de cette aristoeratie pour sauver son pays. L'école des whigs voulait traiter avec Bonaparte, les torys ne voulurent jamais. Et voiei de quel raisonnement simple ils partaient : « Bonaparte est le plus grand antagoniste de l'Angleterre: le continent vaineu obéit à sa loi. Nous seuls restous flèrement debout. Si l'empereur des Français veut traiter, c'est qu'il nous craint, c'est qu'il veut un moment de répit pour grandir sa marine et appliquer son immense genie à l'anéantissement de notre nation. Il l'a dit : «La guerce est entre Carthage et Rome; nous devons done lutter sans repos, car une trève serait mortelle pour nous, » Ces sentiments, qui étaient eeux da grand Pitt, sir Robert les avait reçus comme éducation à l'université d'Oaford : il vint les soutenir pour la première fois à l'occasson de l'adresse qui suivit la malbeureuse espédition de Walcheren. Lord Castlereagh était vivement attaqué au parlement, lorsqu'un jeune homme se leva de son banc pour venir défendre une pacifique adresse avec les formes, les convenances les plus modestes, mais aussi avec une fermeté de conviction ministérielle qui frappa vivement lord Castlereagh. Ce jeune homme, quet était-il? le fils d'un des plus chauds partisans des idées de M. Pitt, recommandé par ses tuteurs d'Oaford, dévoué à la politique tory, non point comme intérêt, mais comme conviction profunde. Et presque aussitôt sir Robert , adopté par le ministre, fut nommé, à vingt-quatre ans, secrétaire pour l'Irlande, et ici il faut espliquer cette position.

J'ai d'èji dit que la vieille université d'On ford c'aix de protessamien incarné, l'Eglie étable, et l'Anche était le protessamien incarné, l'Eglie étable, et l'Anche était le pays catholique le plus efferve-cent, soupirant après au liberté de conscience et l'abolition de toutes les malédictions unglaises que deux siècles avaient amon-céées aux sa tète or , désigne le jeune Robert Peel pour l'Irlande, c'était dire à cette population malibeureuse, comme dans l'Enfer de Dante : N'ous étec une comme dans l'Enfer de Dante : N'ous étec une repoir. » C'était dire une cataboliques : a La mais protessante su a delipore comme une menille de fer sur vos cours et tur vos âmes. « Sir Robert Perd Internation de la comme de control de gendrum politique, destiné à garder la malheureus trândre; et ceci est à la partie que de toutes le appetion brândre de la comme de la c

Sir Robert Peel remplit bien son emploi dans le sens de l'université d'Oxford : c'est une époque presque sanglante pour sa vie et un terrible souvenir. Point de concession aux malheureux Irlandais : partout la police, des lois rigoureuses, des vengeances, choses déplorables qui doivent briser la conscience de M. Peel, aujourd'hui qu'il est revenu à des opinions toutes contraires. Il n'y a rien de si dur que lo fahatisme à froid, qui ne s'exeuse même plus d'uu sentiment exslté. L'Irlande fut couverte de canons, de troupes! La loi martiale fut en permanence. Aujourd'hui, interrogez les Irlandais, ils vous montreront quelques débris de ce corps provincial de répression qu'ils appellent toujours du nom de Peelers, pour indiquer qu'il duit son origine à l'administration froidement cruelle de M. Peel, Aussi l'université d'Oxford, reconnaissante de tant de bons secours dans l'intérêt des protestants, désigna M. Peel comme son représentant.

Les universités forment en Angleterre des corporations dont on se fait peu d'idee en France. Depuis la révolution de 1789, nous avons bien des groupes d'hommes, mais de corporations aucune; or i'anpelle corporation des collections d'hommes vivant du même csprit, animés d'une commune idée, se passionnant plus fortement qu'un seul homme, parce qu'elles mettent en commuu leurs idées, leur force, leur colère , leur amour ; elles protégent et détestent . par ce moyen, dix fois plus que l'homme seul et individuel. Telles sont les universités anglaises : elles ont toute la bile de Calvin avec son système persécuteur; quand elles remuent, elles ont derrière elles toutes les forces du protestantisme, mais aussi quand elles poursent un homme, il va loin; e'est à elles que sir Robert Peel dut son profund et rapide avancement politique.

Cette position, évidemment odieuse et impopulaire, sir Itohert la sentit bientôt, et, pour en corriger les inconvenients, il se livra aux spécialités commerciales ou statistiques. Yous avez souvent renarqué dans les assentibles des hommes bauts ou

médiores, qui ous pris une position manuriae, lisle sentent sur mêmer; lis voiste qu'ils unt impopulaires, et alors que final-lair lis cherchent à recunpulaires, et alors que final-lair lis cherchent à recuncience péciale d'affaires; lis se jetuent dans les amélierations positives, afin qu'en coblès quesque cous de laura acte et de jeure canditus morales, qu'en Angéterre, pays exessivillement de négoce et de commerce, toute cherc qui produit un révultat matériel contribue poissamment à la renomnée peliculture de la commence que desinement la vrabuma

le plus faux, le plus contradictoire de M. Peel; ce qui le fait appartenir à deux écoles, et pour parler plus exactement, à deux natures tout à fait dissemblables : par sa position, ses antécédents , son caractère, il est tory; par ses hahitudes commerciales ses projets de réforme législative, il touche essentiellement à l'école de Canning. Or il n'y a rien de plus fatal dans la vie générale d'un homme que deux tendances qui se heurtent et luttent entre elles constamment; cela fait que M. Peel n'appartient ni à un parti ni à un autre : d'où ses incertitudos, ses faiblesses, qui dominent l'ensemble de sa vie ministérielle. On se demande souvent la cause de la tiédeur du chef parlementaire du ministère britannique, de ses alternatives de force et de faiblesse, d'arrogance à la Palmerston, et de timidité pacifique; elle vient de ce qu'il n'est pas d'accord avec son éducation, ni avec ses doctrines et ses antécédents. S'il n'était pas patroné par le duc de Wellington, il tomberait du jour au lendemain devant les torys, et s'il n'exagirait pas les doctrines économiques de Canning, il tomberait devant les whigs; ce qui fait que M. Peel dnit sa force (elle est considérable) à une sorte d'annulation de la politique britangique par le rapprochement des deux extrêmes.

Au reste, depuis son avénement à la place de secrétaire d'État pour l'Irlande, M. Peel garda cette position mixte , qu'il ne rachetait , comme je l'ai dit , que par ses travaux spéciaux sur le système des finances, de judicature et d'économie politique. Ceux qui ont quelque memoire, en Angleterre, doivent se rappeler la conduite qu'il tint, si incertaine et si méticulcuse, dans le fameux procès de la reine, le plus grand scandale qui gronda sur l'Angleurre depuis bien des siècles. Cette reine vieillie et passionnée, célébrée comme martyre par les radicaux, arrive tout à coup en Angleterre pour reprendre ses droits. Ceci devient une affaire politique d'autant plus grosse que tout le cabinet y était compromis; certes, nul ne pouvait louer les mœurs du roi George IV, le scandale étast autant dans la maison du roi que dans celle de la reine; mais ici il s'agissaid d'une question de cabinet; les radicuux étersient la reine au rang de pure et de saine; Cett de cette reine courronée qu'ils voulacent faire descendre tous les principe de opposition centre la constitution britannique. Ah blient sir Robert Peel, nagaire si charre écourte les catoloques, le représentant d'os-ford, se reserve une position mixes i il s'absient, propriet qu'il crain de se comprometre dans une question de cette matter; il s'absient de la companie de companie de la companie de la

Cette position mixte ne l'empêcha point d'appuyer tous les billis de répression imposta par la vieillo cous les billis de répression imposta par la vieillo récole; froidement implicable, il calcule tout, et as position préchament, il ilem que lucque Casilitation de la commandation de la commandati

lei j'ai besoin de constater la différence d'opinions, de sentiments entre ces deux hommes, pour voir les antipathés qui devaient esistier entre eux, et combien il fallut do résignation et de contrition ministérielle à 34. Peel pour garder un obseur portefeuille dans cette combinaison.

M. Canning était un bomme d'ardente imagination, d'études classiques, il est vrai, mais marchant avec lenr concours dans des doctrines brillautes et tellement avancées, qu'elles pouvaient faire trembler le sol de l'Angleterre. M. Canning s'etait trouvé en constante opposition avec M. Peel, et spicialement sous le dernier ministère do lord Castlereagh; et ce qu'il y a de plus curieux, précisément sur la question qui furmait la base des convictions de la vie politique et religieuso do M. Peel. N'était il pas le député d'Oxford, l'expression protestante de l'Angleterre? N'était-ce pas ainsi qu'il avait accepté le ministère de l'intérieur en remolacement de lord Sidmouth dans le dernier ministère de Castlereagh? C'est comme orateur puissant, exclusif de ce cabinet, qu'il avait eu à lutter contre M. Canning, lorsque cet oratour proposa d'accorder le droit de sièger au parlement aux pairs catholiques , lutte acharnée , interminable. Eh bien ! lord Liverpool forme un ministère : qu'y trouve-t-on avec son poste toujours de l'intérieur? M. Peel à côté de M. Canning. Conning, sans doute, était un ancien tory, un élève de la gran le école, mais il s'était avancé avec une énergie considérable vers les doctrines nouvelles, et d'ailleurs le point sur

lequel M. Canning et M. Peel étaient en dissidence tenait sur le principe fondamental de l'élection de M. Peel à Os ford, l'opposition à l'émancipation des catholiques.

Dira-t-on qu'il s'agissait d'un ministère de coalition. et que, dans ces sortes de cabinets, on se fait des concessions mutuelles sur les hommes et sur les choses? Erreur ici, en co qui touche M. Peel, car sir Robert faisait seul des concessions. Le vœn et le but de M. Canning, c'était l'émancipation des cathnliques; sir Robert avait la conviction contraire, et néanmoins il restait dans le cabinet. Ceci toujours avec l'allure d'un homme spécial, en se jelant dans l'éconon.ie politique, dans les améliorations judiciaires. Ces types, je le répète, se rencontrent souvent dans les assemblées politiques; on so sauvo du défaut de caractère par la spécialité d'une science d'affaires que l'on met au service de tous et pour tous. Mais, avec cette condition, il faut se résigner à n'êtro jamais qu'un ministre subalterne; si on a l'ambition de diriger plus tard les affaires de son pays, on y apporte nécessairement une absence de doctrines, uno incertitude de caractère qui attiédit et affaiblit la puissance morale d'un pouvoir. On annule un grand État, on le fait dormir; mais on ne l'élève pas à de nobles destinées.

Aimi, M. Robert Peel, ministre de l'intérieur, adouct la pénille, réforme le jury, limit le juridécide des juges de pais; et ce sandicuraione recitetous les casquements du ministre l'extrepol, il en 
traverne toutes les récisitudes sans jamais réponer 
or fers; il laise gradifie et l'avance fand des voies 
infinies M. Camineg, si poissait enfin, que lorsque 
or fers; il laise gradifie et l'avance fand des voies 
infinies M. Camineg, si poissait enfin, que lorsque 
décretion des afficire du pays; char reculement (et 
c'est bien tend) M. Peel aperçoit que sa position n'est 
pois tendibe. Le afficier qu'il surally aquiter honorablement, comme sin décre tory; à la fin du ministallement, comme sin décre tory; à la fin du miniscultifier de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre 
de Camine (fait fait remplacer par un Mrig modéré.

Visid some minimentari air födert dans let range de Epoposition : varid förbord dirft i van pulisant et aventureura aðversaire, M. Landing, une reisitures de Epoposition : varid aðver dirft i va combatter i Auscunement; digge de minister og vil va combatter i Auscunement; vigit pourtant de toutes les operstions ler plas obries i vigit pourtant de toutes les operstions ler plas obries de Foole protestaires. IN Peel's y drove te intrigue, etc on s'est quo parce que C. inning le presse, Flavrecitivo comme une courant de un liche d'opinion, que sir fis-bert se décide à se placer la latte de l'upposition framiente de la producent. Remarque de lanqui recle excentent de lispensent. Remarques de lanqui recle se syriciper, et il ne final jumais accuser un homme d'irred accord avec lui même; c'et et la plus helle d'irred accord avec lui même; c'et et la plus helle d'irred àccord avec lui même; c'et et la plus helle d'irred àccord avec lui même; c'et et la plus helle d'irred àccord avec lui même; c'et et la plus helle

partie de sa vie, qu'il soit dans l'opposition ou an purvoir. Ainsi place, il constant le faible cabinet de lord Golerich, et foreque cette administration se dissout comme d'elle même, lorsqu'elle tombe impuissante devant la crise d'Orient et que le due de Veilington perend décidément les affaires, sa première avance est à sir Robert Peel, qui accepte sans béster un poste considerable dans le nouveau cabinet.

Cette situation semble toute naturelle; le duc de Wellington est un tory, vieux et de la grande école; M. Peel appartient également à cette doctrine. Mais ici remarquons la difference des positions; la famille Welfesley a topiours été favorable à l'émancipation des catholiques ; le duc de Wellington , le plus illustre de ses réprésentants , a senti que , pour donner une plus grande force à l'Angleterre, il fallait marcher droit à cette émancipation toute de justice et de liberté. C'est donc dans ce dessein qu'il prend la direction du cabinet ; sir Robert Peel qu'il y associe estil dans la même position? Il a été constamment opposé au bill de l'emancipation des catholiques, le mandat qu'il a reçu d'Oxford est dans ce sens; sa conduite en Irlande a eté déplorable, et il entre neanmoius dans un ministère tout a fait hostile à ses convictions. Vous allez le voir, pour sauver cette étrange contradiction, se jeter encore dans les réformes de détail, et chereher à garder sa populsrité par de toutes petites choses

Le ministère subit alors deux grandes vicissitudes, et M. Peel plus cueore que tous ces collègues, car il est spécialement en contradiction avec lui-même. Le plus puissant de ses odvervaires était ce lord Russell à qui l'Angleterre doit la réforme. Celui-ci, de concert avec ford Grey, ne laissait jamais passer une occasion sans prendre l'initiative contre les peusées et l'administration de M. Peel, et il se trouvait que par une circonstance assez euricuse et exceptionnelle en Angleterre, le parlement se prononçait à une assez forte majorité pour toutes les propositions de John Russell, le chef de l'opposition. La situation de M. Peel etait encore devenue très-misérable; sur chaque bill proposé par le chef de l'opposition, il y avait majorité; et ecla se vit surtout pour l'abolition du serment du test. Comment se lit-il que dans cette circonstance si grave M. Robert Peel ne donna pas sa demission? Quni, lui, si eutiché d'auticatholieisme, il reste au ministère quoique son antagoniste ait une majorité de trente-quatre voix dans le parlement sur une question décisave?

Mais voici qui suppose une homilite plus grande dans ses convictions. Le duc de W ellington, favorable lui-metne, par tradition de famille, a l'émancipation des catholoques, se roit poussé a proposer cette mesure de justice, jusqu'ici si profosioment combattue par Robert Pecl. Sans doute M. Peel va donner sa démission pour ne pas décenir la risce du parlement et le but des injures de son parti car c'est la palinode la lipin compléte et la plus aborte. Lois de N. M. Peel se résigne encore, et se condamné à une seule distancée qui encore, et se condamné à une seule distancée qui encore de la condamné à une seule distancée qui encore de la constitución de la proprieta de la constitución de la constitución de la désince; la changé d'opinion et en veu plus la représenter. El comme il est dans la chamier de communes le mission à pardor, chel qui deli porter communes le mission à pardor, chel qui deli porter delchin de John Bussell, de se traillérien moqueuses et des invectives de son ancies parti.

Car entin il les mérite: sans doute un homme politique doit se modifier, il y a même dans l'immobilité de doctrine quelque chose de médiocre et d'étroit; lorsque tout change incessamment dans l'ordre matériel et moral, il n'est pas donné à l'homme de rester scul debout et impassible en face du temps. Nais il existe une immense différence entre une modification lente, modérée, progressive, et ces changements brusques qui sont de véritables contradictions dans toute une vie, comme ce qui se produisait dans la situation de M. Pecl. Pas plus loin qu'à la session précédente, il a combattu l'abolition du serment du test, il l'a fait en termes convaincus, en parlant de sa conscience et de sa raison; et voilà que dans la session suivante c'est lui-même qui prend l'initiative pour proposer d'une façou plus générale, non-seulement l'abolition du serment du test, mois encore l'émancipation obsolue des catholiques.

Comment donc sir Robert Peel se tire-t-il de ce mauvais pas? Il vient faire au parlement un aveu plus étrange encore ; ce bill, il le soutient, porce qu'il faut obéir à l'opinion publique, et puisqu'elle s'est prononcée, sa conviction ne peut lui faire obstacle. ici se résèle sa double et fausse position. Un gouvernement doit obeir et céder à l'opinion publique, lorsqu'elle se présente avec un caractère de raison ; mais un gouvernement ne se personnifie pas dans un seul hamme ou un seul ministre; e'est ponrquoi, quand un homme d'Étot se trouve en contradiction avec la nécessité des affaires, il se retire et fait place à un autre homme plus en harmonie avec la situation des esprits. Ainsi, sir Robert Peel aurait dù abdiquer le pouvoir pour ne pas se placer en contradiction manifeste avec ses propres doctrines, et se poser ainsi en bomme faussement engagé. Ce n'est pas la démission du député d'Oxford qu'il aurait dû cuvoyer, mais l'abdication de son portefeuille.

Cette doctrine si dangereuse de tonjours céder, Robert Peel l'élabit en theoric pour son parti, et c'est ce qui a le plus compromis lès torys, pare que cela denatura le sens de leur valeur. Les torys s'etaient posès en Angleterre, depuis la révolution de 1688, comme un parti de direction et non d'obtissance, l'appelle un parti de direction une collection d'hommes sérieux et fermes, dont le principe n'est pas de toujonrs résister, ce qui serait absurde, mais d'examiner ce qui est bien et mal, et une fois cette conviction bien formée, gouverner dans l'intérêt de la gloire du pays sans tenir compto des criailleries bruyantos: voilà comment Pitt avait obtenu une si grande gloire; quand l'opinion était trop violente, il cédait son poste, mais non sa conviction; de sorte que les torys ressaisissaient leur position gnand la politique avait été compromise par l'incurie des whigs. C'est ainsi que lors de la paix d'Amiens, le grand Pitt dólaissa la direction des affaires à M. Addington : mais il emporta la conviction avce lui-même que la paix avec le premier consul était mauvaise, se réservant le cas de guerre pour revenir prendre le gouvernail et la direction des grandes affaires du gouvernement.

L'influence de sir Robert Peel a donc perdu le parti tory; il l'a constitué comme une opinion obéissante au service des exigences caprieieuses. Je ne veux pas dire pour cela que la mesure de l'émancipation des catholiques ne fût une immense chose; tous les grands hommes d'État l'avaient voulue. Mais ce n'était pas sir Robert Peel qui devait la présenter. L'ardente polémiquo qui surgit contre lui fut presque scandalense; il donnait au publie le spectacle de l'abandon de sa vieitle conviction, et l'université d'Oxford fit bien de le remplacer par sir Inglis, un des plus zélés adversaires de la réforme. Au parlement, M. Poel devint la risée des uns, l'objet des sarcasmes des autres, car sa conduito ne fut pas un changement, mais une renegation, ce qu'il faut bien distingner, Lorsque toute une vie a été consacrée à la défense d'une idée, passer à une autre, c'est immoral, comme une grando raillerio de la conscience humaine,

Aussi le pouvoir de John Russell grandit à ce point dans la chambre des communes, qu'il en demeura le maltre; et lorsque la révolution de juillet vint donner nne nouvelle force au parti des réformistes en Angleterre, it se trouva que les choses étaient ainsi arrangées, qu'il n'y ent plus qu'un coup d'épaule à donner pour chasser sir Robert Peel, Si le duc de Wellington inspirait un vieux respect, rien ne pouvait desendre M. Peel. Le noble duc, à côté des services rendus au pays, gardait nne certaine grandeur de moyens, resultant de son éducation et de la manière de juger de haut les événements de la patrie. Tout cela manquait à sir Robert Peel ; son éducation, sa vie à lui, s'était ab-orbée dans les petites choses; et, comme chef de parti, il devait imprimer à tout ce qu'il touchait cette étroitesse de vues , cette mesquinerie de moyens d'un honnne spécial pour les choses de chiffres et de comptoir.

Cependant redevenu chef de l'opposition tory dans la chambre des communes, contre lord John Russell, ministre proposant le bill de réforme, la situation de M. Peel reprit quelque éclat : il était là posó sur un terrain naturel; il ne faisait plus do concession en défendant la cau-e de la vieille Angleterre, et voilà pourquoi son talent s'éleva jusqu'à la grando éloquence. Deux séances parlementaires furent consacrées à ce débat; et, tant est puissante pne situation vraie, qu'avec elle sir Robert Peel fut plus fort, plus considérable, comme chef de l'opposition, que commo ministre réduit à céder incessamment les principes de son parti. Dans cette circonstance, son talent fut merveilleusement souple; il put tout à la fois aborder les questions générales et les questions particulières, parce qu'il était homme politique et esprit de détail; et cela ne fut pas sans importance dans une discussion électorale où il f-llait historiquement rappeler les droits de chaque bourg, les privilèges de chaquo localité. Le principe étant emporté bruvamment par un entralnement d'opinion publique, les torys ne pouvaient triompher que sur des questions accidentelles; et c'est ici que M. Peel déploya tout son art el sa scienco des traditions,

Les conségnences du bill furent bien décisives ; car, à la dissolution, les torvs obtinrent à peine un tiers de voix dans les communes; et cette circonstance malheureuse, M. Peel sut la mettre à profit pour gouverner avee plus de force et d'ordro les voix qui étaient restées fermes et debout après les élections. C'est une remarque à faire dans les assemblées que cette force des petits groupes; lorsqu'une minorité est trop nombreuse, comme elle est indisciplinée, mutine, capricieuse, elle est quelque fois moins dangereuse pour un ministère qu'une minorité moins forte, votant comme un seul homme. Voici donc la tactique que suivit Robert Pecl pour arriver à la conquête du pouvoir ; il disciplina cette petite armée en la conduisant par les principes généraux et l'intérêt de parti; puis il mit toute son habileté à gagner des voix éparses pour les grouper autour de ce poyau, en multipliant les mesures d'utilité générale et politique.

A la condition de chef de paris politique. M. Pedreiral hiendit celle d'espris spécial dans les questions de d'extomoire sociale, de législation, de commerce et fordentiers et que fluid experier une publicion d'aifemente de la commerce de publicion de la commercia de la commercia de publicion de la commercia de publicion de la commercia de publicion de la commercia de la commercia de la commercia del commercia de la commercia del commercia del commercia de la commercia del comme

Telle était en effet la position embarrassée du ministère de lord Mellourne, qui faisait beau jeu à cette tactique : toutes les opinions qui vivent de concessions

sont forcées par leur nature d'aller jusqu'au hout, Lord Melbourne, esprit modéré, se serait parfaitement entendu avec les whigs, moderes eux-mêmes; mais ceux-ci ne ponvaient marcher avec quelque fermeté contre les torys qu'avee l'appui des radicaux, et surtout qu'avec l'assentiment de l'opinion irlandaise, conduite par O'Connell avec une sorte de fermeté grandiose dans les justes griefs de l'Irlande. Or, quel était le dernier mot, je dirai presque le dernier dessein des radicaux? quel était le dernier et ferme programme du parti irlandais? Le parti radical voulait une réforme, non point limitée, dans le sens des proiets de John Russell, mais comme la comprenaient autrefois les Gobbett, les Hunt, e'est-à-dire le parlement annuel, les élections générales, en no mot, la souveraineté du peuple. Et lord Melbourne, appuyé de M. Brougham, pouvait-il aller jusque-là?

Qu'espérait le parti irlandais dirigé par M. O'Connell? Non point seulement l'émancipation catholique dans le sens indiqué par lord Wellington lors du bill adopté en 1829, mais le rappel de l'union irlandaise, un parlement particulier pour l'Irlande, c'est a-dire tout ce que l'extrême parti imposait depuis dix ans avec une fermeté, une ténacité qui pouvaient bouleverser la vieille Angleterre. Telle était pourtant la situation du ministère Melbourne, qu'il ne pouvait mareher qu'appuyé sur ces deux opinions : ceci faisait son extrême faiblesse et la force de l'opposition Peel cherchant toujours à recruter ces voix tsolées qui ne voulaient être ni radicales dans les dernières conséquences, ni catholiques à la façon d'O'Connel. Ainsi fut la lutte engagée dans le parlement, lutte qui se produit presque toujours dans les assemblées : les majorités tiennent moins par leur contiance envers celui qui les appelle que par la crainte de celui qui

les compromet. Cette situation devint tellement sérieuse, et les concessions paraissaient si menacantes, que le roi spontanément crut le moment arrivé d'opposer une administration tory au faible ministère de lord Melhourne. Tout à coup, et sans qu'on fût prévenu, dans l'intervalle d'une session à une autre, le roi tit appeler le duc de Wellington, lui parla de la situation des affaires, des espérances qu'on pouvait avoir de réunir une majorité en invoquant les lors et l'intérêt de la vieille Angleterre, si compromise par les whigs. Soit que le due de Weilington fût aveuglé par a position du pays, soit qu'il sentit qu'il devait ce saerifiee à la prérogative royale, il consentit à entrer dans une combinaison politique toute de résistance au radicalisme.

au radicalisme.

A ce moment, M. Peel n'était point en Angleterre;
il visitait l'Italie comme ces voyageurs fatigués qui
vont chercher un abri quand la secousse a élé trop
volente. L'Italie eati d'ailleurs le lieu où l'on pou-

vait se rencontrer avec une diplomatie forte et avancée dans la connaissance des événements. Sir Robert Peel voulait voir Vienne, s'entendre avec le prince de Metternich, et consulter cette vieille expérience. Il faut se rappeler que même en Franco alors, il s'était fait un point d'arrêt à l'idée révolutionnaire dévorante. Après s'être laissé entraîner au torrent, on se demandait partout s'il ne valuit pas mieux une monarchie fortement constituée, qu'une de ces anarchies qui blessent les intérêts et compromettent l'ordre public. Sir Robert Peel était à Rome, lorsqu'un exprès du roi et du due de Wellington vint lui indiquer la volonté du monarque pour qu'il ent à former une administration nouvelle dans les idées torvs. Sir Robert Peel obéit sur-le-champ. traversa l'Italie avec rapidité, voyant peu de monde , mais examinant néanmoins assez la situation des choses pour être certain que le continent était prêt à accepter un ministère conservateur.

En était-il ainsi de l'Angleterre? Non : le parlement était formé sous la récente impression du bill de réforme, et les whigs modérés étaient en trop petit nombre, pour qu'ils pussent donner la majorité au ministère en se séparant des catholiques et des radicaux. Chaque assemblée porte l'empreinte de la loi électorale qui l'a formée; et les whigs gardaient la majorité pour tord Melbourne. Avec peu d'intelligence de cette situation, M. Peel accepta neanmoins la direction du nouveau ministère, et hientôt il pat voir la faute profonde qu'il avait commise en trop se hâtant, Sa position fut de nouveau humiliée, A chaque hill présenté, une majorité considérable votait contre les ministres; chaque proposition faite par les opposants était adoptée comme pour donner une grande lecon au cabinet. On se tralna ainsi miserablement presque une session, et sir Robert Peel fut abaisse, comme il l'avait toujours été, dans l'ensemble de sa carrière politique. Une faute irréparable en politique est de ne pas prévoir les événements qui vous forcent la main. Quand nous renonçons de nousmêmes à l'autorité, nous restons des gens habiles; mais quand un nous chasse, la raillerie vient sur nous, et nous sommes deux fois plus minces, plus petits dans les affaires.

Sir Robert Peel accepta de noavean as position en puilmen; il repair a tolo d'arriagéne, si jova sindi m'esprimer, pour enliser le ministre Melbourne, Sir Robert annouga la uriuse de Panigeterre, les destinées malbueruseus que le parti radical lai réservait; ji vodait inni force le ministre Melbourne à se ségurer des radicaus; et surfout effrayer les indices qui eragamient d'alté pupélvait autémen. Il consider qui eragamient d'alté pupélvait autémen, le baisilion ministériel, en presant chaque jour de posselles revues. Ensuie, le ministre Melbourne. pour conquérir et garder l'opinion publique, avait eu besoin de prendre, en quelque sorte, le rôle de coloire et de valeur diplomatique qui avait tant grandi l'aneien parti tory sous la révolution et l'empire. La diplomatie de lord Palmerston, esprit véritablement anglais, hautain, chevaleresque, ponyait jeter l'Angleterre dans de glorieuses choses . mais dans des choses coûtcuses aussi; et alors tout le monde était devenu comme amoureux des économies. des réformes financières. Sir Robert Peel eut l'art de s'emparer de cette tendance des esprits et de l'opposition craintive que la guerre soulevait de toutes parts. Au milieu donc des voix combinées de ceux qui avaient peur des radicaux, de ceux qui avaient peur de la gloire et de la guerre, de ceux qui avaient peur des dépenses, il put grouper un énorme bataillon de poltrons qui s'elevèrent enfin à la majorité; et ce fut avec cette aide qu'on parvint à former le second ministère de M. Peel, lors des élections générales, qui s'accomplirent sous l'impression de la

terreur des radicaux et de la guerre. Mais si M. Peel, par ce moyen, put personnellement reprendre le gouvernement de son pays, il dénatura le véritable caractère du parti tory, autrefois si national, si fier, et placa l'Angleterre dans une situation très-annulée par cette politique qui cède toujours. On s'est souvent demandé ce qui avait entraîné la jenne reine Victoria vers le ministère de lord Melbourne, et ce qui créait en son cœur une antipathie qu'elle n'a pas encore vaincue pour sir Robert Peel. Cela vient sans doute de son éducation sous la duehesse de Kent, ardente admiratrice des whigs; mais cette éducation n'explique pas tout ; n'a-t-on pas dit que lord McIbourne mettait mieux sa cravate, et que la politesse noble et gaie de lord Palmerston plaisait mieux à sa souveraine que la simplicité guindre de sir Robert Peel? Je crois qu'il y a d'autres raisons que cela. Une reine, une femme anglaise, doit porter trèshaut l'orgueil de sa nation; et, certes, il y a dans lord Palmerston quelque chose de fier, de palsdin, de plus national surtout, que dans la prosaïque raison de M. Peel, froide logique qui ne tient compte ni de l'histoire du pays ni de sa grandeur. Voyez aussi quelle différence elle met dans son respect pour le vieux duc de Wellington et sa déférence pour sir Robert Peel; avec le vienx duc elle se montre partont, fière de son passé, de ses heaux jours de victoire, elle s'appuie sur son bras vieilli et fatigué; si elle u'aime pas les torys, comme elle est Anglaise avant tout, elle n'a pu rester froide devant une telle renonimée.

Aujourd'hai la position que M. Peel a fait prendre au parii tory est tellement fausse, qu'on peut dire que les whigs ont hérité à l'extérieur de l'ancien rôle de nationalité et de grandeur de M. Pittet de lord Castlereagh; sir llobert a pris pour deside de toujours sonder l'opinion avant de se prononcer, et il recule devant elle, même pour le vrai, comme les chevaliers couards des anciennes légendes. Si on lui demande des concessions sur la politique étrangère, il les fait presque toujours ; il craint le mouvement, l'agitation. Comme un commercant embarrassé dans ses affaires . il ne se propose qu'un seul but, c'est d'allèger la dette publique. Autrefois le parti tory, généreux comme un gentilbomme, ne reculait ismais devant un sacrifice , lorsque le hut d'un vote de subside était une action, une gloire nationale. Et cette position le partitory l'avait noblement gardée! Aujourd'hui qu'a fait M. Peel? Les sacrifices d'impôts sont aussi grands que par le passé, car il a rétabli, comme aux premiers jours de l'empire, la taxe générale sur le revenu : or. quand une telle taxe était exigée, c'est que l'Angleterre se trouvait en péril ou menais à fin un bean sys- " tème: maintenant c'est comme une taxe ordinaire et permanente sans but de grandeur.

De re que 9. Per la un extélieur bourgeois, des vétements simples, on ne doit pas conclure que seul il peut suver la classe mooyene. En Angéterre, toute la constitution est aujourd'hui en jeu, et l'habitude de M. Perl est tellement de céder (ainsi que nous l'avons dit au commencement de cet article), quel'ancien député d'Ordr, le représentant du parti protestant, est obligé d'envoyer un négotiateur à Rome pour pacifier l'Habide.

Je définis la position : autant les whigs étaient abaissés, comme parti gouvernemental de l'Angleterre au dehors, autant ils se redressent aujourd'huiz ils prennent toutes les forces que M. Peel enlève au parti tory, l'orgueil du pays, la gloire de la vieille Angleterre; et de plus, ils ont pour eux toute la popularité de l'émancipation catholique, toute la puissance de la liberté. M. Peel eroit il lutter longtemps contre eux? Le sentiment publie, sa force, consistent dans la peur de certains esprits pour la complète émancipation de l'Irlande, dans le besoin des réformes économiques et de la paix, dans la protection du duc de Wellington et les amitiés que le vieux chef inspire encore à ses amis, les antiques torys; elle tient surtout à ce que M. Peel caresse les jutérêts de la classe industrielle et lui sacrifie la propriété, ce sol antique de l'Angleterre.

Dans le cabinet, il 1 n's jamais eu l'emploi d'un homme d'Étai ; ut alche est celle d'ou simple homme d'affaires; aux grands jours de l'Angleterre, M. Pitt loui surait donne un peu moine que la place de son ami Dundas; comme faiseur de projets, il tierat des manies de lord Brougham, cependant avec moins d'imagian-tion. Toute sa personne, au reste, dit cels ; parecqu'il activade, il se croit ferme; parec qu'il au ne poud emorgue, il se croit arristorate. Relites ses discours; y touvera-tous une penéede up ne vicée, une maxime des margins de la croit arristorate.

offini de quelque étendue? SU sait parfoliement former les misorités et grouper des paties fractions qui lai dont une majorité, il n'i junais gouverné esta majorité que la propriét, a l'est de que le carso-tère de sai tolere Prée de parconner l'Anglétere, and pas comme l'Anglétere, and la positique est de tolejuers s'avance. Junqu'à préent, il y avait eu quedique chose d'aventureux dans a diplomatie; maintenuel ellere n'est dévareur tout, en périn partement de les avois d'aventureux dans a diplomatie; maintenuel ellere n'est dévareur tout, en périn partement de lui avoit fuit une grane hijuer, ou qui estit une vériable imperfinemes, est venu ammender junqu'à la couardine. Ce n'est plus l'ura-mandre junqu'à la couardine. Ce n'est plus l'ura-major, que qu'est eu que l'est ou service les republiches de la cour de la

Certos, M. Feel dispose d'une belle majorité dans le pardenneij. In orque prien pe posit le newtrer; le pardenneij. In orque prien pe posit le newtrer; leurs, el leu higi et satessent avez avez d'attendio prece qu'il di de la degres concessiona à leurs idées d'économie politique. Mais de ce qu'un est maltre politique majorité, le c'économie politique. Mais de ce qu'un est maltre le prient de l'autre majorité, le c'économie politique. Mais de ce qu'un est de l'autre majorité, une s'est de l'autre de l'autre d'autre d'autre

M. Peel change en ce moment toutes les combinaisons financières de l'Angleterre; il crée un impôt permanent sur le revenu, c'est-à-dire qu'il enlève à la Grande-Bretagne la ressource extraordinaire qui l'a sauvée pendant les guerres de la révolution et de l'empire. Pourquoi est-il tant applaudi, même par le parti radical? C'est que ce parti a l'instinct du dernier mot de cette révolution financière qui change toutes les combinaisons du gouvernement d'Angleterre, et tend à tuer l'aristocratie britannique. Dans cette voie, il faudra toujours marcher; et, sur ce point, M. Peel est un homme parfaitement commode, puisque sa doctrine est d'incessamment céder lorsque l'opinion se prononce. Ainsi, d'abord, il ne voulait pas l'émancipation des catholiques, et ministre il v a consenti; il était le plus vif opposant à la réforme parlementaire, et il s'en est aujourd'hui accommodé. Si l'Irlande persiste, ce sera M. Peel qui consentira à sa séparation , à son parlement national , à défaire l'œuvre de cinquante ans. Que les radicaux , à leur tour, persistent, il viendra peut-être un jour où M. Robert Peel accomplira la réfurme absolne , avec le parlement annuel, à la façon de Cobbett et de Hunt. Pourquoi les whigs renverseraient-ils M. Peel, puisqu'il fait si bien leurs affaires? Je persiste donc à dire que sir Robert a tué le parti tory ; que le jour où ce parti s'est mis dans les mains de cet homme d'État,

il a été perdu, parce que M. Peel n'avait ni l'instinct de sa gloire, ni son éducation, ni la prescience de ses grandes destinées!

\_\_\_\_

#### LE CONTE MOLÉ.

Il y a dija plus de quarante ana, quelques fils d'ancienne magistrature ciuient accurunt a Paris pour solure cos suppolmen d'urdre et de pais générale que le premier comai l'unit de donne à la France. La plugari de ce jeunes hommes 'éclaires labriés, durant par est que l'accurate de l'accurate d'accurate d'accurate

Leure enfants s'étaient donc retrourés à Paris après les premiers rayons de l'ordre; quelque-uns avaient contervé un pen de patrimoine; les autres étaient sans fortune, après auvir possédé toutes est belles trres des environs de Paris qui formaient l'héritage des meétres : Bárille, chanté par floileau, Champlátreux, forsobis aux sombres femillés.

contractions de solutions entitles considerates, successive successive de considerates conversain lerassions encores, et llessaspioni las frayer une carrière modeste. Presque tous cultivaient les factions de lettres, nôble considerates de les considerates de la tempte la Ace tomp, une pièce de vera, que quelques lignes de moines d'une homen, le faisient que quelques lignes de moines d'une homen, le faisient que de la considerate de la consi

qui pratti une âme férevée. Il y avait à ce mouent un homme que Napoléon ravait apporé auprès de lui, « que le niccle ne doit ne propérate propéra se civil a Me Fontanes y la valu un punt, autre un punt, au prendant irrésistible pour les beaux nons. Cela suppose non édifications inimie, une criaire manière traditionnelle de distinguer et de result : on aime un mon spontamenten, pur un atrial irrésistible; et il faut bien qu'il y ait en vau un prentige, paisqu'on ne faut bien qu'il y ait en vau un prentige, paisqu'on ne la latte bien qu'il y ait en vau un prentige, paisqu'on ne la latte de la latte d

l'échafaud, ou on les élève dans lo gouvernement de la société. M. de Fontanes venait de jeter sa protection sur les premiers essais de M. de Chstesuhriand-Le Génie du Christianisme ravonnait dans sa splendide beauté, lorsque bientôt un autro nom vint à lui : e'étsit celui d'un tout jeune homme alors , dont j'ai besoin de faire connaître la premièro enfance solitaire, vigoureuse, et nonrrie, pour ainsi dire, de tristes émotions.

La génération scinelle, orgueilleuse et hien fière néanmoins, professe un besu dédsin pour les généalogies, que pourtant tout le monde souhaite. Je ne sais, au contraire, si e'est par amour de l'histoire, je me plais à suivre ces origines, ces traditions; et lorsque je vois les armes des Molé écartelées aux 1 et 4 de queules, au chevron d'or accompagné en chef de deux Hoiles du même, et en un ponte d'un croissont d'orgent, qui est de Molé; aux 2 et 3 d'argent, au tion de sable, qui est de Mesgrigny; quand je vois, dis-je, ce blason, hiéroglyphe des vieux temps, certificat de civisme des ancêtres, je me demande d'où viennent toutes ces pièces d'honneur.

L'origine des Molé est d'antique échevinage. Fouillez au fond des chartes, vous verrez que Guillaume Molé, rieho habitant et échevin de la ville de Troyes, de concert avec Jean Laiguisée, évêque de cette ville, son beau-frère, en chassa les Anglais au règne de Charles VII. II fut anobli pour ce bean fait d'srmes. Les temps ont pu changer; les situations restent les mêmes, et les chœurs d'opéra récitent encoro les haines contre les Anglais.

De cet échevin, Guillanme Molé, sortirent trois hrsnches : celle des seigneurs de Montabert, éteinte dans Pierre-François Molé, capitaine au régiment de Navarre, tné au comhst de Saint-Denis en Ilainant, en 1678; la seconde, cello des seigneurs de Jusenvigny, qui fut la source de la troisième, rovivsute dans Édouard Molé, seigneur de Champlatreux, procureur général pendant la Ligue, ardent catholique, que j'ai retrouvé plus d'une fois dans mes travaux, élevé par le roi Henri IV à la dignité de président à mortier au parlement de Paris. Il fut le père de Matthieu Molé, de grande mémoire.

La lignée de celui-ci fut nombreuse : ici un évêque de Bayeux, là un chef d'escadre, et Jean, le seul qui ent progéniture, fut seigneur de Champlatreux, conseiller d'Etat, président à mortier. Et c'est à la quatrième génération que naquit Édouard-François-Matthieu Molé, jeté sur l'échafaud en 1794, père du comte Molé actuel. La sœur d'Édouard fut mariée au duc de Cossé, de la race des Brissac. Le parlement de Paris s'unissait ainsi avec le gouverneur de Paris : celui qui avait ouvert la porte de la grande cité à Henri IV tendait la msin sux Molé, qui avaient fini la Ligue par une transaction.

CAPERIGUE. - LES DIPLOMATES.

C'était donc enfant que le jeune Molé avait vu tomher la têto de son père, et ce père, tendrement aimé, n'était pas un de ces vieillards parlementaires dont le bour reau avait quelquefois touché le front chenu sous la vieille monsrchie; c'était un homme jeune encore, car le président Molé avait trente-quatre ans. Ce fils fut donc délaissé sous la conduite de sa mère, qui portait le heau nom de Lamoignon de Malesherhes, Il vécut à la campagnez son enfance fut triste et vivement secouée par la pensée et le malheur

De ce premier temps nagnit chez le jeune Molé un besoin d'instruction et de travail, puis une mélancolie triste et réveuse. Ce besoin de travail venait en lui de ce qu'il voyait tout le passé de ses ancêtres lui échapper, en présence d'une société nouvelle, où chacun sllait vivre selon son œuvre; il porta son existence lahoriense comme le bagage du soldat dans la batsille; des lors, il fallsit chercher dans l'étude un moyen d'être et de paraltre.

M. Molé se placa sous la direction d'un ecclésiastique fort instruit, un de ces déhris des corporations religieuses qui, sécularisées, cherchaient à retronver dans l'éducation qu'ils donnaient aux autres quelques souvenirs de la vieille science; il fit donc, ce qui était fort rare slors, de bonnes étndes, et après ces étndes les voyages qui en sont le complément : il visita l'Angleterre, la Suisse, l'Italie, avec une tristesse lamentable au cœur et une vive curiosité à l'esprit; et ce qu'il y cut de remarquable, e'est qu'il no se révéla pas chez lui de passage, de transition, entre étudier et produire. Dès ce moment fut conçu ce livre qui fit la fortune politique du comto Molé, et sttira sur lui l'attention de M. de Fontanes et de l'empereur même. J'entends parler de l'Essai de morale et de politique. C'est une chose curieuse que presque tous les hommes qui ont msrqué pendant quarante ans dans la politique ont tous commencé par un livre ; ce n'est pas que je croje trop à la puissance littéraire, fausse et ardente divinité, à luquello on a tent sacrifié: mais je crois que chacun de nous concoit une idée primordiale et qu'il eprouve l'indicible besoin de l'exprimer : et ce livre, presque toujours, est la véritable pensée, le fond du cœur. L'existence publique vous modifie, les circonstances vous changent; mais le livre n'en reste pas moins comme l'introduction à la vie : l'atrium

du temple, il commence, comme le testament finit, On a beauconp parlé de l'Essai de moro/e et de politique du comte Molé; on l'a présenté comme l'élogu franc et net du despotisme, ou, si on l'aime mieux, du pouvoir absolu, dans une forte intelligence. Est-ce qu'il y avait grand mat à cela, si l'on se reporte au temps, aux circonstances dans lesquelles ce livre fut conçu? Le corps social s'en allait; toutes ees assemhires de bayards, sous les noms de eonseil des Cinq-Cents et des Anciens, de Tribunst, avaient fait un mai infini à ce pays. En contemplant ce rificule o hidroux spectales, un jeune homme, courri de sérieures études, à la face de set propret doutenrade famille, et des douteurs plus grandes de la société, appelait de ses vocus un pouveir fort, protecteur, échiré. Quoi d'extraordinaire? El l'expérience ne nous x-l-elle pas enseigné que le pouvir seul est plus prévostas, plus protecteur, plus fécond, que les siériles mouvements des corps politiques?

Il y a dans la première couvre d'un homme de talent quelque church et vii, de saillant, qu'on ne retrouve plus dans ses autres livres. Cesta-d'ipseuser la comme de la comme de la comme de la comme de la la mourre que le travail et souvent le besoin de fairetiement perfecioneme en unbue tempo qu'itablir les naives et chance imprevisons de l'auteur; le première internation de la comme de la comme de la comme de et di ne c'est pas gible par se propre vanisit. Quai qu'il en soit, l'Exansi du commé biolé i ous vere impression dans le publir; il reçui le patronage de la Cesta de la comme de la conservation de la comme de la la cesta de la comme de la conservation de la comme de la co

On se fait peu d'idée aujourd'hui de ce qu'était alors un article de critique; la presse n'avait pas abuse d'elle-même, on ue pouvait faire de la politique; les journaux se résumaient en bulletins reteutissants de la grande armée et en critique littéraire. Or la critique avait quelque chose de franc el de vrai; on était ami ou enuemi avec loyauté; on pouvait penser mal, mais on écrivait ce qu'on pensait. Il y eut donc une sorte de polémique sur le livre du jeune Molé, comme sur le Génie du Christianisme de M. de Chateauhriand, sinon dans une même proportion, au moins avec autant d'acrimonie. On en parla dans les salons de l'empereur, au milieu de ces causeries du soir si hrillantes et si belles, où Fontanes, Chaptal, Portalis, venaient échanger de hantes peusees avec Napoléon. Et cet homme extraordinaire, qui avait un goût inné, uu indicible entraînement pour tous les vieux noms de la mouarchie, désira voir le jeune Molé,

Qu'on s'imagine un jeune homme de vingt-inea, ne, élevà la tempagne, risteet autorge, avec le nouveair su courr de la mort de son pire, portant este empretaire avon fortes dimbacolleg, et lous cette empretaire avon fortes dimbacolleg, et lous et cols dans le printerpre qui vait la habitile d'Austratie (Quarrate ambes se most écoules edquis, et le conite Noté m's souveair accouré l'impression rive et profonde que lai casa or etatricien i longaparte lui parté de tous en aireu un à un, comme vil les avait parté de tous en aireu un à un, comme vil les avait un viville juvice et, suisfaif de authers franches, un viville juvice et, suisfaif de authers franches,

respectueuses, eu même temps que bardies, du jeuue homme, il lui demanda quelle place lui conviendrait dans son gouvernement. Sans attendre la réponse . selon son habitude, l'empereur dit : « La seule place d'un Molé est dans mes cours de justice; voyons la cour impériale. » Avec un ton de respectueuse déférence, M. Molé fit observer qu'il préferait une place dans l'administration, « Comment, dit l'empereur un peu étonné, fi donc! un parlementaire dans mes préfectures ! - Sire, réplique M. Molé, c'est que vous n'avez pas de parlement, c'est que vos tribunaux ue sont pas une magistrature; et comme j'aime la vérité en toute chose, je me place là où est la vérité, c'està-dire l'administration qui est la seule institution de vos États. » L'empereur comprit l'observation loyale et sière de M. Molé. A la suite de cette audieuce, le ienne rejeton des parlementaires recut sa nomination au conseil d'État, C'est comme maître des requêtes qu'avec le jeune Portalis, il fut nommé commissaire auprès du grand Sanhédrin, convoqué à Paris : là fut le commencement de sa carrière administrative.

Une idée singulière, et pourtant d'organisation, était passée dans la tête de l'empereur; il ne pouvait y en avoir d'autre : depuis la formation du grand empire, des provinces considérables, appartenant, soit à l'Atlemagne, soit à l'Italie, étaient réunies au territoire; les jusfs y étaient nombreux, avec des rites différents et des doctrines de synagogue souvent opposées : un point sur lequel ces juifs se trouvaient tous malheureusement d'accord, c'était l'usure, qui dévorait les provinces, Comme des reptiles, ils dominaient l'Alsace et la Lorraine : à cela ils ajoutaient le refus du service militaire, crime d'Élat pour l'emperenr, et une haine instinctive pour les autres nations. Napoléon, qui aimait à généraliser toutes choses, voulut rapprocher les rabbins des diverses synagogues, depuis Livourne jusqu'à Strashourg, sur les points dont je viens de parler, et faire établir par les rabbins un corps de doctrines applicables à la juiverie. A cet effet, il convoqua de sa toute-puissance cette assemblée de Sanhédrin à Paris, et les jeunes Molé et Portalis furent charges d'y représenter l'empereur comme ses commissaires. Ce fut une tâche aussi singulière que difficile, car cette nation des jurfs a des caractères si hizarres, des conditions d'existence si à part, que les Romains eux-mêmes y avaient émoussé leur volonté d'acier.

Après la fin du Sanhédrin , M. Molé fut nommé prété de libjon. Due préteuture , et surrout une prété de l'épon. Due préteuture , d'était point sous l'empire ce qu'elle est aujourd'hui, un bureau électoral oi le prété, un trembléant et dévant les députés, et devant les éfecteurs, allèche, courties un charrou s'il pay le ceut un marchand de viu s'il a une influence locate. Un préfét, sous l'émire, était une torte de prosonné. romain, image de l'autorité de l'empereur. Orde lui letti donné de dispare pius que son traitement dans les fiétes, de grouper les détens de l'autoriteme airons de l'autorité, de levre de conscrits en masse, et de rendre partout ainsi la volunié du souverain précenté à chân et le choix de M. Noble pour la précentre de fijes, pius l'autorité de l'évoir de l'évoir de l'évoir de l'autorité de l'évoir de l'évoir de fijes, et les choix de M. Noble pour la précentre de fijes, più pour de l'empereur de fijes, puis de la character de fijes, qu'en de l'empereur était parfait : il en considérable. Pour cels l'empereur était parfait : il en coultaip and parter de fijes, puis de parter en coultaip and parter de fijes, puis de parter en coultaip and parter de figure de parter de l'entre de l'était de parter de l'était de parter de l'était de parter de l'entre de l'était de parter de l'était de parter de l'était de l'

aux antiques noms de parlement et de nohlesse. Ce fut dans les rares et précieux loisirs de cette présecture de Dijon que M. Molé écrivit la vie de Matthieu Molé, son ancêtre, et destinée à former la tête d'une nonvelle édition de ses Essais. Cette biographie se distingue do l'ouvrage en lui-même, en ce qu'elle est plus correcte, plus travaillée; il n'y a pas ce jet abrupte, et je dirai presque un peu sauvage, de son premier livre : c'est l'œuvre de la maturité, et surtout d'une intelligence polie. S'il garde ses opinions premières, il les revét de couleurs brillances; on voit que l'empire a grandi, que Napoléon dédaigne la simplicité mûle de ses premières années : on fait du despotisme, mais un peu à la manière gantée de Louis XIV. Tout ce qui rappelait le vieux régime, ses institutions, les noms les plus cétèbres, allait au cœur et à l'esprit de maltre, et c'était encora lui faire la cour, îni adresser une sorte de pétition . que d'écrire la vic de Matthieu Molé ; aussi l'amitié, la confiance de Napoléon, se réchauffaient pour son jeune protégé, et lorsqu'en 1809 il restitua les maiorata, il donna le titre de comte à M. Molé, C'était ce que l'empereur avait gardé de l'esprit révolutionnaire, que la création subite de ces nobles, qui poussaient comme l'herbe parasite. On va dire peut-être que je pose on sophisme: mais, selon moi, ce qu'il fit de plus révolutionnaire, ce fut de créer sa noblesse; et voici pourquoi : c'est qu'il débaptisa les vieux noms et déforma les émaux des ancêtres. Ainsi, par exemple, les ducs do Brissac et de Mortemart ne furent plus que les comtes de Brissac et de Mortemart. Il se mit aussi à leur donner des armoirses de fantaisie, avec des blasons qui faisaient dresser les cheveux au vieux juge d'armes M. d'Hozier, tant ils étaient contraires aux premières règles de l'Armorial; si bien qu'aujourd'hui sur mille écussons il est facile de reconnaître les neufs et les vieux comme un gros sou et une médaille. Ainsi les Molé étaient marquis de Champlatrenx, et ils écartelaient de Mesgrigny. Eh bien . il fallut que le seul des descendants fût comte à l'égal de quelque fournisseur enrichi, ou de quelque vieux procureur du Châtelet. C'est pourquoi je dis quo la création de cette noblesse fut une idée révolutionnaire.

Avec le titre de comte, M. Molé fut appelé à la direction générale des ponts et chaussées, nommé conseiller d'État, et dès lors placé en première ligne. Chaque fois que Napoléou faisait une page d'histoiro par ses grandes batailles, nne pensée d'organisation et de monarchie venait en lui ; il se laissait aller à ses goûts de vieux régimo. Dans cette vie de l'empereur. il y a deux phases bien séparées : avant le divorce , les révolutionnaires dominent encore, tout affublés de tognes et de grandes plumes blanches : ducs . comtes, barons, cela allait si bien à leur figure distinguée! Après son mariage avec l'archiduchesse, il nalt au cœur de Bonaparte une véritable passion pour tous les noms de l'ancien régime ; il en peuple la cour de l'impératrice, et une Montesquiou devint gouvernante du roi de Rome, bien entendu débantisée (duchesse de l'ancien régime, elle devint comtesse du nouveau). Cela venait d'une cause morale d'abord; puis, comme l'empereur l'avouait lui-même, d'une cause physique, celle do l'absence de toute majesté de formes et de toute grâce de personne. S'imaginet-on quelque chose de plus tristement commun que cette galerie de portraita à Versailles, qui reproduit les grands dignitaires de l'empire avec leurs figures d'autant plus grotesques qu'elles sont parées ? si bien que le feu roi de Naples François II, plus spirituel qu'on ne le croit, avait joué un bon tour à Joachim Murat en laissant son portrait aujourd'hui encore à Portici : il est pourtant fait par un grand maltre, et il ne manque plus que de mettre devant cet babit rouge brodé une caisse d'eau de Cologne.

Après la fatale campagne de 1812, lorsque la conspiration Mallet ébranla le trône de l'empereur, il y ent renouvellement de zèle monarchique. Il en est ainsi pour toutes les causes qui tombent. M. Cambacérès vieillissait, et il s'était montré dépourvn de toute énergie dans la récente conspiration. L'empereur réservait donc le titre d'archichancelier pour M. Molé, commo une survivance, lorsque la décrépitude du grand juge Régnier vint lui fournir encore une occasion de rappeter ce nom qui lui plaisait tant. Le comte Molé, à trento deux ans, fut nommé grand juge, ministre de la justice, functions alors immenses, parce que tout ce qui tenait à l'autorité do l'empereur prepait une sorte de reflet de sa grandeur personnelle. L'empire français s'étendant depuis les bouches du Cataro jusqu'a Hambourg, le grand juge était le premier des magistrats de trente-sept cours impériales. toutes avec des ressorts très-étendus et des juridictions extraordinaires.

Ces fonctions étaient acceptées par le comte Molé, au moment où la fortune cessait d'être favorable aux armes de Napoléon. C'était en f815: des masses d'ennemis s'avançaient vers la France, et les partis s'agitaient pour en finir avec le gouvernement impérial. Il y a une tritle Impraitable qui fait passer le peuple d'un extrémé l'autre, et l'emboussime ne vit que dans quelques nubble lanes, levegue l'infortune vient coccore un homan operieur. Le parti épalicain, a comme de la comme

Dans l'exposé des motifs qui précède ce projet, M. Molé demeura tout entier dans ses opinions sur les inconvénients des assemblées politiques, et on lui en a fait depuis de grands reproches. Ministre plusieurs fois d'un gouvernement représentatif, on lui a dit: « Comment à d'autres époques avez-vous pu professer ces répugnances pour le système de la parole?» lei (et eette opinion m'est personnelle) j'ai considéré torjours comme une véritable condition de l'homme d'Erat, cette répugnance instinctive pour le système d'assemblée et de parlage , à moins que cesassemblées ne se fassent elles-mêmes unité. Je ne sache rien de haut, rien de grand, qui se soit apéré sous le système representatif; on y vit au jour le jour ; on fait ses affaires, son menage; et s'il n'y avait pas eu dans notre histoire quelques grandes unités absolues, Richelieu, Louis XIV, la France serait encore resserrée dans ses anciennes limites, sous les Bonrguignons et les Armagnaes. A ceri on répondra toujours: a Mais l'Angleterre, elle, a des assemblées, et elle a fait de bien grandes choses! » Cela est vrai; mais indépendamment de ce que les mœurs des deux peuples sont dissemblables, e'est toujours par un homme et jamais par les assemblées, depuis Cromwell jusqu'à M. Pitt, qu'elle a développé son système de grandeur ; en Angleterre les majorités et les minorités ne sont que des nombres assouplis qui marchent tout d'une pièce et ne vaeillent pas incessamment entre la faiblesse et l'anarchie.

Cette dectrine de l'ouniplanene nécessaire du pour voir sur les assemblées à doce piet d'régliement re soutenir, sans devenir surtout un repreche pour le temps stede. Il homme pratique de gouvernement se fait par d'idea shouleurs ; tiles se modifient avec les circonstanes, et alers même qu'on ne sersit pas partium de certaines formes d'institutions, on cherche à faire produire à ces fermes le plus de ben pusjerces anno donte qu'il préférait une monarchie abjerces anno donte qu'il préférait une monarchie abtoute et poirice, sous la mais de Louis XV ou de

Napoléon; mais comme ces grands noms se tronvent rarement dans l'histoire, comme il faut prendre les temps avec leurs caprices, puisqu'il y a maintenant fantassie d'assemblées, M. Molé, comme bien d'autres esprits sérieux, ont dh s'assouplir h ces nouvelles conditions.

Quand la coalition de l'ennemi grondait à nos frontières, le comte Molé fut nommé membre du conseil de régence pendant l'absence de l'empereur à la tête de l'armée; e'était aux plus mauvais jours de ce gouvernement, lorsque tout s'en allait autour de lui, et qu'il se rattachait en vain à quelques tambeaux de l'ordre monarchique. Il faut lire à cette époque les beaux discours qui comparaient la mère régente-fillu roi de Rome à Anne d'Autriehe, afin d'en tirer cette conclusion: « que la monarchie aurait autant de vie pour le malheureux fils de l'empereur que pour Louis XIV enfant. » Il y a des grns qui s'imaginent qu'avec des muts et un certain entourage, on refait les choses du temps passè : oli l mon Dieu, non. Les choses durables se composent d'un droit et d'un prestige; le droit eorrespond à un sentiment inné, traditionnel dans le cœur du peuple comme la proprieté : le prestige c'est la couleur, le brillanté, je dirai presque la légende du droit; quand ces cunditions existent, on fonde quelque ebose de durable; mais quand elles sont absentes, on ne fait que des semblants et des formes; on prend des bulles de savon pour des corps solides.

Ainsi fut la fin de l'empire; jamais on ne parla davantage de monarchie, de traditions, de l'amour des sujets pour le monarque; et il arriva que ce conseil de régence qui devait éternellement durer, se trouva dissous au premier coup de eanon des alliés sur les buttes Muntmartre. Alors, par nne autre bizarrerie (nouvelle tradiction historique), on constitua une récence à Blois, où le comte Molé se rendit fidèlement. Voyez comme tout cela était encore monarchique l'une régence à Blois! La régente avec un enfant dans les bras devait réveiller les plus belles traditions de la tidélité ehevaleresque : est-ce que tes nobles dames de l'empire ne chantaient pas le beau Dunois et l'oriflamme? Charles VII avait regné à Bourges, le Berry et le Boorbonnais étaient deux terres essentiellement royalistes.

Quelques jours après, cette régence était encore vogaçues sur le noute; l'impiraries Marie-Lonise varie los sur le premier ordre de son père, se latait de regagner les rhamps altemands. Le comé bolfe îtu un des drariers à se séparer du gouvernement impérial. Comme tous les ministres, il en repet l'ustorisation de l'empereur dans une lettre particulière après l'abdiciation de Fonsiabelean. Cette lettre, fort affectueurs, le de délait de son serment de tidelité, en lu disant : « Serrez le noyaves souversin de la França exe ta. undem distilité que vous m'aves servis. Le counte Nuide ne visit donc l'arriv que lerque le respuestante missi no firit eccoupil. Dej se position devensité plus déficiences de l'arrive par le l'arrive de l'arrive de l'arrive l'arrive cionne magistrature, par ses alliances de famille il se rattachait à la défilité la plus éprouvée pour les lombroises; des li desti impossible que la vieille songoit pas à an Nole pour lui faire une grande position dates la magistrature. Toutloise, l'aucéen ministre de Bousparte, un membre du consoil de verre, et la nouvelle cour le titte entirement écarie.

Il avait pourtant plusieurs de ces amis politiques un misistère et au debors; (zilleurs, sans saceme solicitation. M. de Talleyrand, toujours si plein des pairs, le potra et al lette sommé la Coule XIII; le rai lut attentivement tous les nours, fit des observations à besucone, el corqu'il en situ à celui du conte Malé, il l'effaçe de deux uné-gou traits. M. de conte Malé, il l'effaçe de deux uné-gou traits. M. de mont de l'autre de l'au

Durant la première restauration, le comte Molé demeura presque en dehors des affaires, voyant quelques uns de ses amis politiques à la cour, dans nne de ces demi-disgraces qui se ressentait de sa fidélité envers Napoléon. Aussi, lor-que les centjonrs éclatèrent sur la France, un des bommes que l'empereur fit appeler en premier auprès de lui, ce fut le comte Molé; il lui offrit successivement la dignité de grand jnge, celle de ministre des affaires étrangères; il refusa tout cela, ne dissimulant pas, avec une respectueuse sincérité, « qu'il crovait la position, mauvaise, et que les jacobins allaient l'absorber tout entier; » enfin, pour prouver qu'il ne voulait point se separer de son gonvernement, il accepta la direction des ponts et chaussées, qu'il avait gardée cinq ans; ce qui était fort singulier dans la hiérarchie, lui, naguère grand juge, devenait subordonné d'un ministre autrefois son inférieur, C'était avec dessein : s'il ne voulait pas se séparer de Napoléon , il désirait néaumuins ne pas jouer un rôle décisif dans cette phase neuvelle de sa fortune. Quand la chambre des pairs fut choisie, Napoléon y plaça le comte Molé, afin de le rattacher plus fermement au gouvernement impérial.

A peine le conseil d'État fut-il réuni, qu'une résolution fut proposée, comme on le sait, pour déclarer solennellement les Bourbons, proscrits et bannis déjà, perpleuselment exclus de tous droits à la couvonne; cate ir effectió, de resentiament et cate. En giniral, plas les partis sont compromis, plas ils marchenic real, plas les partis sont compromis, plas ils marchenic real de la compression de conseil sont plas de la compression place climpolitique. Il per desiminal pas de sondines et appelé à via expliquer les sois même avec l'emporeux papelé à via expliquer les sois même avec l'emporeux maires, ne conservant pas à non carectrire et à su famille, aminerairent des représsilles. Napoléon est le non experit des pas le décapperoux, jouissait : « qu'às neste cet acte contre les fourdennt étals moins on energie que cette de saité de partie de la contre on energie que cette de saité des parties de la fille.

Nommé également à la pairie , si le comte Molé ne refusa pas ce titre, il ne vint jamais sièger à la chamhre des pairs de l'empereur, et, pour achever tous les doutes de cette position délicate, il se rendit aux eaux de Plombières; il voulait éviter de prendre part à un système plus iacobin qu'impérialiste, qui dominait la conr et Bonaparte lui-même. Ainsi fut passée la crise. A la seconde restauration, il n'obtint qu'une faveur médiocre : mais alors un de ses amis politiques les plus intimes arrivait aux affaires: M. Pasquier réunissait les ministères de la justice et de l'intérienr, et M. Nolé garda la direction générale des ponts et chaussées, sans aucune action sur le gouvernement. Ses relations de famille, la distinction de ses manières, tout, lusqu'à son nom même, le recommandait au duc de Richelieu : ici commença pour lui une nouvelle faveur.

Pour hien in comprendre, il fast consulter d'abset qui etie à la possision de governmente et des parties à cette novetile restauration les reyalitées élaient les maîtres; paissons, inspératifs, in déboctainent les maîtres; paissons, inspératifs, in déboctainent les maissons de la commente del commente de la commente de la commente del commente de la commente del la commente del la commente de la commente del la commente de la commente de

Ce fut alors un retiner vers un système miste de repastie et de libéralisme, un mèlange de monarchie et de liberté d'où naquit le système constituinned, re nefant blatred de la resturazion. Ce groupe d'hommes politiques dont f'ài parlé en fit comme une arme de restatunce au débordement extrêmé des optimis royalistes. Dans cette combinision, M. Moél prit place comme ministre de la marine; à la laissé dans ce département des traces de spécialié, d'application attentive et périole. Me Molé en sorti leur de la dissolution du ministère du duc de libeleites, qui join tout le porsoir dans les maisse de N. Decares, minister à la fais et Evris. J'ai dit l'histoire de la retanzazion trapa a long pour reterior sur les détails de cette affaire; s'est la cette époque qu'on peut faire remoter la division qui subsiste anonce estre l'école du come budé et celle des doctrinaires, tanti est varia que les abores nouvelles sont souvement biers vielles.

Dès ce moment, lo comte Molé se consacra tout entier à la chambre des pairs, sur le banc qu'on appelait Richelieu, peut-être avec une nuance plus avancée dans le mouvement libéral, et des affections impérialistes. Il fit ainsi de l'opposition au ministère de M. de Villèle, se raffia quelque temps à l'administration de M. de Martignac, où siègnaient ses amis. Alors M. Pasquis r et M. Holé espéraient même qu'en agrandissant la combinaison ministérielle, le roi Charles X les ferait membres du cabinet. Cela ne pouvait être, il existait des répugnances personnelles du roi pour eertains noms propres; cette administration Richelieu avait toujours deplu à Monsienr, qui, depuis, roi de France, avait peu oublié les injures du comte d'Artois. N. Nolé se retrouva done dans l'opposition vive et sevère contre M. de Polignac, en demeurant inébranlable dans sa conviction : « qu'un tel système perdait la monarchie, a

Présent aus délibérations de la chambre des pairs aprête les faiels erolemances, il était désigne par le dac de Nortement pour le département de la position, dans le nouveau milaitre, les requie toutes l'abelle de ville, n'aquat plus accume chance de suce de la coute de la coute de la misediatement appel par le literatement général de resputue, qui loi difit le décise et la coute de la misediatement appels par le literatement général de resputue, qui loi difit le décise et réambre, appels que le previouire de marcéalle lourdant, parce que son moit de la coute de l

rate. Après si à sois, se collette fonde acceptate.

values, fet an accepticité pour luis et un grand erroice
pour l'order. La difficienté visit considérable ; il ségie
pour l'order. La difficienté visit considérable ; il ségie
aité faire soles r'aveinement du nouveau prince,
aité faire soles r'aveinement du nouveau prince,
la errie d'or, l'avein d'es series. Si l'on consultait
tes, u'bubicitée, de gourres assignates et de longuez
test, u'bubicitée, de gourres assignates et de longuez
test la reconsidance d'une nouveau d'estamble
qu'un prenait incessamment pour modèle, avait été
acrone Le consulte et l'empire a l'ariabent del adece
trance. Le consulte et l'empire a l'ariabent del adece
trance. Le consulte et l'empire a l'ariabent del adece
concer jusuit l'Angalètere a l'avait complétionnent

admis le titre d'empereur et de roi dans les personnes de la famille Bonaparte,

lci de nouveau se présentait une difficulté sérieuse, celle d'un changement de dynastio : commeot faire accepter ce résultat à l'Europe sans guerre, sans lutte, par un mouvement spontané, immédiat? Ce fut un com d'habileté que de chnisir le comte Molé et le prince de Talleyrand pour opérer cette transition difficile, deux noms si considerables. si parfaits d'ant/cédents, et qui ne présentaient ni tendances révolutionnaires ni doctrines favorables à la propagande. Il ne s'agissait plus que de bien poser les bases fondamentales du nonvel ordre de choses , et ce fut alors que le comte Noié établit dans ses conversations diplomatiques, comme dans ses notes, la théorie snivante, qui devint désormais la base de toutes les négociations ; « Les Bonrbons de la branche alnée ont pris l'initiative contre la charte reconnue par les traités; ils ont maladroltement engagé la question per un coup d'État; ce coup d'État, échoné, a produit une révolution agitée, dévorante, Dans eette situation désespérée, il fant diriger, comprimer les passions mauvaises; tout provisoire compromet l'Europe ; la royauté nouvelle est un frein à l'esprit des révolutions. Ceci posé, nul cabinet ne peut se refuser à soutenir un ordre de choses destiné à finir l'anarchie. Au roste, respect aux traités et à l'indépendanee de chaque gouvernement vis-à-vis do ses sujets, a

Tel était le point délicat; or, pour miens définir la position respective du nouveau gouvernement h l'egard de l'Europe, le comté Molé établit le principe de la non-interpention, sur le sens duquel il est nécessaire de s'expliquer. Le ministre ne déclara pas d'une manière absolue et solennelle qu'un gouverpement n'avait pas le droit d'intervenir dans les affaires d'un autre people lorsque son intérêt immédiat l'y sollicitait. En diplomatie, on fait peu de ces principes généraux et absolus ; seulement le comte Mole étals'it que la France n'interviendrait dans les affaires d'aueun gouvernement, à condition qu'aueun gouvernement n'interviendrait dans ses propres affaires : maxime fort large, fort élastique, qui ne décidait d'aucune question d'une manière absolue. et laissait un vaste champ ponr l'avenir.

Le conté blué est l'occision d'appliquer immédiatement à la Beligique la thérit qu'il avait établic par le plus simple des raisonnements : « La Beligique est sur non frontières, ess forteresses ne pouvent étre occupies par les Prussiens aux nous mensere nousmêmes. Es hies, à les Prussiens persistent à intervenir d'un côté, nous interviendrous de l'autre; et les suites peuvent d'ere une rupture. » Ce n'était pas ine théorie, mais une application immédiate, spécides in théorie, mais une application immédiate, spécide. indispeusable à l'égard d'un État frontière. Eufin, pour retter dans la plus impartiale des idées, le comte Noie ne permettait pas les rassemblements des réfugirés piémontais ou espagnols au pied des Alpes ou des Pyrénées, parce que était portre le troit ou des Pyrénées, parce que était portre le troit et le désordre sans moit c'hez des nations et des gouvernements ams

Quel ingualier ministère que ce premier cabinet forme après la réculion de faillet, où l'un vojeti à côté les uns den autres M. Dupont (de l'Eure) et côté les uns den autres M. Dupont (de l'Eure) et de l'arciqui piel sur toutes les misières de cette époque! d'arciqui piel sur toutes les misières de cette époque! en pomatière; et designo on ai dit et que ce fut traulerment à cause du cerns électoral que le counts Molé donns as démissions, », g'ervaiq que a retraite (mi d'une autre cause; et , relon moi, ce fut la double action, duna une acceptie, de, Me al l'algrand et de M. Lafsytte, qui d'étermine l'ministre, inclièrece les filières, de l'arciqui de M. Lafsytte, qui d'étermine l'ministre, inclièrece l'arciqui exploration de l'arciqui d'arciqui de l'arciqui de l'arciqui de l'arciqui d'arciqui d'

M. de Talleyrand, à Londres, prétendait à une direction tout à fait indépendante du ministre des affaires étrangères : il ne suivait d'autres instructions que ses volontés, ses inspirations; de sorte que le ministre responsable n'était plus que la main publique d'une politique secrète, et cette position ne pouvait lui convenir. Il est difficile que deux hommes qui se valent consentent à prendre l'uu avec l'autre une position subordounée. Ce n'était pas tout que cette influence génante de M. de Talleyrand; d'un autre côté. M. de Lafavette, ministre des affaires étrangères de la propagande, venait imposer de singulières lois au comte Molé: aujourd'hui c'étaient les patriotes italiens qu'il fallait appuyer; le lendemaiu. les héros espagnols, les illumines allemands; et lorsque le comte Molé voulait parler d'affaires régulières. M. de Lafayette ne lui répondait que par des invocations à la souversineté du peuple. De cette double situation entre M. de Talleyrand et M. de Lafavette, l'un grand seigneur indépendant, l'autre dictateur populaire, résulta pour M. Molé l'impérative nécessité d'une retraite devant la présidence du conseil de M. Laffitte.

Il se retira dose avec 31. Guisso et 31. de Broglie, perpetudre par des mois politiques d'une commone destuité; mais ce qu'il faut et ce qu'en doit renarcer, c'est que ce sobusance d'Esta, native en debere autipublic prisonnelle qu'univerat considérablement autipublic prisonnelle qu'univerat considérablement pur justice de la compression de la considérablement cervaise agui ont retracé les quinnes deruitères sondes on un dresse une sortée de alerdaire minisériel, avec set dates, set chiffres. Ces mois calabilitiques soul cet dates, avec chiffres. Ces mois calabilitiques soul de la compression de la compression de la consideration de la compression de la compre d'agitations stériles et d'antipathies personnelles. Cela fait mal à voir pour uotre pays.

Revenous sur les temps, et posons la question plus haut. L'école doctrinaire a toujours été séparée de l'école politique : le duc de Richelieu le fut de M. Royer-Collard , lo comte Molé du duc de Broglie . et, par succession, M. Guizot de M. Molé: comme ce sout tous des hommes de valeur considérable, ils ue venlent pas souffrir la primanté, et se posent tous avec la même importance. Leur éducation historique n'est pas la même; il y a daus le duc Broglie, par exemple, des études plus avancées, plus détaillées sur les choses du temps passé, sur la légistation comparée, ses idées sont absolues. Ce n'est pas de la fermeté, mais une certaine conviction de lui-même qui lui-fait peuser et eroire qu'en dehors de ses propres vues il n'y a rien. Cela rend le duc de Broglie inflexilile, une sorte de méthodiste et de saint dans ses convictious. Il n'en est pas ainsi du comte Molé; sans avoir des études aussi minutieuses dans les détails de la science, il voit de plus haut, et d'une manière plus générique; il mêle le positif de l'école impériale à cette éducation du monde qui en counait les faiblesses, et sait concilier les choses quand la société le demaude et que le temps en fait une nécessité, C'est ce qui explique comment le comte Molé a mis de l'orgueil à se faire une sorte de politique à lui, à se montrer plus indulgent, plus libéral que l'école doctrinaire. C'est à cet ordre d'idées qu'appartiennent l'amnistie, la réouverture de Soint-Germaiu-l'Auxerrois; si bien que le tiers parti le caressait, voulait en faire sou ministre, et telle n'était pourtant pas la nature d'esprit de M. Molé. Par sa vie, ses formes, sa position, il est essentiellement conservateur : seulement il voudrait donner à ce parti moins d'habitudes et de tendances absolues : il voudrait qu'il se mélát davantage aux besoins, aux idées, aux exigences de son temps, qu'il se montrât moius circonscrit, moins exclusif, qu'en un mot, en résistant à ce qui est mauvais, il sût marcher vers ce qui est bien! Eu toute hypothèse, le comte Molé aime à garder une sorte d'indépendance de position; cela tient un peu à une certaine fierté de nom, à une situation riche et brillante. On ne s'explique pas assez la différence qui existe entre ces hummes considérables qui n'ont pas besoin d'un portefeuille pour vivre dans la société et quelques-uns de ces pauvres diables de ministres, enfants de la révolutiou, qui eu sout aux expédients quand ils ne sont plus anx affaires; ils empruntent sur la chauce d'y revenir; et alors , vraiment, quand ils ont un portefeuille, ils ont envie de l'exploiter jusqu'au hout ; quand ils ue l'ont pas, ils courent après lui par tous les movens.

M. Molé, que lui arrive-t-il quand il sort du ministère? Il est aussi considerable, aussi puissaut, aussi visité, aussi caressé, et peut-être un peu plus par ses p vrais amis; il ne peut donc avoir dans les affaires qu'une seule passion : celle du pouvoir pour luimême, M. Molé l'aime, et c'est une chose très-légitime avec son talent et son caractère. Il se déguise mal quand il a l'air de le repousser ; il en parle avec une sorte de dédain, comme nne jolie femme qui répète sans cesse qu'elle est laide à faire peur. Il vent que dans toutes les combinaisons on pense à lui, qu'il soit le ministre nécessaire et indiqué, sauf à repousser les offres, à faire le difficile, le coquet, c'est son droit; il parle avec dignité de tout et toujours, ce qui ne l'empêche pas d'aimer, de hair, de jeter son estime etson mépris; plus il s'exprime avec convenance, plus il désire qu'on conserve avec lui le respect de son nom et le sentiment de ses services. Aussi a t-il gardé une vive empreinte de l'énoque de la coalition; il n'en parle qu'avec un sentiment pénible, affecté; s'il pouvait avoir de la colère, il la garderait pour ce tempslà, et il a certainement raison, car on fut injuste, injuste envers son talent, injuste envers son caractère, sa position; et peut être ce sentiment qui s'explique, l'a-t-il entraîné quelque fois trop loin, même jusqu'à des fautes de tactique. Un homme puissant, bonorable , considéré , tel que le comte Molé , doit se tenir au-dessus de toute personnalité pour lui et envers les autres; il ne doit jamais faire supposer qu'on pent douter de sa valeur et de la majesté de sa position. Il

est certaines royautés qui ne peuvent mal faire. Et, eependant, comment blamer le mouvement d'honneur qui porte le comte Molé à se mettre quelquefois en seene? C'est la rongeur qui monte à son front lorsqu'on veut le soupçonner d'une action déloyale ou d'une conduite équivoque. Il s'est trouvé plus d'une fois dans la position de M. Peel au parlement, lorsque Canning, ministre, l'insultait, le pressait ponr qu'il fit enfin une opposition ouverte. Un jour fatigué, M. Peel développa une longue déclaration de ses griefs, et la chambre des communes applaudit. Que M. Molé, ministre ou de l'opposition, se personde bien d'une chose : c'est qu'il n'a nul besoin de se justifier, de se défendre ni sur son noble caractère, ni sur la générosité de ses sentiments, ni sur la manière générale et large dont il voit les affaires. Et occi n'est pas seulement la pensée individuelle de celui qui écrit cet article (elle s'expliquerait par un vieux et noble devouement), mais encore l'opinion de tous les hommes eonsidérables, quels que soient leur bannière, leurs passions et leurs sentiments.

Après avoir expliqué le sens moral de la situation même du comte Molé, il reste maintenant à parcourir se carrière ministérielle à plusieurs foir reprises. Sorti des affaires avec la partie conservatrice du cabinet, pour cêder la présidence à M. Laffitte, M. Molé retrouva sa place à la chambre des pairs, comme un

de ces bommes qui attendent le ministère, et qui sont indiqués à pen près dans toutes les combinaisons. M. Laffitte obligé de se retirer, le cabinet tomba sur mains de M. Casimir Périer, caractère plus rude qu'intelligent, et qui ne souffait anour de lui que des commis, et jamis d'épaus. M. Périer n'était qu'une forme de la révolution de juillet : s'il avait le sens maérie de la révolution de juillet : s'il avait le sens maérie de la répression, jamais il n'eut le :ens moral de la répression.

Ce ne fut done qu'à sa ehnte, lorsqu'on voulut former un ministère à la fois parlementaire et gouvernemental, qu'on en revint à l'idée de donner la présidence à M. le comte Nolé. Les éléments qui devaient composer cette administration étaient nécessairement de trois natures ; 1º les doctrinaires ; 2º les révolutionnaires répressifs ; 3º le parti politique organisateur. A qui serait la prépondérance ? La difficulté se présentait immédiste, et d'une manière très-franche, entre le parti politique et le parti doctrinsire, et, pour tout exprimer par des noms propres, entre le comte Molé et le duc de Broglie. Comment faire entrer dans une commune combinaison deux hommes qui visaient au même poste, le ministère des affaires étrangères et la présidence du cunseil? Il ne s'agissait pas, au reste, senlement d'une puérile question de vanité, car des principes étaient représentés par l'un et par l'antre : les écoles politique et doctrinaire restaient en face l'une de l'autre.

Quoi qu'il en soit, les doctrinaires mettant comme prix de leur concours la préférence donnée à M. de Broglie, le comte Molé n'entra pas dans le ministère du 11 octobre : il demeura done éloigné insqu'à ce que le cabinet se fût détraqué lui-même, pour céder la place à une multitude d'autres combinaisons de tiers parti, journalistes, écrivains, impérialistes, révolutionnaires, toutes chuses produites et élevées dans les bouleversements politiques et qui ne laisseront pas plus de traces que les Favpoult, les Rapinat de l'époque du Directoire. Au fond la lutte n'était et ne pouvait être dans un sens élevé qu'entre le duc de Broglie, M. Nolé et M. Guizot, M. de Broglie s'étant momentanément retiré des affaires, le nom de M. Molé revint. Ce fut l'époque du rapprochement entre lui et M. Guizot; chose bien triste, dans le mouvement politique actuel, que de voir deux intelligences de eette portée vivre dans de continuelles hostilités, sans avoir pu réaliser même un mariage de raison l Toutes les deux s'entendent sur une réorganisation de la société: toutes les deux veulent arriver aux mêmes résultats de paix et d'ordre européen ; cependant elles se separent, se heurtent, et ce ne peut être ici, eertes, compre pour M, le duc de Broglie, un débat sur uno sorte de primanté dans la hiérarchie nobiliaire : ce serait comme, si en Angleterre, M. Peel et le comte

d'Aberbeen essavaient une dispute d'ancêtres : d'où

vient oct esprit de dissidence, cette Immentable division? Il no moment elle s'apaisa, et la ndessisia, et la ndessisia, sion? Il no moment elle s'apaisa, et la ndessisia, et la ndessisia, que N. Giusto les concetta de la modere position en ministre de l'instrucción publique en cédant au comier Model les afficire étrangères; seulement à l'instru-M. Guisot imposa M. Gasparin, qui gardait une pisce sour M. Duchistia.

A peine dans un commun ministère , la lutte recommenca sur des questions de choses comme sur des questions de personnes; M. Guizot, qui s'appuyait sor la fraction la plus inflexible de la droite, n'acceptait l'amnistie que conditionnellement, et M. le comte Molé, qui groupait antour de lui quelques membres du centre gauche, la voulait complète et absolue : sur les personnes, M. Guizot imposaft M. Duchâtel pour l'intérieur, et M. Moté voulait M. de Montalivet, Dois-je entrer dans ces pelits détails de personnes et de lutte intestine; j'y répugne. J'aime à voir les écoles larges et fecondes qui présentent un corps de doctrine et le soutienne; mais ces jeux de coulisses qui viennent souventembarrasser les ressorts du gouvernement, accusent un vice dans les institutions encore plutôt que dans le cœur des hommes ; it est triste de voir que le bien ou le mal du pays résultent d'une vanité de position on d'une convenance de portefeuille.

Par ces causes diverses le ministère fut brisé. M. Guizot n'v était pas dans une situation suffisamment bante pour son importance et son talent; par caractère ou par accident, le comte Molé laissait trop voir qu'il en était le supérieur; et alors mieux valait, pour M. Guizot, se placer an milieu de la chambre, dans un poste indépendant, ou bien former une combinaison personnelle. Les chuses n'étant point arrivées à ce point de maturité pour les doctrinaires , le comte Molé composa seul un ministère, celui du 15 avril, son œuvre entière, et dont il fut l'âme et le bras. Un premier inconvénient de ce ministère, c'est qu'avec la pensée du bien et la grandeur du pays, il était formé en dehors des chefs de parti et des hommes importants de la chambre des députés. Le comte Molé espéra trop en son propre nom et ses loyales intentions; il voulut gonverner par les bonnes mesures, sans remarquer que ce sont là les choses dont les assemblées tiennent le moins compte; ce qu'il leur faut à elles , c'est que leurs chefs d'opinions soient satisfaits. La position du comte Mulé était donc celleci : tout le monde espérait sa succession, le centre droit, le centre gauche, et si l'on daignait l'appuver un peu, c'était pour lui donner un coup d'épaule et le briser.

Ministre des affaires étrangères, il espéra, par un système tempéré, prendre une certaine position en Europe. A l'origine de la révolution de juillet, tont

CAPEFIGUE. - LES DIPLOMATES.

en se ralliant à l'idée de l'alliance anglaise si nécessaire à l'existence même du gouvernement nouveau. le comte Molé avait pensé qu'on pouvait chercher sur le continent un point d'appui. Dès que la France ne voulait ni conquêtes, ni propagande, on devait voir se grouper encore les alliances antiques, les rapports bouleverses par la révolution de juillet. La Russie, à tort ou à raison, avait concu des méliances trop graves contre nous. Le comte Molé songea à nous attirer l'Autriche , puis ance centrale , qui devenait une force dans nos rapports en Orient, surtout pour la question grecque. Afin de donner un gage de ses pacifiques intentions, le comte Molé consentit à un acte qui lui fut depuis tant reproché, l'évacuation d'Ancône, en même temps que l'Autriche abandonnait les légations póntificales. Quel droit avions-nous de garder Ancône aprés le temps rigoureusement nécessaire? Quand on veut demander la modération, ne faut-il nas commencer par en donner le premier l'exemple? C'était en rétablissant les bons rapports avec l'Europe, et en vertu du principe de la non-intervention , loyalement appliqué , que le ministre cherchait à rétablir une certaine influence continentale pour la France; elle l'avait perdue depuis le bouleversement de juillet. Nous sommes une nation un peu singuliérement faite; nous nons plaignons sonvent de notre isolement en Europe, de ce que dans les questions de paix et de guerre nous sommes senls; et puis, avec cela, nous ne voulons faire aucune concession qui puisse attirer les cabinets à notre alliance; d'une main nons semons la pro pagande, de l'antre nous menacons de la conquête, et puis nous nous lamentons encore de ce que personnenevient à nous. Il n'y aura de véritable alliance européenne que lorsqu'il sera reconnu que la France demoure dans un système modéré qui respecte les droits de tous.

Le duc de Broglie était trop dévoné, loi, à l'alliance anglaise, pour ne pas faire un grief personnel de cette concession à l'Autriche, et ce fut en pleine chambre des pairs qu'il leva le drapeau de l'opposition. Le duc de Brogtie fit alors ce que M. Molé a fait tout récemment dans une circonstance aussi décisive : il prit couleur; tant il est vrai qu'il n'y a dans les affaires que des transformations de noms propres, et qu'elles se produisent dans les mêmes conditions. Cependant, ce sont les smis du duc de Broglie qui font reproche an comte Molé de s'être posé en bostilité vive, hautement avouée, sur certaines questions particulières avec le ministère : de temps à autre les hommes politiques ont besoin de témoigner de lours systèmes, de leurs idées; de faire voir enfin qu'ils ne sont pas morts pour les affaires, qu'ils peuvent et qu'ils veulent y reveuir quand l'heure sera venne, avec les conditions de force et de vie.

Comme il ne faut pas voir tonjours dans ces choses-

là des questions de jalensie, mais sonvent des questions de principes, on se demandera naturellement quelles sont les divisions qui séparent le comte Molé du duc de Broglie et des doctrinaires en général. Il faut remonter un peu baut pour cela, et nous étonnerous peut-être en disant qu'elles se rattachent à l'école de madame de Staël, opposée à celle de l'empire. Le comte Molé, c'est encore l'idée napoléonienne, avec ses formes nettes de gouvernement; il aime le pouvoir, parce que c'est le premier bienfait pour la societé, sans en faire le résultat d'une combinaison philosophique, sans se croire et se donner une mission. Il n'en est pas ainsi de M. le duc de liroglie : tout , dans son esprit, est une religion, une théorie; il y a du saint, ou, pour parler un langage plus saisissable, du méthodiste; il marche à une idée de despotisme ou de liberté avec une égale conviction : il place tout son orgueil dans la réalisation de sa pensée; ce qui souvent se rencontre dans les hommes de haute puissance et de consciencieuse direction.

Cette même opposition, qui se présentait à la chambre des pairs soos le patronage de M. de Broglie, se formulait d'une manière plus saillante dans la chambre des députés, à ce point que le comte Molé essava une première dissolution. Elle produisit à peu près les mêmes éléments, parce qu'elle n'était pas assez préparée; et ce fut alors que, rompant toute mesure, le parti doctrinaire entra franchement dans l'opposition, laquelle devint le drapeau d'une forte majorité. On a parlé à cette époque de grandes intrigues: et en effet, il y en eut beaucoup : les uns faisaient des journaux, les autres des brochures; ici on avait l'air de soutenir le ministère, et sous main on le demolissait. C'était illusion au comte Mulé de vouloir rester nentre au milieu de tant d'attaques diverses; on ne genverne pas sans avoir no terrain solide sur lequel on appuie ses pieds. En vain, je le répète, fit-il l'amnistie, et chercha-t-il à se relever par la prise de Constantine ou le mariage de M. le duc d'Orleans : tout cela n'avait aucune fin parlementaire: c'était une guerre personnelle; on marchait droit au renversement de M. le comte Molé, Il se produisit cette situation, peut-être unique, d'un ministre qui montrait un admirable talent, se défendant seul sur toutes choses à la tribune, dans les journaux, et gardant néanmoins le temps et le loisir de diriger son département des affaires étrangères, avec un soin, une attention particuliers; l'extrême souci que le comte Molé avait de sa propre dignité, le portait à maintenir et à garder la dignité de la France; comme il avait un instinct d'honneur pour lui, il l'avait également pour le pays; c'est nne remarque à faire , la fierté de soi on l'apporte dans ses relations à l'extérieur. Les dépêcties du comte Molé étaient porfaitement dictées, l'expression en était toujours noble et

choisie, avec une claric élégante : à cette époque d'ils es remaras de la Suisse ne faissient sentir; il s'y métait des complots honaparistes; on arait à négocier activement avec l'Angleterne, et sur teutes ces questions, le ministre se montra homme considérable, dévous à son pays, avec le rentiment praitige des affaires, dont les bureaux ont gardé même la tradition.

Le mariage du duc d'Orléans avait été considéré comme un point capital, ou un événement inesnéré qui devait grandir la puissance morale de M. Molé : le jeune et malheureux prince lui en garda reconnaissance personnelle : par instinct de bonne naissance, je dirai de gentilbommerie, M. le duc d'Orléans avait goût pour le comte Molé; il trouvait en lui des manières fort rares alors, Souvent, à cheval. le jeune prince allait le visiter aux affaires étrangéres, causer avec lui sur les questions générales, et le plaindre sur des oppositions plus irritées que constitutionnelles. A sa fatale mort, aussi, le duc d'Orléans n'oublia pas le ministre de sa prédilection ; dans le cabinet du comte Molé, encore aujourd'hui, on voit un tableau de Ary Scheffer, pnétique teile, fantaisie allemande, et on lit au bas écrit le don testamentaire que le prince en a fait au comte Molé comme souvenir de l'amnistie et du soin qu'il a pris d'assurer son mariage.

La protection du prince, l'appui de la cour, tout cela ne sauva pas le ministère; et, dans la chambre, il subit encore le feu croisé de toutes les oppositions. A cette occasion difficile, il se rèvela dans le comte Molé un talent de tribune des plus remarquables; attaqué sur tous les points par des grateurs de verve et de talent, il défendit à lui seul sa politique avec ténacité, acharnement, toujours beureux dans l'expression, souvent impétueux et colère. L'adresse fut une œuvre de l'upposition, et le comte Mele la démolit pièce à pièce. Je n'ai pas à faire l'histoire de ce temps si connn : seulement il constate qu'il y a quelque chose à réformer dans un système de gouvernement où trop souvent tout se résume aux mêmes intrigues, aux mêmes jeux d'hommes et de partis. lci se présente à mon esprit que idee qui a fait le fondement, je dirai le souci de mes études historiques; je la remanie sur tous les points, elle revient sans cesse comme une grande conviction; je la repousse en vain, parce qu'elle me fait peur : c'est que, selon moi, c'est l'idée de 1789 (taut célébrée par tous) qui a annulé et tué la France, Autant la pensée de Henri IV. de Bickelieu et de Louis XIV a grandi notre pays, lui a donné des provinces, lui a assuré sa prépondérance, autant cette fatale idée de 1789, chiffre fatal, l'a tuée, anéantie. Et pourtant nous vivons avec elle; nos institutions viennent de cette source; la propriété, la famille, la religien, sont dominées par ces principes,

el voilà ponrquoi lout est faux autour do nous, tout se beurte et se confond. Avec l'idée de 1789, faites quelque chose d'un peu fort en Europe, créez-vous des alliances ! Vous êtes seuls, isolés; vous n'avez plus, comme religiou de l'État, le catholicisme qui vous donnaît une puissance morale eu Orient, en Irlande, en Belgique, eu Italie, en Espagne; vous avez l'éparpillement des forces, le morcellement des propriétés, la famille dispersée, une tribune déclamatoire et des majorités incertaines, et une presse souvent abominable. Oh! je le dis avec conviction, cela me fait peur; et cinquante ans d'expérience et de secousses témoignent assex qu'il y a une idée fausse quelque part. Dieu éclairera suffisamment la génération pour lni faire entendre la vérité; alors seulement le mal sera guéri. Je crois maintenant que, pour beaucoup de sages esprits, les principes de 1789 ne sont plus qu'uno question d'amour-propre; nos enfants n'auront pas le mênic orgueil.

Après avoir essayé une seconde dissolution, afin d'aller jusqu'au bout, le comte Molé, n'ayant obtenu qu'une majorité de huit voix, se retira: il ne la croyait pas suffisante pour donner un appui à un système tout entier de gouvernement. C'est une question fort délicate que celle des majorités ; elle ne peut être jamais une loi iuflexible; dans telles circonstances on doit se retirer devant un chissre peu considérable; dans d'autres, demeurer aux affaires. Quand un homme d'État a le sentiment qu'il fait le bieu, qu'il sert son pays, se retirer est un découragement et une faote souvent dans la vic publique. Seulement il est une question qu'il doit se faire, c'est de savoir si, par sa résistance, il ne compromet pas le pouvoir qu'il dirige et la dignité du parti qu'il sert ; souvent que trop longue résistance dans les affaires use les ressorts du gouvernement et le rend désormais impossible.

Depuis sa retraite, le comte Molé s'est trouvé en présence de trois administrations : celle du maréchal Soult, qui ne fut qu'une transition, une forme bonorable pour continuer sous quelques rapports le précédent ministère ; puis ce cabinet présidé par ce grand remueur stérile qui mit en émoi l'Europe par sa parole, souleva l'Angleterre, les populations allemandes, et produisit, comme résultat, les fortifications de Paris. La troisième fut une administration plus élevée, qui répara beaucoup de mal, rétablit avec effort les relations compromises ; c'est ici de l'bistoire trop contemporaine, des discussions trop mélées aux jouruaux, pour les faire entrer dans le cadre d'une notice qui veut rester grave et neutre. Je crois, au reste, que le comte Molé a pris envers le ministère de M. Guizot la même allure que le duc de Broglie avait prise à une autre époque vis-à-vis le ministère du 15 avril: l'ou dirait une représaille.

La vie privée du comte Molé tient à la fois aux traditions parlementaires et aux habitudes de la société élégante. On a dit de lui que c'était le dernier gentilhomme. Le dernier I oh non I Ceux-là qui parlent ainsi vivent sans doute dans un monde où il y en a peu, et ne fréquentent pas les salons du faubourg où il y en a beaucoup. Un homme pelitique qui a conservé de la politesse sans abaissement, de la tenue sans roideur, un certain amour de soi , qui péanmoins ne se place pas dans un sanctuaire impénétrable pour se faire adorer ; une dignité de son nom sans impertiucnee; un tel hemme doit passer peur un débris encore debout des mœurs et des babitudes perdues, Mais le comte Molé n'en est beureusement pas le dernier. La race des nobles dues, sous l'écusson des ancêtres écartelé de beaux émaux, n'est pas plus éteinte que celle des admirables marquises de Vanloo, de Boucher, à la houche vermeille, à l'œil noble, à la main effice, au pied relevé; oh non! la race n'en est pas perdue. Sculement elle ne se trouve pas dans tous les mendes.

De sa première vie, le comte Molé a couservé un certain goût littéraire, une façon d'aimer les lettres, parce que aujourd'hui on ne les protége plus : elles vout toutes scules mal ou bien, elles marchent la tête haute : les Muses se sont faites importinentes! C'est ce goût littéraire qui l'a poussé à l'Académie française (petite fantaisie qu'il faut passer à beaucoup), où il a remplacé le pieux prélat que Paris vénère encore. M. de Ouélen; et l'un dut remarquer dans le discours de réception la manière noble et élevée dont le comte Molé parla de cet archevêque de Paris dont les bienfaits sont partout, et à qui on doit l'institution des Orphelins du choléra. Depuis, le comto Molé a peu părle à la chambre des pairs ; il y prononça l'éloge du général Bertrand : c'était une manière de rappeler son ministère, de justifier ses actes; car le général avait été ministre de la guerre sous son administration.

Buss l'existence usuelle du combe blois, comme uvient journ de guernent, il y a la vide echanque un vient journ de guernent, il y a la vide echanque le par lemenaire. I l'omme aux traditions : ce boas la par lemenaire. I l'omme aux traditions : ce boas la ce trouvent tous les souvenirs de Mathieu Molé, il se trouvent tous les souvenirs de Mathieu Molé, te tableaux contienpeaire, les gravers de l'époque tentaires, le combe bloi sime à réalviter sous les mentaires, le combe bloi sime à réalviter sous les grands arfers de Chanquiteres : les Lamisgionn allaient là Buville, les Arquesons à Groubabs. Cléair Hachistoir : lis Vey-tellienc un le rell ser pestida aux l'années de l'acceptant de l'acceptant les l'acceptants de l'acceptant les la lamisgionne l'acceptant les la lamisgionne les l'acceptants de l'acceptant les l'acceptants l'acceptant l'acceptant

A Paris, le comte Molé a longtemps habité un bôtel de la place Ville-l'Évêque, qui va tomber sous le marteau destructeur : la spéculation se place partout 10 hi qu'il faut regretter ce hean jurdin, vaste comme un parel II y a plus de unique. plus de confortable anglisis dans la nouvelle demeure; mais, fautil le direr J'aime l'astique, les fauteuils de cuir nés, les caureures du vieux temps, les penfules fecilitésée d'acanhe d'or, grandes comme celles de Louis XIV à Versailles. Tout riche peut dorer ses appartements; il n'y a que quelques privilégies qui paissent les tenir de famille, et l'assecir dans les menlles de tradition.

Je ne sais si la destinée appellera encore une fois le comte Molé au gouvernement du pays ; cels est nossible, et dans cette hypothèse qu'il se sonvienne bien de sa mission; il ne peut, il ne doit point vouloir se séparer du parti conservateur, il ne peut soutenir les alliances hétérogènes, ni les tendances msnyaises vers la révolution. Il lui appartient d'organiser ce parti, de lui donner une théorie, un système, pour l'élever enfin jusqu'à une pensée de gouvernement; car il ne suffit pas de voter avec un ministère pour se dire conservateur, il faut à tout parti un corps de doctrine, un système politique. Les eonservateurs ont-ils aujourd'hui tout eela? En Angleterre, on appelle conservateurs ceux qui défendent la religion de l'État, la couronne, les vieilles institutions de la patrie, la famille, le toit domestique, la propriété: en France, il faut également que le parti conservateur se rallie autour de ces idées avec énergie et unité : il faut qu'il groupe tout ce qu'il y a d'intelligence, de force, d'interêts et de lumières; et l'homme politique qui se placera à la tête de ce parti ainsi organisé pourra, à l'aule d'une majorité constante, arriver à un résultat d'organisation morale dont la France a tant besoin.

#### IN LE COUTE CAPO-D'ISTRIAS.

Une des habileir du calinie de Saint-Pérentourg et de choirie les hommes éÉat au sein de totes le nations au l'expedie la Rouis evant ôit ou tard exercité de la Rouis evant ôit ou tard exercité d'éculeir à sinoi de habiteurs, des Allemants, des Français, des Scélois, sont au service de la Rouis et des l'expedie et les économies et les économies et les économies et les économies et empire au me peasée noiversités, il à pas les répropaises que nous avon étan nous pour les errectes étrançaires, se rainteneit d'argust, que de services positifs et de lumières économies et les réconseis de services sontifiés de lumières économies des revices sontifiés de lumières économies des revices sontifiés de lumières économies des revices sontifiés de lumières économies.

Les projets de Cuberine II sur la Grèce avaient d'à ratacher au système rasse pedique-une des enfants de la vieille patrie des lellènes. Dès que la cour de Pétersbourg voulet exercer une certaine influence sur la Grèce, elle appeta lous ceux qui avaient antionité sur ces populations; et c'ent e qui explique, indépendamment de la capacité du comte Capo-d'Heriza, no crédit sur le système d'Alexandre producta la période de son règne, et cette action qui s'est continuée sous l'emocreren Nicolas.

Ce n'était pas un homme d'une grande origine que Jean, comte Capo-d'Istrias, né à Corfou en 1780, à l'époque de la splendide renommée de Catherine. Corfou était alors uoe république municipale, et chaque métier, sous se corporation, exercait une autorité, Comme dans l'aneienne Grèce, la profession de boneher (sans doute parce qu'elle se liait au souvenir des sacrifices dans les temples) était considérable, et Capo-d'Istrias, le père, était une des plus riches notabilités de Corfou. Il possédait de vartes ehsmps où paissajent de nombrenx troupesux; luimême les élevsit, et Cspo-d'Istrias était le plus riche du pays. Aus«i destina-t-il son fils à la profession de médecin, dans la cité de Venise, république encore, amie de Corfon plus que sa suzeraine. Capo-d'Istrias finit à Padooe les études qu'il avait commencées à Venise, Padoue, l'université médicale de l'Italie, On trouve na Capo-d'Istrias parmi les chirurgiens de l'armée française, lors de la conquête de l'Italie. Était ce un parent de l'homme d'État qui depuis

agit sur les destinées de la Russie et de la Grèce? Les traités venaient de reconnaître la république des Sent-lles, sous l'égide de la Russie, qui, par ce protectorat, désirait agir puissamment sur la Grèce. L'empereur Paul, qui n'avait pu obtenir Malte, voulait au moins par là grandir la puissance maritime de la Russie dans la Méditerranée. Capo-d'Istrias, tout jeune homme, et portant un nom fort populaire au milieu de ces populations, reçut de l'amiral Utchakoff, gouverneur pour la Russie, une place au Sénat, et avec elle le titre de comte. Prodigue de dignités, l'intention de la Russié était de préparer une vaste organisation do la république des Sept-lles, et d'essayer ainsi une sorte de gouvernement qu'elle appliquerait ensuite à la Morée et à la Grèce. Les cabinets qui ont un vaste passé derrière eux peuvent aisément préparer de longs projets; ils n'accomplissent rien en un jour, ils s'essayent, avant d'arriver à un résultat. Le comte Jean Capo-d'Istrias ne passa dans le Sénat que le temps pendant lequel la république des Sept-lles fot soumise à la France, Créé noble par la Russie, il se consacra désormais à son service, et il entra comme attaché an hurean du comte Romanzoff, tout-pnissant anx affaires étrangères.

C'est encore iei une méthode des grands cabinets

du cominent, nul ne ne roti aple aux affaires auxode longues diudez, hon e suls poruqui on a partiè de l'aristicaraite des cabinets, qui n'emploient, diè-no, que de granfa nomes et de hautes nissanees. Cela d'impartialité, just de censeirence, le d'impressane d'impartialité, just des censeirence, le d'imp presupe plus d'gaitté dans le récise, que les cours d'Erarpes, Comal le counte Capo d'Iriène est parei d'in accondince de l'aristicaraite de l'aristicaraite de l'Erarpes, Quand le counte Capo d'Iriène est parei d'un destinations de l'aristicaraite de l'aristica de l'aristicaraite de la Paralassader sarva à Vienne; et de l'Vienne, qui l'avait périetre, deudié la quevicion turque, il visul a vavait préstré, déudié la quevicion turque, il visul à l'arrante d'abanhes, qui aprissai alors courte la Petre.

armet en names, qui agiona anos cume e rome a rome. prafitiement compris la lute des inicides dieres qui alors a'sglatient sur le continent. L'expédition que préparait Napolin courte la listuei pérorquist l'Exarope: Capo-d'istrias n'est pas de prine à vuir que rope: Capo-d'istrias n'est pas de prine à vuir que l'Autriche marchia magier lei dancette lipse contre l'emprerar Alviandre: au premier resers des Frangis, l'Autriche er-jeuverni de les causes, et e'est conclure le traité de Bucharest, qui laires toutes les conclure le traité de Bucharest, qui laires toutes les forces du vaste empire à la fispolition d'Alvandre.

Cette paix de llucharest me paralt l'incident le plus grave de la guerre d'invasion de Bonaparte; est elle a exercé une influence décisive sur les événements do la campagne de 1812 : on peut dire qu'elle a brisé la fortune de Napoléon. Dans les conférences qui précédérent le traite de Bucharest, Capo-d'Istrias s'appliqua, par un sentiment naturel , à étudier le caractère particulier de la diplomatie turque, si utile à son intelligence pour préparer la question la plus importante pour lui, celle qui absorba sa vie, l'indépendance de la Grèce, Capo-d'Istrias n'avait jamais oublié son origine. Quelque chose lui tensit plus au cœur que les honneurs, c'était la patrie; et s'il s'était voué au service de la Russie, c'est qu'il apercevait dans le cabinet de Pétersbourg l'instrument que la Providence se réservait pour la délivrance de la Grèce. De cette préoccupation et de la tendance de ses études , Capod'Istrias concut un sentiment exalté de la destinée de ses compatriotes; il réva la Grèce libre, indépendante; il entretint l'empereur Alexandre dans cette opinion, que e'était à lui qu'il appartenait de briser le front glorieux decette vierge chrétienne, secouant sa chaîne d'esclavage et son linceul de mort,

Les grands évériements qui absorbérent l'Europe soulerée contre Bonaparte, ainsièrent assa nisère question de la Grère; de 1815 à 1815, la Russie, de concert avec les alliés, eut à lutter contre la puisson turbulente de Napoléon, et le monde en armes marcha contre cebui qui en dominait les destinées. Le contre Capo-d'Ittrias n'avait ators dans le cahinet russe qu'une place l'opp secondaire pour exercer une assire qu'une place l'opp secondaire pour exercer une saire influence sur les transactions de cette époque, personnellement dirigées par l'emperenr Alexandre et le comte de Nesselrode. Chaque homme d'Etat, en Bussie, a presque sa spécialité, et Alexandre se réservait d'employer le comte Capo-d'Istrias dans la question grecque, quand elle se présenterait dans toute son importance, Cependant, an commencement de l'année 1814, il fut désigné pour une mission spéciale en Suisse; les alliés mettaient un grand intérêt à s'assurer un passage militaire à travers les Alpes; et pour cela, ils firent négocier auprès de ces cantons, qui reconnaissaient naguère, comme médiateur, l'empereur des Français. Une telle négociation demandait surtont un homme grave, assez bien posé auprès d'Alexandre pour l'engager à promettre des garanties suffisantes à la confédération. A ce moment, la Russie d'ailleurs avait l'espoir de conquerir une certaine influence sur le midi de l'Europe, en Allemagne, en Suisse, et, sous prétexte d'un proteetorat secret, elle espérait intervenir d'une façon prépondérante dans tontes les pégociations,

Ce n'était pas une chose faeile que de poser définitivement les bases de la confédération helvétique. Ce pays, tonjours fort turbulent, mai organisé, avait été tour à tour sous l'influence de la république française et de l'empire de Napoléon : on voulnt coordonner les nationalités, l'indépendance des cantons, et un gouvernement central. Les nationalités, il y en avait trois de hien distinctes : l'allemande, t'italienne et la francaise , toujours prêtes à lutter entre elles et à se dissoudre. L'indépendance des cantons devait être assurée, parce qu'elle était une garantie et une tradition. Enfin, commo il fallait un chef à ce faisceau de netits États, on établit un gouvernement central. A cette épogne, on ne remarqua pas assez la distinction dominante entre les cantons catholiques et les protestants; la religion allait faire un grand obstele, eréer d'immenses difficultés, Enfin l'aristocratie et la démoeratie allaient se trouver en présence : la démocratie. pouvoir rongeur qui ne laisse rien debout, et qu'un parti en France favoriserait comme sous le Directoire, lors de l'invasion de Brune, Quand l'histoire sera écrite avec impartialité, quand les passions contemporaines seront éteintes parmi nous , on reconnaîtra que c'est la révolution française qui a tué toutes les libertés , toutes les indépendances nationales, toutes les républiques même : Gênes, Venise, que sont-elles devenues? Et la Pologne, qui l'a tuée? Aujourd'hui, il lui reste encerc à désorer la Suisse, et si la propagande démocratique de la France agit sur ses malheureux cantons, la Suisse mourra : l'Autriehe, l'Allemagne, la Prusse, le Piemont, n'attendent qu'un signal, et le faisceau de la confédération sera dissous comme de lui-même; la propagande et la démocratie française en seront la cause fatale.

En 1815, on marchait vers les idées conservatrices 1 pont créer une confédération helvétique, territoire neutre et respecté. Le comte Capo-d'Istrias réussit dans cette negociation à Berne, où il resta jusqu'au moment du congrès de Vienne. Là, parfaitement instruit des intérêts belvétiques, le comte s'en fit le représentant au congrès, et l'on peut dire qu'il s'abaorba même dans cette question contre l'action de l'Autriche et des États allemands, qui prétendaient chacun à quelques rognures sur la confédération. Cette question suisse éleva le premier conflit sérieux entre l'Autriche et la Russic : l'one espérant se réserver des positions militaires pour protéger les États d'Italie: l'autre voulant reconstituer la Suisse dans ses limites ancienues, avec le sentiment de générosité exaltée qui faisait le caractère d'Alexandre en 1814. Toute la partie du congrès relative à la Snisse fut dirigre par le comte Capo-d'Istrias, La manière habile et convenable dont il domina les conférences fut la première cause de la confiance de son souverain ; il reconnut le caractère fin et doux à la fois de la race grecque et vénitienne, qui, en vertu des principes généranx, allait néanmoins tout droit à son hut, sans beurter ni les bommes ni les choses.

Cette confiance acquise dans la pensée de l'empereur Alexandre le fit désigner nour une mission déticate, qui eut, au reste, plus d'apparence que de réalité; j'entends parler des conférences de Haguenau, en juillet 1815, où le comte Capo-d'Istrias fut chargé de représenter la Russic. Voici quel était le but de cette conférence singulière. Après la terrible journée de Waterloo , la chambre des représentants de Paris , dirigée par les niaises menées de M. de Lafavette et les intrigues secrètes de Fonché, désigna des commissaires parmi lesquels était M. de Lafayette luimême, afin de demander (il faut le dire) un souverain de la main de l'étranger, pourve que ce ne fût pas Louis XVIII. Le choix du gouvernement de la France ne devait dépendre que de l'Europe, et les patriotes s'en rapportaient à elle : « A cet effet, toutes les garanties seraient données aux cabinets : on subirait des retranchements de territoires, des contributions de guerre, des occupations (les patriotes sont faciles), » La haine stupide qu'inspiraient les Bourbons à tous ces représentants, la peur qu'ils en avaient, inspirèrent cette démarche apprès des cabinets. Comme les alliés ne vonturent pas désigner des diplomates de premier ordre pour entendre les commissaires, mais sculement des hommes de seconde ligne. Alexandre confia la mission d'écouter les patriotes de Paris, au comte Capo-d'Istrias. Dans cette conférence, le ministre anglais seul eut une explication assez active avec les chefs des représentants, et avec M. de Lafavette sur-

Le comte Capo-d'Istrias fut chargé de rédiger la

note si précise, par laquelle les alliés demandaient . comme condition fondamentale, a que Bonaparte fût spérialement livré par la chambre des représentants à l'Europe, comme son prisonnier, avant qu'aucune négoriation pût être légitimement engagée, » M. de l'afayette et les commissaires reçurent cette injonetion de l'étrarger avec une grande déférence et une soumission parfaite, et ce fut à la hâte qu'ils vinrent à Paris pour accomplir la volonté des alliés. De là, cette manière d'agir de tous ces hommes contre Bonaparte, si brutale, si insolente, qui fait encore la honte de la chambre des représentants. Lie désormais à toutes les négociations relatives à la France, le comte Capo-d'Istrias fut ım des signataires du fatal traité de novembre 1815 : mais il ne fut chargé que des opérations financières et secondaires : l'empereur Alexan-lre se réserva le principal rôle.

A mouve que les affaires de Fraires histories un pour de réjuit à Entrepe, le Rassie du the George plus resiseaurant de la question protque. Le caractère de de l'alternative de la question protque. Le caractère de de libralleme christien qui convenzione particiement aux émotous du cara, les cristrur de la Sainte-Almance, au mouver du Akanadre ne purishi que d'aune la caracter de la Sainte-Almance, au mouver du Akanadre ne purishi que d'aune les Egites tous un principe d'ausité. Ces idées en caracter particiement dans les sympathies du combe Capacillerries; il y avait de mysticieme et de la Capacillerries; il y avait de mysticieme et de la finite d'aprece d'autifique de la caracter de la caracter de faiblires déchrantes.

Profondément pénétré des dernières intentions de l'empereur, le comte Capo-d'Istrias vit bien que la confince arrivereit à lui toute seule, spontanément, et il accepta le poste de sccrétaire d'État aux affaires étrangères, appelé dès ce moment à partager le poids du cabinet avec le comte de Nesselrode. On aurait dit que l'empereur Alexandre voulait avoir deux miniatres : l'un pour l'Orient, l'autre pour l'Occident, l'un pour l'Europe et l'autre pour l'Asie , comme dans l'empire romain : le comte de Nesselrode parfaitement au fait de toutes les negociations avec les cabinets de Londres, de Vienne et de Berlin : le comte Capo-d'Istrias, préoccupé de la Grèce et de la Porte, s'absorbant dans les gnestions d'humanité et de libération chrétienne : le comte de Nesselrode, multipliant les questions de bureaux, de dossiers diplomatiques, selon la vieille méthode : le comte Capo-d'Istrias, correspondant aux sympathies mystiques d'Alexandre . et a ec que j'appellerai sa partie d'imagination et de cœur, par les déclarations et les manifestes.

Austi, toutes les fois que le système de répression antirévolutionnaire fait des progrès sur le caractère et la volonté de l'emperent Alexandre, le crédit de N. Capo-d'Istrias s'affaibilt et diminue simultanément. C'est depuis les conférences de Carlshad que s'opère cette demidiajeziec; vruie ou drignide, elle n'en est pamoins un fail. Pepcin que l'emperere Merandre se croyal appeli à maintenir le dévelopment du mariné de la Ninte-Maine par la face muillaire contraité de la Ninte-Maine par la face muillaire contraité de la Ninte-Maine par la face muillaire contraité de la Ninte-Maine par le distribution pas de la mêmo favour quand li voil le cara tout enta aux minis du comé de Nesterloire, paperable du prince de Netternich, c'est-à-lire de l'hide répressive, Capad-d'histe se sépare même un mement de sa personne sous prévente d'un voyage; le comite a personne sous prévente d'un voyage; le comite a personne sous prévente d'un voyage; le comite a l'une partie de l'un voyage; le comite a personne sous prévente d'un voyage; le comite a l'une partie d'un voyage; le comite a l'une partie d'un voyage; le comite a l'une partie d'un voyage; le comite a personne sous prévente d'un voyage; le comite a personne sous prévente d'un voyage; le comite a l'un voyage; le comite a l'un voyage par la la l'un voyage par l'un voyage par l'un voyage par la l'un voyage par l'un voyage partie d'un voyage

Je crois savoir qu'à ce voyage, publiquement motivé par la sante affaiblie du comte, se métait une question d'examen. On était alors à cette époque où le ministère de M. Decazes, penchaot un peu vers la gauche, ne soutenait pas avec assez d'énergie la puissance vitale de la monarchie; il en résultait partout uue aorte d'inquiétude. L'Europe, qui avait signé les traités destinés à comprimer l'idée révolutionnaire. commencait à s'alarmer de voir ainsi le trône de Louis XVIII exposé à de nouveaux orages et l'Europe à de nouveaux armements. Le comte Capo-d'Istrias lui-même, furt disposé à des concessions de liberté et conservant au fond de l'âme un esprit d'indépendance municipale. fit justement observer à M. Decazes « que le plus grand danger était d'alarmer les cabinets, en multipliant les concessions qui pouvaient nuire à la prérogative royale. »

A ce moment la Grèce fermentait, et peut-être l'empereur Alexandre fut-il aise de faire pressentir les cours de Vienne et de Paris sur les résolutions qu'elles prendraient, si la Grèce, par un mouvement chrétien, essayait son indépendance. Une des preoccupations du comte Capo-d'Istrias fut alors de séparer, autant qu'il était en lui, la révolution grecque qui se préparait à l'horizou comme un point nuir, de l'esprit désordonné d'insurrection qui travaillait les vieilles monarchies : c'est dans ce but qu'il se dessina pont un système fortement monarchique, même à Paris. Il voulait presenter la liberté grecque pure et chaste de tout contact, Capo-d'Istrias visita ensuite l'Angleterre pour la faire entrer dans le même dessein: car dejà la Grèce, comme une vierge sortie du tombeau, relevait les plis ondovants do sa robe antique.

Ypishani fut le premier des enfasts de la Grèce qui prononça le mot de patrie au milieu des populations moldaves, et Ypishani était lió de famille, dorigine, avec le conste Capo-d'Istrias. Ce eri une fois 
jele, retenti sur tous leterritoire d'ancienno Grèce 
l'insurrection se manifesta avec un courage, une 
énergie digens des temps hérolques et alors se révise 
cette circonstance qu'avait preue avec affiction le 
counte Capo-d'Istrias. J'insurrection de la Grèce no

se prisociali pas absolument detachés de tonte corrélation avec l'esprit revolutionnaire, qui dominait le monde; l'étendard de la croix, histé par Yspiant, fut contemporain des insurrections militaires de Naples, de Pienoni, d'Éspapar des troubles de Paride 1880, qui avaient pour but le renversement des anciennes dynasties.

Dans le congrès de Vérone (1822), toute la préoccapation de M. Metternich fut d'enlever l'empereur Alexandre à ses sympathies tibérales, et par conséquent à tout ce qui pouvait le rattacher à un système d'indépendance pour la Crèce. Lo crédit du comto Capo d'Istrias dut profondément en souffrir : luimême rorrespondait à la partie mystique et généreuse du caractère d'Alexandre, et ee côté d'un noble conr était attaqué par la politique usuelle et répressive du prince de Metternich, qui avait besoin de toutes les forces des souverains pour réprimer vivement les insurrections militaires, L'intelligence supérienre, la force d'esprit que déploya à Vérone le prince de Metternich, pour entrainer l'empereur Alexandre à ses idées, fut véritablement admirable; il finit par la lecture de cette fameuse depêche qui annoncat au czar l'insurrection de quelques-uns de ses régiments de la garde. Dès ee moment, la cause des Grees fut abandunnee par son protecteur naturel.

Le comte Capo-d'Istrias avait si bien prévu co résultat, qu'il ne vint pas même au congrès de Vérone; il demeura à Petersbourg à la tête du département des affaires étrangères , occupé de questions usuelles, tandis que le comte de Nesselrode suivait l'empereur Alexandre au congrès comme l'expression de sa pensée. Mais, avec une pénétration qui vensit de l'étude des sympathies et des intérêts russes, le comte Capod'Istrias comprit que cet abandon de la cause des Crecs n'était et ne ponvait être qu'instantané; la grandeur de la Russie se liait trop à cette révolution do la croix par ses idées, par sa politique, par son système commercial, pour qu'elle la délaissat toujours. Si done, pour lo moment, le comte ne pouvait pas. comme ministre, soutenir efficacement la cause des Grees, il se posa comme son ami, simple philhellène, en correspondance suivie avec M. Eynard, de Genève, sur sa Grèce chérie; et comme le ezar lui en Lasait souvent des reproches, il demandait avec nn air sincère comment on pouvait s'étonner que lui. enfant de l'Adriatique, cut une tendance innee pour ses frères opprimés sous le cimeterre des Tures ? Ces sortes de sympathies servaient si admirablement la politique d'avenir de la Russie , que , bien qu'Alexandre fût en ce mument détaché de la cause hellénique, il continua à combler le comte Capo-d'Istrias de ses faveurs, et à l'honorer de sa confiance. L'opinion poblique marchait pendant ce temps, et elle avait fait des progrès si graods en faveur des Grecs parmi

les cabinets de l'Enrope, que le comte Capo-d'Istrias nut espèrer de voir bientôt la réalisation de son idée. Il avait déjà pressenti les cahinets de l'ondres, de Vienne et de Paris sur cette question; à Vienne, froideur profonde, antipathie même pour la couse des Grees, M. de Metternich, qui voyait que, sous les apparences d'une idée généreuse, il y avait pour la Russie des causes d'agrandissement dans l'indépendance de la Grèce, avait déclaré qu'en aucun cas il ne s'associerait à eette négociation,

Cette résolution était invariable au cœur du prince de Metternich, et on ne pouvait la faire changer trouverait-on la même inflexibilité à Paris et à Londres? Le roi qui régnait en France, Charles X, éprouvait une sympathie religieuse pour le triomphe de la croix. Ce n'etait certes point le principe liberal qui le faisait agir ; mais son cœur de vieux chevalier se réveillait à la pensée des eroisades, et il aimait à rêver une nation s'élevant à la voix des cantiques saints, M. de Damas, ministre des affaires étrangères, partageait ces convictions, et M. de Villèle, autant pour conquerir un peu de popularité que pour plaire au rot, entrait complétement dans l'idee d'un traité sur la Grèce, Des lurs le comte Capo-d'Istrias pouvait compter sur le concours généreux de la France,

A Londres, M. Canning s'était montré le partisan le plus avancé de l'émancipation de la Grèce, moyen de grandir sa renommée libérale et politique. Seulement il désirait que par les liens d'un traité positif, on put conjenir le mouvement russe, tout en donnant aux Hellènes le meilleur système de gouvernement possible. Dans cette disposition favorable des cours de Londres et de Paris , le comte Capo-d'Istrias dut essayer la possibilité d'un rapprochement entre les trois grandes puissances pour arriver à l'indépendance de sa nation; et telle fut la hase des negociations ultérieures sur l'émancipation hellénique. La Russie se chargeait elle-même de préparer les voies pour l'établissement d'un ordre de choses qui pût favoriser les interêts et protéger la paix du monde; car, au milieu des plus patriotiques traits de courage et de bravoure, la Grèce offrait l'anarchie la plus violente : le heurlement des partis, la piraterie odiense, le petit congrès d'Égine opposé à celui de Castri: la jalousie brûlante des chefs qui, dans ees apres contrées, prenaient les armes les uns contre les autres avec plus d'acharnement que contre les Turcs mêmes,

De son eôté, l'Angleterre essayait déja une sorte de prépondérance en Grèce; et n'était pas seulement l'aventureux Byron qui allait, en poële, consacrer sa fortune et sa vie à la eause des flellènes, mais encore lord Cochrane pressait la direction des flottes, et Church cherchait à établir l'unité dans l'armée en créant la dictature militaire, pour résister

aux forces organisées des Ottomans.

C'était alors une époque de croyance politique ; la société n'avait point passé encore sous les Fourches Caudines de cet égoisme etroit qui ne voit tout que par ses intérêts; on avait foi à une séée, à un homme; on s'exaltait au point de tout y donner, sa fortune . son corps; une souscription offrait un million à nn orateur, des jeunes hommes pleuraient réellement sur la tumbe du général Foy, et créatent une auréole autour de grandes renommées. Je crois sans donte que ( apo-d'Istrias , homme politique , suivait un système politique ; mais, au fond de l'âme, il était Grec. Grec comme Pozzo di Borgo était Corse, avec toute la vivacité des affections ardentes, avec un patriotisme chaud et coloré. On croyait alors à la Grèce arrosée de tant de sang, ennoblie par tant d'héroïsme, et ce fut une douce récompense pour le comte Capo-d'Istrias lorsque, sous l'influence de la Russie, le congrès grecréuni à Trezène le choisit pour président du nouvel Etat, poste d'honneur plus difficile encore qu'élevé. Les gouvernements nouveaux et populaires sont pleins d'impératives exigences : quand on marche dans la voie de la moderation et de la vérité , ils a imaginent qu'on les trahit. Ou'on se représente surtout la nosition particulière de la nation grecque ; si d'héroïques efforts avaient aide à son triomphe, ils révélaient un peuple primitif et corrumpu déjà , agreste dans ses mœurs, ardeut par ses passions, cumposé ou de ehefs militaires puissants dans leur famille, ou de pirates qui devastaient les mers. Ce congrès de Trézène, qui avait appeleCapo-d'Istrias, était une assemblée poétique par le nom (si célèbre dans la famille des Atrées) ; au fond turbulente, indisciplinée, elle avait formé un gouvernement provisoire composé des chefs principaux des grandes familles, et, pour se concilier l'appui de toutes les puissances, en même temps que Capod'Istrias était élevé au poste de president , lurd Cochrane orenait le titre de grand amural, et Church celui de généralissime des armées de terre,

Il y avait dans le comte Capo-d'Istrias un peu de chevalerie, de la temérité souvent pour les choses qui allaient a son imagination. Puis les affaires de la Grèce semblaient prendre une allure plus ferme, plus europeenne; les puissances protectrices de la Grèce. la France, la Russie et l'Angleterre venaient de signer le lisrdi traité du 6 juillet 1827, qui reconnaissant comme un fait accompli l'independance bellénique. En même temps se donnait la bataille de Navarin . fait d'armes moins glorieux encore que significatif : car il y avait peu de mérite paval daos l'engagement des trois plus fortes marines de l'Europe contre de grandes coques, de vastes et lourds navires turcs et egyptiens, mal manœuvrés, avec des officiers et des matelots sans expérience de la tactique maritime. La bataille de Navario eut seulement pour effet de témoigner à la Porte que toute résistance était impuissante, et que si elle n'avait pas cédé anx Grees, parce qu'ils n'avaente pas la force matrielle à côté de l'héroisme, il faliait se résoudre à une intervention, mêmr par la guerre, des trois grandes nations, la France, l'Angleterre et la Russie. Tout ceci » é faisait sans l'Autriche, qui se gardait de prendre part la une lutte vinheue, au fond dans l'intrêté de la Russie. M. de Metteroich ne le dissimulait nos.

Le traité du 6 juillet et la bataille de Navarin constituèrent politiquement et militairement la Grèce : dès lors le comte Capo-d'Istrias résolut de se rendre aux youx de l'assemblée de Trézène, et d'accepter la direction supreme et provisoire du souvel État. Avant de saluer Athènes, le comte dut visiter Vienne, Berlin, Paris et Londres, sans doute pour s'aboucher avec les ministres des trois cours, gagner frur bienveillance, et surtout s'occuper avec elles des movens pécuniaires indispensables ponr organiser le nouveau gouvernement. Le romte Capo-d'Istrias , parfaitement accueilli à Berlio, y fit accepter l'idée du traité libérateur par ce cabinet, toujours dévoue à la Russie. A Vienne, le prince de Metternich, le protecteur de la Portr Ottomane, fort inquiet de l'influence russe, annonca an comte Capo-d'Istrias « qu'il avait pris une rude besogne dans cette presidence; qu'il se faisait illusion sur les Grecs ; que , quant à lui , il aimerait mieux gouverner les Algériens que tous ees pirales et ces bandits des lles de la Grèce ; que plus il avait pour lui affection et amitié, plus il voyait avec chagrin qu'il avait accepte une taebe si difficile : « Que la Providence your garde, mon chrr comte, ajout-t-il, de quelque mauvais coup. » Il semblait qu'il yeut, dans les paroles du prince de Metternich, une sorte d'avis providentiel sur la destinée réservée au comte Capod'Istrias dans ce fatal gouvernement de la Grèce.

A Paris, accueilli avec une sorte d'ivresse par le comité des Hellènes, encouragé par toutes les pensées chrétirnnes de Charles X, le comte Capo-d'Istrus s'occupa surtout de la question financière. Il y avait eu braucoup de dons pour la Grèce, de nombreuses souscriptions, comme pour toutes les choses populaires; mais quelque grand que soit l'enthousiasme, en matière d'argent il ne va jamais fort loin : les seules et véritables ressources pour les gouvernrments, ce sont les emprunts réguliers par les banques. Seuls, ils réalisent des sommes considérables ; et le coogres de Trézène avast arrêté l'emprunt d'un million de piastres hypothèque sur les domaines nationaux. Le nonvrau président se chargea de le négocier aux meilleures conditions possibles; car lui seul inspirait assez de confiance pour garantir un prêt d'argent, Déià la Grèce avait eu recours à tous les éléments de crédit, et le nouvel emprunt n'était destiné qu'à payer les intérêts de la dette , ce qui est la plus mauvaire position financière pour un État. Le comte Capo-

CAPEFIGUE. - LES DIPLOMATES.

d'Istrias parvint nésamoins à obtenir quelque argent des capitalistes. Alors seulement il se décida à venir prendre possession de sa présidence.

Dans le mois de janvier 1828, au mitiru d'un trmps fort orageux, une de crs tempêtes fréquentes dans l'Archipet, les vigies signalèrent un vaisseau anglais de quatre-vingts canons. Ce vaisseau portait le comte Capo-d'Istrias, que les forts saluèrent de cent un coups d'artillerie. C'était de l'allégresse nationale; mais, dans la réalité, les partis étairnt tellement divises, que l'action salutaire d'un pouvoir central était encore impossible : l'opposition détà se montrait formidable. Les notions : à travers les âges : demenrent toniours avec les mêmes empreintes que la Providence a placées à leur front : les Grecs des lles de la mer Égée étaient demeurés, dans les temps modernes , aussi divisés , aussi ennemis les uns des autres que dans les temps antiques, lors de la ligue Achéenne. Corinthe la Superbe, Sparte, Samos, formaient comme autant de républiques independantes qui refusaient de reconnaître et de saluer un dictatrur ; de manière qu'au mitieu de l'éclat des réjouissaners publiques . alors que les feux erossés des carabines des Souliotes manifestaient les acclamations publiques pour l'arrivre du comte Capo-d'Istrias, il restait néanmoins une rude tâche pour le nouveau président , celle de concitier les esprits et d'adoucir l'ardente passion des ames. Pourtant sa vive imagination s'enorqueillissait d'avance d'être appelé, comme les antiques frgislateurs, à donner des lois à la Grèce. Le comte Capod'Istrias s'entoura des sénateurs, des vicillards, des chefs puissants pour rxaminer et juger la constitution promulguée à Trézène. La pouvelle république eut pour base un conseil ou sénat de vingt-sent membres, divisés en trois sections : finances, intérieur et armée. Ce conseil, dont le comte Capo-d'Istrias avait la présidence, devait préparer les affaires, les argociations , jusqu'à la réunion d'une grande assemblée décorée do nom de Pankellénique, pour désigner. sans doute, selon son etymologie, qu'elle embrassait toutes les forces de la nation grecque. D'après les instructions écrites de la Russie, le comte Capod'Istrias devait se réserver la direction ab-olue de ce conseil. Cette dictature morale était nécessaire, car il y avait danger à di-séminrr les forces de la nouvelle république au moment où elle avait encorr des dangers à courir et des obstacles à vaincre. Toutes ces formules de conveit, de sénat, d'assemblée, devaient gener l'action d'un gouvernement fort, et c'est à s'en affranchir que visait le comte Capo-d'Istrias, soutenu tont à la fois par la Russie, la France et l'Angleterre : jusqu'alors, lord Cochraur et Church appuyairnt les mêmes idées, parce que, eox aussi, connaissaient profondément ce pays et savaient qu'il ne pouvait se constituer que sous une forte direction.

Dès ce moment , le comte Capo-d'Istrias s'occupa tout entier de l'administration unique et centrale de la Grèce : administrer c'était embrasser tous les intérêts, satisfaire les idées et les opinions, en même temos qu'accepter les faits accomplis, C'était à l'aide d'une administration sage et forte que le comte Capod'Istrias espérait lutter contre ces chefs avides d'une sauvage indépendance. La Grèce était à son moven âge : ici des clephtes ou montagnards, d'intrépides gardeurs de troppesux , des châtelains sur les pics des rochers : là des chefs de village, des pirates audacieux qui ne voulaient céder en rien leur indépendance individuelle. Pone les dompter il fallait la force, la dictature, un gonvernement répressif de tous les instants: Cano-d'Istrias, avec la meilleure volonté de rester modéré, calme, devait se passionner pour grandir son pouvoir, et le présenter à tous comme un frein. Il voulait ramener l'union dans la Grèce : est-ee que cela était possible? L'unité peut-elle naître d'un morcellement infini? Il devait nettover les écuries d'Augias. travail qui n'arrive que de temps à autre, et semble réserve à des intelligences supérieures, à ceux qu'on pourrait appeler les llercules de la civilisation moderne.

Le comte Capo-d'Istrias n'était point tout à fait à la hauteur de ceux qui fondent des empires. Il essava de remulacer l'énergie qui lui manquait par une certaine modération de principes, par l'éclat de son gouvernement, une manière de protéger les sciences, les lettres : il créa des routes, des voies nouvelles ; il fonda des académies, des comités d'agriculture, toutes choses qui font l'éclat d'un gonvernement aux temps calmes et paisibles, mais qui ne suffisent pas aux époques de désordre et de violence passionnée. Les partis restèrent donc les mêmes en Grèce, les baines se ranimèrent, par cela même que le président fut obligé de traitor avec rigueur les insurrections des cités, les tentatives des pirates. Comment s'imaginer, par exemple, que ces corsaires de l'épopée byronienne qui dévastaient tont l'Archipel, à l'abri des côtes inconnues, dans des repaires isolés, se soumettraient à la juridiction d'un tribunal des prises ? Le prétexte de courir sur les Turcs et les Égyptiens antorisait les armements successifs, et les corsaires remplissaient toutes les mers de leurs vols audacieux ,exercés sans justice et sans raison sur les navires de tous les gouvernements; ce qui constituait une véritable pira-

Pour organiser une police active, vigilante, le comte Capo d'Istrias se fit donc braucoop d'ennemis parmi crus qui vivaient de la violence même: quand la répression n'est pas assez forte pour rester mitresse absolue, elle n'a pour effet que de souleer les mécontentements; elle crèe des ennemis partout implacables, qui, blu ou tard, se préparent à la vengenance.

Quand Richalire atteque Paristocratie, il y alla droit, d'une mais tellement forme que non l'ous remuer; quand Bonsparte étreigni de ses bras les jacobines, il les récouffs dans les enverguerse de son ajet; mais le comte Capo-d'Istrias ne pot alter juoq'à ces actes d'énergie, il nen avait ni le force ni l'ampleur d'istrias le voient de l'ordre sans employer la rigueur nécessaire pour l'accomplet, il ne de l'ordre d'ampleur de l'entre de pour l'accomplet, et c'est ce qui le perdit.

Jusque-là, cependant, il était appuyé avec constance par le cabinet de Peter-bourg et de Paris, un peu par l'Angleterre encore : l'avénement du ministère du comte de La Ferronays avait fortement pni la Russie et la France dans les mêmes intérêts; la question de la Grèce devenuit comme une affaire commune ; et alors fut résolue l'expédition de Morée, confiée au général Maison, dont le hut était d'accomplir ce que la bataille de Navarin avait commence. La Moren était alors occupée par les Égyptiens, possesseurs des points fortifies sous Ibrahim-Pacha. Cette expedition, vivement conduite et concentrée en vertu du traité du 6 juillet, eut pour résultat d'anéantir les dernières traces du gouvernement turc dans la Morée, de manière à creer une Grèce independante dans les limites fixées dans les traités.

L'appui effectif donné par les pnissances au gouvernement do comte Capo-d'Istrias facilità ses movens d'action sur la Grèce : en même temps que Charles X envoyait des troupes solides et formes popr l'accomplissement du traité, la France et la Russie fournissaient de l'argent, meilleur moyen d'apaiser les ressentiments des chefs, et d'organiser sur de solides éléments un gouvernement nouveau. Au point de vue éloigné, on s'insagine toujours que c'est chose simple et facile que de fonder un pouvoir, quel qu'il soit, et de faire sortir une forme quelconque du chaos, C'est le travail le plus sérieux, le plus ingrat, celui qui vous expose aux accusations les plus dures, aux déceptions les plus amères. Cependant le comte Capod'Istrias y parvint, au moins dans les choses extérieures, et l'appus des cabinets facilità toujours son administration. La guerre des Russes contre les Turcs. en affaiblissant les moyens de la Porte contre la Grèce, permettait au président d'appliquer les ressources nationales au développement de la prospérité du nouvel Etat. On ne se fait pas d'idée de ce que pouvait être ce gouvernement de la Grèce après les tongues et glorieuses secousses que cette nation avait éprouvées. L'administration du comte Capa-d'Istrias se resuma en une douce dictature : on ne voit ni conseil ni sénat consulté; seulement le président organise les finances,

laguerre, avec un soiu particulier et une vive sollicitude. Ce qui surtout faisait la force du président, c'est que, jusqu'alors, on le considerait moins comme le chef de l'État, que comme le représentant des cabinets, alors décidés à soutenir la Grèce. Dans les benets, alors décidés à soutenir la Grèce. Dans les besoins de la patrie, obligés de se défendre contre les Turca, les Grecs ne murmuraient point encore : ponr ou'il v ait mécontentement sérieux contre un gouveruement, il ne faut pas qu'il y reste un danger pour tous. Ce n'est qu'une fois qu'on ne redoute plus rien qu'on se plaiut avec éuergie et amertume. Ensuite, il faut bien le dire, le comte Capo-d'Istrias voyait trop sa dictature, et ue tenait pas assez compte des Grecs dans son action administrative ; les troupes était étrangères , l'administration svait l'air plutôt d'une coterie de famille que d'une véritable organisation de gouveruement; de ses deux frères, l'un, Gustino Capod'Istrias, commandait l'armée de Lépante; l'autre, Veri Capo-d'Istrias, était le chef de la police. Au moven de ces bras, le président faisait marcher la Grèce dans les voies judiquees par ses instructions : gouvernait-il bien? gouvernait-il mal? Telle n'était pas la seule question politique à l'égard d'un peuple qui, après d'héroiques actions, venait de proclamer son indépendance. Les Grecs avaient déployé un immense courage dans la lutte; eb bien l'à peine affrauchis des Turca, ils tombaient sous l'action unique d'un président quiles faisait administrer par les étrangers. Je crois que le comte Capo-d'Istrias, sous les inspirations de la Russie, voulait dominer la Grèce, et, sur ce point, il dépassa le but ; il fallait se garder de trop manifester ce dessein , de manière à faire vuir qu'on voulait gouverner les Hellènes sans leur concours libre et souversio.

De toutes parts on se finisit cette question : Quand le précisée convequer-de l'estembles entionale, impours promise et jusuit supplie? Déjl Quand le précisée par le passi supplie? Déjl dit éponée à l'éministration unique du président. Le parti anglais, repré-enté par le garient chent, le parti de philolithes français, dérigi par par le général l'abbrer , demandicient la courseix, dérègi par par le général l'abbrer , demandicient la courseix, dérègi par par le général l'abbrer , demandicient la courseix, dérègi par par le général l'abbrer , demandicient la course de graudes résistances, Capo-d'intriss fut oblige d'accolèr à les vous mais mit unit de finnes deux les élections , distribus si bless l'argent aux distribus, qu'il oblant sinéré de commandement.

Il faut der à l'êtique du comte Capo-d'Istrias que, s'il voulis jatent e force sous a main et l'assemblée à a direction, c'était dans un but véritablement naissant de la comme de la comme de la comme de la grandeur à cet Elat novreus, le président se trouvair dispué de a mission. Annie sur la question des hankes, si difficile et a l'angenque dispuée, il soutine qu'il à pour le se décident éclemême. Quand la confirerace de Londres signifieit un parcoule. Capo d'Istria protessi du l'article de la notifice qu'il gou-

vermais; cur as situation deix tout à fait distituet des significant de localitation (et al. 1814). In this consistence of Bussel à la fait, de manifere que tout ce qui grandiront les destituets de la Green de la Green de la Green de la conférence de Loudre, a un construire, éssit européenne, conférence de Loudre, a un construire, éssit européenne, et per conséqueut été moderait derevaimement les rapports du nouvel Esta avec la Turquie, que le caliment de Loudres définit an ésanger : ni la France, ni Chapiterer ne veultient menuger : ni la France, ni Chapiterer ne veultient menuger sui fait les vieux avec de Loudres définit a étager sui la France, ni Avec de Loudres définit a étager sui la Avec de Loudres de la Petro Utiname vez les pais-

Pendant ce temps, le comte Capo-d'Istrias organisait toujours le gouvernement de la Grèce : à une bruvaute assemblée il substitunit un couseil d'État, chargé de faire et d'appliquer les lois. Au point de vue diplomatique, tout cela n'était qu'un provisoire : la conférence de Loudres n'avait point institué nue Grèce pour la laisser ou république, et c'est pourquoi il fut décidé qu'elle formerait un royaume fortement établi sur le priucipe monarchique : décision prise un peu contrairement aux opinions personuelles de la Rossie, qui préférait la présidence de Capo-d'Istrias. Le choix du monarque ne se fit pas attendre; il porta sur le prince Léopold de Saxe-Cobourg, destine plus tard au trône de Belgique. Cette élection avait pour but de faire passer la question grecque sous l'influence de l'Angleterre, et d'enlever pour ainsi dire le nouvel État des mains d'un président, Russe de principes et d'opinious. Le prince Léopold offrait comme titre et garantie, les dons, les sacrifices qu'il avait faits pour la Grèce avec une générosité sans exemple ; culin , ses sympathies bautement proclamées pour la cause chrétienne. Léopold. lié par sou mariage au peuple anglais, devait fortifier aux yeux du parlement l'émancipation de la Grèce que les torys croyaient une idee trop russe. En même temps la conférence fixait d'une manière positive les limites de la Grèce dans une circonscription susceptible d'être recounue par la Turquie, et u'était-ce pas le but défiuitif de l'organisation? Ces actes de la conférence allaient donc enlever lout le pouvoir au comte Capo-d'Istrias; la présidence devait cesser devaut l'erganisation monarchique. Ce fut à cette occasion que, déguisant un peu de dépit sous les debors d'un intérêt passionné pour la Grèce, le président commença sa correspondance avec Léopold, destinée à soulever ses scrupules. Si le fond de cette correspondance se résumait en de simples conseils, on y voyast naturellement percer un vif dépit : selon le cemte Capo-d'Istrias, le prince serait mal reçu eu Grèce, à moius qu'il ne fit rectifier les protocoles sur plusieurs points, et spécialement en ce qui touchait les frontières, trop limitées, trup restreintes, pour satisfaire l'orgueil des Hellènes ; l'argeut cità i nicessatro possi assure la rapos dia pays il filaliati na millica ni moino pour fasoriere Terbecamati; confin, Lisopold devali changer de religiose, adopri e confin. Lisopold devali changer de religiose, adopri e que junais ce propie enthonisaise e a devet une consentirati à homorer de ses respects et de ses vinitations un noverani, s'all'citali couse-per pele poppe et les archimandrise. Tout ere d'aiul direit sons les et les archimandrises. Tout ere d'aiul direit sons les et les archimandrises. Tout ere d'aiul direit sons les et les archimandrises. Tout ere d'aiul direit sons les et les archimandrises. Tout en d'aiul direit sons les et les archimandrises. Tout en d'aiul direit sons les et les archimandrises de la comme d'aiul d'aiul des veux les qualités que partie par les des des des veux les implicates y, voyait arrec piene l'Etchlismement d'aute responté qui lui enternai le pouvair, et il voulair, le voir laquistice de voue, ill. In troite impossible dians

Cette correspondance prépara le refus absolu du prince Léopold de Saxe-Cohourg, qui prétendit « qu'on ne lui donnait aucun des élements pour affermir sur sa tête la couronne de Grèco, » Sa lettre produisit on effet fâcheux sur la cour de Londres, et le comte Capo-d'Istrias perdit son crédit parmi les membres do la conference : on vit trop clairement qu'après avoir constitué la Grèce, il s'y rattachait comme à sa propre pensée, à son œuvre, et qu'il voulait maintenir sa prépondérance. La révolution de juillet éclatant tont à coup, suspendit les délibérations de la conférence sur la Grèce, et le comte Capo-d'Istrias ent encore l'espoir de se maintenir dans son gouvernement, parce que la révolution do France allait susciter d'autres préoccupations pour l'Europe alarmée, qui devait songer à son propre salut. Plein de la pensée de réaliser enfin la toute-puissance de sa dictature, Capo-d'Istrias multipliait ses moyens do police pour dominer le gouvernement grec : seulement les ressources pécunisires lui manquaient; les troupes, mal payees, murmuraient au milieu d'un double parti d'opposition : le parti national et républicam d'abord. ne pouvait souffrir la dictature d'un commissaire russe qui supprimait les assemblées, les élections, et voulait à lui seul gouverner la Grèce; puis, le parti anglais des conferences de Londres, voyant avec depit l'exclusive présidence un peu russe du comte Capo-d'Istrias, vonlait on finir avec une telle domination.

A ce double pari Gapo-Clarian n'astait rien à proporer; pou de poince, point de farce militaire, et contre his de ensemis personnelle, des hommes qui contre his des ensemis personnelle, des hommes qui contre his des ensemis personnelle, des hommes qui contre la contre de la contre del l

ches de la cathédrale sonnaient comme aux jours de solennité. Sur un coin de la place, deux hommes étaient blottis, revêtus de richos costumes albanais. en velours noir bordé d'or, pistolets à la ceinture, carabine au poing, valagan au côlé; le penple s'approchait d'eux, leur témorgnait la joie de les revoir. et eux rendaient le salut oriental à tous, en portant la main sur la poitrine avec calme et sang-froid; c'étaient George et Constantin Mavromichali, de grande race du pays. Quand ils voient le président s'avancer, George prend à sa ceinture un pistolet d'arçon, l'ajuste et fait feu presque à brûle-pourpoint, et ne manque pas le crâno de Capo-d'Istrias, qui tombe sans proferer une seule parole; ensuite, comme si ce n'était point assez, Constantin s'approche et lui plonge son yatagan dans le bes-ventre. Les amis du président, comme dans une scène des temps antiques, tuèrent sur place Constantin: George fut livré quelque temps après à la justice du pays; il fut condamné à mort, et immolé comme une bécatombe anx funérailles du président.

Avec lo comte Capo-d'Istrias cessa le système primitif d'organisation pour la Grèce, la forme presque exclusivement russe de gouvernement et de domination. Le président avait vouln établir une force en opposition avec la pure nationalité des flellènes et l'action toute diplomatique de la conférence de Londres, de manière à créer tôt ou tard un État indépendant sous la protection de la Russie, comme l'étaient la Valachie et la Moldavie. La pensée du cabinet de Pétersbourg, si grande et si vaste, était d'émanciper peu à peu tonte la nationalité grecque, mais de ne manifester ses prétentions de souveraineté que lorsqu'il y aurait une insurrection générale. Le rôle du comte Capo-d'Istrias, conséquence de ce plan, était difficile à réaliser. La Grèce s'était régénérée au prix de son sang et par son béroïsme sauvage; ce n'étail donc pas avec une simple politerse de mœurs, avec uno certaine grâce dans la pensée, qu'on pouvait réfréner des imaginations ardentes, d'agresses et antiques habitudes ; le comte Capo-d'Istrias succomba à l'œuvre. Cette œnvro sera-t-ello reprise par la Russie? Ces mouvement« convulsifs qui agitent la Grèce sous cette royauté éphémère, n'annoncent-ils pas qu'il n'y a là qu'un système transitoire sur un peuple qui ne doit pas toujours être gouverne par les étrangers?

Il se prépare, en ce moment, en Orient, deux grandes force qui tifo u tent de monitreou pour latter contre la souveraincé iurque, cou-he immonde et traitate sur aier vaste terro Récondée per la croir; ces deux forces sont la nationalité grecque et la nationalité carbolique des populations de la Syrie oude Libon qui couvrent la surface de l'Asio Minere jusque vers 1 Egypte. Ces populations opprimées, un jour prendront les armes; la Russie pousse les Grecs, et les seconde de tons ses efforts ; le rôle naturel de la France serait de favoriser la civilisation catholique déjà puissante en Syrie, Ce rôle, l'Autriche nous le dispute, et déjà elle prend une grande prepondérance. Et pourquoi cela? C'est que nous désavonons nous-mêmes notre force et notre grandeur catholiques ; nous sommes de petits philosophes qui faisons des livres et des pamphlets contre les prêtres et l'Église: pendant ce temps, les autres nations qui savent ce qu'est la force religieuse l'emploient à leur profit. Voilà ce qui expligne comment la France, incessamment jetée par ses philosophes en debors de sa puissance, ne sait le plus souventà qui s'adresser ponr ses alliances et sa force à l'extérieur. Au xymesiècle. l'école encyclopédique nous annula diplomatiquement au dehors, en brisant le vieux système de Louis XIV, en nous vendant à Frédéric, à Joseph II. à la grande Catherine. Aujourd'hui, avec le système humaustaire, ou use la véritable force de la France en des luttes puériles, et l'on ne voit pas que ce n'était pas sans but que les rois de France se nommaient Majesté Trèr-Chrétienne, et qu'ils portaient la croix sur la couronne.

Depuis la mort du président Cauo-d'Istrias, on a institué en Grèce une mouarchie représentative : c'est maintenant l'idée qui court le monde : chaque époque a sa préoccupation, sa manie. Nous avons aujourd'hui celle du gouvernement représentatif, et l'on ne peut pas constituer quelque chose sans y jeter immédiatement des assemblées, des tribunes, un bavardage incessant de majorite et de minorité. Pour la France, c'est une affaire de bonne for, une suite d'une fausse éducation philosophique, une admiration de Montesquieu et de de Lolme, Nous aimons à voir une tribune correspondre à la nôtre : et Dieu sait ce que produit notre éloqueuce! Pour les autres puissances, qui savent bien ce qu'elles font , c'est un instrument de trouble, une espèce de provisoire qu'elles veulent jeter, parce qu'elles savent que la tribune affaiblit et énerve une nation.

enere une aussi.

nere of the la Brustie ne proche para strictura la propula di prince biblion el le giunpa a strictura la propula di prince biblion el le giunrenement reprisentatif qui l'appoie. Dun elle, c'est un protissire, une manifre d'altendre le jour d'un
immente riveil pour la grande nationalité grequez elle serait très fachée qu'il s'y contituit un gouerrenement définité, solidement fondé: chaque secouse
conveile présidi un restituit, Quari à M'angleierre, totates les fins qu'elle veut affabilir cher un peuple
l'éverpir de la nationalité, la puissure cete grandes
l'éverpir de la nationalité, la puissure des grandes
l'éverpir de la nationalité, la puissure des grandes
l'éverpir de la nationalité, la puissure que grandes
l'éverpir de la nationalité, la puissure que grandes
l'éverpir de la nationalité, la puissure que grande le freid
et le régulation de noverou monde.

Je crois heureusement que, pour l'avenir de cha-

que nationalité, l'élèse représentaire fers not temps telle passera comme tant d'autres choexe. Da Angleterre, où elle n'est qu'une forme, une certaine tauture d'organier l'unité des paris, celle pours se suiter d'organier l'unité des paris, celle paris se rience ne constate par chez d'autres proples que ce gouvernement par les avembléers et un enmistion de toutes les grandeurs nationales, qu'avec cels le pouvernement par la mé d'oé et de fact, Le sautonn ne penerus pas toujours offirir le pretatel des dispane, il flost une téce colle, l'îber et qu'ensente.

1

#### LE CONTE DE RAYMEVAL.

L'étais à Madrid lors des grandes courses royales de taureaux, célébrées la dernière année de la vie de Ferdinand VII. à l'occasion du statut royal qui donnait la couronne à l'infante Isabelle, M. de Bayneval m'avait conduit dans sa loge de la place Mayor, et, après avoir passé à l'ambassade une de ces soirées musicales que l'ambassadeur aimait tant, il me demanda si j- voulais l'accompager à la promenade du Prado. Il était onze heures environ ; nous avions subi les feux du mois de juin : l'habitude espagnole est de passer presque toute la nuit à chercher un peu d'air, à boire cette aqua fresca que les Asturions vendent autour des belles fontaines de Charles III et de la splendide fuente de Neptuno. Je restai donc avec M. de Rayneval depuis minuit jusqu'à quatre heures du matin, dans une causerie fort animée, l'écoutant avec une vive attention, s'abandonnant à moi avec uno grande confiance, parce que je l'avais beaucoup connu pendant l'intérim des affaires étrangères, sous M, de La Ferronays, et que d'ailleurs je lui étais recommandé par tous ses amis politiques : le ebaneelier Pasquier, le comte Nolé, et son ami plus intime encore, le haron Mounier, I homme de science et d'honneur qu'une mort déplorable a enlevé aux affaires publiques.

de m'en touvient : le comte de Bayneral avait le cour gross, et jumis je n'ai enteudu un homme d'État parler avec plus de pavision des belles idées de Louis XIV vur l'Esqugner: a On ne fan pas avez alc tention à ce pay-ci, me disivili join e hepiging, on a laise prendre toute influence à l'Angleterre; et pourtant, à toutes les répouses, la France a besoin « de l'Espagner etle en a besoin dans la paix, daus al Bauerre; c'est un commerce, c'est une frontière.

- « il y a ici milleressources enfouies. Ou laisse l'anar-« chie tout duminer : ie ue sache rien de plus nitova-
- a ble que ceta; car il suffirait d'un mot et d'un appui a de la France pour que cette anarchie cessal. »
- N. de Bayneval me dissi tera paroles avec un decomprement do previent et de Tarvini quim Erappaa. Cétait un de cra ambassoferar de la vicille école; Dhomeur anisoni las ioratis per bous les pores. Il avait beaceup écolé it d'oris public, les interêts e a sujuerd'hai nous a'avons plus d'idec de ce vicille, carrières diplomatiques, de ces études de toute une respective de la companya de la companya de la cesta de la cesta de la companya de la companya de fam les papiers de prévident leannin, ou dans les viscositions du afrage de Louis XIV.

Le comte de Rayneval avait commencé sa carrière blen jeune; sa famille appartenait heréditairement à la diplomatie. Sous la grande époque de M. de Vergennes, lorsque les négociations de Louis XVI remuaient tant de questons européennes, le père du comte de Bayneval, connu sous le nom de M. Gérard de Rayneval, était premier commis des affaires étrangères, et, en cette qualité, il se mêta à toutes les questions, et plus particulièrement à cette grave affaire des États-Unis, qui, au simple point de vue commercial et d'influence diplomatique, était la plus considérable du xvan\* siècle. Le département des affaires étrangères, sous la vieille monarchie, se composait de premiers commis de longue expérienre, qui, après avoir négocié tous les traités, venaient s'abriter dans les bureaux, et y apportaient la science pratique. De manière que le ministre était toujours parfaitement iuformé de l'ensemble de la politique générale; sous Louis XVI, cette politique embrassant non-seulement l'Europe, mais encore l'Inde et l'Amérique, qui étaient appelées à jouer un rôle dans la prépondérance des intérêts.

A cette réputation d'homme pratique, M. Gerard de Rayneval avait ajouté la publication d'un ouvrage sur le droit public de l'Europe, qui avait considérablement grandi sa renommée. Le xviiiº siècle était essentiellement littéraire, et nous avons vu plus tard le comte d'Hauterive joindre à sa longue expérience des travaux sérieux sur chaque question, et en donuer le modèle dans sa remarquable brochure de l'Étot de la France à la fin de l'an vert. Le travail était alors la condition imposée à toutes les situations de la vie : il est vrai qu'on n'était pas absorbé par des bavardages de tribune, par des débats plus retentissauts qu'atiles; toute l'ambition était de faire les affaires du pays. La diplomatie de la masson de Bourbon gagnait avec cela sept provinces depuis Henri IV. Était-ce plus mal, moins utile ? C'est là ce que l'aveuir décidera.

A l'age de seise ans, le jeune Gérard de Rayneval

fut attaché à l'ambassade de Suède, successivement à celle de Russie : puis enfin , à vingt-deux ans , it fut premier secrétaire d'ambassade à Lisbonue. On était au commencement de l'empire, au moment où les caprices de Napoléon étaient impératifs, et M. de Rayneval en fut quelque temps l'expression à Lisbonne. La situation du Portugal était tout exceptionnelle; comme ce royaume forme un long littoral, avec des ports esposés aux attaques de l'Angleterre ; comme ses vignobles, objet de son commerce, étaient exploités par les Anglais; comme le Portugal n'était riche que par ses colonies, et qu'il ne pouvait les posséder que par la navigation, il n'est pas étonnant que ce pays demeurat sous l'impérative uécessité de l'alliance anglaise. C'était pour lui la vie commerciale et politique. D'un autre côté, par l'Espagne le Portugal tenait au continent, et Napoléon, maltre du cabinet de Madrid , dominateur souverain de la Péuinsule, pouvait, avec quelques régiments, marcher droit sur Lishonne et la soumettre à ses aigles.

A cet effet, le général Junot fut envoyé à Lisbonne en qualité d'ambassadeur, et le jeune Rayneval l'y suivit comme premier secrétaire. Le général y apporta ses formes impératives, soldatesques, ses manières souveraincs qui tranchaient à vif dans toutes les questions : c'était la mode de tous les tratneurs de sabre Il ne s'agissait plus de diplomatie active, féconde; mais d'un commandement de Napoléon qu'il envoyait partout où s'étendait sa puissance. Madame Junot nous a depuis laissé dans ses Mémoires un tableau assez enrieux de cette ambassade de Lisbonue, et, à travers les élozes compeux qu'elle do-ue au système français, on peut voir la direction superhe, oppressive, de cette diplomatie à l'étranger. Le général Junot parlait eu maltre: contributions, impôts, levées de deniers, de rubis et de diamants : tout cela servait aux profusious, aux prodigatités de quelques favoris de l'empereur: l'amlussadeur ne ménagea ni le peuple, ni les grands.

Cette atmosphère ne devait point plaire au jeune Rayneval, homme de plaisir sans doute, mais habitué aox affaires sérieuses de la diplomatie. Il vit bien que cela ne pouvait aller longtemps ; qu'une politique si étrange produirait une réaction, une rupture, et que ce pays ne pourrait résister à cette double fatatité qui le poussait par la peur vers Napoléon , par les intérêts vers l'Angleterre. Quaud le général Junot fut subitement rappelé, M. de Rayneval resta seul chargé des affaires, et il eut nedre de notifier à la cour de Lisboune l'ultimatum de Napoléon, Voici donc ee qu'il proposait au Portugal, et lui-même aimait à dire que c'était une impossibilité radicale : fermer les ports à l'Angleterre, c'est-à-dire supprimer le commerce du Portugal, ne plus respirer par la mer , l'élément, force de sa vie; confisquer les marchandises anglaine, ¿cut-l-diro commonor uno guerra rave la Grande-Betagori en, comme la Petrigaja ne se compose que de celor e i de poste; Napoleon lo livrai da cotas les situações de l'Angletere, san que lisila marire impériale se compositi do quelquez groa arrires sistalones dans les ports, et qui n'usiana norire sistalones dans les ports, et qui n'usiana cortir devant les vais-essus anglais.) Enfin, et comme deruire clause de l'ultimatura, l'emperere utigicai que le Putingal unit ser vais-essus à ceux de la France, cup de la fire l'ibilitate production de la production de cup de la fire l'ibilitate production de la production de cup de la fire l'ibilitate production de la production de l'ibilitate de l'ibilitate production de la production de l'ibilitate de l'ibilitate production de la production de l'ibilitate de l'ibilitate de l'ibilitate production de l'ibilitate production de l'ibilitate de l'ibilitate de l'ibilitate production de l'ibilitate de l'ibil

Aussi, comme l'avait bien prévu M. de Rayneval. cet ultimatum repoussé amena nécessairement uno rupturo, et lo jeune charge d'affaires fut obligé do quitter Lisbonne, et de traverser toute l'Espagne, alors deja agitée et en feu, pour revenir à Paris. Il n'y demeura quo quelques instants, et fut désigné immédiatem nt pour joindre l'ambassade de M. de Caulaincourt en Russie. Le voilà maintenant de Lisbonno transporté à Pétersbourg, c'est-à-dire d'une extrémité do l'Europe à l'autre, à onze cents lieues de distance. Il y arriva della dans des circonstances fort difficiles, presque au moment de la rupture entre Alexandro et Napoléon. La société de Saint-Pésersbourg est si différento de celle de Lisbonnol On v aime les bommes do naissance et d'affaires : on no pouvait, certes, contester la grande origine à M. do Caulaincourt, d'une des illustres familles de l'ancienne monarchie; et pourtant M. de Caulaincourt était à Pétersbourg dans une fausse position. Les pampblets anglais avaient écrit qu'il avait participé au grand crime de Bonaparte, le meurtre du duc d'Engbieu; M. de Caulaincourt, disait-on, avait arrêté le prince à Etteubeim par l'ordre du consul. Ce bruit, quo je crois mensonger, devint si général que M. de Caulaincourt fut obligé de se justifier auprès d'Alexandre; et c'est une mauvaise position pour un ambassadeur que d'avoir à expliquer sa vie devant un autre souverain que le sien.

L'expérience des affaires fis biendé comprendre à Me dispersal que à sistation entre la Rurile et la France entrahait nécessalement la guerre; et loritaire de la comprendre de la comprendre de la tentre de la comprendre de la comprendre de la che comme premier servitaire. Ce fut dans cette che privatione, que nasqui uno smilé vivo et hesbre des privatione, que nasqui uno smilé vivo et lesbre des privatione, que nasqui uno smilé vivo et lesbre des privationes, que sur la commente, pe reux parter du barron Mounter, qui, à la comanissance de les que avant conqui del plan en commente, pe reux parter du barron Mounter, qui, à la comanissance de les est vir, cuerour ainsalle, spiriturel, une disercition à lesti vir, cuerour ainsalle, spiriturel, une disercition à grièrent la écha nieritaile du colones que possi sur le grièrent la écha nieritaile du colones que possi sur le grièrent la écha nieritaile du colones que possi sur le position de la company. monde, par cela seul qu'une situation si haute ne permettant pas de revers.

Cette chuto de l'empereur arrivait rapide et profonde: la retraite de Moscou était suivio de la campagne de 1813, brillant et dernier épisode de l'immense vio de Napoléon. Aprés les victoires, de nouveaux revers, et des revers tellement irréparables que l'ennemi parut même au delà du Rhin. Ce fut alors que Napoléon s'adressa une fois encore à la loyauté de M. de Caulaincourt; et au congrès de Châtillon M. de Rayneval l'accompagna comme secrétairo de légation et directeur du protocole. Ce congrès ne fut réellement qu'un simulacre, et je lui ai entendu diro bien souvent « que si la candeur de M. de Caulaincourt avait espéré des conditions modérées de la part des alliés, lui, plus expérimenté, s'était aperçu qu'il n'y avait pas d'accord possible entre l'Europe victorieuso et l'empereur : Napoléon, qui avait eu un empire s'étendant de Hamhourg à l'Adriatique, ne consentirait jamais de bonne foi à gouverner un petit royaume tel que les allies voulaient le lui donner; et jamais les alliés n'auraient été paisibles, si Bonaparte, réduit même au rang de simple roitelet, avait une année de repos pour réorganiser ses armées et se jeter de nuuveau dans les combats. Quand on a porté longtemps une longue epée, vous réduire à manier un petit couteau pour déleuner aux Tuileries tous les matins, cela est impossible; et en prenant Napoléun ou comme Alexandre lo Grand, ou comme César, il devait mourir à la peine, l'épée à la main, ou tomber enfin avec son œuvre.

Les oufferences de Caballoin furent presque contemporaine de la restauration, et quant M. de Bayneval rerutà à Paris, il trous le gouvernement de Bourbons constituer are la charte. Son nom fétial positi riconoma à la maisser royale; Louis XVIII, qui sianta les sopreciaire et les nous propres, in dit avec moniteur Gérard (Louis XVIII d'un plein bond se reportial à 1200), il a longiamps que jui catenda votre nom pour la première fair: il i-spe-saide la guerre d'Amérique; il pe ne partagoni pas la idéce de mon fière sur ce pount. Tout it monde dat du bondy je vou ai roumen mon consul général.

The contract inclume a surface contracting extract a contracting c

nait à N. de Rispersal, que comme Londs XVIII laise il Londres no los presillonmes de se ante, le die de la Childres mas des longuello de la Childres de la

A ce moment se formait le ministère de M. de Richelieu, et le boron Mounier, son ami, son collègue sous l'empire, auditeur comme lui, était nommé directeur général de la police, c'est-à-dire véritable ministre de l'intérieur; il indiqua donc au duc de Richelieu M. de Rayneval, comme l'homme le plus capable de diriger toutes les affaires au département des relations extérieures; et alors le directeur de la chancellerie, M. de Rayneval, fut élevé par le noble duc au titre de sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères. L'avancement était beau, mais ilétait mérité : aujourd'hui que les ambassades se donnent souvent avec one facilité extrême, voyex comme l'avancement était alors réglé. Il y avait plus de vingt-cinq ans que M. de Rayneval était dans la hiérarchie des relations extérieures; sept fois secretaire d'ambassade en des postes divers, la diplomatic était devenue comme sa vic; il savait l'histoire de tous les cabinets. la carrière de tous les hommes d'Etat, la force et la faiblesse de tous. Lorsqu'un mouvement de chambre renversa le duc de Richelieu, N. de Rayneval donna sa démission, ou, pour parler plus exactement, il changea sa place contre le poste de ministre en Prusse, et en 1822 il partit pour Berlin. C'était pour Ini une nouvelle étude ; tout d'un coup il était reporté à l'époque de sa légation à Pétersbourg, car il n'y a rien qui se ressemble plus, pour l'esprit et la tendance, que les cours de Russie et de Prusse ; à Pétershourg on sait Berlin, comme à Berlin on sait Pétersbourg. M. de Rayneval désormais appartenait aux ambassades supérieures, et il entrait dans le rôle

actif den nigociateurs européren.

Lépaque regulier de la restauration, en paix avec le monde, rendsit cute position set-facile; il a' y austi par d'alliers eiventeurs, et la question tétren, qui restaut de maitre, a'hoccapait eurore que l'hageleren, versaut de maitre, a'hoccapait eurore que l'hageleren, mercar deux aus à lèvelin; paul la facile frière peur un mercar deux aus à lèvelin; paul sa facile frière peur un poste plus cierel, l'amiliavable de Suiner, car colle-ci, peur le considéré comme un poste de premier ordre, parce qu'il y avait à mansteuri les capremier ordre, parce qu'il y avait à mansteuri les ca-

commerce, tonjours fort délicates; il se mélait auss, is quelque surrellitance de réfugiés; car, à ce temps, la restauration était travaillée par des complots à l'extérieur; il exite sur ce siglet, son affaires étrangères un mémoire curieux du comte de Rayneral surte menére des carbonari en l'émont, en Italie et dans le Duuphiné.

Ce fut durant un voyage de Paris à Berne que le roi Charles X le désigna pour faire l'interim de M. de La Ferronays aux affaires étrangères pendant l'absence du ministre, occasionnée par les fatigues et la maladie. Il eut alors la signature, le portefeuille, la responsabilité du département, ainsi placé au-dessus du titre de sous-secretaire d'État, qu'il avait eu sous le duc de Richelieu. Sans doute, dans les temps ordinaires, M. de Rayneval eût parfaitement occupé le ministère : il était la en rapports d'opinions, de principes, siègeant au conseil a côte de M. Portalis, son ami : MM. Pasquier et Mounier étaient les soutiena ex les appuis de ce ministère, si loyal, si bien intentionné; et nul n'avait plus de spécialité que M. de Rayneval pour accomplir les négociations. S'il ne se fût donc agi que de suivre les transactions avec la Russie ou l'Angleterre, et d'accomplir une bonne résolution de cabinet, l'aptitude du comte de Rayneval était suffi-ante, au-dessus même de toutes celles qu'on pouvait esperer.

Nais il ne s'agissait pas de capacité seulement : il fallait encore donner par les noms propres une force, une condition de vie au ministère de M. de Martignac, aborder enfin cette tribune, objet de triomphe pour quelques-uns et souvent impossible pour les hommes serieux de cabinet : M. de Rayneval n'avait rien de cela. Dès qu'il fut question de la retraite défioitive de M. de La Ferronays, on mit donc en question le choix de son remplaçant. Charles X, qui commençait à être fort préoccupé, absorbé même par l'idée de former un ministère sous le prince de Polignae, ne voulait aucun nom significatif, et chaque lois qu'on lui parlait de designer M. l'asquier ou M. de Mortemart , il répondait : « Mais vous avez M. de Rayneval, qui est trèsrompu aux affaires; je ne demande pas mieux que de lui confier définitivement le portefeuille, »

Il y avail is sons doute estime personnelle pour Me de lispareut; mais le roi pourrairist assui une satte sider : c'était de continuer le provincir : Charte. K voubint que le maintére Martique ne prit qua ma nom échtatel, pour lui un avaiir politique. El una nom échtatel, pour lui un avaiir politique. El quand toute espérance du perdon, quant il y entrefus de duce de Laxal de prendre le ministère, Charle X deigna. Il «Parlas pour le diperatment des dafaires tirengères, or qui était entre en moyen d'évin Auxigne. el le faitant prévente que tou l'ancting :

M. de Rayneval ne sortit du ministère que pour être | nommé à l'ambassade de Vienne, poste parfaitement à sou goût, parce qu'il y avait alors des affaires réelles On était arrivé, en effet, au temps d'une grande

erise européenne à l'occasion des affaires d'Orient. Trois influences luttaient entre elles sur ce point : la Russie, l'Autriche et l'Ang'eterre, La Russie, déveinpoant son système de conquête, de protectorat, d'avancement territorial sur le Bosphore ; l'Autriche, se présentant dans la lice tout armée pour s'opposer à la Russie; et l'Angleterre, sous les torys, cherchant un système mixte, qui, sans trop blesser l'empereur Nicolas, put néanmoins arrêter ses efforts militaires et sa marche conquérante sur Constautinople.

Dans cette situation, on sent toute l'importance que pouvait avoir la France, avec sa force et ses ressources ; elle était presque désintéressée dans la question : partie stipulante dans le traité du 6 juillet 1827, elle avait été chargée de l'expédition de Morée; victorieuse à Navarin, elle pouvait être un auxiliaire immense pour l'un ou l'autre des intéressés dans les questions on litige. M. de Metternich mettait le plus grand intérét à se rattacher les forces et la prépondérance du cahinet des Tuileries; c'est pour cela qu'il s'était posé l'adversaire le plus implacable du ministère Martignac; ce cabinet, soutenu par la Russie et le comte Pozzo di Borgo, était antipathique au prince de Metternich, et ee ministre en saluait la chute avec un indicible plaisir. M. de Rayneval arrivait donc à Vienne dans ces circonstances fort difficiles, quoique très honorables pour la France, car tout le monde recherchait son alliance : il avait à expliquer l'avénement du ministère Polignac, et hien que personnellement h'essé par la retraite de ses amis politiques, il remplit son mandat avec discrétion et loyauté. Au point de vue diplomatique, M. de Metternich était fort satisfait des événements qui se passaient à Paris ; cette influence exclusivement russe qu'il avait combattue cessait de dominer en France par la chute de M. de La Ferronays : et dès lors il pouvait espérer un meilleur concours de la France dans la question d'Orient.

Toutefois, si les cahinets s'occupaient plus de la question extérieure que de la marche politique de M. de Polignac, cette lutte néanmoins de chambres, de journaux, de partis si violenta, ne laissait pas de préoccuper le prince de Metternich, qui, en plusieurs circonstances, cut avec M. de Rsyneval des conversations intelligentes et graves sur ce qui se passait à Paris. Il existe encore une série de dépêches de M. de l'ayneval qui révèleut d'une manière fort esacte les impressions que ces causeries lui ont données. M. de Metternich, qu'on ne peut accuser d'aimer les chambres et la presse, conseillait un système de modération circonspecte; toutes ees forfanteries de coups

CAPEFIGUE. -- LES OIPLOMATES.

d'État, ces bavardages d'hommes furts et de gouvernement, n'allaient ni à ses allures ni à ses principes, et il croyait d'ailleurs que les coups d'État se font et ne se disent pas ; que si on les annonce par les mille voix de la renommée, e'est renoncer au secret qui les prépare et à la force qui les accomplit. Avec une certaine franchise qui tendsit à attirer vers lui le gouvernement français, N. de Metternich l'avait prévenu des meuces que tentait auprès de lui le parti bonapartiste en faveur du duc de Reichstadt ; il faisait ces confidences afin que la France put se rapprocher de l'Autriche sans crainte, sans arrière-pensée, et, avec son concours, le ministre vouls it arrêter l'influence toujours croissante de la Russie sur la question d'Orient. A mesure que M. de Polignae s'avançait dans la

carrière des coups d'État, M. de Metternich eut une dernière conférence avec M. de Rayneval, et la voici en résume : « Lui, ministre d'Autriche, n'avait sans doute aueun droit de se mêler des affiires de France; mais, dans la crise actuelle, il ue saurait trop recommander des ménagements; on avait affaire à un parti puissant, organisé; que si le roi comptait sur l'Europe, c'était peu:-être se tromper; qu'on approuverait la répression, pourvu toutefois qu'elle restat dans la charte, puisque c'était un acte convenu et juré; que si l'on en sortait , alors comme alors : on ne répendait plus du reste. » M. de Bayneval se bâta de transmettre ces paroles à son gouvernement. Elles ne frappèreut personne : qui pouvsit arrêter les desseins résolus comme un acte de conscience? Nulle force humaine n'était dans le cas de convaincre Charles X : les ordonnances de juillet éclatèrent sous l'aile de la Providence, et, avec le coup d'État, la résistance, les journées populaires et un nouveau gouvernement. Tout cela se succéda avec taut de rapidité que M. de Rayneval se vit presque aussitot sans fonctions, sans traitement; la diplomatie était passée en d'autres mains, et, après avoir visité M, de Metternich, le comte de Nesselrode à Tæplitz, et quelques membres du corps diplomatique alors réunis aux eaux, M. de Rayueval reviut à Paris, par le fait d'une démission naturelle : car les lettres de créauce de Charles X avaient cessé avec le règne de ce prince.

Je fus témoin des chutes rapides et imméritées que les révolutions font faire à la carrière des hommes : ce même M. de Rayneval, que l'avais vu ambassadeur à Vienne, entouré de considération et d'honneurs, je le trouvai au Carrousel descendant d'omnibus avec la simplicité habituelle de sou vêtement; j'allai à lui , et uous causames encore de vicissitudes et de grandes choses. Il n'avait nhteuu ni retraite ni traitement ; ambassadeur démissionnaire, n'ayant pas 6,000 fr. de reute, il se destinsit à mener à Paris la vie la plus retirée. On ne songeait presque pas à lui lorsque, sur l'insistance du prince de Talleyrand, et sur la recommandation de ses amis politiques pour qu'on employât un sujet si distingué, il fut présenté à M. Casimir Périer, et, quelque temps après, il reçut l'ambassade d'Espagne, avec la mission de suivre les évênements si actifs, si dévorants, qui agitaient cette moparchie. Cette mission était considérable : car il s'agissait d'un droit sérieux public, d'une ambassade de famille. Allait-on exécnter la politique de Louis XIV? Hélasl il était alors passé dans le monde une terrible souveraineté populaire, propagande de révolution, qui ne permettait plus le développement naturel des grandes idées et des traditions de l'ancienne diplomatie. Je dois dire que N. de Rayneval était un peu dépaysé dans ce monde nouveau; il comprenait bien la lutte des jutérêts, des affaires; mais l'activité des partis, des factions, les théories révolutionnaires, tout cela lui était inconnu : s'il eût suivi et développé un systême qui aurait assuré quelque province de plus à la monsrchie ou grandi son importance, il ne devinait pas la magnificence iuconnue de la souveraineté populaire.

La position qu'il sut prendre, celle qui his consenit calcuisment, ce fuit de le poser en abressire de l'Angeleterre à Marini ; il riopposa tant qu'il le put au développement de su puissance et de na fiere dans la Printisme. On poursit appeller cels de la pôtingue de la position que de la fraitement. On poursit appeller cels de la pôtingue pois pour le parter en ce lemps de pais, elle saturait la pérjondérance commerciale, la printisme de la laquection industricifies (elle donnait force et grandeur à non consultat de Valence, de Bartinisme Contes, de Cadis; en cempa de graver, elle privait la forande hertagne d'un point d'appeir de des mayetas la forande hertagne d'un point d'appeir de des mayetas (la ligitation es 1813.

C'est à ce point de vue qu'il ne cessait de déplorer le triste résultat de l'abolition de la loi salique par le roi Ferdinand VII; il voyait bien que sa conséquence nécessaire dans l'avenir scrait de briser l'action de la France en Espagne. On lui disait un jour devant moi : « Nais le règne de la politique de famille est fins ; il fant commencer l'alliance d'opinions: la révolution espagnole aura des sympathies pour la révolution française, » Et l'ambassadenr, haussant les épaules, répondit : « La politique de famille , c'est le temps passé, présent et à venir ; la politique d'opinions est toute fragile, et, dans ce pays, voyez quelles sont les oninions! Un combat de tsureaux sur la place Mayor, Croyez-moi : un roi absolu, une politique de famille, voilà le véritable iutérêt de la France. L'alliance de famille, c'est le mariage ; l'alliance d'opinions, une sorte de concubinage : on se prend, on se quitte quand on ne se pisit plus. »

Aussi ce qui avança la vie de M. de Rayneval, ce fut ce triste tableau des violences faites à la royauté,

ces scients de distulation et de distordre; con l'étaineir, pau les finitiques mairrilles de l'ambassede qui l'accabalient, mais la lutte journalière et visucedes partie; il dercheal en visu quolques distractions dans son gold innis par la movique; il simuit les fites, les polluirs, les distractions, tout et qui pounti jeter quelques pen-ées heuremes et quies dans son actispar de tropp ans triries victres dont alors il fit alcontamentalisation principale. Il neu service que comme un solicit à les pour les distailles le contrelcation de la comme de la comme de la comme de la contrellazione avait commence sa vie dans la diplomatie, et il finit hau affaire.

Ce n'était pas un esprit d'une étendue immense, un homme d'État de première ligne, comme M. de Talleyrand ou le prince de Metternich : c'était un homme à traditions, ayant fait un profond examen de la politique générale de l'Europe, et accoutumé à traiter ses fonctions comme un vieux général la stratégie; il ne fut jamais en premier ordre. Il ne voulait et ne desirait pas l'être, mais les choses qu'il savait étaient devenues comme une habitude; il n'avait pas les manières élégantes, mais de larges formes de lovauté et de bonne foi ; comme tons les hommes d'expérience et d'esprit, il aimait à se communiquer. Il y a des politiques qui se croient grands diplomates, parce qu'ils parlent peu; le caractère au contraire de tous les hommes d'État est de se faire causeurs spirituels avec une abondance charmante. On citera N. de Talleyrand, qui parlait peu; il parlait peu avec les sots, avec les ennuyeux qui venaient le voir : mais dans son intimité, avec ses amis, il était gai et bavard comme un enfant; M. de Metternich est le plus aimable conteur de l'Europe. On n'est nas habile parce qu'on ne dit rien, mais seulement parce qu'on ne dit que ce gn'on veut dire; pour garder les; grands secrets, il faut savoir livrer les petits, et le pédantisme n'a jamais été créé comme une grande puissance de l'homme d'État. La tribune des diplomates, c'est le salon, la familiarité de leur intérieur; et puis voulez vous les faire tons causer, mettez-les sur l'époque de leur vie où ils ont été brillants, jeunes, et alors, comme l'oiseau des champs qui entend une douce voix, ils se mettent à gazouiller leur vie , leurs plus grands actes, comme leurs plus gracieuses amours.

J'ai considéré le counte de Rayneral comme le dernier débiri d'une c'ole qui r'en u en diplomate; celle des traditions. L'école de l'Évadition et de la science historique s'est écitien aest le contre d'Bauverire; et M. de Rayneval me paraîl le dernier des diplomates qui avaient comparé les hist, les traités, le balancement des inférêts, pour se poser en hommes d'importance dans l'exame de locute les grandes quesison commerciales et diplomatiques. Sous l'ancien régime, la diplomatie format une vatte science, de comme elle l'est encore en Autriche, en Russie et en Angierere: il y al low leisur plans qu'on-excluer avec lenteur, mais qu'on développe d'une manière infletile. Chame a son poire, suit eq qu'il doit faire et ce qu'il doit vooler. En France, in hase du système de l'est de l'est de l'est de l'est de la comme de la serie de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de se decidere étre l'oblique comme no devoir lest une partie du chef de la race. C'est en vertu de ce antécident que cette noble maison avait donné rept proinces à la France, d'epub la France ; de certe.

Aujourd'hui tout cela est dédaigné; nons succombons sous deux impressions fatales qui rongent et dévorent notre diplomatie : l'idée révolutionnaire et l'idée napoléonienne : l'idée révolutionnaire en diplomatie nous a placés en debors de toute alliance et de toute possibilité d'obtenir une bonne position dans les traités. Nous pouvons bien dans des jours de fureur déborder sur l'Europe ; mais , à son tour, l'Europe débordera sur nous; nous sommes condamnés à une guerre éternelle de principes, avec tous et contre tous; la main que nous offrirons on la repoussera. parce qu'on la croit pleine de tempétes; on pourra bien se servir de nous, mais nous admettre au grand banquet des souverainetés, cela sera plus difficile; et voilà pourquoi le gouvernement n'aura quelque grandeur que quand il aura tue l'idee révolutionnaire, le véritable mal qui nous ronge : la pensée de 1789 nous a annulés pour uu siècle dans la diplomatie.

Ajoutez, comme complement de notre faiblesse, l'idée impérialiste, c'est-à-dire la conquête après le désordre, l'oppression après la propagande; l'idée napoléonienne nous pose en fanfarons avec la menace incessante de dominer tous les peuples : la France est une grande, une immense nation, qui en doute? Je suis ami trop ardent de mon pays pour ne pas savoir qu'il y a dans la France mille ressources et de quoi lutter avec les premières puissances de l'Europe, Mais l'idée impérialiste se propageant par les mauvaises histoires, par tous ees résumés des bulletins de la grande armée, nous jette dans des illusions conquérantes; nous nous croyons aptes à vaincre seuls toutes les nations réunies, à dominer le monde entier : un seul de nos petits gamins renverserait douze grenadiers de la garde russe du bout de son petit doigt, et cela ne laisse pas d'être fort humiliant pour les autres peuples. Quand un gouvernement sage sera parvenu à comprimer les deux idées révolutionnaire et impérialiste, à rendre au pays la diplomatie de traditions, alors on pourra apprécier davantage les esprits pratiques, les hommes enfin tels que le comte d'Hauterive ou M. de Rayneval, qui donnaient à la diplomatie une haute pensée et un résultat d'influence et de réunion territoriale depuis Henri IV.

# LE CARDINAL CONSALVA.

Il aritis une bino rars gravare, que la préfete no porte de cardimat Consabi; cuvre d'un aritis tiallen, Antonio Rouzo, en trouce cette gravare dan quelques palais 
de Rouzo, en trouce cette gravare dan quelques palais 
de Rouzo, en trouce cette gravare dan quelques palais 
de Rouzo, consigue le cerdinal ai peis soin d'en faire 
cuelte sur le desino de François Manon, elle représente Consabi offrant au pape Pic VII les légations de 
Bodopor, de Revenue, de Ferrare, recomment rebinieriques : le pape Pic VII est debout; an Cond., la 
Vittle éterabel; su un côde, la Religion; sur Tautre, 
Vittle éterabel; su un côde, la Religion; sur Tautre, 
Tilliadre autte. La se trouve comme un réumir des 
revriess que le cordinal Consabi, pur no Mabbelet, a.

Telle est autonrd'bui la tendance des questions politiques, que Rome est appelée à jouer un grand rôle, autant par la tempérance de son caractère que par la grandeur de sa mission. On parle beauconp de la ville éternelle et de ses ruines encore debout, et pen de personnes la connaissent. Prenez un artiste qui a longtemps séjourné là, nn rêveur, un homme politique déchu, le représentant d'une race infortunée, tous vons diront an'à Rome seulement se trouvent la pleine satisfaction des âmes, la quiétude et le repos sous l'aile d'un gouvernement protecteur, tolérant, facile. Quand le monde refuse un asile aux grandes têtes tombées, Rome leur ouvre ses portes; et les dernières grandeurs des Bonaparte furent la principanté de Canino pour Lucien et la pourpre pour le cardinal Fesch : l'Europe leur refusait l'eau, la terre, le feu; ils s'abritèrent sous la protection de l'Église.

La via du cardinal Comahi est Phistoire de la come de Rome durant les plus grandes visitiades; tous ceux qui Tont coma savent quel esprif fin et déficient il cachistis usue les formes les plus ficiels; se plus grave-cachistis quel les formes les plus ficiels; se plus grave-cachistis quel les formes les plus ficiels; se plus grave-cachistis quel de la cachistis de son sicled; a l'actis soust esprit de tradition : on disati impossible d'échapper à on sourire et à l'expression de ses beaux you, que Lavernes questi instituties; aut il y avait du Bonsain analque, du Crece d'activité de l'activité de Viserdes.

A meure qu'on quitte Rome pour "avancer vers Fisrence, on trouv un mélange de sang romain et de sang tocam qui garde une besset mélangée et originelle de l'anciene Erruire : le journe Causshi était. Uit de marquis Joseph Gossalvi, un des seigneurs de cette province, sans grand patrimoine. La noblèsse de États romains n'est par riche; les genülsbommes doivent servir l'Églie, et forment cortige au cardinaux, comme les clients de la vieille Rome aux sutricies.

Le jeune Consalvi fut gratuitement élevé au collége noble de Frascati, la ville aussi fraiche que Tivoli aux Cascatelles, sous la protection du cardinal d'York . le dernier représentant des Stuarts Consalvi ent ainsi devant les yeux, en commençant à vivre, l'esemple d'une grande infortune, le dernier des Stuarts, sous la pourpre romaine, l'expression catholique d'une royauté déchue ; tant de choses so trouvent à Rome ! Ses études furent fortes, et, comme tous les Italiens, il eut une prédilection marquée pour les arts : n'être point artiste en Italie, c'est n'être point né citoyen; à quelque carrière que l'on se destine, la peinture et la musique sont les seules distractions : comment passer les longues nuits d'été sous les pins panachés des villas, si on ue sait pas improviser un air, conduire un orchestre, façonner le marbre, ou manier un pinceau sur la toile ? Cunsalvi se passionna pour la poésie : cette admirable langue italienne vous entraîne, vous séduit; il faut que l'on improvise un sonnet ou qu'ou récite quelques strophes de l'Arioste ou du Dante, sous peine de passer pour un homme mal élevé : de là sout venus cette multitude de poètes dont l'Italie est chargée comme de fruits plus ou moins savoureux. Consalvi fit done des vers ; et au temps de sa puissance on aimait à le lui rappeler, car ce qui s'adresse à notre amour-propre est comme un chatouillement intime qui parle à nos sens et à notre âme à tous les âges.

Le jeune Coussiri es es destinait point encres l'état eccleisaitage. A flore, le et érangers se font priet asser cette disinctions tout étant sous le pour out eccleisaitage, une multitute da fonctionnières porteut le petit collet, et n'ammoins ne sont pas dans les ordres sorfs. Font ce qui tieta a gouvernement pontifical est abbli pélonie) ou prêst. Sommia su contra de la comma de la petro de la proposada d

(I) Ainsi le cardinal d'hoord, dont le neven est aujourd'hni prilat romain, et men ano depuis longues années, était membre de la ruie. D'hourd a'est connocré à la vie de peêtre après un grand

tionnaires ou des attachés du gouvernement qui portent le costume et l'uniforme comme les juges, les administrateurs et les militaires en France.

Genebis vil beseckop fe most e ji feist charmast, paritale, et dans les tourbillom du carrast, on parta de quolques nobles serimients qu'il arati inparta de quolques nobles serimients qu'il arati inparta de quolques nobles serimients qu'il arati inpartie le serimient de bass la fermient e yout conde la ville étrenéle. Produit partout par le cardinal
d'fext, le joune déte de fracast il fu nchemin
auex rapide, et pril Profer hépes de la prélature;
auex parties, et pril Profer hépes de la prélature;
auex parties de manigune dans la hierarchie pasi fit la tapolé
parmi les douzs jugos de la rote, avaccement inmones, La rote, dont none ne comanion pa précirément le métratimes en France, et un iribusal in
constituir et au le constituir de la la la foir.

La constituir et a conservir d'aut à la foir.

Comme il n'y a pas une distinction aussi saisissante, aussi positive à Rome qu'en France entre les différentes parties de la législation, la rote forme ainsi un tribunal mixte où siègent douze prélats romaius, et, parmi eux, presque toujours quelques étrangers qui représentent en quelque sorte leur nation (1). Car à Rome tout est universel ; l'idée du monde se révèlo toujours présente ; chaque langue, chaque peuple, y trouve son image, et le cardinal Mesofanti est pour ainsi dire le symbole de cette universalité. On u'a pas d'idée de cette science; ce merveilleux polyglotle parle avec facilité non-seulement les langues connues, mais tous les dialectes de ces langues; de sorte que le bas breton lui est aussi familier que le slave; et lord Byron avouait qu'il parlait mieux l'anglais que lui-même.

A ere fuctions d'auditore de rote, le cardinal Comaril rimital Francis de la Gamel de la Gamel primital de la Gamel de la genre (pre-compresso de la genre (pre-compresso pas ne plus en France que fe pouvoir militaire mis dans les maisse françes (afun abrès de prime prime de la Gamel de la Game

Rome avait alors besoin de déployer toute sa force, toute son énergie. Le Directoire renaît d'ordonner une campagne en Italie; les hommes qui traversaient les Alpea, tous enfants du xviiiv siècle, impies et

malheur. Il avait époné une femme donce et charactet , M(t) de Corbelin; il la perdit , en 1841 , à vingt-sia aux, et la douleur  $\Gamma_0$  jeté dans les coltres

railleurs, n'avaient et ne ponvaient avoir auenn res- [ pest ponr les institutions vénérables de Rome sainte. Les Français étaient vainqueurs partout; en vain le pape avait cherché une fois à se facheter par le traité de Tolentino. Efforts impuissants! le Directoire avait décidé que Pie VI cesserait de régner. Le ridicule chef de la seete philanthropique, Laréveillère-Lepeaux, avait voué une baine stupide au saint-père. Le vénérable Pie VI ne vonlait pas remplacer le culte catbolique par ces pueriles cérémonies où les théophilantbropes, vetua de blane, venaient offrir sur un autel les fruits et les fleurs à la Nature. Ces bergeries auraient été, au reste, fort innocentes, si elles n'avaient pas entraîné d'odieuses persécutions contre les prêtres. Le pape alors fut enlevé de Rome, trainé de prison en prison, comme saint Pierre ès-Liens du Vatican, avec nne eruanté que les barbares n'avaient pas déployée anx temps des invasions des premiers siècles.

A Rome , il s'était formé nne république fantastique. Quelques antiquaires avaient voulu réveiller les cendres de Scipion , la louve de Rémus et de Romulus, faire un gouvernement comme un bar-relief du musée. On montait au Capitole, on parleit dans le Forum, on faisait de beaux discours; et dans ce réveil d'une civilisation au tombeau, la misère de Rome etait extrême. Les cardinaux et les prêtres étaient en fuite, et trouvaient asile en Autriche, la protectrice du pontificat: L'Église semblait être anéantie, et déià dans leur joie les impies proclamaient, comme Julien l'Apostat, la fin du royaume du Christ, Ce n'est pas une chose nouvelle que de proclamer que l'Église va finir, que l'empire de la superstition est à bout : cet argument des philosophes . le Directoire le rénétait à satiété; et, comme une preuve, il préparait la captivité et la mort du vénérable Pie VI, angéligne caraetère qui allait s'éteindre dans une prison, sous un climat glace pour lui , pauvre vieillard , accoutumé à voir et à saluer Rome.

La papauté ne meurt pas, et le pontificat est éternel : Rome étant au pouvoir de l'ennemi , les eardinaux s'assemblèrent à Venise, sons la domination antrichienne, pour élire un successenr à Pie VI. Consalvi fut nommé secrétaire du conclave , dignité fort influente, paree qu'elle est appelée à conseiller et à diriger les voix dans cette grande assemblée. Avec un esprit fin et juste, Consalvi apercut toute la diffieulté de la situation. Venise était sous la puissance autrichienne, et comme reconnaissante de l'hospitalité donnée, le cabinet de Vienne désirait que le nouveau pape fût tout entier dans ses intérêts, Consalvi signala les dangers qu'un eboix si exclusif pouvait avoir : choisir un pape dans le sens de l'Autriche, e'était rompre à jamais avec la république française. On se séparait des persécuteurs sans doute; mais

qui pousait deviner l'avenir' qui sui si, par un retour spontaré à de pieuses iéèes, la France ne serait pas la base d'une renaissance religiense sous la croix, son triomphe et son guide? Il ne fallait pas ainsi la forcer à une séparation avec le sain-i-siège, en donnant au nouveau pape un caractère enneui de se initréts. Ainsi raisonna Consulti; et e'est ee qui détermina les suffrage et n'aveu d'on moine simple de l'ordre des eamaldines, Barnabé Chiaramonti, élu sous le nome of le VIII.

O'ant accedinate prévisace que et de l'Égliere. L'an accedinate prévisace qu'il du au facilitation quand il y failleure d'un côté, elle cherche à la rècure ; elle s'assimite nout accedinate divers et le representation de l'accedinate divers et l'accedinate de l'accedi

Pour arriver à ce résu'tat, il fallut lever bien des obstaeles, briser la faction autrichienne, qui portait le cardinal Mattei, et déterminer le cardinal Maury lui-même à disposer de ses voix au prolit de Barnabé Chiaramonti. Le cardinal Maury n'était point à ce temps le serviteur déroué de eclui qui fut plus tard empereur. Exilé avec les princes français, longtempa l'ami et le confident de Mesdames, tantes de Louis XVI. il était plutôt disposé à contrarier un choix favorable à la république française qu'à soutenir un candidat pour ainsi dire appuyé par elle. Il faut se rappeler que le pauvre moine Barnabé Chiaramonti, évêque d'Imola, était le seul des prélats qui cut manifesté des sentiments démocratiques à l'approche des armées françaises; et Lannes l'avait proclamé dans son langage soldatesque « un bon républicain. » Il était done habile à Consalvi de le produire, de le désigner comme futur pape, puisque Pie VII serait reeommandé à la France précisément par cette tendance remarquée pour la république. N'avait-il pas écrit dans un mandement « qu'un bon ebrétien était un bon démocrate? » Pie VII, élu par l'influence de Consalvi, le désigna pour le poste de prosecrétaire d'Etat. (Comme il n'était pas cardinal, il ne pouvait avoir la dignité de secrétaire d'État en titre.) On put le considérer dès lors comme le ministre absolu de Pie VII, comme le conseiller de toutes ses négociations avec l'Europe.

Il faut se faire une juste idée des difficultés du saintsiège , alors que l'Italie était le théâtre d'une guerre

si vive et si acharnée. La république éphémère de Rome n'existait plus : elle avait passé comme une folle idée d'antiquaire : les conquêtes de Suwarow restituèrent les vieilles souverainetés, Naples à son roi, Rome au pape; et Pie VII, proclamé à Venise, put faire son entrée dans la ville éternelle avec toutes les solennités religieuses. L'Autriche reprenait ses possessions d'Italie avec sa persévérance habituelle. Un esprit à vue courte , un homme médiocre, aurait douc complétement donné dans la réaction contre la république française, eût poussé le saint-siège dans les intérêts de la coalition, puisque c'était à elle qu'il devait son rétablissement. Consalvi avait plus de portée et de prévoyance. Le retour de Bonaparte, le 18 brumaire, l'avaient vivement frappé, et avant même la bataille de Marengo, il prévoyait que les Français reviendraient en Italie, que ce jeune homme, ce général, ce Bonaparte, maintenant premier consul, salueroit de nouveau les Alpes. Napléon était Italien, et le respect qu'il avait montré pour Pie VI au traité de Tolentinu, quand tout le monde raillait le pontificat, les paroles qu'il avait prononcées sur la puissance de la papauté, avaient fait juger à Consalvi, alors élevé au cardinalat, qu'il y avait dans le général Bonaparte une pensée profondément catholique, et qu'il était plus grand que tous ces philorophes de collège qui dédaignaient un culte et le prêtre; peut-être Bonaparte deviendrait-il le sauveur de la papauté et le restaurateur de l'Egliso en France.

Le cardinal ainsi devina la bataille de Marengo, et le jeune vainqueur, maltre une fuis encore de l'Italie, jeta les yeux sur Rome. Il ne porta pas ses méditatiuns sur le saint-siège pour bouleverser encore une fois les grandeurs du Vatican, à la façon des théophilanthropes; lui ne révait ni la république romaine, ni ses vieux oripeaux, qu'il n'aimait à voir qu'au theàtre, lorsque Talma paraissait sur la scène, le front ceint des lauriers des Césars ; lui voyait dans le pape quelque chose de religieux, de traditionnel, d'historique, parce que dejà, dans son cœur, il révait les grandeurs de Charlemagne : Charlemagne, l'objet de son culte, dont il vovait l'image debout dans toutes les basiliques. Il vint donc à la pensée de Bonaparte de relever l'Église de France par un concordat : un concordat, c'était un grand traité qui sauverait la religion de ses ruines sous la main du consul. Et à cet effet il désigna un homme babile , moderé , et qui avait longtemps résidé à Itome, M. de Cacault: celui-ci connaissait de longue main le saint-siège, les moyens de tout concilier, de tout arranger dans une question aussi haute, aussi délicate.

Les instructions de M. de Cacault, rédigées par Bonaparte lui-même, révètent déjà dans la tête du premier cunsul la pensée de reconstituer l'Église de France, avec une hiérarchie puissante par son esprit,

et sous la main du pape et do l'État; l'idée du concordat devenait familière au consul, parce que tout ce qui était unité, devoir, obéissance, parlait merveilleusement à sa volonté et à son imagination vive et colorée. Il faut se rappeler l'état du clergé en France à la fin do Directoire : il y avait encoro quelques prétres, les uns assermentés, les autres fidèles, et dans l'épiscopat même on comptait des évêques titulaires, la plupart émigrés, et des évêgues constitutionnels. quelques-uns en possession de diocèses. Le but du consul était de faire sortir de ces ruines na édifice majestucux, et, dans cette œuvre, il était soutenu par un parti religieux et modéré qui s'élevait en France avec l'esprit d'ordre et de gouvernement. Bonaparte voulait donc un concordat comme François 1er l'avait préparé : il ne s'agissait plus que de pénétrer la disposition dans laquelle se trouvait le pape, et c'est pourquoi M. de Cacault s'adressait franchement an cardinal Consalvi.

C'était un terrible négociateur que Bonaparte : ce qu'il voulait, il l'imposait commo condition essentielle, sans qu'il fût permis d'hésiter un seul moment. Les armres de la république occupaient l'Italie, le genéral Murat était maître de Florence, et six marches furcées pouvaient le jeter sur Rome. Qu'allait ordonner le consul? Tout en imposant des conditions, Bonaparte veut que ses généraux respectent le saintsiège. Il existe de lui uno admirable lettre à Murat. par laquello il cherche à relever aux yeux de te général, fanfaron et inculte comme toute l'armée républicaine, la puissance moralo de la papauté. Bonaports lui parle comme Charlemagne aurait parlé à un baron franc chargé de marcher sur Rome, « Traites le pape comme s'il avait une armée de deux cent mile hommes. » C'était dire à un soldat : Vous verrez là un vieillard aux cheveux blancs; il n'a pas d'armée. et telle est néanmoins sa puissance murale qu'il fot le compter comme un grand souverain militaire. Bonaparte n'a pas d'autre moven de signaler cette force à Murat qu'en donnant au pape le chiffre d'une armée do deux cent mille hommes, nombre respectable pour un général d'avant-garde.

Den se représente donc la position déciente de cardinal Consalé i la populé drait au restauraien matérielle, sono point à Reusparte, mais aux vicilier res des Russess de Asturicheurs describelle romprebreuspement avec ces cours pour se jeter ant traisbreuspement avec ces cours pour se jeter ant traisverain Y Alandonner la cualition, c'éstait une grande inguitable pour les saint-néges ne point altre aupremier consul, c'ésia d'exposer a la perte de Rome, Afce qui étan plus jumperatus pour la pour ce qui étan plus jumperatus pour la pour ce qui étan plus jumperatus pour la pour pui étan plus jumperatus pour la pour qui étan plus jumperatus pour la pour qui étan plus jumperatus pour la pour qui étan plus jumperatus pour la pour pour la plus de la plus de la plus plus de la plus plus de la plus plus de la plus de la plus plus de la plus plus de la plus plus de la plus de la plus plus plus de la plus plus de la plus plus de la plus plus de la plus pl alors que M. de Cacault conseilla an cardinal Consalvi I d'aller trouver directement le consul à Paris : « Éminence, disait-il, avec les généraux vous vons entendrex mal; ils ne savent et ne comprennent que trèsimparfaitement la pensée religieuse du premier consul; avec lui, au contraire, tout sera parfait ; vous treuverex de la dureté extérieure, mais de la bienveillanco intime. » C'était dans la pensée du cardinal, essentiellement Italien, quelque chose d'effrayant que le voyage de Paris; lui qui n'avait jamais vn que Rome, Florence et Venise, les belles cités de Bologne et de Ferrare, allait tout à coup se trouver transporté dans cette ville immense, alers impie et railleuse, au milieu des fêtes militaires ou des sociétés philosophiques du xvmº siècle. Quelle serait aux Tuileries l'attitude du cardinal l

Ou'en se reporte à Paris vers le commencement du consulat. La sévérité de mœurs de Bonaparte avait sans deute mis un peu d'ordre et de convenance dans les habitudes dérèglées du Directoire ; la société était mieux choisie sous le rapport de l'élégance, des formes, de l'esprit général; mais elle n'en gardait pas moins cette empreinte incrédule et railleuse que le xvmº siècle avait partout imprimée. Les généraux, les efficiers n'avaient aucun sentiment religieux; ils se moquaient des prêtres et de l'Église, et les récentes campagnes d'Italie constataient avec quel mépris ils avaient traité les cheses saintes, dévastées comme si les barbares du 11º siècle avaient passé par là. Au milieu de cette société indifférente eu colère , fière eu moqueuse, un cardinal arrivait tout d'un ceup comme le représentant de Iteme, le légat du pape, qu'on avait vaincu naguère et enchaîné; il arrivait à la cour avec la renommée d'un homme fin, rusé, qui récemment avait écrit aux cabinets de Vienne et de Toscane, a qu'il allait à Paris comme un marter, sans espérance d'en revenir, » tant la France alors faisait peur, avec les epinions antireligienses qui la dominaient depuis un demi-siècle ! Cette correspondance avec l'Autriche, dénencée au premier consul, fit d'aberd acrueillir avec freideur le cardinal Censalvi; mais bientôt l'immaculée deucent de son caractère, la résignation de ses paroles jeinte à son habileté d'affaires, atténuèrent peu à pen ces impressions mauvaises, et le cardinal Consalvi fut justement apprécié par l'elite de la société, et le consul le cembla de bontés.

Alers i le formait ner réaction fororable au carbolicime : il y a su fond de l'ime non pensiè religieuse que nul pororie humain ne peut arracher. Adore Dien, l'aimer et le servi et emprént en caractères iontifaçables dans l'aine bumaine. Douagarte s'atti chisi para ministre des cultes un houme moral, d'intelligence ferte, la Peralis, l'rodandement versé dans le droit ecclésiastique, entoure d'une pieue nimile. Cétait l'exemple de toutes les vectus religieuses.

M. Pertalis decait aircinents 'entendre avec le cardiand Consolis, qui arrivala Pairs pour relitier l'idée d'un noncordat avec le France. Alers autour du cardiant se pressuit une société d'êtie représentée par 1918. de Fentanes, de Châteautriand, bora autrement 1918. de Fentanes, de Châteautriand, bora autrement que primer par l'experient le peir sus presidents des les Feguli-Lebens. A chaque réporte il y den bora me qui s'endat raracte la ponce autreal et divine du carar homain; ils out plaint à tout réduire au materialisme. Or, que resulte-l'el de El Te detecchantement compiet de la sociét, quedque chexe de triviement compiet de la sociét, quedque chexe de triviement ravogure qui albine en trei limente à l'ime.

Le second consul, M. Camhacérès, partageait, comme MM. Portalis, de Chateaubriand, de Fentanes, les idées religieuses; puis il y avait dans le général Bonaparte quelque chose d'immense : c'était la fei, le type des intelligences supérieures ; tous les hommes éminents (j'entends ceux qui organisent, gouvernent et mênent les sociétés ) sont religienx; il y a tenieurs un côté médiocre, imparfait dans le donte, la critique et l'examen : détruire n'est pas le but de l'intelligence humaine ; créer, e'est sa destinée, et, pour creer, il faut de la foi. On s'explique des lors tonte l'attention que mit Bonaparte à traiter admirablement le cardinal Consalvi ; il croyait à la poissance du catholicisme ; il voulait constituer en lui la grande force morale de la société; un concordat lui donnait Reme, le pape, et veilà pourquoi Bonaparte aimait à se mentrer avec le cardinal; il le voulait revêtu de ses habits pontificaux : lui qui lisait souvent dans les vieilles chroniques, savait que Charlemagne était entré dans les basiliques de Rome suivi de cette multitude d'évêques précèdés de la hannière et de la croix, comme on le veit dons les débris de Ravennes, A son esprit deux symboles se présentaient incessamment . le pape et l'empereur. Le pape était rétabli dans Rome, l'empereur ne manquerait pas à la couronne.

A Paris, le cardinal devait éviter un écueil considéralile; il savsit que, pour régner sur cette seciété légère et mobile, il fellait être bemme du mende et tolérant ; il l'était au plus haut point 1 à Reme même il passait pour un des plus élégants causeurs de salons, un musicien, un peintre. Mais était-ce ainsi qu'il fallait se mentrer à Paris, lersqu'on allait décider nne question religieuse, Paris si prévenu centre les prêtres? Le cardinal, quoiqu'il fût laïque, se cendamna néanmeins à une vie austère, à des habitudes simples : plus d'une fois en venlut l'entraîner à visiter l'Opéra pour juger de la musique française, dont il était grand amateur : Consalvi refusa sans faste, sans bruit, déclarant « qu'il n'avait point le temps de snivre ses goûts quand une affaire aussi sérieuse que celle du concordat Ini pressit tous ses instants. Il fallait avant tout reconstituer l'Eglise. »

Certes, c'était une grande affaire que celle du concordat, et iamais le génie de Bonaparte ne s'était révélé avec une si grande hauteur que dans cette question difficile : il devait à la fois lutter contre l'esprit de son trmps, les difficultés intimes de l'Église de France et les habiles résistances de Rome. On devait d'abord préparer une grande et nouvelle circonscription épiscopale, de concert avec le saint-siège. Une fois le premier résultat accompli, il fallait choisir les évêques parmi les titulaires actuels, obtenir la démission de quelques-uns, soumettre les prêtres assermentés, les évêques constitutionnels à l'obédieuce envers le pape, réparer enfin tout le mal que la révolution avait fait à l'Église. Cet admirable travail fot accompli sous la main du premirr consul par le cardinal Consulvi et M. Portalis. Il fallait une sussi bante influence sur l'esprit de Pie VII pour lui faire concéder tout ce que le consul demandait ; puis il devait ajouter à cela une grâce toujours riante et parfaite, une politesse de bonne compagnie, pour esquiver les impératifs commandements de Bonaparte, qui rarement abandonnait ses idées. Le consul comparait le cardinal Consalvi à une belle sirénc à la douce voix. qui l'enlacait et l'entourait de toutes parts; et cette image était juste. Rien n'était comparable à cette onction de paroles, dans la langue italieune, que Bonaparte affectionuait de tendresse. D'un côté, c'était l'improvisateur corse accentuant ses volontés avec force, dans un style aussi concis que le Dante, imagé comme celui de l'Arioste; de l'autre côté, c'était le doux poëte comme Pritrarque, jetant des paroles flatteuses romme dans une canzoue, saisissant 'e consul comme Métastase ou Alfleri par les mots de grandent et de gloire. Bonaparte aimait ces luttes, qui lui rappelaicot celles de Charlemagne avec Adrien; et tel ctait le charme de Cousalvi, qu'il put dire impunémeut à Bonanaste « que c'était beaucoup que le saintsiège vint traiter à Paris. » Alors les yeux de Bonaparte jetèrent de la flamme. Consalvi, pour le calmer, hi dit de sa voix donce et admiratrice : « Oh! Corlomano è renuto in Roma; » et ces mots changirent la fureur en un sourire : la comparaison allait si hien au

cour de lonquete; car cité le saluair emporeur! Le concerdit de l'enfisique; Consoliq quita Paris après un réjour très-polonej; pour revoir sa chère sa répar de l'enfisique de l'enfisique de l'enfisique de se compositor; el le service qu'il vestud de readre su saint sirge granit encere a puissance aupeis de Per VII. Amains un est ilmonets et fermet; au conder silve de l'enfisique de l'enfisique de l'enfisique de ct il apprend que, presque saviolé, sou l'influence de signiste à ce concordat, qui en dérusient le vena de signiste à ce concordat, qui en dérusient le vena de signiste à ce concordat, qui en dérusient le vena de signiste à ce concordat, qui en dérusient le vena de signiste à ce concordat, qui en dérusient le vena de signiste à ce concordat, qui en dérusient le vena de signiste à ce concordat, qui en dérusient le vena de signiste de l'enforcée hait et libreault, aurec

que les articles organiques n'ont pas été convertus et arrêtés avec le saint-siège et qu'ils modifient la pensée entière du concordat.

Et ici se présente une question encore vivace aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la force légale des articles organiques. Le concuedat signé avec le saintpérc est évidemment passé dans le droit ecclésiastique de la France, et a recu force obligatoire pour le clergé : en est-il également ainsi des articles organiques? Je ne le pense pas; car un contrat n'est obligatoire one lorsqu'il est synallagmatique, mutuellement signé, et ces articles ne sont le fait que d'une seule des parties, le saint-siège n'y a point participé. Remontons à l'origine ; quel fut le but des articles organiques ? Le voici : le caractère calme, limpide. religieux du concordat, avait soulevé nne vive et grande opposition au sein du parti philosophique; rlle se fit entendre d'une manière bruyante autour du permier consul, elle domina le conseil d'État. Ce fut alors que, comme une réaction au concordat, com me une sorte de concession faite aux derniers débris de l'indifférence du xyma siècle, les articles organiques furent publiés : ils n'étaient pas une confirmation du concordat, mais presque sa destruction : jamais un seul moment Rome n'accepta les articles organiques, car ils étaient un étrange empiétement de l'ordre civil sur l'ordre ecrlésiastique,

A ce moment, une négociation plus considérable s'ouvrit entre Bonaparte et Rome : celui que la fortune dříh avait élevé au consulat ceignait à son front la couronne impériale; et comme il savait que l'empreinte religieuse consolide les droits que la force crée, Bonaparte voulut être sacré par le pape, Les rois de France ne l'étaient que par les archeséques ; lui, qui d'une seule enjambée retournait au moyen age, voulait l'être par le souverain pontife; ne portait-il pas la pourpre comme les empereurs d'Occident? Consalvi accepta cette idée comme un lieu nouveau entre l'Église de France et la papaulé; Pie VII, vénérable vieillard, vint à Paris pour accomplir ce qu'il considérait comme la confirmation et le développement du concordat. Dans cette circonstance décisive se révéle encore, d'une part, le caractère admirable de la papauté qui vient consacrer la couranne au front du génie, et puis ce sentiment intime de Napoléon pour les splendeurs du catholicisme ; il est religieux comme tous les grands hommes, il croit parce qu'il veut fonder, constituer un gouvernement. Tous ces dissertateurs philosophiques sur le consulat et l'empire, qui veulent bien avouer que le cathoticisme est une nécessité, que Bonaparte fit bien de l'adopter, parce que c'était le meilleur système religieux entre tous les autres; ceux-là, dis-je, n'ont jamais compris le génie de Bonaparte : enfant, il avait été catholique ; empereur, il avait vu Charlemagne dans les grandes basiliques , et il était resté catholique; an lit de mort, il reçut les sacrements comme le vieil empereur lui-même. Sa vie s'exprime par cette anecdote racontée à la Malmaison, lorsque la cloche du village faisait vibrer mille joies mélancolinnes en son cœur.

Le cardinal Cousalvi ne suivit pas le saint-père, et. pendant son absence, il fut le maître de Rome; car il réunit à la fois les pouvoirs de l'homme d'État et les dignités de l'Église. Par un phénomène rare, mais de sinistre augure, le Tibre venait de déborder dans Rome. Ce fleuve, qui habituellement coole ses eaux jaunies au milieu de la ville éternelle, épancha son urne limoneuse sur tous les quartiers, comme Tacite le rapporte sous le règne de Tibère : une nartie de la cité fut engloutie sous les eaux. Il fallait calmer la tristesse des Transtévarins , inquets de l'alisence du pape, et qui voyaient en cela une cause de malheurs : e'est parce que le saint-père se trouvait absent que Rome était frappée de cette calamité. Consalvi apaisa tout; il parcourut Rome dans une barque, portant des consolations et des secours dans toute la cité : et lorsque le saint-père revit le Vatican, tout était rentré dans les conditions de la vie publique : les Transtéverins, paisibles, purent jeter leurs acclamations vers le trône pontifical.

Pie VII avait tont fait pour Napoléon, il aimait l'empereur pour sa personne et parce qu'il reconnaissait en lui des pensées morates, et cette mission presque divine de relever les autels. Hélas! à ce moment l'ambition aveuglait Bonaporte , maître du continent : qui pouvait s'opposer à lui sans être hrisé? On ne s'est jamais assez rendu compte de toute l'énergie que peut avoir une résistance morale : le saintsiège n'a pas d'autre force : mais, comme ce sentiment vient d'une conviction chrétienne, de l'éternité opposée aux fragilités inconstantes de la vie humaine, le pape tire de cette résistance une force invincible.

Rome n'avait point à se mêler des guerres de l'empereur et des conquêtes de sa politique; le cardinal Consalvi avait voulu la placer dans nne situation mixte, nentre entre toutes les puissances, pour ne s'occuper que de la foi. Certes, Rome n'avait aucun motif pour aimer les Anglais, hérétiques acharnés qui avaient voué une baine profonde au pape; mais le gonvernement romain pouvait-il capricieusement leur déclarer la guerre ? Le peuple des États romains ne vivait que par le commerce de l'échange des denrées coloniales. Civita-Vecchia et Ostie pouvaient tomber au ponvoir de l'ennemi ou au moins être anéanties par leur escadre. Le cardinal Consalvi résista donc avec fermeté sux ordres de Napoléon, qui voulait forcer le pape, souverain de Rome, à declarer la guerre à la Grande-Bretagne, Comme cette résistance ne put être brisée, Rome fut occupée par les CAPEFIGUR. - LES DIPLOMATES.

Français; Pie VII, brutalement enlevé, fut conduit militairement à Florence, à Gênes, puis à Fontainebleau. Consalvi dut résider à Paris,

Quelle différence de temps, lorsqu'en 1801 il y était venu pour signer le concordat ! Sous le consulat, on était à un instant de renaissance ; tous les cœurs venaient au premier consul, qui se plaçait comme le principe d'ordre et de grandeur pour la société. Il y avait alors, il est vrai, moins de splendeur aux Tuileries, mais une jeunesse active qui imprimait un caractère de force et de réparation à tous les actes du . consul, Maintenant on était accablé sous la pourpre; il y avait partont des dignitaires, des bonneurs, et le cardinal, philosophe désabusé, vit hientôt toutes les faiblesses cachees sous ces oripeaux. Presque captif à Paris, sous la surveillance de la police, il garda fièrement sa dignité , Inuiours et partout , sans ostentation, mais aussi sans faiblesse. Il y a bien des ressources dans un homme de conscience injustement persécuté: le pape avait résisté poblement à l'empereur quand celui-ci demandait des choses qu'il croyait incompatibles avec la force et la dignité de l'Église. Le cardinal, à son tour, résista, et dans nue circonstance hien solennelle et fort significative ; quel était l'homme, quelque haut placé qu'il fût, roi ou prince, qui ne désirát faire cortége à Notre-Dame lors du mariaze de Napoleon avec Narie-Louise? Honneur, gloire, sollicités par tous, même avec bassesse; eh bien! les cardinaux romains captifs, invités à faire cortége de leurs pourpres autour de l'empereur, refusèrent de paraltre à Notre-Dame, protestant ainsi au nom de la religion offensée contre cette union illicite. Et pourquoi? Aux yeux de l'Église (et la source de toute égalité), le mariage de Napoléon avec Joséphineétait indissolphie : l'empereur n'avait pas pu dissoudre un mariage couclu avec une nauvre femme. même pour une archiduchesse; et les cardinaux ne voulurent pas y assister, afin de ne point paraltre donner leur consentement à une telle infraction des lois de l'Église. Qu'on s'imagine la colère de l'empereur! Quoi! des prêtres oraient traiter une fille de la maison d'Autriche, une archiduchesse, comme une concubine, et saluer comme légitime épouse Joséphine, la pauvre délaissée! Les cardinaux furent donc tous exilés, emprisonnés comme un châtiment : et Consalvi demeura plus de trois ans captif à Reims. Il n'eut là d'autres distractions que d'admirer la magnifique cathédrale où chaque jonr il adressait ses prières à Dieu pour faire cess-r les calamités du ciel. La cathédrale de Reims, quoique d'un style si diffé-

rent, lui rappelait les basiliques de sa Rome chérie. Enfin, dans la tri-tesse et l'abattement, il reçut un matin un href scellé du scesu pontifical, avec une permission du ministre de la police, pour aller rejoindre le pape à Fontainebleau. C'était là qu'allait se

signe in conordad de 1815, violemment arrebé au simi-père. A este condicio, no lui rindita is liberté, ser ainsi, res cardinaux. Constri treuva le pape IVI dans un espeite dansbre, richies, solidaire. Le la constri treuva le pape IVI des un espeite dansbre, richie, solidaire. Le la construitation de la

On resta done à Foutainebleau tout l'hiver de 1815 à 1814. Quelle ne fut pas la joie de Consalvi lursque, dans les premiers jours d'avril , il recut du gouvernement provisoire de Paris une lettre signée du prince de Talleyrand qui autorisait le pape à retourner à Rome! Comme pour compenser la grande iniquité qui avait pesé sur lui, le voyage fut un triomphe ; la multitude se précipitait aux genoux du saint-père pour rerueillir sa bénédiction. A ltome done, Consalvi reprit la dignité de cardinal secrétaire d'État : mais ici commencait nour l'Emineuce une tâche non moins difficile, celle de reconstituer les États romains, envahis, dominés par la France ; c'était le digne devoir d'un ministre, un rôle enfin à sa hauteur. Dans le moreellement que la conquête avait fait des souverainetés territoriales, plusieurs prétentions alors s'élevaient soutenues par les puissances. D'une part, l'Autriche voulait arrondir ses possessions d'Italie, en s'emparant de quelques-unes des légations romaines, si fort à sa convenance; le grand-duc de Tosrane voulait également une meilleure frontière du côte de Radieofani ; tandis que les Napolitains, encore sous la conduite de Murat, espéraient s'étendre et mordre à leur tour sur les légations. Pour repousser ces prétentions diverses , le saint-siège n'avait point d'armée, rien que l'antique tradition de ses droits, Le cardinal Consalvi, profundément prinétré de cette puissance morale, plus fier que s'il avait eu ernt mille hommes à ses ordres , plus humble que s'il ent été le dernier des serviteurs de Dieu, vint successivement à Paris, à Londres, à Vienne, où il assista au eongrés européen appelé à fiser les nouvelles démarcations de tous les États de l'Europe, On avait prété peu d'attrution d'abord aux droits du saint-siège. Le eardinal, qui ne pouvait représenter qu'un intérêt moral au milieu des grandes questions européennes, fut à prine accueilli; puis on vit en lui une habileté si haute, une modération si juste, qu'il devint sonvent l'arhitre dans les déhats de la plus solennelle importance. Cette situation que tont seul il avait prise.

que seul il avait su se créer, servit admirablement les intérêts du saint-siège : on accorda à Consalvi ce que peut-être on aurait refusé à d'autres. L'Autriche, intéressée à étendre sa domination sur les provinces romaines, fut la première qui renonça à toutes ses prétentions anciennes : le traité de Tolentino fut mis à l'écart; Bologne, Ravenne et Ferrare, ees trois nohles sœurs, vinrent marier leur couronne de pierre à la grande Itome; et tel fut son ascendant moral que, dans les étiquettes du congrès , alors que les puissances eurent décidé que l'ordre et la hiérarchie , le rang. serairut fixés par le simple alphahet, on prononça également que les nonces du pape, dans toutes les ccrémonies publiques, porteraient la parole comme les organes et les représentants du corps diplomatique.

Qu'on s'imagine donc la joie de Pie VII lorsque son cher Consalvi revint à Rome avee un beau traité qui lui assurait une si grande place, les légations et la suprématie! Après tant de secousses, le saint-siège reprenait toute sa splendeur. Tant de puissance tombait après une gloire éphémère; Napoléon, naguère si grand, sa famille, tont était disparu, ou bien venait chereher un asile dans Rome; et Pie VII, le pauvre vieillard, l'exilé de Fontainebles», reprenait avec son calme et sa doueeur babiturtles la triple couronne sur la tiare. C'est dire a-sez gur le eardinal Consalvi retrouva aussi sa position de secrétaire d'État , avec une puissance presque absoluc : un cardinal à Rome, e'est non-srulement un prince de l'Eglise, e'est encore un patrieien qui étend sa protection sur les poëtes, les artistes, les peintres, les sculpteurs. Consalvi surtout se souvenait de ses goûts avec toute la force d'un virtuose et d'un dilettante. Il dessinait parfaitement, traçait les plans, commandait des fouilles pour faire sortir Rome antique de la poussière des azes. Les musées étaient remplis des merveilles qu'il avait arrachées aux entrailles du sol. Après la guerre qui avait tant lassé les âmes, la ville éternelle devenait le refuge d'une multitude de cœurs émoussés, qui s'asseyaient à la table du cardinal. Canova était son ami; il l'arrachait à ses occupations favorites, à son atelier de la Trinité-da-Mont; car Canova, qui avait résisté à Napoléon, ne savait pas dire un mot contre un cardinal, parce qu'un cardinal, pour un Romain, c'est le père, le prince, le protecteur de joutes les choses un peu grandes qui se développent dans la vieille cité, Oh! quels temps désormaia beureux pour Rome ; les étrangers sont aceveillis par le secrétaire d'État avec une affabilité indieible : les Auglisis de distinction abondent autour de lui, Par ses bonnes manières, le cardinal pourra attirer à l'Église romaine les bienveillants rapports de l'Angleterre, et le roi George IV est de ses amis. En même temps le cardinal rédige des codes, établit des systèmes de douanes. On hii doit l'établissement des postes; il s'ait dépenser avec une magnificence toute royale; il veut que l'étranger ébloui s'écrie avec enthousissme comme Byron : Rôme est eucore Rôme l' » Le poète, à l'aspect des basiliques, fut entraîné à la foi ; s'il ett vécu, le grand railleur, le poète superbe se flet agenouillé devant l'hnmble tombe de Pierre et de Paul.

An milieu de ces travaux, qui faisaient sa gloire, le cardinal Consalvi perdit son père et son ami, le pape Pie VII. C'était ponr lui nn coup terrible; car cette pnissance qu'il avait acquise par tant de travaux allait-il la perdre avec le nouveau pape élu sons le nom de Léon XII? Léon XII n'avait point été l'ami de Consalvi ; ils étaient divisés depuis longues années, et à peine placé sous la tiare , le nouveau pape déclara que désormais lui-même ferait toutes ses affaires de Rome : seniement il laissa le titre de secrétaire d'État à Consalvi, comme sous le précédent pontificat. Helas l'il semblait que la vie de Consalvi était liée à celle de Pie VII! Ces deux existences avaient cheminé ensemble : elles devaient descendre à la fois dans le tombean. Frêle de corps, après tant de tribulations et de travaux , le cardinal Consalvi s'éteignit au mois de décembre 1824. Il avait passé à travers les plus violentes seconsses du saint-siège : la résistance à la république française, l'invasion brutale de ses généraux, le concordat et les affaires du saint-siège à Paris, l'esil du pape à Fontainebleau; puis enfin, Jorsque l'ordre européen fut établi, ce fut Consalvi qui, au congrès de Vienne, fit restituer au saint-siège toutes ses splendides possessions.

Consalvi înt done le symbole de la puissance romaine durant ces temps d'épreuves ; il comprit l'éternelle pensée de l'unité catbolique; il avait fait élever sur le tombeau de Pie VII, son ami, son père, les deux statues de la Force et de la Sagesse : c'était ainsi qu'il avait compris Rome! Rome attaquée par les génies en dépit, comme par les netits philosophes, pauvres imitateurs des bérétiques de tons les temps; Rome qui a pour elle l'unité et l'immobilité, lorsque tout change et se morcelle ; Rome qui a résisté à tous les siècles, comme le christianisme résista anx sophistes d'Alexandrie et à Julien l'Apostat | Yous qui crovex dire des choses nouvelles en apostrophant la puissance du saint-siège, vous qui vous croyez jeunes et tout plaquetés de fortes idées, vous n'êtes que des plagiats de ce qui a été mieux dit avant vous. Vous refaites Voltaire, Diderot, avec moins d'esprit et plus de pédantisme. Quand vos ossements seront livrés

(1) Parmi les innombrables ercours d'une récente Bistoire du Coundat et de l'Empire, so le regisireux autrins morts sur le champ de bataille exposarseux troes pages après, sô les anées de 12,000 hommes pour le cembat ne retrouvent 20,000 pour la credit, al en an un que je un pais passes ons illoces t'amées aprendit par de la mis que je un passes cons illores trapedit. aux vers du sépoltre, lorsqu'on ne parlera plus de vos œuvres, Rome s'élèvers encore avec sa de vos tomtesaux, et prui-tire voire reule consolation un jour sera de vous abriter dans ses murs, après ses grandes infortunes, sous la pour-pre du cardinal Fesch.

C'est sans doute dans cette pensée que le cardinal Consaivi fit déposer ses entrailles dans le panthéon d'Agrippa, aniourd'hui Santa-Maria ad Mortures, Lorsque vous visitex à Rome l'église Saint-Marcel al Corso, vous y voyex deux tombeaux à côté l'un de l'autre : ce sont ceux du marquis de Consalvi et de son frère le cardinal. Lucien Bonaparte, leur ami intime, allait visiter souvent ces tombes; je l'y vis nne fois, et c'est de sa bouche que l'appris que l'Éminence était non-seulement nn homme d'État, ma-s un poête; et le prince de Canino récitait en vers itatiens la cinquième satire d'Horace traduite par le cardinal Consalvi. Ainsi la poésie consolait le prélat en captivité; et puis, lorsqu'il fut rendu au pouvoir, il garda le caractère de poëte comme un souvenir et un bommage. Consalvi aurait été ingrat de l'oublier (I).

VI

#### M. GEIZOT.

L'année scolaire 1821 fut évidemment la plus brillante dans les annales de l'université, M. Villemain . dont le nom est maintenant devenu sacré comme ces lieux que la foudre a touchés , professait la littérature au milieu des mille applaudissements d'nn monde d'élèves. M. Cuvier révélait les mystères d'une primitive création; et M. Guizot enseignait l'histoire de France. Le succès de ces leçons ne venait pas d'un besoin de bruit public; les passions eontemporaines étaient laissées à l'écart ; on faisait de la science , on jetait des paroles brillantes; mois on ne prenait pas une question de rue pour faire trépigner de joie de petits communistes, socialistes ou néophytes écheveles. Le Collège de France et la Sorbonne étaient restés dans la graodeur de leur institution première . tels que François Ier et le cardinal de Richelien les avaient fondés.

J'arrivai à Paris pour y faire mon droit avec toute

pose que e'est à M. de Gacanti que le grentier consul adressa une dépèche dans laquelle il insuit de traiter le pape comme s'il assis 200,000 homes. Cette dépèche n'était point adressée à M. de Cacroli (es qui finenzi aurus sem), mon su géoèral Murat, qui communitat à Horseux, et qui sonhit marcher sur Rome. Fardur et l'impatience d'un coûter qui veut trataliter j'étain nourie de quéques travaux historiques du vurur sitée, enu qui out terd de base aux livre de Mit. Balaure. Theirs, Novienia c'était des l'auge; sur l'action da érejé dans les anadés de notre Fannesur l'action da érejé dans les anadés de notre Fannepetit avant, le tritain avec dédain les érèques et l'Église; j'amis à la bouche sous cem mot de fannaime, de depoistem, avec un pur de baise comé le j'ésaichait à l'arche mines de la philosophie de Valiaire. La renommée de M. Giant ésait receissante, et j'èscourra à la Sorbonne dans le descin sans doute de mé forfider dem nec contéction à supérierere, ai

Quel fut donc mon étonnement lorsque j'entendis les lecons de M. Guizot destinées à prouver la magnifique action des évêques dans le moyen âge, à relever l'Église chrétienne et à lutter corps à corps avec la philosophie du xviii" siècle ! l'écontai done, l'esprit tendu, la bouehe haletante, et, faut-il le dire? ces lecons opérèrent en moi le prodige d'une conviction historique; et voità ce qui a créé toujours matendance irrésistible, respectueuse, pour M. Gaizot. Ce ne sont pas les idées politiques, cette force d'un prineipe conservateur : celles-là, je les ai trouvées dans d'autres avec autant de supériorité; mais ma gratitade vient de l'enseignement historique. Et ces choses-là ne s'oublient pas, parce que ce qui reste des grandes fortunes politiques, ce sont quelques livres, débris d'une époque passée, et les belles lecons qui

laissent à l'esprit de larges empreintes. A un an de là, je me trouvai, tout jenne homme encore, jeté dans un monde, aux Tuileries, chez l'évêque d'Hermopolis, cet aimable et bon prélat qui n'avait contre lui que sa facilité naive, et je me rappelle qu'après diner, sur une causeuse, j'appris presque de sa bouche que M. Guizot était destitué, ou pour mieux dire qu'il ne devait plus professer. « Ah monseigneur! m'écriai-ie , pourquoi cet acte? Il y a folie! Il a opéré ma conversion. C's st l'historien le plus catholique de France, quoique protestant! Quoi ! monseigneur, vons qui avez combattu Gibbon en pleine chaire, ne savez-vous pas que la meilleure réfutation de Gibbon, ce sont les notes de M. Guizot ? » Et le bon évêque reprit avec donceur : « Yous n'avez pas assez d'expérience, mon cher élève, pour savoir qu'en ce monde nous ne nous apportenous pas. Ce n'est pas moi qui ai frappé M. Guizot, dont j'aime le caractère et le talent; e'est tout un parti plus puissant que moi , plus puissant que le ministère, et le dirai presque que le roi. C'est une réaction, et voilà tout. Qui sait ? peut-être un jour serons-nous emportés par une autre colère de

parti : c'est l'histoire de notre belle et pauvre France la Ce netit détail devait servir d'introduction à ce tra-

vait sur Thomme émisent dout cut article va loccuper.

Le mild de la Prace compte encre un grand nomire de families professares; l'Dérésie dans le Lanler de families professares; l'Dérésie dans le Lanmer de la compte de la compte de la compte de la cabelique de Nord tous Simon de Monafort (le Machabré) contre le comte de Toulouse even avant par ciental es sementes cer a families avante survécus des affeires, dens une éducation qui se reservait de des affeires, dens une éducation qui se ressentiat du s'uniterar de la compte de la

Nimes est comme la Genève du midi de la France : il y a là de nombrenses familles protestantes, en minorité sans doute, sous la surveillance inquiète des eatholiques, mais avec des prêches, des ministres, une école, parce qu'elle est la véritable capitale du calvinisme. M. Guizot naquit dans cette ville en 1787, d'une famille honorable, probe, et qui le destina au barreau. Presque enfant, M. Guizot fut dirigi vers Genève pour y achever les grandes études de littérature, de législation et du droit, il y a cela de particulier dans la societé protestante que, simple minorité, et précisément parce qu'elle est minorité, elle se tient, se lie, de manière à se pousser, à se protéger réciproquement. A Genève, on put apprécier aux écoles ce jeune homme modeste dans ses mœurs, modéré dans ses goûts, austère dans ses manières, qui ac passionnait pour les grandes études. Genève alors fassait partie de la France; mais pour la science, elle retenait quelque chose du sérieux et de la grandeur des universités allemandes. Ses études finies aur Jes plus larges bases, M. Guizot vint à Paris, comme nous tous, pour suivre cette carrière de l'esprit, avec ses doulcurs, ses épines, ses espérances et ses ravis-

L'instruction protestante est en général solide, mais froide, limitée, avec une telle supériorité donnée à la Bible, que toutes les sciences doivent s'y rattacher, de sorte que le néophyte en emporte quelque chose de eompassé qui refroidit l'imagination. Mais à cette instruction M. Guizot joignait l'esprit meridional, c'està-dire cette manière de juger hardiment les questions. de les examiner, de les comparer; en un mot, un peu de légrade chaude et colorée dans la discussion raisonnée : e'est le eiel de Nîmes sur les cimes glacées des Alpea; c'est l'arc-en-ciel méridional sur un ciel nébuleux. Cette double tendance du sang et de l'instruction Insteperpétuellement dans l'esprit de M. Guizot : e'est ce qui fait qu'il y a du catholieisme chez lui, et beaucoup : ce qui n'en est pas apportient à la famille, à son édu. cation, à ce vieux foyer où pendent encore les images

desancètres; et quelques uns deces portraits degrand'mères buguenotes, semblables aux tableaux de l'éc. se flamande, coife en linon sur la tête, vêtement de bure noire, sans ornement, ni bijoux, ni cheveux, ainsi que le grand colorisle Rubens les comprit à sa seconde manière.

A Paris, M. Guizot se trouva aux prises avec l'impérative nécessité du travail, Sans fortune, il dut chercher à se poser; et comme les familles protestantes accordent un appui à tous les jeunes hommes de leur secte qui présentent garantie et avenir, M. Guizot se lia de la plus noble, de la plus sainte amitié avec une de ces familles; il put faire un apprentissage de cette austerité intime, de ces vertus privées qui font le charme des jours pénibles dans la lutte du travail et du besoin. Il est inexact, comme on l'a écrit, que M. Gnizot y fut précepteur; si cela avait été, il s'en ferait gloire; l'éducation publique est presque toujours la ressource des jeunes bommes, comme des jeunes femmes des honorables maisons protestantes, quand elles n'ont pas de fortune. Combien de fois à Rome, à Naples, en Sicile, en Espagne, ne reucontre-t-on pas des familles anglaises qui ont dans leur sein une jeune fille au teint pâle, à la blonde chevelure, insignifiante par le cœur, un peu pédante par l'esprit? Elle n'est pas dans la famille, elle n'est pas dans la domesticité. Demandez-lui son origine, elle est de Genève ; elle appartient à une bonorable bourgeoisie, elle court le monde, élevant quelques jeunes miss, quelques enfants d'aristocratie, leur apprenant je français; et puis toute cette vic sc résume en une pension jetée par le lord d'une grande lignée après l'éducation finie. Ainsi est le professorat à Genève, humble, mais honorable.

A Paris, M. Guizot se fit à lui seul une destinée. A vingt ans, il vit quelques sociétés littéraires, et spéeialement le salon de M. Suard. La littérature était une grande affaire sous l'empire ; et Inrsqu'on ne faisait pas de bulletins de la grande armée, on s'occupait de livres, de gros et de petits ouvrages. Il existait alors des salous littéraires, dont nous avons perdu la trace; tous les beaux esprits s'y reunis-aient; et M. Suard, comme M. de Fontanes, était le protecteur d'un certain monde de jeunes hommes marques pourtant d'un esprit particulier. M. Suard était philosophe du xviiiº siècle, fort admirateur de Voltaire et de son école historique. Son salon réunissait les débris du Directoire, les royalistes, les beaux diseurs, et puis les partisans de ce que j'appellerai l'école du tribunat, les amis de Benjamin Constant, de Chénier. Ce fut dans cette societé que M. Guizot fut introduit. à l'époque à peu près de cette renaissance de littérature compassée qui vit éclore les Templiers et les tragédies de M. de Jouy, M. Guiznt, plus fort one tout cela, plus capable de comprendre et de saisir les idées générales, écouta beaucoup et parla peu. De temps à autre il fissist de petits articles littérare qui lui donnaient de la renommée. Nous tous qui jetons maintenant tant de flots d'encre, tant de feuilles au vent, nous ne comprenons pas quelle étail l'importance d'un article littéraire sous l'empire. Mors ils fissisient un réputation, parer que l'abos s' en câsti pas reun

Dans un homme aussi grave, aussi sérieux que M. Guizot, quand on trouve une aventure d'amour romanesque, on s'en saisit; elle ressemble à une belle fleur sur l'apre nature des Alpes, Et pourtant rien de plus chevalcresque que son premier sentiment, je veux parler de son mariage avec Mile Pauline de Mculan, Esprit méridional, il aime avec ardeur; caractère puritain, il purifie cet amour par la sainteté du motif. Au journal le Publiciete, une jeune fille travaillait nuit et jour pour les besoins de sa famille; elle était bien née, parfaitement élevée, avec une tendance à la tittérature sévère, et ses articles de critique étaient lus et remarques. Cetravail laborieux avait altére sa santé, à ce point qu'elle fut obligée de le suspendre, et le bruiten vint jusqu'a M. Guizot. Un moment préoceupé de cette situation , le jeune bomme , qui s'était profondément pénétré de la pensée et du style de Mile Pantine de Meulan, se met à faire des articles si bien imités que tous auraient pu s'y tromper; gardant tout à fait l'anonyme, il les adresse à la nolite fille malade, avec une courte lettre : a Il veut rester inconnu d'elle; il la prie de voir si ces articles ont la perfection nécessaire pour qu'elle les puisse signer de son initiale dans le journal, et pour la remplacer durant ses souffrances, » Mile de Meulan , étonnée , accepte ; les articles paraissent : chaque jour nouvel euvoi. Enfin, lorsqu'elle est revevue à la santé, elle se hâte de faire insérer dans le journal : « qu'elle désire connaître , remercier le généreuz inconnu. » Et ce n'est que quelques mois après que M. Guizot consentit à se nommer. De la une noble et sainte liaison; Paulinc de Veulan devint Mee Guizot, dont les livres, consacrés à l'enfance, conservent trop peut-être ce caractère grave qui marque la vie de famille : il y a dans le sourire de la femme sévère qui veut descendre à amuser l'enfance quelque chose de trop sérieux. On peut faire des livres d'education, mais on ne fait pas de ces récits attravants comme les contes de Perrault, qui nous ont tous berees enfants dans mille rêves d'or, de soie et de cristal.

C'est dans ce salon de M. Suard que M. Guisto commença les notes de la trabuleción de Gibbon, qui annoncirent sa vocation pour les études historiques. Il n'est personne qui ne place Gibbon à soute la bauteur de la première renommée historique. Ce n'est pas seulementum érosit aussi savant qu'une académie entière dans seu staryantes notes, c'est ecorre un grand pointe, qui a peis un la décadence de Rome un métanolique interêt. Quand M. Guisst critique Gibbon, ce n'est donc pas sous un aspect général, mais au poinde veude christissimente; Chébon est un sespitagre comme le xvari ricle, M. Guisto un croyant comme claire lièral de Servet; et de les notes du commentateur sur le chapitre possionné de Gibbon commentateur sur le chapitre possionné de Gibbon commentateur sur le chapitre posicionné de Gibbon commentateur sur le chapitre posicionné de Gibbon crierité aigne é diopas. Auns et cas élation de Gibbon crierité aigne é diopas. Aun et cas élation de Gibbon crierité aigne é diopas. Aun et cas élation de Gibbon crierité aigne é diopas, aus et cas élation de Gibbon crierité aigne é diopas, au est ce élation de Gibbon crierité aigne é diopas, au de cas élation de Gibbon crierité aigne é diopas, au de cas élation de Gibbon crierité aigne élation au la laction au la laction de la critique de la comme de la critique de la critique

Sans être d'une opposition hien prononcée à l'empire, le salon de M. Suard était attaché à l'école de Mee de Staël et de Benjamin Constant, si hostile à Napoléon. M. Guizot, qui reçut un reflet de cette école pendant son séjour à Genève, dans le vousinage de Coppet, s'associa à l'opposition littéraire contre l'homme qui abaissait toutes les intelligences devant sa fortune. Or l'histoire doit constater que lorsque l'empire tomba, l'école de Mes de Staël exerça une grande influence sur la marche des événements de la restauration : comme le ministre de l'intérieur en 1814, l'ahbé, duc de Montesquiou, avait des goûts très-littéraires, les salons de MM. Suard et Royer-Collard lui désignèrent le jeune M. Guizot comme secrétaire général du ministre; et c'est en cette qualité qu'il commença sa carrière administrative et

politique. Cette première restauration était un mélange de tout : on y voyait un peu de république, un peu d'empire, un peu de monarchie, un peu de liberté; des mousquetaires gris on noirs et des grenadiers de la vieille garde; une constitution improvisée, une rovauté primordiale, la liberté de la presse romme réaction de la censure, la censure comme moyen de contenir la presse. Et c'est au milieu de ce chaos que fut jeté M. Guizot, qui absorba bientôt la confiance du ministre. C'était un excellent homme que l'alibé de Montesquiou, un des beaux noms de France, contemporains des époques carlovingicanes, avec des habitudes furt naïves et des croyances tellement infinies en la royauté, qu'il ne pouvait eroire aux mécontentements. On a beaucoup critique ses actes en 1814, le préambule de la charte, ses discours à la chambre, ses lois sur la censure. Mon Dieu I il faut se reporter à l'époque! On sortait du plus affreux despotisme : pas un seul journal n'était libre, pas un livre ne pouvait paraltre sans l'estampille d'un censeur : tout écrivain un peu libéral, Napoléon le faisait jeter à Vincennes, à Charenton, ou dans un régiment, selon son bon plaisir. l'artant de cette donnée , pouvait-on passer à l'extrême liberté, à l'excessive licence? Ne

fallait-il pas un système mixte et transitoire ? Et c'est ce qui explique ces exposés de motifs, ces lois dont M. Guizot fut souvent le rédacteur, ou, pour parler plus exactement, le secrétaire de rédaction : car quels étaient les hommes, les conseillers et les bras droits de M. de Montesquiou? M. Lainé, M. Benjamin Constant, M. Rover-Collard, Mor de Staël; et certes, on ne pouvait les accuser de ne pas aimer les libertés publiques. L'idée de M. de Fontancs, comme celle de M. Rover-Collard, était sans donte plus sage que libérale: aniourd'hui l'abus de la presse . l'immoralité de ses œuvres , son action déplorable sur la vérité et le cœur humain , peuvent bien faire croire qu'elle n'était pas dépourvue de raison. L'abbé de Montes quiou croyait qu'une censure éclairée aux mains des sommités litteraires était une nécessité impérative dans nue société qui ne voulait pas être livrée aux infamies d'une production sans frein : il se trompait peut-être : mais cette opinion avait son côté social.

A mesure que nous avançons dans l'application pratique des séées, nous devons reconnaître de plus en plus qu'il faut un frein à la presse, à moins qu'on ne veuille qu'elle tue tout et qu'elle se devore ellemême. Une société ne peut pas longtemps vivre sans le respect profond pour le gouvernement, sans le culte de famille, sans la chasteté des mœurs, et l'œuvre qu'accomplit la presse depuis dix ans est-elle compatible avec ces conditions de vie sociale? Nous nous sommes gonflès d'amour-propre, à ce point qua nous aimons mieux avaler le poison à lungs traits, que de reconnaître que la liberté de la presse est encore un de ces présents funestes que l'idée de 1789 nons a faits. Les lois pénales ont sans doute un peu garanti le gonvernement; mais qui protége la morale, la vie domestique, sans laquelle il n'y a plus de sécurité possible pour la société?

Ainsi se passa la première restauration jusqu'au coup de tonnerre qui annonça le débarquement de Napoléon au golfe Juan, Pour bien comprendre la position de tout le monde dans cette crise, et la situation particulière de M. Guiaot, il faut d'abord nettement dessiner la tendance des esprits. Tonte l'école de Mass de Staël était l'ennemie acharnée de l'empereur. Cette femme supérieure, qui l'avait appele Robespierre à cheval, n'avait jamais voulu ployer le genou devant l'idole; et Benjamin Constant avait écrit des articles plus énergiques que vrais contre Bonaparte, traité comme un usurpateur sanglant dans le Journal des Débats. Ces idées étaient partagées par une grande fraction du parti libéral; et le second exil des Bourbons fit une impression bien triste partont Mon Dieu l'un parti a déliguré l'histoire au point de présenter les cent-jours comme une époque glorieus et sainée par tous. Il y cut hien quelques plébéiens déguenilles, quelques vieux jacobins, une masse d'impérialistes sans place, quelques femmes dépitées de ne plus aller à la cour, un armée sublime et dévouée prête à le battre, qui saluèrent le second retour de l'émpereur mais la masse de la nation, la bourgeoisie, n'était plus avec Bonaparte. Tont le monde voyait comment ceta finiriat; l'Europe s'armait autour de nous; une catastrophe imminente menaçait de nouveau la France.

Le seul espoir de la finir était à Gand, oui, à Gand, Là, il y avait un vieux roi qui seul serait appelé par l'Europe à terminer la crise, le roi qui avait donné la charte et concilié les partis, la source du hien et du mal, un roi qu'il fallait éclairer au plus vite sur ses amis et sur ses ennemis, et dont le pouvoir pouvait seul finir les crises de la patrie. Il es istait à Paris un comité composé d'hommes considérables, tels que MM. Pasquier, Rover-Collard, le maréchal Nacdonald, qui souhaitaient deux choses : qu'à cette fin inévitable de la crise militaire des cent-jours il ne surgit pas un ministère jacohin gouverné par les niais du parti de M. de Lafavette (ils avaient renversé Ronaparte), ou par les avocats de police sous Fouché, qui ne voulaient pas des Bourbons. Ce comité croyait fort inutile de proclamer le 10i de Rome , que l'Europe une fois a Paris aurait balaye; ou d'adhèrer à cette constitution déclamatoire de M. Nanuel , que Blücher aurait brûlée sur la place de Louis XV. Ce comité d'esprits honorables et éminents resolut d'envoyer quelques jeunes hommes de confiauce à Gand pour engager Louis XVIII à éloigner les ultra-royalistes sous M. de Blacas, et l'amener ainsi à faire quelques concessions au parti bheral en France. Tel fut le but du voyage de M. Guizot à Gand; et là il fut rejoint par un homme uon moins honorable. M. Mounier, très-jeunes tous deus, et portant des paroles de conciliation, allant dire au rui de France : « qu'il ne fallait gouverner que par la charte, x

Il est farz que M. Guista da lá jamais travaillé au Jamarda de Gand; v., fil y avait travaillé, la anaist fait un journal a damira blement récligé; il aurait en pour colaborateurs M. de Chateachimad, M. Bertin de Varst, N. de Bonald, M. de Fontanes, unot ca que in varst, N. de Bonald, M. de Fontanes, unot ca que in abisti. M. Guista est un'a la Gand qu'h. la fin de juin, et le journal avait cessé de paraître le 21. Ce que le comité modré de Paris vontaits reconfer, c'était le parti de M. de Talleyrand, appuyé sur le congrès de Vonne et la hotate ci on voluit y d'opter l'Intrigue Vonne et la hotate ci on voluit y d'opter l'Intrigue

ultra-royaliste de M. de Blacas ; on y réussit.
Malbaureument nous virons, en lusioire, avec
les contes de partis , avec toutes les niaiseries racontées par les vieux impérialistes ou les jacobins derépits à une génération créduce et ignorante. Quand on a jeté une calomnie contre un homme ferme et lonorable, on s'imagine avoir fait queleux chose de

grand. Tel est notre malheureux pays: nulle sugériorité n'est admise on détruit tout cequi porte conronne, celle de la ruyauté comme celle du Islent, l'étole immaculée de la religion comme l'étole; immaculée de la morale. Allous, fussoyeurs des renommées, creuxes la tombe pour ce qui est un peu haut; il le faut hien pour relever la société des bagnes, les dégolatants Islaeux de assises; failes des livres qui presentent notre France comme le grand égout des vices humins!

A la seconde restauration, et sous le ministère de M. de Talleyrand, M. Guizot fut nommé secrétaire général du département de la justice (M. Pasquier était garde des sceaux); il s'était lie à la fraction que conduisait M. Royer Collard, et à laquelle venait d'adhérer le jeune duc de Broglie , fraction que l'on commençait alors à appeler doctrianire, ce que signifiait un parts considérant la légitimité et la charte comme un grand système de philosophie et de politique capable de concilier l'autorité et la liberté dans une juste balance. Cette école, effrayée de l'idée républicaine, et l'ennemie de l'empire, voyait daus la restauration un fait immense qui pourrait réaliser la liberté feconde que les utopistes de 1789 avaient gatée, et l'autorité dont l'empire avait fait un terrible abus. Ces convictions . l'école les raisonnait: elle en faisait pour ainsi dire un corps, un enseignement, et c'est pourquoi on lui donna le titre de doctringire. les uns par une définition juste, les autres par une raillerie; et presque immédiatement ces doctrinaires se séparèreot du double parti rovaliste et politique : les politiques ne trouvaient pas en eux des façons de juger assez applicables, des principes de gouvernement assez nets; les royalistes , parti chevaleresque , leur trouvaient trop de pédantisme, des sentiments trop froids, un dévouement trop limité; et voità ee qui fit des doctrinaires un parti exceptionnel, souvent un embarras; quelquefuis un appui, et toujours un enseignement.

M. Guizot conserva le titre de secrétaire général du ministère de la justice sous M. de Marbois, comme il avait été secrétaire général de l'intérieur sous M. de Montesquiuu. Et ici on lui a reproché des projets acerbes sur la presse, sur les cours prévôtales, sur les cris sé-litieux, projets qui émanaient du conseil des ministres, comme mesure du gouvernement, en dehors des fonctions tuutes de bureau d'un secrétaire général. D'ailteurs, pour se rendre compte de cette situation, il faut se rappeler que la majorité de la chambre des deputés arrivait avec des opinions provinciales implacables, qui demandaient à tout prix une réaction contre les cent-jours. Était-ce à tort ou à raison? l'eu importe : c'etait l'esprit de la majorité. et le ministère que présidait le duc de Richelieu demeura sur la défensire. Qu'on relise les discussions de cette époque, et l'9n verra les fureurs du partiroyaliste, et tout ce qu'il failut de puissance pour résister à ce torrent de fen, à ce brasier d'ardentes vengeances.

Les lois que sollicituit cette majorité furent done des concessions trouvées toutes également imparfaites par les royalistes M. de Marbois fut attaqué d'une facon étrange presque comme un ministre qui trahissait la couronne; et M. Guizot fut compris dans la même proscription. Ce ne sont pas les esposés des motifs ni les lois qu'il faut juger en les isolant des événements contemporains : il faut, au contraire, rapprocher ces lois et ces faits pour juger si re n'était pas quelque chose de miraculeuz que de résister aux passions ardentes de l'apinion royaliste outrée, qui menaçait incessamment de mettre les ministres en accusation, M. de Marbois tomba dans un tel discrédit qu'il fut obligé de donner sa démission , et M. Goizot entra au conseil d'Etat. On vit dans cette session de 1815 un fait qui se produit souvent dans les assemblées passionnees contre un ministère de résistance : la majorité se vengeait par des votes hizarres, ce que les royalistes appelaient de bons tours jonés aus ministres. Ainsi, des lois votées article par article étaient rejetées au scrutin secret ; à chaque moment on demandait des explications; mille propositions se cruisaient, on multipliait les amendements, et tout cela par le seul motif que le ministère deplaisait, et qu'il restait calme devant que majorité capriciense.

L'ordonnauce du 5 septembre, en mettaut un point d'arrêt à la reaction royaliste , donna une furre nouvelle aux opinions moderees, et à mesure qu'un avançait vers des voies plus libérales. l'importance des doctrinaires prenait de l'accroissement; ils entouraient M. Decases, et si par M. de Mirbel its avaieut l'oreille du ministre, par M. Camille Jordan ils touchaient aux opinions libérales : leurs causeries brillantes, leur manière un peu tranchee de décider tootes les questions , aidaient leur supériorité : de manière qu'ils devinrent les ennseillers intimes de M. Decases, surtout à l'époque où ce ministre ent à se défendre contre le parti royaliste ardent, qui voulait s'emparer des affaires, En 1818, M. Guisot fut nomme directeur des communes au ministère de l'intérieur, après la chute du ministère Richelieu.

Gute position n'était pas seulement une aftire de bureur, mais encore un poste d'études politiques et administratives; rar le ministère de N. Dectares, sons l'influence des doctriaires, préparait un travail immense, notte de supplément à ta charte, et qui embrassait l'ennemble de tuteit sei questions sociales et gouvernementale depuis la commune jusqu's l'instruction politique, depais les Tuitires jusqu'as hamean. Cette grande charte, longtemps méditée, fut l'ouver common de MN. Royer-Colland, Camille fut l'ouver common de MN. Royer-Colland, Camille

Jordin et Caixed. L'Abbilloide de ce sepris faminent d'ait de boijours cerraliere, de ne jumais prendre une question en particulier, et de tout erganier sous en peritonier, et de tout erganier sous en me leirarchie, le gouvernement comme l'eposition. L'opinion dectrinaire est un eprit de règle qui vesti. L'opinion dectrinaire est un eprit de règle qui vesti de disciplies partice, d'une ce qui promete comme dans ce qui riviste; cile hait l'anarchie; si elle a des rouges arregulieres pour attaquer et et it, elle ne comprend qui une chine e sant tout : c'et l'anarchie. In ministre comme l'apposition.

Cette puissance du parti doctrinaire cronta avec autant de rapidité qu'elle était née, au moment où le ministère du duc de Richelieu, reprenant la direction des affaires après la mort du due de Berry, voulut imprimer une certaine allure royaliste au gouvernement du pays. M. Guisot alors donna sa démission : et comme il fallait un aliment à son intelligence active, studieose, comme il ne pouvait pas rester en dehurs de toute action politique, il publia sa première brochure sur le coupernement et l'opposition, remarquable travail qui peut se lire encore , differant ainsi de ces brochures èphémères qui passent sans laisser trace : seulement ce livre se lassait trop aller aux ressentiments et aux personnalites contre le ministère Richelieu, qui alors reprimait les factions avec energie. l'emeute des rues comme les complots des sociétes secrètes. On pent tuniones signaler, au reste. dans les pamphlets de M. Guizot, une pensée sociale et d'organisation : il peut hien se passionner pour ou contre un homme, saisir une idée, la pousser à ontrance : mais , dans tout cela , il n'oublie jamais lea principes : ils sont sa vie, sa puissance, sa grandeur, Sur les cas particuliers , il procède toujours par théorie; et s'il peut eu creer quelquefuis pour les besoins particuliers de sa situation, il ne cesse de les empreindre d'une pensée de géoéralisation qui les fera vivre même après que les circonstances auront passes.

On peut faire partir de cette époque du ministère do duc de Richelsen le long intervalle de dis années pendant lesquelles M. Guizot est resté en dehors du gouvernement; et ce ne sont pas les temps les plus oisifs de sa vie, les moins profitables, ceuz qui laisseront le moins de trace dans l'avenir. A nos époques mobiles, lorsque les renommees politiques sont si contratées, lorsque les passions et les partis se disputent sur la valeur de tous les hommes considérables, personne n'est assez oré pour réfuter l'immense supériorité historique de M. Guizot. Sur ce point tout le monde est d'accord; il n'y a ni opposition, ni dissidence : la postérité pourra oublier le ministre , mais elle gardera mémoire de l'erudit, du savant, et surtout de l'homme qui a laisse des empreintes de sa haute philosophie dans les ouvrages qu'il a conçus sur notre viei le et grande nationalité.

dieuse, M. Guizot peut être considéré sous trais aspects : 1° comme simple érudit, et en cette qualité fouillant, traduisant les vicilles annales, mettant les chroniqueurs à la portée de tous. Élève de l'école des chartes, ce fut dans une maison modeste de la place du Palais-Bourbon que j'allai le visiter poor la première fois : il faisait alors traduire Grégoire de Tours et Frédégaire : il voyait , reluait les chroniques avec le zèle et l'amour d'un bénédictin ; de jennes hommes, ses élèves, l'entouraient en l'écoutant comme un maitre : lui, retiré dans son cabinet, appuyé sur tous res textes, rédigeait ses mémorables livres sor l'Histoire de France et les Proncès de la civilisation : 2º comme professeur, M. Guizot attirart la foule à la Sorbonne, Deux fois par semaine i assistai à ses course on voyait arriver au milieu de la foule un homme jeune encore, au front haut, au print pâle; il s'asseyait sur la chaire du professorat avec un ton solennel, entouré de textes latins, et la , avec un art admirable, il comparait les législations saxonnes, franques, quelquefois systématiquement, mais toujours avec uoe hauteur de vue, des aperçus neufs et vigoureux.

Edin, N. Guisst democrait enouer l'erravia politique il assart que, dans les tutes d'un sitele, lorsqu'un homme vost cons-reve son exisurere, une constant de la constant de la constant de la constant de forte, puis-ante; c'est le moyen qu'un ne vous coulies par, qu'un lue momb le courrage sur les siteles econdes qui resterairent peut-fre mapereux. Les lorcecodes qui resterairent peut-fre mapereux. Les lorcecodes qui resterairent peut-fre mapereux. Les lormes de la constant de la constant de la constant de la la plagart fete circustantens séremes pour rappoler noblement sa capacité, et, indépendamment de cette lus la vere un mom pollie et avancé, la Cuista de sit journaliste; il écrivant des articles remarquables qui lu lus avec un mom pollie et avancé, la Cuista de sit poirrailiste; il écrivant des articles remarquables qui lu forme inciviet et gravat de nou sitté.

some interview et grave de Sois style.

Le mainter Martinger visit mettre on point d'arrêt à la réaction repulsies. Il faliai que le gouvernment la réaction repulsies. Il faliai que le gouvernment est point d'arrêt à la réaction repulsies. Il faliai que le gouvernment et de la condiance de mainter qui compositaire et carret, et an peu mêtre aux affaires de ce tempel-à. Honoré de la condiance des munières qui compositaire et carret, peut de la condiance des munières qui compositaire et carret, peut et de la condiance des munières qui compositaire de la condiance des munières d'une cerconiance aux et curience, peut et de la condiance de la finance de consciliers d'état en service ordinance, peut aux des sons sette la present composité, car en y compital. Me de National et que la conscilier d'état en service ordinance, une coponission à M. de Labosche, qua avoient fait une coponission à M. de Valetz, le part en théreté de la voient fait par le composité par la thérêt de la voient fait par le conscilier de la M. Guita frappe en 1820, le crespia quime eggle a justice estil dec a M. Guitat frappe en 1820, le crespia quime eggle a justice estil dec a M. Guitat d'a pay le crespia quime eggle a justice estil dec a M. Guitat d'a pay le crespia de la M. Sile de la de a M. Guitat frappe en 1820, le crespia quime eggle a justice estil dec a M. Guitat d'a M. N. Guitat frappe en 1820, le crespia d'aux est de la M. Sile de la conscilier de a M. Yultat de M. P. Sile de la conscilier de a M. Yultat de M. P. Sile de la conscilier de M. P. Sile de la conscilier de M. P. Sile de la conscilier de la M. Sile de la conscilier de la M. Sile de la conscilier de M. Sile de la conscilier de la M. Sile de la consc

CAPEFIGIE. - LES DIPLOMATES.

Dans ce long infervalle, temps de retraite star : [lemain, et que, paisque l'un cità desè a nière de seus ». A Gaint put de recondiré ou trois moisle de l'atte en crote en dimine. L'autre destinate les ces et de l'un comme simple éradit, et en cette qualité à l'être à plus forte nière. M de l'autre propriété de l'est de l'est

Ces répognances vennient du parti royaliste, et M. Guizot y était marqué à l'encre noire : ce n'étaient ni les révolutionnaires, ni les impérialistes que craignait ce parti : mais les hommes qui lui avaient fait résistance: et tel avait été M. Guizot en 1815 et en 1820. Aussià la chute de M. de Martignac, M. Guizot rentrat-il de plein droit dans l'opposition ; il continuait son cours de Sorbonne sans qu'on osat l'interdire ; même à l'avénement de M. de Polignae, il put continuer ses doctes lecons. Alors it était devenu encore une fois homme politique; ses élèves, qui l'entouraient comme espirance , voulurent le saluer en sa qualité nouvelle de député; M. Guizot, toujours homme grave, répéta à ses auditeurs : « Que s'ils désiraient lui donner une marque de leur gratitude, c'était de ne voir en lui que le professeur, destiné à faire avancer la génération dans les voies studieuses, et nullement le député parlementaire.

En dehors de sa chaire, il n'en fut pas de même; M. Goizot, libre dans ses allures, devint un homme politique, l'actif journaliste de chaque jour ; collaborateur assidu ilu Temps et du Globe, il s'affilia à la société Aide-toi, le ciel t'aidera, destinée à dominer les opérations électorales. Cette société se composait de deux éléments bien distincts : l'opposition et la consuiration . L'opposition était chose légitime, avancée : l'extension excessive que M. de Villèle avait donnée à l'action gouvernementale dans les élections, avait naturellement amené un mouvement réactionnaire. Il se forma des comités pour surveiller les listes électorales, et la société Aide-toi, le ciel l'aidera, en fut comme la tête; des chefs d'opposition et de gouvernement s'y placèrent, et l'on y vit M. Guizot, M. de Salvandy, M. de Montalivet, à côté des initiés à la conspiration; ils n'avaient ni le même but, ni le même dessein. Sous le ministère Polignac, les idées d'opposition et de conspiration se mélèrent un peu : les unes ne furent pas distinctes des autres , et l'on put réver dejà une révolution de 1688.

vure opposition à M. de Villète. Je pirè la liberté de l'Ecte face ne deplaisait pous traditionnellement à M. de Varrigance qu'il y manquaut d. M. Ginzot, comme il vasit profondément étudié le nom de M. Guizot frappe en 1820. Je croyasi Intucire d'Augheterre, il pouvait comparer les Baute qu'une égale justice était due à M. Guizot et M. M. Guizo

Bonrhon; et, comme une idée de destruction ne venait jamais à sa pensée sans une idée d'organisation, s'il pouvoit sunhaiter le renversement d'un pouvoir, c'était avec l'espérance d'en reconstituer un nouveau. icune, fort, vignureux; et voità pourquoi l'idée anglaise allait à son esprit. Quand donc les ordonnances de juillet eurent jeté le gouvernement en dehors de toutes les règles, la pensée de M. Guizot fut de donner à cette anarchie qui se produisait partont, une forme, une idée d'ordre; et, s'il n'hésita point à prendre parti pour la cause populaire, il voulut que ce mousement se revêtit d'une organisation telle que la société reprit, sous par dynastie nouvelle, ses babitudes de repos, de commerce, de crédit, de sorte qu'après quelques efforts on pôt arriver à croire qu'il n'y avait eu qu'un changement de personne, sans modification reelle dans les choses,

Au point de vue généreux et chevaleresque, sans doute cette école de ganvernement n'est point parfaite: il faut pardonner à ces nobles cœurs, à ces imaginations entbousiastes, qui, dans une crise, se sacrifient pour une fidélité de famille ou la pensée de république ; tout martyre est respectable. Mais les sociétés, avant d'être généreuses et chevaleresques, ont un besoiu de conservation : pour se donner la satisfaction d'aimer une dynastie ou une forme quelconque de gouvernement, il ne faut pas sacrifier les interêts généraux et publics. D'où il resulte que l'idée gonvernementale qui sacrifie quelques sentiments exaltes pour produire la paix et l'ordre est la plus utile, la plus uccessaire à un peuple, et la plus immédiatement praticable. Être toujours en convulsion n'est point un état naturel ; se battre pour des prétendants ue va pas trop à notre époque et a nos idées. Ainsi, gouverner bourgeoisement, sans bruit, pour le bon et l'utile, c'est peut-être la condition réservée à notre generation, jusqu'à ce qu'arrive, dans un temps peutêtre trop prévu. la lutte des classes ouvrières contre la bourgeoisie, époque d'un terrible entre-choc d'intérêts et de peuple.

Presque anisotal après la reviolation de juillet, M. Ginnot fits poter au ministre de l'intérieur, place fort difficile, où les solicitaires a'sabatisant comme fort difficile, où les solicitaires a'sabatisant comme fort de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive fait encere pour la une fepape de balta, moint par la revisitance qu'il fut opposer à loutes ces ambitions diverses, que parce qu'il fut en présencé de cette annéche qu'il reduisant tant, du ne rappellet combat d'archiverse, de l'archiverse de l'archiverse de préfétéels Seins, afrocasson des émentes le sansis de M. de LaCystie voulisient carracer le prupé d'alord; M. de laCystie voulisent l'archive de l'accession de l'archive M. de laCystie voulisent l'archive M. de la cystie M. de laCystie M. de la cystie M. de la cys

chercha à conquérir une bonne position, eu groupant autour de lui ce qu'on appelait le parti conservateur. Cherchant à atténuer autant que possible tout ce qu'il pouvait y avoir de trop philosophique dans l'école doctrinaire, il se posa avec des idées plus simples dans ce qu'un appelle le parti de la résistance, c'està-dire qu'il lutta avec énergie contre le ministère de M. Laffitte, entraîné par faiblesse aux plus étranges décousus ; chaque jour il yavaitune émeute, à chaque instant un danger pour le gouvernement; et quand il fallut aborder la situation, M. Guizot n'hésita pas à vigoureusement engager la lutte à la tribune; et il faut dire que sa parole, saus avoir d'abord la bardiesse que donne l'habitude, cette chalcur de l'éloquence parvenne aujourd'hui à un degré merveilleux. conservait cette force et cette gravité qui appartienneut toujours aux principes sociaux. Ai-je besoin de dire que M. Goizot contribua à la chute du ministère Laffitte, et qu'il se rallia avec fermeté au cabinet de M. Casimir Périer? et pourtant il ne partait pas du même point de vue sur les causes de grandeur et de décadence des sociétés; ces deux caractères étaient antinathiques.

M. Casimir Périer n'était pas un homme d'État , mais un esprit roide, maladif, qui, voyant les dangers du gouvernement, se roidit contre la pusition; il rendit donc des services incommensurables, en faisant cesser l'anarchie qui devorait le pays. Mais M. Périer n'avait aucunc idée de l'organisation morale de la société. Ranquier toute sa vie, il savait ce qu'il faut aux affaires : mais il ne comprenait pas les autres conditions qu'il faut à une génération intellectuelle, morale, avec un passé et un avenir ; il allait au plus pressé; il frappait dru et fort. M. Guizot différait donc de luien ce qu'il envisageait les questions sociales plus au point de vue de réorganisation morale que de la répression matérielle, M. Périer n'était qu'un cœur et un bras, une colère et une force, M. Guizot une pensée, une théorie, une formule de gouvernement : neurmoins M. Guiznt soutint M. Perier dans tous ses actes, sauf sur la question de l'hérédité de la pairie, où il se sépara du cabinet, parce que M. Guizot voulait une pairie beréditaire . et que la pairie viagère ne lui paraissais pas une barrière suffisante dans la situation d'un pays agité par la democratie. Le but que se proposa M. Guizot en tout evei , ce fut surtout de se créer un parti à la chambre, de se faire consulter par tous comme un chef ubligé, nécessaire, qui tôt ou tar-l'arriverait au gouvernement moral de la société. Cette position est bonne, parce que, pour ses amis, le temps que l'on passe dans l'opposition ne paralt qu'une époque transitoire, tandes que le pouvoir est un état naturel, normal, dans lequel on reviendra hientôt. Ce qu'il faut dans ce cas, c'est que l'on soit également comidéré et proctamé comme chef, au gouvernement on dans l'opposition.

Cette situation fut si bien comprise, qu'à la mort de M. Périer, un portefeuille fat offert à M. Gaizot . qui prit modestement celui de l'austruction publique; car, en ce nioment, it avait besoin de se poser en homme special, Itien n'allait mieux à son talent, à ses études, à ses goûts même, et l'on se ressentit de son passage; le savant reparut avec ses habitudes d'étude; un lui dut l'ince de la publication des documents historiques, si développée ensuite sur des proportions peut-être mat réfléebies, mais qui n'en restera pas moins comme une bonne pensée d'érudition. M. Goizot avait senti toute la curiosité des documents historiques, ot ses travaux sur l'histoire d'Angleterre, et sa publication des ebroniques, étaient le résultat de sa pensée sur ce point. Il n'était plus possible de réveiller l'urdre des benédietins; il songea donc à faire voter par la chambre des fonds destinés chaque année à la publication des documents historiques. Comme aux choses d'histoire et d'érodition M. Guizot mélait souvent une pensée politique, il jugea qu'au moyen de ces études un pourrait occuper un certain nombre de journalistes, attirer au gouvernement dos jeunes hommes qui, sans cela, se jetteraient dans l'opposition.

Le trassil dat se ressentir un peu de cetto tendance; il y ut trop de politique e pas aven de seience; un couvent de hémôteins, composé de reintituoties, de sérétante de jamuns, d'erranna de brochure, de signatuire de la protestation de juillet, se d'earli pas aller à soit a souit le collèction et de le pas toujours hourement chaisée; cet comme my bile-mète bedissanthe, da tout cet cet comme my bile-mète bedissanthe, da tout certificate, ce fui de voir une multitude de jemes trobus de 1830 d'aberber dans la collection de lettres du cardinal de filichelieu, ou dans la recherche de documents sur Cubbienie de Médicia.

Ministre special dans le gouvernement, M. Gussot n'en reste pas moins le chef de son parts, défendant toutes les lois de juste repression, que les desordres populaires avaient nécessitées; on doit se rappeler par quelles crises funestes la révolution de juillet avait passé : l'émeute, les attentats, l'assassinat, et pour couronnement la fatale machine de Fieschi; de la donc la nécessité d'a nlever quelques-unes des positions prises par l'idee révolutionnaire depuis 1850. Sur ce terrain, M. Goizot était à l'aise : son esprit d'organisation souffrast de voir tant de faux principes , depuis deux aus , dans la législation du pays, et il fut le défeuseur ardeut des lois de septembre, avoc eette conviction puisée dans son instinct supérieur, qu'il fallait mettre enfin que barrière à ces désordres. Si, en d'autres temps, it avait formolé par devoir la

doctrine de libertó constitutionnelle, après juittet il vit une obligation absolue dans un système de répression vigoureuse. Il formula, comme doctrine, ce que les autres exposaient comme un fait, et c'est en quoi il se séparait complètement de l'école des réprimeurs révolutionnaires. Ceux-ci partaient du point de vue de Fouché, c'est-à-dire de la violence pour l'ordre comme pour le désordre, pour le gouvernement comme pour l'insurrection ; ainsi, dans la pensée de cette école, la prise de la Bastille est aussi legatime que les canons de vendémiaire; il n'y a pour cela aucun principe à priori. M. Guizot pe part pas du même point : »'il est partisan de 1789, c'est qu'au fond il y avait une idée de progrès pour la bourgroisie, et s'il est partisan du 18 hrumaire, c'est que Napoléon vint apeorter une pensee d'ordre moral dans la société. Ainsi, si les deux écoles soutinrent à la tribune les lois de septembre, c'est en partant de deux principes distincts : l'une, toujours révolutionnaire , maîtresse du pouvoir, veut le conserver à tout prix; et en vertu de quelques emprunts à la doctrine du Directoire, elle passe d'une repression contre les républicains à une mesure contre les royalistes; elle frappe en même temps Babœuf et Laville-Heurnoy; l'autre soutient également les lois de septembre, mais parce qu'elle y voil un principe foudamental pour ramener les choses et les hommes aux vérités d'ordre éternel : aussi la séparation se fit bientôt entre M. Thiers et M. Guizot, et l'école doctrinaire se plaça en dohors du pouvoir lors du ministère du 22 fevrier.

lei commence le rapprochement entre M. Guixot et le comte Moté dont i'ai parte, union politique qui, si elle avait pu s'opèrer complète et absolue, aurait formulé peut-êtro la plus admirable combinaison pour le parti conservateur. Qui a pu donc amener leur séparation? Est-ce une différence de principes? M. Guizot et M. Molé comprennent-ils la société sous un point de vue différent ? L'un adm t, l'autre nie-t-it un priucipe moral? Non encore. Qui peut donc les séparer? et ici, faut it le dire, l'importance personnelle a une sorte de sentime at qui los préoccupe et les domine tous deux ; ils sont trop considerables, et voità pagrquoi ils ne peuvent pas se rapprocher. C'est triste que ce choc-là pour une société. En Angleterre, le même ministère contient des bommes d'une rare importance : le due de Wellington, le comte d'aberdeen et M. Peel sont dans le même cabinet; ils y demeurent avec une grande abnégation d'eux-mêmes, un sentiment de bien public qui domine tous les autres; on aime la patrie, la vieille Angleterre, d'où il résulte qu'on dispute peu sur la position que l'on prend, ou, pour mieux dire, chacun a saposition faite, et pourvu qu'on appartienne aux mêmes idees, on est facilement d'accord.

En France, on songe moins aux idées qu'au senti-

ment de sa position : l'un se trouve mal à l'aise au [ ministère de l'intérienr : l'autre dé-ire les affaires étrangères, la presidence du conseil ; et des questions d'amour propre viennent tout briser, Cambien de eabinets n'out pas eroule par un faits point d'honneur! Quand M. Guizot et N. Molé se rapprochaient pour un ministère, tous deux étaient d'accord sur les idées, sur les principes du gouvernement; mais ils furent divisés sur la question de personnes. A qui la faute? je ne sais; mais, puisqu'on a vu le danger, puisque toutes les seeusses du gouvernement viennent de ces anticathies, comment ne nas les faire ees-er entre hommes supérieurs , dévonés aux mêmes principes, l'organisation morale de la société? Le pays est il tellement riche en hommes d'Etat. qu'ils doivent se séparer les uns des autres et travailler sourdement au malaise des esprits qui nous agite?

La dissolution de ce ministère date de la position réciproque, presque toujours hostile, entre M. Guizot et le comté Molé; et, ce qu'il y eut de plus étrange, une sorte de rapprochement, d'abord, entre M. Guizot et les opinions the tiers parti. Non, il ne fut pasdigne de l'admirable talent de N. Guizot, du sens moral qui le distingue, d'avoir accepté une communauté d'opposition avec des noms de confusion, de materialisme et de désordre : cela porte molheur! Quand on est jeté dans l'opposition, et surtout affilie à une opposition décousue, on est incessamment forcé de venir à la tribune développer des théories qu'on peut vons opposer en d'autres temps : il est vrai que M. Guizot eut le bon esprit de ne pas vouluir alors vainere pour lui-même; il se contenta d'accepter du ministère du 12 mai (et non de M. Thiera comme on l'a écrit) l'ambassade d'Angleterre; ee fut même sur les instances du due de Broglie, qui consentit à garder ce poste sous l'étrange présidence du conseil qui compromit la paix de l'Europe,

M. Guizot avait porté ses pensées historiques vers les institutions auglaises : son séinur à Londres fut pour lui une étude de parlement et d'affaires ; il y prit une haute idee des hommes d'E'al de ce pays, et se lia avee le parti tory, récemment arrivé au pouvoir sous le due de Wellington, le comte d'Aberdeen et M. Peel. Avec sa sagaesté habituelle, et sous les inspirations de M. de Broglie, M. Guizot vit hien que la France ne pouvait avoir un terrain ferme pour ses alliances qu'avec l'Angleterre, parce que les idées et les préjugés du continent étaient dirigés sans cesse contre nous ; il concut de la cette pensee, que les bons rapports du gouvernement peuvent, en France et en Angleterre, attenuer les antipathies nationales qui existaient entre les deux peuples, de manière qu'ils pussent se rencontrer sous le drapeau de la même cause, si jamais il y avait la guerre, ou du

moins un déhat sérieux en Europe. Très-avancé dans cette conviction, M. Guizot eut désormais les yeux fixés sur le ministère des affaires étrangères, alors dir gé par ce remueur stérile qui bouleversait tont, les idées, les faits, et préparait au pays une erise de guerre. Dès lors, M. Guizot n'hésita pas à se mettre en hostilité avec le cabinet insensé; il le fit loyalement. ouvertement, parce qu'il savait bien qu'avec l'avenement des torys à Londres, it devait, lui, sans hésiter, prendre la tête d'un ministère conservateur, qui aurait pour base le principe que j'ai posé, e'est-à-dire l'allianer première et fondamentale avec l'Angleterre ; et, comme les préjugés nationaux étaient très-excités de part et d'autre, les gouvernements devaient montrer assez de sagesse pour ramener le calme dans les esprits.

Telle a été la pensée de M. Guizot; il a employé à sa realisation une fermeté digne d'éloges, une persévérance presque historique; je ne Juge pas la valeur de son système, mais je erois que M. Guizot se défend avec une profonde conviction; la tribune a été pour lui le théâtre de succès extraordinaires et d'un dramatique intérêt. L'opposition a tout employé, les menaces, la violence, l'insulte; on a jeté les souvenirs de Gand: l'émente est passée dans la chambre, Tout cela n'a pas emréché M. Guizot de developper une puissance intellectuelle qui prend son énergie en luimême; car la pensée qu'il défend, exagèree dans ses conséquences, est la plus impopulaire en France : e'est faire remonter le fleuve que de eréer nne alliance anglaise, présente à tous les instants, et qui intervient sur toutes choses. Le sentiment des haines nationales a été déplorablement exploité contre M. Guizot, et. jei, sa faute fut d'apporter une vivaeité trup grande à défendre un principe antipopulaire et une expression trop pen déguisée dans les aveux de nécessité politique pour l'altiance avec l'Angleterre. Nous sommes un peuple à préjugés, nne nation qui a véen avec certaines idées devenues comme des traditions historiques. De la résulte qu'un homme politique duit menager ees suscentibilités; il ne faut pas froisser trop directement les opinions qui sont devenues, pour le pays, des choses de sentiment et de passion. M. Guizot, qui a si bien étudié l'histoire de tous les temps, sait que les gouvernements doivent faire la part de l'infirmité des esprits; et alors même qu'ils ont la sérifé pour eux, il ne faut pas toujours la dire, pour ne point exciter les colères du pruple, qui pe

Le ministre a dû voir le soin qu'ont mis ses ennemis à exploiter, chez les masses, cette antipathie pour les Anglais, comme mopen d'opposition; ils avent que e'est là son côté vulnérable; et hen qu'arrivés aux affaire, ils n'en fiscent oi plus ni moins, ils s'en servent comme d'un argument irrésistable, parce qu'ils

raisonne pas et suit son instinct.

avent que par ce moyen ils se rendent populaires. Malbeurcuement, les hommes sérioux se laisent souvent entraîner, dans les questions de susceptibilités nationales, à servir l'opposition, et ces hommes donnent l'appoiet aux ennemis de M. Guiott le ministre souvent y donne priete; requ'il y a de nerveux et d'aboble dans son talent, passe dans ses avens, dans son système, et avec les avendibées il faut tingiours avoir un bisis pour se sauver d'une quession trop nettement poéés.

Au reste, M. Guizot a les qualités éminentes de son défaut, celle de ne jamais se déconrager; avec nn tempérament de fer, il a une constance religieuse qu'il communique à ses amis; ce qui est un peu le caractère particulier des hommes qui se donnent une mission. Après une de ces journées de chambre agitée et de luttes de tribune, on le croirait abattu, épuisé; il s'en revient calme, comme si l'orage n'avait point grondé. Peut-être même sa santé est-elle due à ces émotions qui secouent la partie maladive de son être. Dans l'opposition, comme dans le pouvoir, M. Guizot est toujours calme, parce qu'il se sent'le courage d'un ehef; et s'il se décourage , que deviendront les simples soldats? Quiconque le verrait au mitieu de sa famille, ne croirait jamais qu'il tient les destinées du pays dans sa main; il reste paisible au fover domestique, comme si cette vie-là était la sienne. et qu'il ne fût jeté que par accident au dehnes. L'întérieur de famille de M. Gnizot ressemble à un de ces tableaux de l'école hollandaise au xviº siècle, où la mère est assise au foyer, le fils grave et sérieux étudie et médite, tandis que quelques enfants reçoivent les leçons et se préparent à un laborieux avenir. Cette âme furte a été plusienrs fuis éprouvée dans la vie : M. Guizot a perdu des compagnes qu'il adorait, un fils qui faisait son espoir, et comme le père des Nuits d' l'oung, il a lui-même présidé à la sépulture de cet enfant chérix ses joies ne sont pas dans le monde, il ne les connaît pas. M. Guizot n'est préoccupé que d'une seule chose, c'est d'accomplir une mission, d'y arriver par toutes les voies, par les petits comme par les grands moyens, par les hommes comme par les choses; c'est ce qui fait qu'il est pouvoir partout, au ministère comme dans l'opposition, et que s'il change de situation, il ne change pas de pensée et de but.

Cette persiverance de pensie, cette fermet de conseil, M. Guizot a pu les déplayer tout récomment à la tabune, son théatre de superiorité et de puis same intellectuelle. Comme il a excité des baines implachelles, des jouleuses infaitables, il à de combaitre à outrance; soil par sa position, soil par son caractère, il 3 sets fait des ennemis acharries, et comme il déguise peu les choses qui sont en lui, il a subi des luttes incersantes; fon er appelle cette séance du toutes les vieilles passions de la révolution et de l'empire se souleverent contre ee qu'on appelait le transface de Gand. J'ai dit la cause honorable, élevée de ce voyage; cenx qui l'attaquaient la savaient bien aussi (car ils étaient supérieurs à leurs passions et à leurs haines); si donc ils se faisaient l'écho d'idées surannées, c'est qu'ils s'adressaient à ces préinges populaires que les manvaises histoires ont ietes dans la multitude. Seulement, à force d'injustice et de violeuce, on manqua le luit que l'on s'était proposé : il se réveilla une opinion consciencieuse favorable à M. Guizot. Il y a au fond do cœur des honnêtes gens un besoin du juste qui ne permet pas que ce qui est mal se transforme en bien, et que les desseins pervers réussissent. Cenx-là même qui n'ainmient pas M. Guizot ( car il y a des côtés anguleux dans ce caractère), vinrent à lui; quelque roideur de formes n'empêcha pas qu'on ne reconnût la force et la grandeur déployées dans une telle lutte,

Comme ministre des affaires étrangères, M. Guizot cherche à conquerir une situation ferme et considérable en Europe, quoique sa position soit jugée difficile et par quelques-uns fragile et pru durable; ses dépêches sont claires, précises, avec une intelligence parfaite de l'esprit et de la tendaore des cabinets. Nul ministre n'a excité plus de consideration en Angleterre, ni gagné plus d'importance. M. Guizot place sa force et sa puissance dans l'alliance des torvs. Dès son ambassade en Angleterre, il avait établi ces rapports avec le comte d'Aberdren à nn si haut degré de confiance que, d'après M. Guizot, et en cela il vovait exactement la question véritable depuis la révolution de juillet, ce n'est que par l'alliance avec l'Angleterre que nous pouvons être forts en Europe; cette alliance acquise et gardée assure un grand appui à notre politique sur le continent, et cette politique elle même n'aequerra une prépondérance considérable qu'alors que la France sera rentrée tout à fait dans les conditions d'un pouvoir stable,

Cette maxime d'honneur et de sécurité. M. Guizot vient tout récemment de l'appliquer à la question suisse, sans hesiter sur l'attitude plus ou moins populaire de sa politique; le ministre a pris immédiatement une position dessinée ; il ne s'est pas séparé de l'Europe et du principe conservateur. Sa note sur les corps francs est tonjours l'expression de cette de ctrine, que la première condition d'un nonvoir c'est de secouer le désordre et de comprimer tont mouvement démocratique. Cette verité une fois constatée, on pourra assurer à la France la prépondérance qui loi appartient : la politique conservatrice groupera autourde nous tous les petits États, qui viendront chercher un naturel appni, comme cela existait à l'époque de notre grande diplomatie : soyons un gouvernement d'urdre et de force , alors Naples , le Piémont, la Bayière , le Wartemberg, la Suisse et l'Allemagne tout entière se détacheront de la protection pesante des grandes puissances pour arriver à nous, parce que ces cabinets nous aiment, et qu'ils n'ont cherené la protection d'autres puissances que parce qu'ils ont peur de nos idées et de notre révolution.

Aimi les choises se passionist aux tieux trops. La force de microcrite d'a junais rive consolitire, la force de M. Gainet tieux autout à ce qu'il hait le déscuelre aime ment du pays ; il seu l'indice accessione de consolitie de la chamber : qu'importe que le marjent noit faible, pours qu'elle marche camme ou seul homme! Son tempérament, c'el l'organisation, la propagation de la chamber : qu'importe que le marjent peut de la chamber : qu'importe que le marjent pour pour poi pris de girl pris s'elle catellisime dans cette être et ce rour. M. Gainet est pré-avante par le drectration et l'examer; il cet catellisie peut l'indice de particular par le dispertation et l'examer; il cet catellisie peut l'indice peut l'indice de particular par le dispertation et l'examer; il cet catellisie peut l'indice peut l'indice de particular par le dispertation et de la mille.

La position de M. Guinn est telle aujourf Dat, que ton système doit virre ou tomber avec lus; il d's, a plus de partage possible : cette unité de talent et de force est arrivée à ce point qu'elle ne peut chercher ra duver que dans un groupe usi el ferme qui se personnifie en lui avec le dévouement d'uso armée à son chef. Toute allitune, comme tout draison, sersai plus qu'une faute : ce serait une immoralité parlementaire.

YЦ

### M. DE GENTL ET M. ANCILLOS.

Dans cette ravissante ville de Vienne, entourée de ses faubourgs si joveux, si etincelants de jumières, si remplis de danseurs tournoyants aua valses de Strauss, on remarquait enrore, il y a quelques années, un cliatmant jardin aussi paré de fleurs que la maison do Gethe, à Weimar, avec des oiseaux gasouillants, car les volières sont en Allemagne un des grands luxes, et la couleur de feu des oiseaua rares, leurs gazouillements d'amour doivent se mêler aux brillantes couleurs et ana parfums d'un parterre embelli. L'elégant pavillon de ce jardin, construit avec tout le luxe que dunnent la gran-le opulence et le golt, qui est pins enrore que le luxe, journellement recevair un honime dejà avance dans la vie (je parle de 1829); son regard était fin, son sourare fatigué, mélancolique et railleur; il parlait bien; sa voix avait conservé

quelque chose de suave et de désabusé, et semblait rappeler le monde où il avait vécu, les sociétés brillantes, les congrès des rois, les causeries des hommes d'État. De lout cela il semblait revenu pour se consacrer tout entier à un amour, et quel amour! A ses pied- était une jeune danseuse du theatre impérial de Vienne, qui aimait aussi ces fleurs, ces oiseaux, et s'était attachée à cette vio du vieillard par un attrait indicible. Elle, déià brillante sur la scène, venait pas-er presque toutes ses journées dans ce pavillon . comme une sylphide sur les jasmins et les roses, écouter de longues histoires, des récits factastiques. Cet homme était Frédéric de Gentz, et cette jeune dans 'use, Fanny Elssler, vouce, au debut de la vie, a ce le eaistence qui ne crovait plus à rien, se fatiguait de tout et ne reprenait un peu de force intellectuelle physique et morale qu'aua causeries enfantines de la brillante danseuse que Vienne alors applaudissait.

Nuus ne connaissons que fort imparfaitement er-France ce que c'est qu'un écrivain politique en Allemagne; nous autres, nous faisons ou nous avons fait des articles de journana, des livres, des pamplilets, mais tout cela sans leut permanent et raisonné : les circonstances font naltre une idée, nons la jetons dons un journal; partout elle trouve place; aussi, en France, y a t il beaucoup d'écrivains politiques, mais peu de ces hommes dont les écrits sont des actes et les paroles des résolutions, assex puissants pour agir sur la marche générale des gouvernements et des idées. Il n'en est uas ainsi eo Allemagne; il n'y a pas d'œuvre de l'esprit qui n'ait sa pertée, son avenir, sa direction ; et lor-qu'un écrivain a conquis de cette manière une importance, il est attaché à un des cabinets: il en écrit les manifestes, prepare l'esprit public dans la direction qu'un vent lui donner. Il se transforme en bomme politique.

noming possible production of the process of the pr

Frédéric de Gents était fils du directeur de la Monmie de Breshu, élére distingué do gymnase de Bertin et de l'université de Konigsherg, à l'époque où Kant faisait ses leçons; Kant qui réveilla l'Allemagne par la grandeur de ses doctrines, le véritable pata inte qui souleva les blonds enfants de la Germanie contre la domination de Bonaparte. Oui, les idées de Kant y sonnèreut la charge contre les Français, en préparant la force et l'unité germaniques. Ses leçous développèrent l'imagination intellectuelle du jeune de Gentz, qui joignit bientôt aux notions un peu vagues de son professeur une netteté de style, une manière forte et claire d'exposer ses pensées et de les developper. Cette babitude prit une grande catension ebez lui, parce qu'il se fit journaliste à vingt ans. On a heaucomp dit que le journalisme était une mauvaise école de style . je le uie : cette manière de juger de tout et sur tout peut avoir des inconvénieuts, elle détrempe sor l'homme et sur ses écrits une légératé suffisante qui ne permet de rieu étudier à fond ; mais en même temps la forme du journalisme vous donne une promptitude de conception, une elarté de style, une nécessité de dire tout en peu de mots, et de dire tout pour les bommes élevés comme pour le vulgaire, avec l'active et brûlante faculté d'improvisation.

Bientôt Frédérie de Geuta fut remarqué : à vingtdeux aus il fut nommé conseiller privé dans le département des finances, et son esprit faeile y acquit une specialite d'autaut plus signalée qu'il s'exprimait en termes élégants, ingénieux; de sorte que dans tous les salons de Berliu on ne parfait que du jeune conseiller. Genta, deux ans plus tard, fit parattre une traduction de l'Essai sur la révolution française, de Rurke. On sait quel éclatant succès se rattachait à l'ouvrage de Burke; pour la première fois la vérité était dite au monde sans déguisement. La traduction de Gentz fut si remarquée qu'elle eut trois éditions ; et alors il se mit avec un aèle tout nouveau à traduire les livres politiques français : les Essais de Mounier, de Mallet-Dupan, et il recueillit de ee travail une grande précision, une netteté de formes que donne nécessairement le labeur d'une traduction. Il y a dans le Lesoin de rendre la pensee d'un autre une fatigue. une compressiou, qui imposent à votre style quelque chose de châtie, de sobre; elles d-nuent un vétement, une gêne à vos propres impressions; vous re-tea vousmême pour le style, vuis ne l'êtes pas pour la pensée; vous suivez le sillon tracé avec d'autant plus d'énergie que vous y êtes poussé par une force étrangère. C'est pourquoi une tradoction de Tacite serait l'étude la idus forte de la langue et de ses ressources infinies.

Le jeune Gentz, comme toute la genération nouvelle, fut d'abort partisan des idees de la révolution trançaise. Quand on veut expliquer les fieiles et premières victuires de la révolution, les étranges camjourne des l'instans, qui arravaient et se retiriaent aussitôt du territoire de la république, il faut nécessairement se reporter à l'esprit de l'Europe entière, travaillee par le suuri siécle, aus tendances de la cierratiot des écoles, tout désouche nour la révolucierration des écoles, tout désouche nour la révolu-

tion française. A la cour de Frédéric-Guillaume II , il y avait un laisser aller de principes et d'opinions qui permettait à toutes les folies de venir à la tête d'un homme. Genta fut donc à son origine fort libéral, presque républicain; on le voit dans un mémoire qu'il présenta à l'avénement du soccesseur de Frédérie-Guillaume II, jeune prince plus fermement dévoué aux idées d'ordre, et qui laissa ee mémoire sans réponse et le jeune conseiller sans importance dans le gouvernement. Il est à remarquer que presque tous les hommes ont commence par une de ces manifestations d'idées libérales ; cela vient d'un vice d'instruction, d'une certaine manière de nous enseigner avec les livres grecs et romains, qui ne parlent que de rénubliques, de héros, de Brutas et de Cassius : e'est pourquoi nous nous jetons tous dans les réveries et les utopies, jusqu'à ce qu'arrive l'expérience de l'âge, De plus, Fréderic de Gentz, admirateur absolu des philosophes du xvnr siècle, s'était assimilé à cette école de l'Assemblée constituante, dont la mission semblait se résumer à faire des leçons aux rois et à proclamer des maximes philosophiques, comme si le premier devoir d'un gouvernement n'était pas de marcher fermement à son but, d'aller droit pour produire le bien-être des masses, sans s'empreindre de sottes lecons libérales! Au lieu d'une maxime, faites faire un progrès ; donnez au peuple de bons administrateurs, cela vaudra mieux que des assemblées qui discutent indefiniment sur des subtilités. Frédérie de Gentz fut corrigé de ces tendances par

un autre mobile; il s'était fait des hahitudes dépensières, une manière de vivre en grand seigneur, le jeu, la table délicate, les femmes élégantes, et avec les principes libéraux ou les mémoires philosophiques il n'y avait nas grand'chose à gagner ; quelques centaines de florins des libraires, et voilà tout! Alors Frédérie de Gentz se tourna d'un autre côté; la transition fut lente, successive, habile. Journaliste d'esprit, il manifesta ses sentiments modérés dans plusieurs articles alors remarqués; mais ce qui acheva de tourner tous les yeux vers lui, ce fut un véritable livre de circonstance, et néasmoins qui témoignait de la spécialité de ses études. En 1801, l'Angleterre fournissait tous les subsides au continent contre Bousparte, avec une telle régularité, que son beau système finaneier étonnait le monde : comment se faisait-il que, tout eu se suffisant à ette-même, l'Angleterre pût donner tant d'argent à la Prusse, à l'Autriche et à la Russie? C'est pour expliquer cet état financier merveilleux que M. de Genta publia son Essai sur les anances de l'Angleterre, qui le mit hors ligne comme publiciste et economiste. Un homme d'esprit, qui écrit un livre spécial, atteint la perfection d'intéret possible dans un sujet, parce qu'il remue des idees et que le style remue l'imagination.

En même temps, M. d'Hanterive, soit de lui-même, soit d'après l'impulsion du premier consul, vensit de publier son livre, aujourd'hui assez rare, de l'Émi de la France à la fin de l'an viii. Gentz en écrivit la réfutation exacte, habile et parfaitement déduite; elle fit une profonde impression en Allemagne, M. d'Hauterive voulait prouver une chose difficile, à savoir : « que la France n'avait rien acquis effectivement que ce qu'elle possédait de ja avant la révolution française; ses agrandissements de territoire n'étaient pas une compensation suffisante pour correspondre à la situation prépondérante des grandes monarchies européennes, » Frédéric de Gentz, en réponse, suit une à une les usurnations de la révolution et constate qu'elle est une menace perpétuelle pour la paix et l'ordre européen, et qu'une conquête n'a jamais été que la cause d'un autre agrandissement ; si bien que tout le système de frontières naturelles a été débordé par les armes, et plus eneore par les intrigues de la republique française.

Dès ce mument. Gentz prit donc couleur parmi les écrivains de l'ecole allemande qui se prononçait hostile contre la France. Comme la Prusse favorisait un système opposé, e'est-à-dire l'idée d'alliance avec la république, ou au moins la neutralité, Frédérie de Gentz abandonna sans regret la cour de Berlin pour passer au service du cabinet autrichien, qui alors semblait relever la noble bannière allemande de liberté et d'affranchissement. J'ai peu de goût pour le gouvernement prussien, ee libéralisme d'un eôté et ce système de bajonnettes de l'autre, la pensée qui peut beaucoup oser, la main qui ne peut jamais agir, cette organisation de philosophes et de caporaux, ce mélange de chaires de professeurs, de forteresses et de prisons d'État, où l'on peut nier Dieu pourvu qu'on obéisse à la schlague. M. de Gentz s'attacha désormais au service d'Autriche, et on doit le compter dans cette armée d'écrivains et de publicistes qui marchaient à la suite de la guerre. Les eirconstances étaieut si impératives , si étranges , que, pour la première fois dans l'histoire, l'Autriche se faisait populaire, parleuse, dans mille pamphlets qu'elle jetait en Allemagne. Cette situation convenait parfaitement à M. de Gentz , lui qui aimait à dire ses pensées dans des manifestes, des protestations; il y excellait par son style net, élégant, avec ses invocations aux principes éternels du droit et de la raison, qu'on retrouve dans les notes du prince de Metternich.

Le comte de Stadion, chef du cabinet autrichien alors, lui asura le poste de conseiller aulique, et M. de Gentz derint le publiciste officiel de la cour de Vienne, dans le sens le plus hostile aux idées et aux principes de la révolution française. Tous les journaux de l'Allemagne soulevés retentirent de ses antices, de ses pampletes sur Napoléon, et les fragamatis

qu'il publia d'une Histoire de l'équilibre de l'Europe furent comme un manifeste contre les Français, Aussi fut-II obligé de fuir devant les aigles victorieuses lorsqu'elles brillèrent sur Vienne. Les bulletins du violent empereur le signalèrent comme un intrigant, et Gentz, dénonce à la police, fut contraint de visiter Saint-Pétersbourg pour y attendre le réveil de l'unité et de la liberté allemandes. Il lit des lors partie de cette diplomatie occulte qui fut tant employée pour l'œuvre de la régénération. On le voit un jour à Bresde; le leudemain à Munich, toujours éveillé, usant sa vie à cette activité. Comme il voyait le fond des choses avec beaucoup de jugement, avec une insensibilité remarquable et une froide rectitude d'esprit, il laissait passer les événements en épicurien , dépensant de l'or comme s'il n'y avait ni veille ni leudemain. Partout où il faut un manifeste à rédiger contre l'empereur des Français, c'est Gentz qui tient la plume, et il le fait avec une certaine grandeur de vues et une souplesse remarquable de style. Lorsque la cour de Berlin, réveillée, rentre tardivement dans la lire contre Bonaparte, c'est Frédéric de Gentz qui expose et développe ses griefs avec l'énergie d'un pamphlet, arme terrible que Napoléon redoutait autant que l'épée. Si l'Autriche reprend les armes, Gentz encore devient le rédacteur de ce manifeste, qui faisait frissonner l'empereur dans son cabinet, et qu'il prend la peine de réfuter, par sa diciée vive et saccadée à M. Maret. C'est Gentz aussi qui organise les sociétés secrètes, et il en rédige les atatuts avec Stein et le prince de Harden-

Aussi, lorsque le soccès vient à la cause allemande. M. de Gentz accourt à la suite du quartier général, faisant des proclamations contre Bonaparte avec Benjamin Constant, et toute l'école de Mass de Staël, qui a'éprit de lui. À ce temps, la plupart des chefs du libéralisme faisaient des vœux pour le triomphe de la coalition; et le livre de M. Benjamin Constant, de l'Esprit d'usurpation et de la conquête, fut contemporain des plus violents écrits de Frédéric de Gentz. Avec les alliés il vint à Paris, visita M. de Chateaubriand et l'elite de la littérature française, qu'il aimait de passion. C'était le goût de l'école allemande, qui prend nos opinions et pos talenta au sérieux. Deux mois après, Gentz repartit pour Vienne, car il tint la plume, comme secrétaire du congrès, souvenir palpitant pour tous ceux qui y assistèrent. La commenca sa vie laborieuse, son mélange de plaisirs et d'affaires ; qu'on s'imagine cette haute position de secrétaire d'une assemblee où souverains et diplomates allaient régler le sort du monde. Gentz rédigea toua les actes du congrés de Vienne, qui sont si considérables, si nets, si parfaitement appropriés à toutes les aituations, à tous les intérêts; c'est en cette même qualité qu'il vint au congrès d'Aix-la-Chapelle, de Laybach, de Carlsbad et do Vérone.

Au temps présent, nous nous faisons peu l'idée de ce qu'étaient les grandes réunions diplomatiques; nous assistons à de si petites chores , à des discussions si puériles, que l'idée de ces congrès européens nous échappe. Un s'y partageait le monde; les rois y venaient eux-mêmes pour échanger de pacifiques paroles. L'Europe avait été tellement ébraulée par Napoléon, qu'elle avait besoin de se voir, de se retremper, de se donner du cour-ge. Elle se concertait surtout pour lutter contre l'esprit révolutionnaire : et ce n'était pas trop que le concours mutuel des souverains. Fréderie de Gentz était arrivé alors à son apogée de crédit; on le savait tellement habitué à la rédaction des actes, au maniement des affaires, qu'un lui laissait tout écrire. Quelques mots du comte de Nesselrode et du prince de Metternieh suffisaieut pour lui donner l'idée générale des actes à rédiger; et il en comprenait plus même qu'on ne voulait lui en dire : il y a des esprits qui penètrent ainsi jusqu'au fond de la pensée; aussi M. de Gentz comptait-il dans le premier rang de la diplomatie. Il était devenu un homme important. parce qu'il reflétait la pensée du prince de Metternieh. Comme tui, il s'était passionné pour la repression du désordre : il avait peur , on le laissait croire ; et il était tellement avance dans les mystères du style, qu'il colorait par quelques moss de grandeur et de justice les actes les plus spécialement avantageux au système de l'Autriche. C'est peut-être de M. de Gentz que le prince de Metternich tient cette manière si haute et si claire d'exposer les questions d'équilibre européen.

Dans l'intervalle de 1823 à 1828, comme les grandes affaires manquisent, on cet du que Gent a visus pa assez d'air pour respirer : c'était un peu la situation de tous ceu, qui avanent traverse la révolution rançaise el l'empire : ils étanent blacés sur les émotions. De la ce dégoût de la vie qui se revête dans toutes ses lettres. Il subinant enrore le châtiment de touse ceux qui ou abuné des plasiers, c'est-à-driet le saitété. Il cherchait des émotions, et toutes fuyain nt CAPPOIGS. - ELS DEPLOYATION. devant lui : les distractions lui paraissaient monotones, les hommes petits, les événements étroits. Il avait tant manie les choses immenses et les grands hommes, comme Napoléon et Alexandre, les empereurs et les rois, que tout lui devensit fastidieux, indifférent. Il vécut des lors à Vienne, auprès du prince de Metternich , dont il était l'ami , le confident , l'écrivain et le eonseiller intime. Comme tous les bommes qui ont trop vu le monde, comme les vieillards qui commeneent à sentir leur fin , il se rattacha à deux choses ; à la campagne solitaire au milieu des fleurs, et à la jeune artiste, eufant dont j'ai parle, Mile Fanny El-sler. Il était en correspondance avec les poêtes. avec Gothe et quelques anciensies amies; et cegendant il s'ennuvait il s'ennuvait à ce point de se désespèrer et de désesperer des amis : on le voyait l'œil terne, mélancolique, ne voulant plus vivre, ne voulant pas mourir, avec la peur d'être et la neur de ne pas être; il n'était plus ni bon protestant ni bon eatholique; il n'avait ni la gravité du vieillard ni la force de la jeunesse : tout ce qu'il faisait n'était qu'un palliatif à ce qui était en son cœur, en son âme, le vide; et il soupirait après une affection, une crovance.

Ainsi vivait-il lorsque la révolution de juillet le reveilla; mais elle le trouva sans cette énergie des premières années de la révolution française : le même evenement dans l'histoire nous frappe de plusieurs manières, en raison de notre propre situation de corps et d'esprit : au jeune âge, une perturbation quelconque nous fait bundir comme un cheval fougueux; au milien de la vie , elle nous inquiète pour nos intér/ts, nutre position; quand nous sommes vienx, elle nous fait penr, nous terrifie; et ce mouvement de peuple qui partout retentissait, cette nouvelle agitation de la France, fit une terrible impression sur Gentz. Jeune homme, il avait salué la révolution française; vieillard, il trembla devant la révolution de juillet : il déposa encore néanmoins quelques-unes de ses réflexious dans l'Observateur autrichien. Il se retira tout à fait du monde quand l'ordre fut un peu rétabli, s'occupant de litterature, faisant quelquefois des dissertations dans les Annales littéraires de Vienne. Ce fut îni qui rendit hommage à la mémoire de Gothe, son ami, et dont la mort le frappa profondément: il ne lui survécut que deux annees, et Frédéric de Gentz mourut le 5 juin 1832. It ne laissa pas d'amis, peu de traces : il n'avait jamais armé chaudement; il n'avait jamais pris parti dan« une couleur d'apinion; il n'avait jamais eu d'enshousiasme, il en uispira peu. Comme il n'avait pas de doctrines autopr de lui, il eut peu de sectaires et d'ardentes pensées qui s'attachaient à son existence. Spirituel, instruit, il intéressuit; mais son égoïsme sen-ualiste éloignait bientôt de loi les âmes chaudes et ardentes : il ne se fit aimer que de Mo Fanny Elssler, et il s'en vantait avec orgueil et gloire; et c'est na peu le faible des vieillards que de vouloir être aimés pour eux-mêmes; et dans sa correspondance privée, qu'il multiplie à la fin de ses jours, il répète avec une vanité bien triste « qu'enfin il est compris et aimé. » Compris et aimé par qui? Par une danseuse. C'est sans doute une illusion, un prisme de théâtre: mais on laissait au vieillard comme one dernière croyance. « Au lieu de mourir au murmure de cette douce parele, de cette voix qui lui faisait oublier celle du temps, a il devait s'examiner et prier le Dieu de miséricorde. Se distraire par un amour de théâtre quand la tombe approche , ce n'était plos de l'époque ; c'était de la fin du xvine siècle, du vieux maréchal de Richelieu tout ride, le plus ridicule des hommes comme le plus fat des menteurs d'amour à quatre-vingts ans,

Frédéric de Gentz ne laissa pas de famille; mais il comptait dans la diplomatie encore un parent, je dirai presque un élève, avec des goûts plus sérieux et des etudes plus fortes : je veux parier de M. Ancillon, Il était né la même année et presque le même mois que Frédéric de Genta , son cousin ; et cette existence est si différente que, hien qu'elle ait été protégée, deminée à son origine par celle de M. de Gentz, supérieur à lui, il est curieux de la juger par les distinctions et les antipathies d'études et de goûts, de vie publique et pravée, C'est pour moi un doute historique sincère, que de savoir si la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV fut un bien ou un mal pour la France, sa grandeur et son unité. A ce sujet, mes convictions historiques, les recherches exactes des monuments, me portent à dire que le parti protestant (le narti de l'etranger) provoqua en France par ses menées, par ses relations avec la Hollande, l'Angleterre, la révocation de l'édit. Cette mesure de la politique de Louis XIV est presque contemporaine de la révolution de 1688, qui plaçait la couronne d'Angleterre dans one dynastie autre que celle des Stuarts. Je crois donc que le parti protestant conspirait, comme il l'avait fait sons la Ligue. sous Louis XIII, sous la Fronde, et que Louis XIV dut prendre une haute mesure de gouvernement. Aujourd'hui que la révolution française elle-même a fait contre les émigrés des lois de confiscation et de mort, on peut s'expliquer plus naturellement l'histoire de l'émigration des protestants et de leurs mepées à l'extérieur contre la monarchie.

Parmi ces émigrés se troorait une famille de ministres réformés originaire de Meir en Lorraine; le premier que nous trouvous dans la lugnée c'est Daixi, et d'actilen, fills d'un habile jurisconsulte cativinise, et élète en théologie de Genève i il fut ministre à Charenton et à Meaux. A cetté époque de croyanche, le pruple de Paris n'eût pas souffert que les huguenots naudits cussent un prêche dans la bonne eté, et

les temps démocratiques de la Ligue étaient encore présents dans tous les eœurs : c'était aux champs , au désert, que les réformés avaient leur prêche. Lorsque ces prêches furent fermés, et les protestants forcés de chercher un abri à l'étranger. David Ancellon se retira à Berlin, comme d'autres se réfugiaient en Hollande et en Angleterre : partout its apportaient leur mécontentement, leur haine de Louis XIV, leur zèle pour la foi tuthérienne, et j'ai trunvé à Hanan no vieux livre, l'Apologie de Luther, de Calvin et de Zwiogle, par David Ancillon, Je présome qu'il est l'œuvre du ministre protestant dont je parle. Il eut pour fils Charles Ancillon, qui fut employé par l'électenr de Brandebourg, dans les ambassades et les tribunaux suprêmes. Les proscrits de l'édit de Nantes offraient partout leurs services contre Louis XIV et la France : c'était lenr droit ; ils réagirent sur nous par les idées et les mauvais desseins pendant tout le xvxxx siècle: que de mal ne fit pas cette école de Bayle, de Basnage, ces sceptiques froids et sans imagination qui hrisèrent les belles croyances des vieux ages l

C'est de cette famille de réfugiés qu'est sorti M. Ancillon, élevé avec grand soin au gymnase de Berlin, avec son cousin Frédéric de Gentz. A vingtcinq ans, il fit un voyage en France : c'était l'époque de l'ardente et jeune révolution française ; cettemème assemblée qui allait proscrire les émigrés veosit de rendre hommsge à d'autres émigrés, les proscrits de l'édit de Nantes : tant il est vrai que les choses ne changent pas, mais seulement le caractère de la proscription et la tendance des proscripteurs! Chaque siècle a son action et sa réaction : les terros de jostice sont plus rares. Ce fut à Paris qu'Ancillon connet Mirabean et les priocipaox meneurs de la révolution française; il y a toujours dans l'opposition un véritable fashie pour se rapprocher de tous ceux qui est meurisé leur pays; Mirabeau avait fait un pamphlet contre la cour de Berlin; M. Ancillon lui tend les bras et s'en fait le meilleur ami, Parlex mal des rois, des princes, vous êtes sûr de recevoir l'accolade fraternelle de tous les réfugies; M. Ancillon ne l'était même pas: très protégé par le prince flenri, frère du grand Frédéric, il fut placé par lui comme ministre de l'Eglise française de Berlin, car la Prusse avait sa colonie de réfugiés de l'édit de Nantes, un peu par bienveillance, beaucoup par politique: les réfugies étaient des hommes qui connaissaient la France, son gonvernement, le fort et le faible des institutions; ils pouvaient servir l'etranger. Aussi agirent-ils d'une façon considerable sur la détermination du cabinel de l'erlin durant toute l'époque de la révolution française; il se fit un échange de trabison : s'ils avaient dénoncé les rois, la famille des Bourbons, la France (ils gardzient rancune pour l'acte de rigueur de Login XIV), ils se montrivent trè-favorables à la poblique des chois depuis 1818. Lorque Bistoire de la révolution sers derit et comprise avec impartie de la révolution sers ácrite et comprise avec impartie tuitlé, on pours ramequre que la molitent de carbon pagnes du cabinet de Berlin de 1792 à 1705 vint outreut de la Couloi des rétigies français hertin, dérigés par les frère a Lombard, necetaires du colainet des la constitue de la Couloi des réquises français hertin, dérigés par les frère a Lombard, necetaires du colainet ne conseil, neue certaine fendance pour les désen révolutionnaires; ce fut auns à leur impalsion que fond ut le système de neutralité que la Planse garda product par les mises en companier de l'artin avec son deponsaires nablestic.

Le jeune Ancillon se fit connaître dans le monde littéraire par une publication qui fut patronée par Frédéric de Gentz, son cousin ; ce fut l'Essai sur la révolte des Pays-Bas contre Philippe II, écrit dirigé dans le sens du liberalisme dont j'ai parié, et qui appartenait essentiellement à l'école des rélugiés. A ce moment la Prusse eu était encore aux idées libérales: elle les propagean, les favorisant en Allemagne ; c'est un peu son faible, sa politique pour faire disparate avec l'Autriche et prendre l'ascendant sur la population allemande. La révolte des l'ays-llas ne devant-elle pas être accueillie par la Prusse, qui espérait toujours quelques fragments de ces provinces? Cette idee, M. Ancillon la developpa dans des articles de jonruaux qui préparérent son ouvrage capital, Tableau des révolutions dans le système politique de l'Europe depuis le xvª siècle. Quand on relit ce livre, qui obtint quelque retentissement à son apparition, on est fort étonné de ce qu'il y a de tiède et d'arrièré dans les spercus philosophiques de M. Ancillon, L'auteur est protestant et refugie; protestant, il exalte la réforme, il en fait découler tous les bienfaits politiques, même l'indépendance nationale, et en cela il est au-dessous de Roberston, le remarquable bistorien. Rien n'eût été plus facile, au reste, que de soutenir la thèse contraire et de dire que le protestantisme a fait natire les gouvernements froidement desnotiones aux mains de l'aristocratie, témoin l'Angleterre visà-vis de l'Irlande. Le peuple e'est le catholicisme parce qu'il est coloré comme ses émotions; il parle à ses sentiments, à sa nature crovante et facile : le protestantisme, c'est l'aristocratie avec sa froideur, sa règle bourgeoise, son inflexibilité dans les peines ; plus d'indulgence, plus de pardon, plus de données ravissantes, plus d'illusions douces et bonnes. Quant au style du refugié, il est depuis longtemps connu. frood, stérile, ni plus ni moins éleve que celui de M. de Sismondi et des écrivains génevois, et n'a pas même cette phrase ardente et impressionnée de Gibbon, l'admirable peintre bistorique.

Néanmoins ce livre fut très-loué en France, et mérita une illustre mention de l'Institut. L'Institut jouait

alors, comme il le joue souvent, un rôle de complaisance politique. Le consul, l'empereur avait besoin de flatter quelques ministres, de gagner à son système quelques conseillers de la cour de Berlin ou de Vienne; comme ils étaient tous très-envieux d'un hommage littéraire , l'empereur le leur faisait décerner, C'est ainsi qu'on loua les petits ouvrages, les vers des frères Lombard, qui dirigeaient le cabinet particulier du roi de Prusse, de même qu'on fit décerner un prix à Ancillon qui exerçait une grande influence sur le prince royal (il devait en diriger l'éducation). Il n'y a rien de plus désoué aux caprices du pouvoir que les savants, ils ont toujours la main tendue, les yeux levés vers le ciel et l'autorité, c'est comme une grande compagnie de berogneux avec la besace tendue; et Callot a oublié de les mettre dans ses caricatures spirituelles sur les mendiants du xviº siècle. Ainsi donc M. Ancillon fut loué ontre mesure par la classe d'histoire et de littérature; cela voulait dire : Il est lié avec le roi de Prasse, vite il faut lui décocher un prix, un éloge d'académie.

Lors de l'avénement de M. de llardenberg, M. Ancilion fut chargé d'un poste important aux sffaires étrangères ; il recut la division politique, c'est-à-dire la correspondance avec les cabinets et la rédaction des notes aussi littéraires que poritiques qui devaient préparer le réveil de l'Allemagne. Dans cette œuvre, M. Ancillon était loin d'avoir cette chaleur, ce feu de Frédéric de Genta ; l'un était raisonneur, l'autre coloriste : et c'est une chose curieuse que de voir et de suivre ces deux écrivains en face des ministres dont ils reproduisaient les dictées. M. de llardenberg était vif. un peu poète dans ses rédactions : M. Ancillon passait par la avec sa froideur, sa rectitude, et il corrigeait parfaitement les défectuosités. M. de Metternich, au contraire, était logicien, toujours grave et sérieux dans sa rédaction, et Gentz venait avec son pinceau pour animer sa phrase et la faire mieux correspondre à l'animation poétique de l'Allemagne.

La grande époque du réveil étant passée, les fanfares avant cessé de retentir dans les universités, M. Aneillon dut se borner à ces dépêches régulières qui sont l'œuvre babituelle du département des affaires étrangères, lorsque les vives émotions n'existent plus. Le cabinet de Berlin prit alors un caractère particulier, un peu en dehors des questions europeennes; il s'occupa, j'ai presque dit qu'il s'absorba dans les améliorations interieures : c'est à-dire un bon regime administratif, une entente mieux distribuée des présidences de province, de manière à satisfaire les intérêts positifs, puisque l'Allemagne devait se résigner à ne pas jouir des institutions représentatives un peu turbulentes. M. Ancillon n'ent qu'un faible crédit dans cette direction nouvelle des idées; car, chef des affaires étrangères sous M. de Hardenberg.

il garda la même position sous M. de Bernstorff, et il prit alors une prepondérance presque exclusive dans ce département. Au sujet de cette question assex grave pour la

Prusse, d'un système représentatif, il y a hien des années qu'il en est question à Berlin : deux mobiles agissent sur ce point : 4° une certaine tendance philosophique qui domine le cabinet : la Prusse se montra toujours fort libérate dans l'exameu des points de philosophie et de liberté; 2º un véritable désir de lutter avec la prépondérance de l'Aotriehe : par le moyen d'une assemblée, qui sera plus on moins restreinte, la Prusse espère rattacher à elle tous les petits États représentatifs qui existent en Allemagne; elle sait hien qu'au fond, comme elle a en main la puissance militaire, elle pourra tonjours mettre à la porte les représentants s'ils voulaient faire les mutins ; elle se donnera les allores libérales sans avoir le moindre désir de faire de la liberté réelle.

Cependant il faut no peu se défier de tous les bruits ietés sur ce sujet. Le gouvernement de Berlin joue le libéral; il a même des agents tout exprès qui viennent faire de la philosophie, de l'histoire ou de grandes sciences à l'aris, pour prouver le large avancement de ses idées. A Berlin, on accepte tontes les formes, tous les gouvernements; on les reconnaît sans difficulté; mais, pour en adopter les principes en Allemagne, nons ne le pensons pas ; les règles militaires dominent tout, l'administration est parfaite , la répartition de l'impôt économique. Mais de la aux institutions représentatives, à la presse libre, à la tribune retentissante, il v a toin. Le gouvernement philosophigne de Berlin a trois censures nour les journaux et les écrits politiques. Je ne crois pas qu'il s'en dessaisisse, et les esprits sages ne trooveront même pas mauvais qu'il les garde.

Après M. de Bernstorff, M. Aneillon fut élevé à la direction du département des affaires étrangères, avec nne influence décisive sur toutes les delibérations du cabinet, en ce qui tonche les rapports de la Prusse et de la France, rapports devenus fort délicats, fort difficiles, à la suite du grand trouble de 1830. On doit dire que c'est à l'influence salutaire de M. Ancilton (t) et à l'esprit plein de calme et de fatigue du vieux roi, que l'on dut le maintien de la paix, lors du mouvement belge, et quand l'Europe en armes était prête à se heurter! L'esprit bourgeois et modéré de M. Ancillon out à lutter peniblement contre l'action ardente, chevaleresque, de la noblesse prussienne, qui voulait marcher au combat. Si Paris avait alors son bruit de fanfares, son retentissement militaire, l'Allemagne avait également ses intempérances belli-

(1) La direction des affaires étrangères appartenait à M. Ancillon, bren que la coaste de Bermiterff fut encure quelque temps miautre en lifre.

quenses, et l'on se serait évidemment entre-choqué dans les champs de bataitle, si l'esprit de tradition grave , froid, de l'école des réfugiés, n'était intervenu pour imposer une trêve de raison.

Cependant le crédit de M. Ancillon dut s'user à ces efforts de modération : les questions changeaient de nature pour la Prusse, et le vieillard n'était plus capable de les comprendre ni de les diriger, lui, l'homme de l'école protestante, pouvait-il habilement gouverner les populations catholiques de la Silésie et des provinces rhenanes? La difficulté pour le gouvernement était là : tout se transforme et devient religienx au temps présent; pour l'Angleterre, c'est l'irlande; pour la Prusse, les provinces rhénanes. Que le cabinet de Berlin veuille opprimer les consciences, ce ne seront pas les idées révolotionnaires qui le mensceront, mais la confraternité religieuse et catholique ; les cathédrales d'A-x-la-Chapelle et de Cologne sont hien rapprochées de celles de Bruxelles et de Liége! Si la Prusse veut opprimer les catholiques, it se fera dans les provinces rhénanes la inême contre-révolution qu'i s'opéra par le protestantisme, au xvii siècle, contre Philippe 11. Un gouvernement en France qui comprendrait cette direction d'idées et se placerait à la tête du principe catholique, remuerait le monde.

Aussi la Prusse met-elle sa plus grande solliestude à protèger les Églises du Rhin, et e'est comme manifestation de cette nouvelle tendance, autant que pour son âge avancé, que M. Aneillon a vu son crédit s'éteindre, jusqu'à ce que M. de Werther ait pris tout à fail la direction des affaires, Il y avait donc dans M. Aneillon deux qualites inhérentes, pour ainsi dire, à ses défauts; s'il n'avait pas de chaleur et de mouvement dans les séées, il avait de la dialectique, de la précision, une certaine manière facile de voir et de juger: sans appartenir à la grande école de M. de Hardenberg, il l'avait vu, touché de près, et il en avait recueilli quelque chose qui ressemblait au souvenir du réveil de l'Allemagne en 1813. Comme il y avait dans cet élan des universités beaucoup de poésie, elle réchauffait les cœurs usés et feur donnait une sorte de patrioti-me. Par son caractère de réfugié. M. Ancillon touchait un peu à cette école des frères Lombard, qui n'était pas corrompue, ne trahissait pas précisément. mais qui compromettait par sa faiblesse et ses vanités la politique du grand Frédéric.

## VIII

LE CORTE DE LA FERRONNINS. Le goût des choses vieilles et historiques revient parmi nous : le présent tout matériel , réduit aux spèculations, aux chiffres de bourre, à l'industrie et au commerce, réconser seve un indichie plairi vers les legende du tempe sassé, even l'ansique province les legende du tempe sassé, even l'ansique province de libres sur la literate, sur la Normande, sur les villes de France; nous somme tous ou Provençuax, ou Gresons, of Bannads, ou Charge de la diverse sur la lancet, ou Cheron, et la diverseription des départements et aux charges et la charge de la charge

La Bretagne fat toujoura un pays pemplé de home noblèses sous ses hauts bravant; Fremino de ses vieux ducs courvait une mubitude de familles, de factilières, de bravas, de marqués dont les charies chertières, de bravas, de marqués dont les charies de la chemine de chertières, de faves de l'activité toujours de la s'éville first bretonnel, qui tienne toutes d'activité toujours de la visille first bretonnel, qui tiennent toutes d'activité toujours de la visille first bretonnel, qui tiennent toutes d'activité toujours de la visille first bretonnel, qui tiennent toutes deux à la même origine.

Il est une sorte d'armoiries que moi, fort amateur de blason, je recherche heaucoup par dédain des émaux modernes; ce sont les armes qu'on dit parlantes. La devise des La Ferronnays est celle-ci: In hoc ferro vinces; La Ferronnays n'est pour alusi dire qu'une traduction de cette devise : « Vaincre par le fer, a en souvenir du labarum constantinien. Les supports des armoiries sont deux léopards , le cimier une épée antique, la maison portait d'azur, à eix billettes d'argent, au chef cousu de queules, chargé de trois anneleis d'or. C'est que tous les Ferron ou Ferronnays avaient été constamment écrits aux rôles militaires de la Bretagne du xive au xviie siècle; pas un seul ne manquait à ect appel de leurs dues, et les vieux tombeaux les représentaient tous mourant l'épée au poing; peu d'entre eux en simple châtelain, le lévrier aux pieds. l'épervier sur la maiu, signe de mort sur un lit doux et mollet; pauvre trépassement de chevalier !

nt outset e tumete; pature trepassement de enevaluer! Pour suitre l'exemple de ses ancêtres, le jeane contre de La Ferronnays, que nous avons tous contre si noble, si loyal, si librait de printeges, a était voite à la carrière militaire; il était dejà officier supérieur lorsque la révolution françoise éclait dans teute sa force, et il émigra comme la misjorité de la noblesse de France. Mon Breat nous ne jugeons cette émigration que, par les pumphètes quoi no publiés contre tout que par les pumphètes quoi no publiés contre tout que par les pumphètes quoi no publiés contre de france. avec l'évêque de Lisienx, son oncle, anssi du nom de La Ferronnays, fidèle au roi Louis XVIII, dont il fut l'aumônier jusqu'en 1802. Il fit toutes les campagnes de l'armée des princes, et s'y distingua, comme tous ses ancêtres, de manière qu'il fut placé comme aide de camp de M. le duc de Berry. Le prince et lui étaient du mêmo âge ; ils avaient dix-sept ans l'uu et l'autre dans ces premières batailles; c'était beau à voir alors que ces enfants qui marchaient au feu. comme les petits gentilshommos dont parle Mee de Sévigné, qui, tous rubannés, portaient les fascines sous la mitraille, Jusqu'en 1799, le jeuue La Ferronpays resta dans l'armée des princes, et fit partio du corps qui accompagna Suwarow; ce ne fut que lors du licenciement do cette armée qu'il prit du service en Russie, comme une multitude d'autres gentilshommes, les Richetieu, les Langeron, les Saint-Priest; c'était habitude de nohlesse; les gentilshommes formajout une grande famille, souvent unis par des alliances de maisons, de sorte que le monde etait comme le théâtre universel où ils jouaient la grande partie de l'honneur et de la gloire. Après quelques campagnes, M. de La Ferronnays

vint reprendre son titre d'aido de camp de M. le duc de Berry, qu'il préféra à tous les autres. La famille des Bourbons tenait essentiellement à ce qu'on restat sous la bannière de Franco, et qu'on préferat la simple charge de gentilhomme du roi même dans l'exil, aux plus hautes dignites de l'étranger : c'est ainsi que Louis XVIII n'avait jamais entrèrement pardonne au duc de Richelieu d'avoir preferé un grade élevé en Russie à la modeste place de premier gentilhomme de la chambre du roi de France à Mittau. Ce fut aussi avcc M, le due d. Berry que M, de La Ferronnays rentra de son long exil eu France; il le précéda de quelques jours en Normandie, pour exciter encore l'enthousiasme qui partout accompagna la rentrée des Bourbons, Oui! ce fut un hel et grand enthousiasme! les Bourbons furent accueillis avec une joie indicible, et le drapeau blanc aux fleurs de lis d'or purut de clocher en clocher; Paris même fut dans l'ivresse, et

il n'y a pas de plus gros mensonge historique que le mond de M. Manouel la tribuner: « Que les Bourbons furent reçus avec répugnance. » 1814, c'ésait une ère de bonheur et de prospérité qui Sourrait; la paix, la la liberté; que pousit donner de plus une racef et ceite prospérité se serait développée si une compiration de livelamants et de capearu uni sà quedques jacobins vicillis ou à que ques fédérés n'étast pas veue tout bénarde dans les cencil-parties.

Ai-je besoin de dire que le comte de La Ferronnays suivit les Bourbons dans le second exil ? Il ne quitta pas M, le duc de Berry, prince loyal, un peu vif et rudoyant, ce qu'on excusait en disant: « qu'il était petit-fils de II-nri IV. » Les formes brutales ne s'eseusent jamais. les grossièretés ne vant à aneun rang, fût-on même le petit-fils du Réarnais; plus d'une fois le comte de La Ferronnays fut obligé de résister à M. le due de Berry : s'il y apportait la politesse, la convenance, le respect que doit un gentil bomme à un prince du sang royal, néanmoins il conserva toujours son franc parler, ses libres allures de Breton. On racontait qu'un jour, dans sa hrusquerie, le due de Berry leva la main sur le comte de La Ferronnavs: celui-ci lui saisit le bras, et, le serrant avec force. Ini dit: « Monseignenr , je suis plus fort que vous , je ne your conseille pas d'engager une lutte, »

C'est ainsi que les genul-hommes serviteurs des princes se distinguaient de la domesticité, au vieux régimes jamais ils ne souffraient ni laebeté ni bassesse. La révolution, qu'on a dit avoir émaneipé les âmes, les a fait passer dans une antre condition: elles sont insolentes ou serviles, sans milieu. Le gentilhomme était respectueux, mais libre; ces qualités-là se retrouvent rarement aujourd'bui. Le due de Berry avait une âme trop élevée pour ne pas comprendre cela; plus d'une fois il serra la main du comte de La Ferronnays; et ce fut moins le désir de quitter le prince que l'ambition de servir son pays, qui lui fit désirer une position dans la diplomatie. Il fut donc quelque temps attaché aux affaires etrangères, et en 1816, désigné pour le poste de ministre en Danemark. Ce u'était pas une position sans importance; la maison de Bourbon eherchait à renouer ses anciennes alliances, à rétablir le système européen dans ses équilibres. Le Danemark sortait d'une grande crise, l'expédition des Anglais était toute récente. Le comte de La Ferronnays dut faire ses efforts pour rétablir la confiance dans cette cour, et renouer les tiens antiques qui en faisaient une altiée fidèle de la France; il cut à lutter avec l'alliance anglaise, qui prenait on large developpement à Copenhague, Il avait été nommé pair de France en 1815, et des lettres patentes du 15 janvier 1818 lui conférèrent le titre de comte. Dans aucune promotion Louis XVIII ne l'oubliait, paree qu'en lui était le souvenir de

l'évêque de Lisieux, longtemps l'aumônier du comte de Provence, puis le confident du roi exilé,

ependant les liens de la France et de la Russie prénaient une nouvelle extension ; la conr de Copenbagne était fort unie à celle de Saint-Pétersbourg, et lor/que la maison de Hourbon voulut se rattacher aux principes fédératifs de l'Europe, M. de La Ferronnava fut nommé ministre plénipotentiaire de France en Russie, It n'y avait point alors d'ambassadeur en titre, et par conséquent le comte de La Ferronnays en tint lieu; il fut parfaitement accneilli par l'empereur Alexandre qui le connaissait, et auprès dognel il était recommandé par M. de Richelieu, tous denx d'un caractère si bien fait pour se comprendre. Par la lovauté de son esprit, la noblesse de ses sentiments, le comte de La Ferronnays conquit bientôt l'amitié de l'empereur de Russie, à ce point qu'il l'accompagna partout, aux congrès de souverains inquiets alors sur l'avenir de l'Europe, à Troppau, à Laybach, à Verone : l'esprit des peuples s'agitait, partout la révolution était menacante, et au milieu de ces préoceupations une plus triste nouvelle encore, l'assassinat du due de Berry, ce prince l'ami de son enfance l son contemporain de jeux, de plaisirs et d'affaires. Qui avait dirigé ce poignard? quelle doctrine avait animé Louvel? N'étaient-ce pas les perverses maximes qui agitaient le monde depnis trente ans? On s'imagine done quelle impression funeste le comte de La Ferronnays porta aux congrès de Troppan et de Laybach: il y accompagna, comme ministre de France, l'empereur Alexandre, ne se séparant jamais de ees mesures qui furent alors prises pour la sécurité de la France et de l'Europe. L'histoire de ces congrès reste à faire pour expliquer la diplomatie des trente dernières années.

mitres années.

Ce n'était pas que le comte de La Ferromaya ne fut théred de caractère, jues indépendant de penvês. Ce n'était pas que le comte de l'appet de l'appet

En ee moment les rapports devenaient plus importants entre la France et la Russie : ees rapports élaient de deux natures, moraux ou matériels. L'empereur Alexandre avait exercé, en 1814 et 1813, sur les destinées de la nation française, une acton tellement bienfaisante et libérale, qu'il n'était pas surprenant qu'après les événements accomplis il demeurat des sentiments intimes et particuliers entre l'empire russe et la France ; il y avait cela de merveilleusement beau dans ees rapports, que rien n'était plus naturel, plus national, et qu'on devait à l'empereur Alexandre, récemment encore, la délivrauce du territoire uccupé par l'étranger. Au point de vue matériel, rien n'était plus favurable aux intérêts d'État et de particuliers; sur toutes les questions on pouvait prêter la main rans se heurter; on pouvait negocier sans mensees, sans se froisser, en présence l'un de l'autre, sur des intérêts de commerce, de territoire et d'industrie, C'est ce qui rendait l'alliance russe si précieuse, e'est ce qui faisait que les hommes d'État de l'école Bichelieu la placaient en première ligne. Dans les rapports avec les autres cabinets, il y a toujours des aspérités, des épisodes qui préparent les guerres; quelles que soient les bonnes intentions des gouvernements, ils ne peuvent étouffer ni les haines, ni les préjugés qui viennent des traditions et de l'histoire. Avec la Russie, rien de tout cela dans le passé ou l'avenir. Cette mission de rapprocher deux gouvernements si hien faits pour s'entendre fut comprise par le comte de La Ferron-

La confiance ne se démentit pas à l'avénement de l'empereur Nicolas, et ici il est bien important de dire comment le comte de La Ferronnays fut appelé à se mèler des questions ministerielles en France, surtout depuis le cabinet de M. de Villèle. La tendance antipopulaire qui avait entraîne et dominé eette administratiun, ses rapports, peut-être un peu trop intimes, avec M. de Metternich , avaient fait envisager à la Russie la possibilité de quelque erise soudaine en France, capable de comprumettre l'ordre et la paix ; les dépêches du comte Pozzo di Borgo avaient éclairé le cabinet de Petersbourg sur sa tendance. La Russie appelait done de ses vœux un changement de ministres, alin de donner au gouvernement français une allure mieux adaptée aux mœurs nouvelles de la societé et aux interêts communs de la diplumatie. Le comte de La Ferronnays fut charge de faire plusieurs ouvertures à Paris , dans le but d'éclairer le roi Charles X sur sa verstable situation. Dès lors le comte devint l'espérance et la base d'un ministère nouveau, qui, tuut en arborant les couleurs de la Russie, marcherait dans un sens plus libéral, Aussi, lorsque les elections se prononcèrent contre M de Villèle, et qu'il fut question de former un nouveau ministère avec M. de Martignae, le nom de M. de La Ferronnays fut aussitôt prononce, car il apportast l'alliance russe avec des conditions favorables à

Ferronnays, si étranger aux formes, aux tactiques. J'ai presque dit aux roueries du gouvernement représentatif; lui, gentilhomme, n'ayant vn que les congrès de l'Europe, se trouvait immédiatement transporté sur un terrain inconnu avec une guerre de journaux, une politique de tribune, et sachant à peine se monvoir au milieu de tout cela. Nesnmoins, par la noblesse de ses procédés, par la franchise de ses paroles, et ce je ne sais quoi de si éminemment distingue dans sa tenue. le comte de La Ferronnays prit immédiatement une grande position au milieu de la chambre et du pays. L'émigré deviat le plus libéral de tous les ministres : et pourquoi cela? C'est qu'il y avait ehex lui une naïveté ai loyale, qu'il demandait, comme le duc de Richelieu, « s'il était possible de corrompre un député. » Et cette position était d'autant plus délicate . que le roi n'aimait pas le comte de La Ferronnays, et ne pardonnait pas les querelles qu'il avait eues avec son fils, le due de Berry; car lui, comte d'Artois ou roi de France, était habitué anx serviteurs xélès, tels que MM, de Polignae, de Rivière, et non pas aux têtea fières et bretonnes. S'it conservait avec le comte de La Ferronnays les habitudes familières de tutoiement. il le croyait trop libéral dans ses rapports, pour jamais avoir une entière confiance en lui.

Appelé à prendre la direction du département des affaires étrangères, le comte de La Ferronnays examina avec attention la situation de l'Europe, l'état des esprits et la marche des événements. La question principale était celle de la Grèce, et l'exécution du traité du 6 juillet 1827 appelait le concours de la France dans lea négociations actives de l'Orient. Ce fut avec le concours de la Russie et de l'Angleterre que l'expédition de Morée fut décidée; elle accomplit l'indépendance de la Grèce. Dès ce moment, le nouvel État put se eroire constitué dans le mouvement europeen, et c'est beaucoup. Le comte de La Ferronnays. MM. Hyde de Neuville et le comte de Caux donnérent à l'expedition de Morée toute la vigueur dont elle était susceptible : le premier, sous le rapport diplomatique ; M. Ilyde de Neuville, si chaud partisan des idées de la Grèce, prépara la marine ; et le comte de Caux désigna les régiments sous le comte Maison, qui, à son retour, reçut le bâton de maréchal. Charles X, en eette eirconstance, s'associa complétement par un sentiment chrétien aux résolutions de son cabinet, en ce qui touche la Grèce. Ce fut pour lui une grande joie que la delivrance de la Moree et l'expulsion des Turcs, oppresseurs des chrétiens : sorte de croisade des temps modernes.

Dans la grande campagne que les Russes commencaient contre les Turcs, le comte de La Ferronnays prêta son concours moral aux armées impériales. A cette epoque, je le voyais tous les jours ; plus d'une C'etait ici une nouvelle carrière pour le comte de La | fois, je servis d'intermediaire entre lui et le comto Pozzo di Borgo, et je me rappelle la chaleur qu'il apportait à publier les bonnes nouvelles, les hulletins dates de Varna, de Silestria; toutes les fois qu'une victoire venait aux Russes, le comte de La Ferronnays en manifestait sa joie, qui tenait moins à des sympathies personnelles qu'à do vastes projets, que de terribles événements ont submergés. Sans qu'il y cot rien arrêté d'une manière fixo, cependant il avait été plus d'une fois question d'une idée admirable, que la Russie aurait secondée do toutes ses forces ; le comto de La Ferronnays croyait, et plus d'une fois le l'ai entendu de sa bouche, qu'une partie des mécontentements en France venait des injustices commises par les allies en 1815, lorsqu'ils s'étaiont partagé les grandes dépouilles do l'empire français, Certes , les Bourbons étaient fort innocents de cette réaction tout entière dirigéo contre le système conquérant de Bonaparte; triste loi de représailles, qui avait réagi contre nous; mais le comte de La Ferronnays croyait que le plus admirable service qu'on put rendre à cetto grande dynastie, ce qui la ferait nationale jusque dans les entrailles du sol, ce serait de restituer à la patrie commune ce qu'on appelait les frontières naturelles

Un vichungement, il est vrai, ne pouvais t'opter qu'il Taide Un remainment compile des sourceinnées irenterisales de l'Europe, et la garre de la sauvers de la companyant de l'activité de la Prause sur la Pologne. de l'Autriche en Bounie et traités de 1815. Cet sepoir sellui ricaliés, our étainterités de 1815. Cet sepoir sellui ricaliés, our étainterités de 1815. Cet sepoir sellui ricaliés, our étaince de la la companyant de la companyant de la contra de la Perrousant y songoait étervieument; il y avait de larges pardes échangées entre les deux calaintes de Paries de Péterhouser, l'en fais l'intelligence parlièrement étailés certe les deux grandes challes de l'activités de l'étail de l'étail de l'étail de l'étail plante parlièrement étailés certe les deux grandes contétés.

de la France (les Alpes et lo Rhin).

Dans le ministère de M. de Martignac , le comte do La Ferronnays avait nne position qui devait lui plaire; lui, homme si loval, nimait la lovauté de ses collègues : deux fois seulement il se fit entendre à la tribune, et. sans parler avec cette éloquence des orateurs habitués aux phrases retentis-antes, il dit ce qu'il voulait exprimer, avec netteté et précision. Comme tous les bommes qui ont vécu dans les affaires actives, il n'avait pas un grand goût pour ces débats d'assemblée, il y semblant dépaysé; mais telles étaient la grâce de sa personne, l'affabilité de ses manières, qu'ilétait devenu puissant dans la chambre. Aucune concession ne lui déplaisait; il avait foi dans la royauté, confiance dans la monarchie. Il croyait donc que le meilleur moyen de les faire avancer, c'était de leur donner les allures les plus franches et les plus libérales. Se fai-

salt-il ici une illusion de loyauté? Je crois que la nation val-it mieux que les partis. C'itait en se posant ainsi qu'il eut à se prononcer non-senlement contre l'opinion personnelle de Charles X, mais encore contre toutes les intrigues qui voulaient faire arriver aux affaires le prince de Polignac.

Le comte de La Ferronnays connaissait l'ambition de

M. de Polignac, avide de prendre la direction des affai-

res; sa correspondance le lui signalait, et, dans un der-

nier voyage à Paris, le prince Jules vint faire sa visite d'adieu au comte de La Ferronnays. Une familiarité de jeunesse, d'emigration, leur avait fait conserver le tutoiement: et dans cette entrevue décisive le comte de La Ferronnays crut nécessaire de s'expliquer sur les menées et les intrigues du prince. « Tout cela n'est pas digne de toi, loi dit le comte; « tu vas en sous-main comme ne doit jamais faire un « gentilhomme ; tu peux le nier, je le sais. Tu veux « ma place; ch bien! prends la franchement; j'en « serai aise; elle est assez pénihle. Mais je te pré-« viens que le service du roi, que tu aimes, en souf-« frira. Tu connais mal ce pays; on te prend pour un « mauvais symbole, et Dieu garde que tu sois jamais « ministre l mais , en tous cas , sois-le franchement. » Cette conversation un peu prophétique fut rapportée par le comte de La Ferronnays à ses collègnes et au comte Pozzo, qui en fit même l'objet d'une dévêcho. Le comte de La Ferronnays venait alors de désigner le duc de Mortemart pour le remplacer dans l'ambassade de Saint-Pétershourg; il avait besoin d'abandonner ce mouvement d'affaires qui usuit ses forces, sa loyauté, sa vie. Soit dégoût, soit véritable raison de santé, il manifesta à ses collègues , inquiets et tourmentés, le désir de quitter entièrement les affaires, Il paraissait en effet souffrant, et plus préoccupé encore que souffrant; car ses intentions etaient calomniées auprès du roi, et ses plus pobles sentiments étaient confondus avec l'esprit de turbulence et de révolution qui alors agitait la société. Le comte de La Ferromays voulait de la monarchie avec l'amour du roi, mais aussi avec les progrès que le temps et les événements avaient fait faire. Il persista donc dans ses projets de retraite, et le ministère Mar-

Le le vis, à cette époquo, triute, imquiet, parlant toujourne des asmé délatére, et funant les yeux sur cette monarchie qui s'en allait; et, quelque tempsaprès, le prince fulles de Polignas crivrial au ministère des affaires étrangères. Des liens intimes, comme je l'ai dit, citainen entre le prince et le connte de La Ferronays; et lorque M. de Claiteaubriané eut donné sa demission de Fambassade de Rome avec l'éclat et le bruit d'une tempéte; borque, quittant. Pamour des arts et les fauilles collèuress, le noble

tignae le remplaça provisoirement par M. de Rayne-

val, puis définitivement par le comte l'ortalis.

pair ceria la Paris, le conte de La Ferromays accepta cete ambassade. In civida pas homes púlique ni parfementaire: ra vío entibre vicial; passée dans les projeciolons; l'anossade de Rome étatu ne retrate, propositore de la compansa de la contenta de la circumita de la compansa de la circumita, sea grandoura écnicies; et, dans la douleur de le poisgoit la marche de la monochie, il ainsail à rêcer sun les raines; il se blat d'y venir résider, comme vil avait la la France avec bombeur an moment de la catastrophe. La révolution de 1820 comme vil avait les la France avec consortium de programme de la catastrophe. La révolution de 1820 con Charles X les monochimies et cateroréficie de prof. Charles X les monochimies et al prof. Charles X les monochimie

Ici se révétait une nouvelle situation pour Ini. Sans donte le comte de La Ferronnays avait rendu assez de services à la France, s'était prononcé avec assez de petteté sur les principes et les idées de la monarchie constitutionnelle, pour que tont gouvernement fondé sur la nationalité du pays dut s'honorer de son concours; on l'aprait laissé volontiers dans l'ambassade de Rome; peut-être lui aurait-on rendu sa grande légation de Russie, ponr laquelle on désigna un moment le duc de Mortemart, son ami, Mais au sentiment d'un incontestable libéralisme, le comte de La Ferronnays joignait l'amour exalté du principe de la légitimité. Longtemps émigré, ami du duc Berry. pouvait-il prêter un serment à nne dynastie nouvelle, et cela n'eût-il pas été pour lui une immense douleur ? Il y avait trois gentilshommes bretons dans la chambre des pairs, et tous trois se conduisirent par la même impulsion, mais avec des formes différentes. Le comte de Kergorlay fit beaucoup de bruit, trop de bruit neut-être pour sa cause: il poussa iusqu'a la sédition sa résistance au gouvernement établi. Le vicomte de Chateanbriand publia des brochures, motiva son serment, rédigea d'admirables manifestes, et retrouva sa verve, sa gloire et ses passions. Le comte de La Ferronnays se résigna avec la silencieuse dignité d'un preux chevalier. Il choisit Rome pour sa demeure. Avec une fortune fort médiocre (car il y avait cela d'admirable dans ces hommes qu'ils passaient à travers les affaires sans y gagner un denier), il habita la ville des tombeaux avee une prédilection qui se rattache à toutes les âmes fortement éprouvées. Je le vis encore une fois avant sa mort, qui fut celle d'un chrétien fervent et d'un digne gentilhomme. Il était au milieu de cette colonie de nobles dames dont le but est la propagation de la foi, et qui opèrent de si belles conversions à Rome. Le catholicisme est là dans toute sa force, dans toute sa pureté : l'aimais ces prières du soir, ces illuminations des basiliques. Maintenant presque toutes les villes d'Italie sont ahandonnees pour Rome : Florence se plaint, Naples n'est plus qu'un lieu de commerce et de paresse au soleil ; Venise est l'objet de quelques rares visites, et l'on sejourne peu sur ses lagunes. Rome donc est la grande cité, la pieuse capi-

CAPEFIQUE. - LES DIPLOMATES.

tale. Il y a une idée dans tout cela : c'est que le jour n'est pas loin d'un grand triomphe pour elle; tout ce qui l'attaque la relève, tout ce qui la heurte la grandit.

Que cette société de nobles dames de toutes les nations, d'Angleierre, d'Irlande, de France, d'appagne, poursuire son ouvrage, suquel s'intéressait à foreiment le comme de La Ferronnays : tous cess petits Lathers au teint pâle et bilieux viendront s'émousser contre les murailles de la basilique des Apôtres. An-jourd'hui les jeunes son bien vieux, et Rome antique est bien jeune!

LE PRINCE DE LIÉVER.

Au couronnement de l'empereur Nicolas, le 21 août

1826, on voyait sur une des estrades les plus magnifignes de la cathédrale une femme belle encore, quoique fort avancée dans la vie : tous les veux étaient. portés sur elle ; l'empereur la regardait d'un œil presque tendre et filial. Elle portait un riche costume, un diadème qui désignait le rang de princesse : c'était Charlotte (Carlowna), née de Posse, naguère comtesse de Liéven, et eréée princesse à l'occasion du sacre de l'empereur de Russie. Cette femme venérable (la mère du prince de Liéven dont va s'occuper cet article ) avait vu les règnes de Catherine II, de Paul Ire, d'Alexandre, et elle saluait l'avénement de son cher Nicolas, dont elle avait été longtemps la gouvernante et la première institutrice : car c'est un culte en Russie que le respect profond pour les femmes vieilles d'années : cela vient sans doute des traditions grecques, où nous vovons la mère, l'aïeule, si élevée dans le sanctuaire de la famille : elle règne, elle gouverne, son empire est immense, et, à Pétershourg, tout le monde se souvient encore de cette tendresse respectueuse de l'empereur Alexandre et de son frère Nicolas pour leur mère, Narie-Fodorowna, la fière princesse allemande de Wurtemberg, qui seule n'abaissa famais le front devant la toute-puissance de Napoléon empereur. Jusqu'à la fin de sa vie, l'impératrice mère gouverna la famille, le foy r domestique, et le czar n'en approchait que comme un fils respectueux : là où le père est souvent livré à de tristes conjurations, le culte de la mère en devient plus pur et plus noble.

Lorsque de Kœnigsberg vous vons rendez à Mittau et à Riga, sur la route de l'etersbourg vous trouvez deux belles et grandes provinces, la Courlande et la Livonie; elles conservent un triple caractère; elles : justice, la science, le talent, est représenté par un sont à la fois un peu allemandes, suédoises et russes : aux vieux temps, lorsque la prédication ehrétienne fut apportée en Prusse, aux époques des légendes, ces provinces étaient soumises à des chevaliers, branche de l'ordre Teutonique; on les appelait porte-glaire, sans doute pour désigner leur habitude de toujours combattre l'épée au poing. Les provinces qui bordent la Baltique sont toutes remplics de légendes, de traditions historiques qui se rattachent au moyen âge; ces golfes, ces lacs, cette mer souvent en furie, ces épaisses foréts, tout cela est propre à exciter de mélancoliques pensées, à faire croire aux âmes qui reviennent, aux fantastiques visions. Lorsque le vent souffle à travers les vitraux antiques, un vieux chevalier porte-plaine semble your apparailte pour raconter de sa voix sépulcrale l'antique histoire de sa patrie : elle était belle et surnaturelle dans la nuit des âges l

Parmi ces familles livoniennes et courlandaises, on doit rechercher l'origine des Lièven. Leur généalogie territoriale remonte au xnº siècle; race noble et toujours pauvre, elle se distingua sous Charles XII. Les premiers reçurent le titre de baron par la Suède, et je trouve un Jean-Henri de Lièven qui fut envoyé. après la bataille de Pultawa, auprès de Charles XII, prisonnier en Turquie. C'était un joyeux compagnon, sorte de Blondel qui allait à la recherche de son suzerain captif aux mains des infidèles. On voit un maréchal de Lièven au service de la Russie , sous le règne de l'impératrice Élisabeth; la politique du cabinet de Petersbourg fut toniours de rattacher autant que possible les grandes races de chaque province à son système, de manière à ce qu'elle puisse un jour en saisir la domination. Les deux Lièves , Ivan et André , s'élevèrent bientôt à des grades supérieurs dans l'armée : l'alné s'éteignit sans enfants, l'autre fut l'époux de cette femme, yeuve alors, et qui assistait, comme ie l'ai dit, an couronnement de l'empereur Nicolas.

Elle avait eu trois fils, Charles, Christophe et Jean Andrewitch: tons les littérateurs de la Russie se souviennent de l'alné, général-major et aussi curateur de l'universté de Dorpat, et ministre de l'instruction publique. En Russie il n'y a pas de dignité sans grade | dans l'armée : comme tout se résume en une vaste organisation militaire, comme toutes les fonctions de l'État touchent à un système de conquéte, qui semble partir de ce fait : « que ce vaste empire vient d'un campement primitif, » il n'y a que l'épèc qui anoblit, et, par une même fiction, tout ce qui avance l'intelligence, tout qui grandit la majesté de l'empire, la

(I) Le père du prince de Liévens'était fort distingué à la guerre de sept ans, comme général d'artiflerie.

grade militaire. Christophe Andrewitch, le cadet, fut ministre de la guerre sons Paul Ir, en 1798, et aide de camp général de l'empereur; il garda toute la confiance d'Alexandre, qui aimait de prédilection la noblesse courlandaise : en Bussic il v a toujours une lutte vive et profonde entre deux éléments qui font pour ainsi dire la vie de l'État. La vicille noblesse rasse, inhérente aux provinces centrales, a partout une grande énergie dans les forces nationales, mais en même temps quelque chose de primordial, d'inculte , comme les boyards, vivement réprimés par Pierre le Grand; puis la noblesse un peu aliemande, un peu snédoise, plus douce, plus civilisée, que la fortune et la conquête ont rattachée à l'empire russe ; tels sont les Livomens, les Courlandais, les Finois, et jusqu'à nn certain point les Lithuaniens. Cette noblesse, les empereurs la préfèrent par un donble motif : d'une part, elle est moins fière, moins audacieuse, plus souple, moins apte à la résistance ; et de l'autre, elle a plus de lumières, une plus grande étendue de connaissances intellectuelles, moins de ces passions impétueuses ou énervées qui poussent aux conjurations par ardeur ou par fatigue; et comme les czars voulaient dominer les institutions de l'empire, ils aimaient donc cette noblesse étrangère, beaucoup plus facile; Alexandre surtout en fit la fortune, et presque tous ses officiers, ses ministres, furent pris parmi ces gentilshommes jusqu'à 1812, où, la guerre devenue nationale, il fallut faire un appel au vieux sang russe : on sait s'il y repondit avec energie.

Le prince Christophe de Lieven ne quitta pas un seul moment l'empereur Alexandre, et il l'accompagna à l'entrevue de Tilsitt avec Napoléon, et quelque temps après (1808), il entra dans la carrière diplomatique. En Russie, il y a peu de diplomatie civile, tout se fait par des aides de camp ou des officiers généraux, qui ont et transmettent la dernière pensée de l'empereur. La première légation importante que remplit le prince de Liéven, ce fut celle de Berlin, et il est besoin de dire ici combien la position était délicate. Aucun abaissement n'était comparable dans l'histoire à celui de la monarchie prussienne, après la triste et fatale campagne d'Iena. L'empereur Alexandre avait défendu autant qu'il l'avait pu les frontières et la puissance morale de la Prusse; en vain la noble reine Louise avait invoqué elle-même les charmes indicibles de sa personne; l'empereur Napoléon s'était montré implacable. C'était par son bon plaisir que la monsrchie du grand Frédéric vivait encore; il l'avait tellement restreinte, tellement roguée, qu'elle n'avait même plus la force morale pour se reconstituer.

La position du prince de Lièren a Berlin était fort difficile, parce qu'elle était un peu mixte; depuis la corvenien de Tilotti, ha plus grande intimité cistati, a umén a l'Estrictive, enter Sapolén en l'Empereur de Rupeis. Il filibit inénegre cite illiance, ne pas la henter terp averterment, beriné talterappid d'agenta benette trep averterment, beriné talterappid d'agenta de l'altiment, et surveillaient attenivement lous les cates de la diplomate. D'un sutre côté, la Russie vou-luis se réserver une sorte de suprématie nur le calment de Berlin en lui prêttent un appui resornable, dans le moment de crite actuelle, et en l'ampédabni surrout manuelle prinche le calmète.

Cette position se complique it de plus en plus à mesure que les rapperts entre la France et la Russie devenaient plus hestiles sur les questiens de territoire et de commerce. A Berlin, le prince de Lièven n'avait pas été sans s'apercevoir qu'il se négociait des traités d'alliance entre le cabinet prussien et Napoléon, par M. de Saint-Marsan, et que, dans le cas d'une guerre éclatant sur le Nièmen, les Prussiens serviraient d'auxiliaires à l'armée française, et formeraient uu de ses grands bras, Il est vrai que les liaisons du prince de Liéven avec le baron de tlardenberg l'avaient mis à même de parfaitement comprendre la véritable situation des choses : la Prusse ne marchait que forcement parmi les auxiliaires de Napoleon; le traite d'alliance et de subside qu'en lui avait arraché serait brisé le jeur où la nécessité impérative ne dominerait plus les conseils et le cabinet de Berlin. Il existait en Prusse, en dehors du geuvernement, une vaste erganisation de sociétés secrètes : du moment eù un peu d'indépendance serait dennée aux cœurs et aux âmes, ces sociétés feraient explosion; alors la Prusse teut entière reviendrait à sa position naturelle, qui était un systeme de neutralité armé dans le meuvement européen, et peut-être, se relevant avec énergie au souvenir des humiliations de sa reine, la Prusse se vengerait sur la tête de Bonaparte.

Les situations étaient alors si bouleversées, que le prince de Lièven put esperer même une de ces fraternivations de peuples en dehors de la politique genérale des cabsuets! Les Russes et les Allemands ne s'aimaient pas, il y svait de vieilles antipathies de races et d'origine : mais Napoléen avait tellement étendo le réseau des mécontentements , il avait pressuré la Prosse avec si peu de ménagement, que les antipathies de races s'etaient effacées devant le besoin commun de secouer le joug de la force victorieuse. En attendant ces accents de délivrance et l'henre du réveil, comme, par un traité particulier, le cabinet de Berlin devait servir d'auxiliaire à Napoleon dans sa guerre contre la Russie, le prince de Liéven se hata de quitter la Prusse; il recut de l'empereur Alexandre une mission pour Londres, et bien-

tôt le titre d'ambassadeur et d'envoyé extraordinaire, Pour se rendre compte de l'importance de cette mission, il faut se rappeler qu'il n'y avait plus que deux puissances assez fortes, asses libres, pour lutter centre Nipoléen; c'étaient l'Angleterre et la Russie. L'Angleterre n'avait iamais veulu même reconnaître le pnissant empereur qu'elle traitait en psrvenu, et sorteut en con emi de sa suprématie européenne. La Russie resistait avec une ferce, une constance intrepides, à la terrible invasion des Français et des vingt allies qui s'avançaient avec eux contre le vieil empire des exers, et Dieu sait avec quelle confiance en la victoire. La missien du prince de Liéven fut donc de trois natures : obtenir une facile alliance; elle résultait de la position réciproque des deux cabinets : teus deux avaient intérêt à briser l'umnipotence de Napoléen. tons deux marchaient à l'affranchissement de la demination française, qui pesait depuis lengtemps, Le second but de la mission se rattachait à des subsides dont la Russie avait le plus grand besoin ponr dévelepper ses efforts et donner à ses armées teute la puissance de l'initiative. Cette question des subsides offrait des difficultes; mais l'Angleterre, en ce moment si généreuse, avait de l'argent pour teus les ennemis de Napoléon; elle levait des hommes, salariait gouvernements et peuples, pourvu que l'en consentit à abattre le celosse et à frapper sa puissance d'airain. Enfin le prince de Lièven devsit preparer un traité cemmercial que l'Angleterre souhaitait, de manière que les échanges entre les denx pays pussent se continuer sur de larges bases.

Londres était devenu alors le séjour de la haute société diplomatique. En décembre 1813 arriva un envoyé temporaire de l'empereur Alexandre , le comte Pozze di Borge, l'habile et fin diplomate, qui accourut à Londres pour engager lerd Castlercagh à venir sur le continent (1) au quartier général des alliés : avec ses vieux ressentiments, M. Pozse di Borgo dennait à tous du cœur, et l'en était bien décenragé lors des derniers prodiges de l'empereur dans la campagne de 1813 | M. Pozzo, comme Mereau, disait tenjours; « Marches en avant, et Paris est à veus, » Les salons du prince de Liéven devinrent alors à la mode, meins par lui homme poli, convenable, que par la femme qu'il s'était dennée, la princesse Daria Christophorowna de Liéven, la sœur du comte Alexandre Iwanowitch B-nkenderff, aide de camp de l'empereur Nicolas et ministre de la police à l'étersbourg.

Qui n'a parte du salon de la princesse de Liéven? Les uns vantent sa grâce particulière, sa distinction parfaite, et nui n'en deute; les autres, son tect des affaires, sa manière judicieuse d'apprécier les hemmes et les événements; et M. de Talleyrand avait fait

(I) Foyez la notice que j'ai donniquer M. Pezzo de Borgo.

avee justice nne grande renommée à la princesse de Liéven. On alla jusqu'à dire qu'elle était le véritable ambassadeur, et qu'elle dictait ou écrivait même les dépêches de son mari. Il y a du vrai et des légendes dans ces récits de salons dont tous veulent parier et que peu connaissent ; le feuilleton n'a-t-il pas tout envahi en France ? La princesse de Liéven est une femme de baute intelligence, qui a passé à travers les affaires et a contracté le besoin de s'occuper des choses politiques; mais il y a bien du merveilleux dans ce récit sur la puissance de la baguette d'or d'une fée d'esprit et de distinction. Je pense que tous les hommes d'affaires ont besoin d'un salon de femmes surtout, parce one l'on s'y engage moins, les entrevnes y sont moins compromettantes : allex chex un ambassadeur, cela peut être une démarche : visitez une ambassadrice . cela ne peut être qu'une politesse, une déférence. De cette manière, des entrevues peuvent avoir lien facilement: une femme devient ainsi porteur de paroles, et sans s'engager, chacun lui confie sa demande et sa réponse, parce que les femmes sont éminemment propres à fléchir les natures incisives ou trop pritées et à rapprocher des esprits qu'un peu de colère et de ressentiments éloignent les uns des autres.

Il faut toujours, d'ailleurs, en littérature comme en politique, une femme qui domine le monde; ainsi nous avons le saton de Mme Récamier, où l'on fait des académiciens, bons ou mauvais, sous la protection de quelques mnses : dans celui de la princesse de Liéven, on peut faire des ministres, des traités, des ambassadeurs, et la femme de bonne compagnie qui préside à ces entrevues n'intervient que pour rapprocher et servir de point neutre et central. L'esprit de la princesse de Lièven étaitéminemment propre à cette situation facile d'nne intelligence conciliante qui n'alme pas les partis tranchés: si on remontait un peu haut dans l'histoire, on verrait que c'est presque toujours plus un salon que les hommes recherchent, afin de se grouper et de se réunir; nous sommes tous un peu à habitudes dans les grandes comme dans les petites choses, et une fois qu'on a pris le chemin d'un hôtel ou d'une mansarde, on y retourne toujours la veille comme le

lendemain.

Londers est on époque beillante en 1814, après
Londers est on époque beillante en 1814, après
Londers est voir les les traites de la lette de la lette

la paix devint la base principale de toutes les négociations de Londres, et s'imprégnait d'une manière permanente sur les dépêches du prince de Lièven.

Tout le corps diplomatique vint à Vienne pour assister au congrès, qui fut comme la grande fête de cette époque : il n'est pas un hommed'État de quelque etendue, une semme de quelque renommée et de beauté, qui n'aient gardé souvenir du congrès de Vienne, de ses bals, de ses imperiales fêtes. Il y avait là quelque chose d'elevé, de chevaleresque, d'allemand et de français à la fois. Le caractère de la société diplomatique est marqué d'un type particulier, de quelque chose à la fois de national et d'étranger , véritable mélange qui a son charme. Le jeune homme qui se voue à la carrière diplomatique garde une empreinte du pèlerin : sur la simple disposition d'un ministre, il passe d'une capitale à une autre, de l'etersbourg à Londres, en Perse ou à Constantinople; il réside çà et là deux on trois ans, vient en son pays à chaque intervalle; de sorte que lorsqu'il arrive au milieu de sa vie, ce caractère nomade laisse sur lui un cachet particulier ; avec le sentiment de sa nationalité dans ses actes, il n'a plus rien de national dans ses formes: il tient à la bonne compagnie de tous les pays, avec des paroles d'une certaine distinction; il a vu l'élite du monde partout, et s'il a de l'esprit , une bonne naissance, il en recueille nne politesse plus raffinée et des manières plus éminentes ; ses habitudes ressemblent un peu à l'accent français dans la bouche d'une dame russe de grande maison. La femme même diplomatique garde aussi un caractère à part; elle a la prétention et souvent le mérite des affaires, et toujours l'esprit de tenue. Comme elle a passé à travers toutes les cours, elle en garde souvenir : si elle a vu Naples et Portiei, Madrid et son Prado, Pétersbourg et ses palais d'hiver, elle conserve dans sa toilette un déhris de tout cela ; et si j'étais inventeur de modes, je m'attacherais principalement aux femmes des ambassadeurs ou des socrétaires de légation, pour créer quelque chose de neuf, de délicat, parce que, comme les abeilles d'ur, elles ont passe sur toutes les fleurs pour en recueillir tout ce qu'elles out de coquet, de gracieux : et pourvu que cela fût corrigé par le goût français, on pourrait trouver des ignovations admirables.

 ave tuat de fermeté pour l'immocipation de la Grèce. Le situit à voir grantic considérablement son influence en Orient. Il y avait sans doute une idée généreuse, mais, au fond, une penetre politique, que la Russie voulait étailere aux la Grèce, comme effet l'avait àsaigne de la comme de l'avait de l'avait de l'avait de gràbble du pinne de Lieven, condition à récoudre la pluspart de ces difficultés; fort lié avec le du cet Veillegion, apparterant tons dess à la diplomatie qui avait dominé les différentes européens depais sin du 6 pluiter 1971, qui décisal des destiners de la de 6 pluiter 1971, qui décisal des destiners de la Chitrise et economis sa mission suprié ede torre.

Depuis deux ans, le prince de Lièven avait grandi dans la faveur de la cour impériale. L'empereur Nicolas qui venait de succèder à son frère bien-aimé. était l'étève, ainsi qu'on l'a vu , de la princesse de Lièven, douairière. Le premier acte de son règne fut la récompense de cette digne femme, et sa lignée s'en ressentit. La princesse de Liéven (la châtelaine hospitalière qui réside à Paris) fut créée dame d'honneur de l'impératrice, femme de l'empereur Nicolas, avec dispense de résider à Saint-Pétersbourg : car on savait tout ce que pouvait avoir d'utile sa résidence à Londres auprès du prince de Liéven : elle était l'âme de son salon, l'Égérie de ses dépêches, et les grandes affaires qui gitaient l'Europe exigeaient plus que jamais la présence d'une haute diplomatie à Londres, car la révolution de juillet venait d'éclater, et l'on sait qu'à ce moment le siège des grandes négociations fut la capitale de l'Angleterre : la toutes les paissances vincent se renseigner sur l'esprit et la tendance de la révolution de France.

C'était le moment où le prince de Tallevrand arrivait lui-même à Londres avec une mission de son gouvernement. Ses manières, son esprit, avaient plu à la princesse de Lièven : elle se lia à la duchesse de Dino (de si grande distinction), qui exerçait sur M. de Talleyrand une certaine influence. Ce furent donc deux femmes qui apportèrent une sorte de tempérance dans les négociations si difficiles de cette époque : à Londres, toute la diplomatie allait chez la duchesse de Dino et chea la princesse de Liéven; c'était sans conséquence. Là on s'entendait, on se rapprochait; et lors des fameux protocoles des conférences de Londres , l'action de la duchesse de Dino. comme de la princesse de Lièven, fut toute de conciliation et de paix générale; il ne pouvait pas y avoir de guerre lorsqu'on vivait en si bonne intelligence : l'Europe ne pouvait se heurter quand la France et la Russie étaient représentées par deux femmes qui luttaient d'esprit et de bon goût sur une causense.

Le prince de Liéven appartenait à la partie modérée de la diplomatie russe, à celle qui était repré-

sentée par le comte de Nesselrode, Pozzo di Borgo, c'est-à-dire à un système mitoven qui ne voulait pas jeter, pour nu malentendu, toute l'Europe dans une guerre indéfinie et un avenir sans but. On ne saurait accorder trop de reconnaissance à cette action de la dinlomatie modérée : l'emperent Nicolas , avec le plus noble eœur, l'esprit le plus droit, est empreint de quelques préjugés en politique; il aime la France, par exemple, et repousse son gouvernement. Comme il n'a étudié qu'avec la passion de l'bonneur, les questions contemporaines, il ne peut faire la part suffisante aux pécessités; à chaque moment il erovait à un bouleversement en France; il n'avait pas foi en la durée et en la sagesse du pouvoir qui la dirigeait. Oue d'efforts il fallut au prince de Liéven, au comte Pozzo di Borgo, pour éclairer le czar sur la situation de la France, et lui faire comprendre la nécessité de la compter comme une grande nation dans la politique européenne. Ces préjugés de la Majesté Impériale furent dominés par les événements de la Pologne, et. jusqu'en 4831. l'empereur Nicolas fut à la paix.

Cette politique ayant pris une autre tournure en 1834, il fut alors question d'opèrer un changement diplomatique. M. de Talleyrand avait quitté Londres : le siège des bautes négociations n'y était plus, et d'ailleurs l'empereur Nicolas ayant modifié quelquesunes de ses dispositions, voulait avoir une diplomatie plus hardie; sans blesser M. de l.iéven, il l'appela an titre de gouverneur du prince impérial en même temps qu'il désigna le comte Pozzo pour l'ambassade de Londres. Cette mesure avait un double sens : enlever le comte de Liéven à Londres, c'était dissiper tous les antécédents des négociations, indiquer en quelque sorte qu'on voulait rompre avec le passé: eulever le comte Pozao à la France, c'était marcher au même résultat, car Paris pour le comte Pozzo était un lien d'habitudes, le théatre de ses relations intimes. Ceci est une date à remarquer dans les prepociations russes, car elle indique un changement complet dans l'esprit et la tendance des rapports de l'empereur Nicolas avec le gouvernement de France. La position devient plus hostile,

Cétait un beau tire sans doute que la dignité de gouverneur de prise impérial, yout de manière de continuer dans le fils la tiche qu'avait cou la vieille mêre: ainsi l'espiri de tradition ne preplusait. La famillé impériale étant nombreuse, et présentait le plus admiralle bullesse de jeunesse et de gritec. Le prince impérial Ateundre Nicolavieles avait series aux libbles, un pensalard, dour des grêce et aux libbles aux manières de manières aux libbles de pressentait de la mélancolique, comme ces enfants qui ont déjà beaupour poudfert. Son firer Constantin ne complati point senore, car il n'avait que sept any mais avec eu cuitent la grande-dechées Naire, a senor dige, l'une cuitent la grande-dechées Naire, a senor dige, l'une à quinza ans, l'autre à douze; la petite Alexandra à neura nei, l'autre à douze; la petite Alexandra à neura nei, la meria nei, la mei an viavel; point fail, encore d'affreux rarages au sein de cette tendre lignée). Bien de plus doux, de plus ravinants, de plus saternel, que cet sintérieux de la fimille impériale. Ce souverain puissant et fort, cetti qui par son seut commandement fait mouvar des milliums d'hommes, est le mettleur fait mouvar des milliums d'hommes, est le mettleur époux, le plus tendre des pères à chaque douleur de sex canfants il épouvar de vires aharmes, et su tristeux vent de trous nimes, de trous nimes, de trous nimes de trous neural s'este vent de trous nimes, de trous nimes, de trous neural s'este vent de trous nimes, de trous nimes nime

Sans doute, à l'encontre de ce portrait on va nous rappeler le système oppressif, les mesures de vaste répression prises par la Russie coutre les Polonais. Il faut faire la part d'abord aux exagérations : les réfugiés sont malheureux; ils portent une haine implacable au prince qui les a expulsés de la pstrie. D'ailleurs , croit-on que les Polonais soient bien commodes à gouverner? Le ressentiment qu'ils vouent aux Russes est extrême; je lisais naguère les poésies du professeur polonsis qui a ouvert son cours au collége de France; à travers toutes les fulies de l'enseignement, il y avait des chants atroces contre le czar Nicolas. On se fait d'aitleurs une fausse idée de la position des emperenrs, ils no sont pas les maîtres absolus : chefs de la nation russe, autocrates par le nom, soumis par le fait à cet esprit national, ils portent pour ainsi dire en leur main le glaive des vieux boyards; leur táche, leur sueur de tous les jours, est précisément de jeter un peu de tempérance dans le ressentiment des Russes contre les Pulonais, de l'Église grecque contre l'Eglise catholique. Dans la question de la Pologne, c'est une querelle de peuple à peuple : seulement la protection qu'Alexandre avait accordée à la Pologne aux dépens de sa popularisé en Russie, l'empereur Nicolas s'est abstenu de la donner, et l'esprit russe s'est alors montré tout entier contre la Pologne.

C'est au sein de la famille impériale que le prince de Lièven atlait exercer ses fonctions auprès du jeune czarowitz, functions devenues plus difficiles depuis que l'empereur avait résolu de faire voyager son fils en Europe. C'était une question de santé et d'hahitude chez les ezars depuis Pierre ler, En Russie on a une grande facilité pour apprendre la civilisation de tons les peuples, comme toutes leurs langues; les Russes les parlent d'instinct; ils asment à enjamber les royaumes en souvenir de leur vieille urigine nomade, et l'empereur Nicolas lui-même avait tracé l'itinéraire de sonfils : il devait se rendre en Hotlande, à Londres, pour contempler toutes les merveilles de l'industrie et du commerce ; d'Angleterre il devait reprendre l'Escaut, pour aller en Italie afin de rétahlir sa sauté sous un soleil plus chaud et une température plus douce. Il se fit une vive inquiétude au coor do prince de Liéven , parce qu'il fallait préparer

nne bonne réception an exarovità à Londres spécilement, où le propie jette sercit de joice outé mennec par caprice. Or la moindre émotion pounsabierle la santé dui fin de l'emperour et la N. Pessa di Borgo, maide dejà, put me dier see propres sujcio paur saider dans extet difficie la thele le prisse de Liéren, suquel l'empereur avait condié son prince de Lièren on fui consilienne d'promit, et as santé était presque délabrée lorsqu'il se resdit cen laile.

Je me rappelle une bonne rencontre de ma vie, et l'espère que l'un des jeunes comtes de Lièven en s gardé sonvenir: snr la route de Munich aux eaux d'Ischel (je erois que c'était en 1838), nous nous rencontrâmes tous deux voysgeurs, lui venait de Naples, moi d'Augsbourg, et il me communiqua déjà les inquiétudes qu'il avait sur la santé du prince. Ce fut pour la première fois que j'entendis parler de cet intérieur de la famille impériale russe, de cette société de Pétersbourg si mal connue, si peu appréciée; et pourquoi cela? Qui va a Ssint-Pétersbourg habituellement? Quelques artistes, des danseurs d'opèra, pour recueillir des roubles et des couronnes que l'aristocratie leur jette du bout des doigts; ou bien quelques mécontents, même des journalistes, qui, lorsqu'ils reviennent à Paris, pour prouver qu'ils ont vu la bonne compagnie, racontent des scènes ou'ils nnt apprises dans quelques auberges de Hollande on de Prusse. La société de Pétersbourg est compa d'esprits d'élite, plus littéraire que nous, plus juste appréciateur des choses d'art; on y fait un nen mons de havardage politique, mais la société garde une distinction que nous avons perdne dans ce chaos de toutes choses.

Quand le prince de Liéven arriva à Rome, il était deia furt souffrant: il v vit tout avec l'enthousiasme d'un artiste , quoique désk avancé dans la vie ; il s'y fatigua trop d'esprit et de corps, et il y meurut en 1859, laissant la réputation d'un homme droit et de tenue, inhérente à l'école diplomatique du congrès de Vienne, dont les souvenirs s'effacent tons les jours. Cette école rendit un immense et dernier service en 1830, en ce que, réprimant les passions ardentes, les fausses notions qu'un pouvait donner sur les hommes at les choses des gouvernements, elle empècha un benriement entre les nations de l'Europe. Le prince de Talleyrand, M. de Nesselrode, le prince de Lièven, le prince de Metternich, avaient une trop grande expérience des affaires pour jeter le monde dans un sanglant débat. Ce qu'il fallait faire, avant tout, c'était de réprimer fortement l'esprit de révolution; et toute intelligence qui s'associait à ce dessein devait être accueillic par l'Europe avec une faveur méritée.

Depois la mort du prince, la princerse de Lièveveis trâce à Pair, p-teut-dreu pue neu mémine de prince de Talleyrand, elle en a pris les appartements des son helbade de har e Saint Praceim. Gelbade de la commentation de la commentation de la commentation de Alexandre y a babiel, et N. de Talleyrand simultor p la effer pour les princerse de lièven ne y'en soit pas souvenant; elle y requi beausoup : femme voit pas souvenant; elle y requi beausoup : femme yen en commentation en la commentation de la representation de la commentation de la commentation de representation de la commentation de la commentation de very commentation es service de niegoticianies et de representation de la plus de lanta dus caractère, one vans plus affectionnes et plus donces, des libited particular de la commentation de la

La princesse de Liéven, pourtant, exerce-t-elle à Paris toute l'influence que la presse lui accorde ? Il y a trois personnages à qui j'ai entendu attribuer le même rôle. Lorsqu'on avait entendu un mot d'esprit, une manière exacte de juger les hommes, pour donner de la gravité à ce que sonvent on avait inventé, on disait : « C'est M. de Talleyrand qui l'a dit; » ebseun lui attribuait ses mots, ses phrases, et, sous le vernis du prince, tout cela passait aisément. Le second personnage à qui un rôle à peu près semblable a été donné, e'est le prince Paul de Wurtemberg, Toutes les fois qu'il y a un mémoire adressé à l'empereur Nicolas sur l'état aetuel des esprits ou de la société. l'auteur, dit-on, est toujours le prince Paul, et je crois, en vérité, que la Russie doit avoir de meilleurs agents et d'un examen plus attentif. Les journalistes out pris la même tactique pour la princesse de Liéven : quand ils ne savent pas où placer leur scène, ils disent : « Cela s'est fait chez la princesse de Lièven. - Tel ministre est venn à son hôtel, - tel autre homme d'État y a passé la soirée. » Cela vous donne l'air d'un journal parfaitement informé, et constitue un fait-Paris de la première espèce.

Il faut beaucoup enlever à toutes ces anecdotes de petites affiches; aipsi que le l'ai dit, la princesse de Liéven, par son esprit distingué, peut être bien placée partout, écoutée dans ses conseils, consultée dans ses bonnes pensées; mais là se borne sa naturelle influence sur les affaires politiques de notre pays. Parfaitement instruite des hahitudes et du haut personnel de la cour de Russie , sœur du ministre de la police à Pétersbourg, veuve du gouverneur du prince impérial, mère de deux aides de camp de l'empereur Nicolas, elle peut et doit rendre des services, en éclairant les préventions du czar par un récit fidèle de ce qui se passe en France. Placée dans une région si élevée, en l'absence de toute ambassade officielle à Paris, on peut la faire servir quelquefois d'intermédiaire pour des propositions, des avis ou des notes, eela s'explique encore; mais qu'on fasse de la princesse de Lièren nne sorte de divinité mystérieuse, qu'on consulte pour saroir si l'ou peut prendre tel député pour ministre ou tel personnage pour sous-seerétaire d État, c'est là un des bruits de cette presse active qui a bessoi de s'alimenter.

La princesse de Lieven repousse toute importance en debors d'elle-même qu'on veut lui donner ; elle a arsez de valeur personnelle pour se dispenser de ces prospectus que tont le monde jette aujourd'bui avec trop de facilité pour qu'un esprit d'élite y tienne beaucoup: e'est un blason trop commun pour la femme éminente qui s'bonure de fermes amities, et dont le salon est le rendez-vous de la haute diplomatie à Paris comme il l'était à Londres, Les Russes qui voyagent ou qui séjournent ont presque tons une mission, non pas comme on l'a dit de surveillance et d'activité diplomatiques, mais une mission d'examen; les gouvernements étrangers atment considérablement à obtenir des mémoires sur chaque partie de l'administration publique; leurs agents font des tableaux politiques, des statistiques militaires ou scientifiques, pour comparer les hommes et les faits. Tout cela est envoyé afin de juger la position d'un pays : ee sont des missions que nous negligeons un pen trop en France par rapport à l'étranger.

Mon consistent mal Europe, trotte que les gourementent sous avec libe. La princese de Lièven rementent sous avec libe. La princese de Lièven l'ext faitune position plus élevée; elle sine le monde; se rémines, se remaguée à Londre, où vesait se grouper toute l'artistoraté de l'Europe, elle a cherde à la retrouver dans quelques bonnes funients qui recutilité a suprès d'e. le la tradition de la bonne qui returbilité a suprès d'e. le la tradition de la bonne qui est au pas terre pordens again-rella. Duten nutre nocicié sa mêtée, il en heureux qu'il se trouve ensero de nobles boujustique.

х

LE DUC DE GILLO,

PARMIER MINISTRE DE NAPLES.

Le royaume des deux-Sieiles a joué un rôle considérable dans la politique, depuis l'origine de la révolution française juqué au congrès de Layhach. Cette importance vieut non-soulement de la splendeur de son soleil, de la fertilité de son territoire, de sa nosition mazginique qui en fait déstrer à tous la dominulson, mais encorre de ce que la guerre el les passion politiques ensanghanteres plas d'une fois ce soi caressé du ciel. Le duc de Gallo accomplit à Naghes et dann les transciscions curspiennes le même rolle qui élère an France le système du prince de Talleyran à c'éclaient la même lesse d'esprit, la même transpirance de caractère, c'éclaient la même lesse d'esprit, la même transpirance de caractère, de servinients, la même tempérance de caractère, de ce de la dispussion de la même de la membration de ce de la dispussion choir de l'improvisaire traisine, cette visacié de gastes, cette abondance de paroles tout à l'ût en debone des l'haliporte compassées et de l'acceptance de la membratie de la membratie de la membratie de partie de la membratie de la membratie de la membratie de de la membratie de la membratie de la membratie de de la me

didactiques de M. de Talleyrand. Chaque fois que l'bistoire doit parler d'on bomme d'État qui a joué un rôle important dans la diplomatie, il faut se faire avant tout de justes idées sur l'esprit des peuples, la tendance du gouvernement qu'il va dominer de sa pensée. Le royaume de Naples appartenait à une branche cadette de la maison d'Espagne, et par conségnent à la vieille lignée des Bourbons : il avait falln de grands efforts à la France ponr établir nn rameau de sa dynastie dans le royaume de Naples, et ce fot on des beaux actes de la politique de Louis XV, tant calomniée. Un règne qui a donné la Lorraine, l'île de Corse à la France, et établi une branche de sa maison à Naples, devait avoir pourtant quelque mérite aux yeux d'une postérité qui certes n'a pas fait des conquêtes aussi stables. Si Naples n'aimait pas les Espagnols, elle s'ouvrait pleine d'avenir et de confiance au pavillon français; toujoors notre ambassade de famille y était dominante ; on la consultait, elle dirigeait la politique générale des cadets de race. Or une telle situation excitait les jalousies naturelles de la maison d'Autriche, qui prétendait également à one influence sur l'Italie : elle en cherchait toutes les occasions, s'emparait de tous les incidents, et cette lutte entre les denx maisons de Bonrbon et d'Autriche, se produisait à Naples comme à Madrid. La révolution française scule allait jeter des germes de discorde dans la politique de famille : à ce point de vue, elle faisait les affaires de l'Autriche. Les gouvernements d'Italie nous aiment tous; ils sont admirablement disposés pour nous, seulement ils ont peur des agitations révolutionnaires. L'idée fatale de 1789 nous a tués diplomatiquement en Italie comme partout ; elle a servi la pensée de l'Autriche en Picmont, à Naples, à Rome. Si nous avons peu de credit, la faute en est à cette idée perturbatrice de tont ordre européen.

Maxio bastrilli, d'abord marquis de Galte, était né Palerrae, en Sicile, d'un anciènne et noble finit nile; il avait dis-rept ans lor-que, comme tous les genils-hommes de cette le, si belle, si riche en mossion, avec ses grappes de raisins dorés sur la treille de Marsala, au vin geniroux, le marquis de Galto vint à Naples; son éducation avait été plus soignée que celle de la noblesse sicilièmes; son caractère était

sonnie et poli, ses talents agréables, poète, musicien. C'était l'epoque où la maison de Bourbon, à peine installée à Naples , vonlait rattacher à elle la bonne noblesse de Sicile, un peu turbulente ; elle employa le marquis de Gallo dans la diplomatie du royaume ; secrétaire de légation, conseiller d'ambassade, il fut appelé à tons les postes par suite de ses succès de conr. qui lui donnèrent à la fois l'habitude du monde et la connaissance des affaires. Il y a des esprits qui s'imaginent que pour bien suivre les relations d'un pays, il faut se condamner à une sorte de retraite manssade et se créer une chartreuse dans la vie : erreur capitale : l'homme d'État doit vivre avec le monde, s'identifier avec ses faiblesses, connattre à fond le cont humain, de sorte qu'il puisse toujours mettre en rapport sa politique avec les idées et les besoins de ses contemporains; les plus mauvais ministres sont ceux-là qui se proclament officiellement austères : la probité n'exige pas impérativement qu'on s'exclue de la société, qu'on ne participe ni à ses ioles, ni à ses plaisirs,

D'ailleurs, Naples n'est pasun pays comme tous les autres : on n'y vit pas au milieu d'une nation grave : tous, grands et peuple, y aiment le plaisir, ce doux far-niente que l'on troove dans les babitudes depuis le roi jusqu'au dernier lazzarone; sous les feux de ce soleil, à l'aspect de cette mer, il ne peut y avoir que des ébullitions ardentes comme le Vésuve, ou bien le repos des longues siestes : seulement les Napolitains remplacent cequi leur manqued'energie par une finesse italienne, one douceur flatteuse d'espressions et de paroles ; c'est ce genre d'habileté que le duc de Gallo poussa jusqu'à sa dernière expression. Il était attaché aux affaires étrangères lorsque la révolution de 1789 éclata en France : quelque soin qu'on prit de la cacher aux peuples, elle ne laissa pas de faire une certaine impression à l'extérieur; et la plus immédiate conséquence fut de voir apparaître à Naples l'action anglaise et autrichienne, à l'encontre de la maison de Bourbon. Tout ce que la politique de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI, avait acquis de force morale et d'influence, fut aiusi compromis dans les voies nouvelles sous le ministre Acton, le représentant du système anglais, et il fut question un moment d'élever le marquis de Gallo au poste de ramistre dirigeant, qui devenait très-difficile au milieu des terribles effets de la revolution française.

On ne peut se représenter ce qu'était cette folle diplomatie de la république, jetant ses menaces par tout, sans tenue ni sans frein, de manière a compromentre les sérieux intérêts de la Frence. Il est encore à la bibliothèque du roi quelques caricatures se qui furent faites sur une expéditium conduite le golfe de Naples pour réduire le tyran napolitain (c'était l'expression) à une sorte de sevrage arresti république françaire. La Convention foulait aox pieds toutes les promesses, toutes les convenances; on insultait la souveraineté de Naples, et alors ce fut sérieusement que ce beau royaume, force d'abandonper toutes les traditions de famille, se jeta dans les bras de la maison d'Antriche, qui appelait une allisnce et une intimité. L'Autriche et l'Angleterre succédérent au pacte de famille, autrefois en vain sollicité : les armées autrichiennes durent protéger Nanles, comme les flottes britanniques le beau golfe . en jetsni des yeux de convoitise sur la Socile, l'île admirable. La Corse était déla sous la domination anglaise. Ce fut comme expression de l'alliance de Naples avec l'Autriche, que le marquis de Gallo fut charge de négocier le mariage de la fille de Ferdinand IV avec l'empereor François II, Il accompagna même la jeune imperatrice dans son voyage de Vienne, et dés lors on put voir combien les liens deveuaient intimes entre les deux massons; le marquis de Gallo s'est fit l'expression fidèle : il commenca à étudier les rapports intimes des deux cours, et ses manières plurent tant au cabinet autrich en, son esprit fut tellement apprécié, qu'il dut rester comme représentant du cab pet de Naples à Vienne, L'impératrice avait pris une grande affection pour le marquis de Gallo, qui ne quittait pas le palais de Schoenbrunn, Desormais les deux États dorent entrer simultanément dans les questions de paix et de guerre : cette situation se manifesta bientôt aux yeux du genéral Bonaparte, alors que la belle campagne d'Italie étonnait et effrayait le cabinet de Vienne.

Le gouvernement autr-chien, pour retablir ses furces, avait senti le besoin de la paix : après l'énergir, l'épuisement. M. de Thugut, ministre d'Autriche, voolait donc traiter avec le général Bonaparte ; traiter d'une manière ntile à son gouvernement, avec les conditions les plus favorables : il vit bien qu'il avait devant lui un genéral victorieux, impératif, avec plus de ruse encore que de forces, et qui voulait profiter de sa position. Si le ministre choisissait un plénipotentiaire allemand avec les grandes formes aristocratiques, peut-être ne serait-il par compris par le général audacieux qui s'était avancé jusque dans le Tyrol, comme l'aigle des montagnes : à un Italien it fallsit opposer un Italien, et M. de Thugut jeta les yeux sur le marquis de Gallo, comme sur le diplomate le mieux approprié à la négociation qu'on voulait essayer avec Bonamarte, Durant cette guerre d'Italie, Naples, quoique dessine au fond do cœur pour l'Antriche, avait néanmoins gardé un caractère extérieur d'impartiale neutralité : le marquis de Gallo pouvait donc se poser comme médiateur, offrant les bons offices d'une puissance également bienveillante et neutre; et cela permettait d'ouvrir une négociation sans que l'Autriche eut l'air de la solliciter elle même. Pour dissimuler encore la mission du marquis de CAPEFIGUE. - LES DIPLOMATES.

Gallo, il supposa un voyage à Naples, à travers le Tyrol; le displante vint doce comme simple voyageur sous la tente du genéral français, qui, bien informé de ce qui se passait à Vienne, devina blentôt que il signor morches venait à lui en négociateur. Comme Bonquerte simait à faire naltre des incidents et des aveus, il sumen le marquis de Gallo à lui dire le bui rele de son voyage; des lors on fut sur le terrain d'une négociation nérieure à Lobene.

Il faut se rattacher ici à quelques épisodes de la campagne de Bonaparte en Italie, que l'enthonsiasme du parti impérialiste a tenus secrets. L'bistoire doit dire que Bonaparte, avant les préliminaires de Léoben, était stratégiquement compromis; avancé dans le Tyrol en face d'une armée considérable, entouré d'insurrections; sur ses flancs une autre armée; sans appui, sans base d'opérations, avec la possibilité d'un mouvement italien sur ses derrières, et une insurrection du Piémont et de Rome; au centre des Tyroliens, qui manuaient si bien la carabine. Bonsparte n'en pouvait plus, et c'est ce que M. de Gallo avait cumpris. Le moment de négocier était donc bien choisi ; le marquis courut à Vienne chercher des pouvoirs. parce que, avec sa finesse et sa sagacité habituelles, il s'était aperçu que Bonaparte voulait traiter, Loi et M. de Cobentzel durent profiter de cette circonstance pour établir un système qui réaliserait le rève de l'Autriche; depuis longues années, le cabinet de Vienne désirait les États de Venise, un débooché sur l'Adriatique, et Bonaparte lui cédait tout. Dans de longues conversations italiennes que le marquis de Gallo aimait à rapporter, il avait arraché au jeune général ces concessions très-favorables pour la maison d'Autriche; Bonaparte faisait bon marché de Venise : avec une patience tout italienne et souvent bouffonne, le marquis subissait les colères, les grussièretés même de l'impérieux négociateur, à ce point de provoquer l'hilarite de Bonaparte, Enfin il obtint la signature des préliminaires de Léoben, acte qui grandissait si considérablement la maison d'Autriche, Tout ce que faisa.t la république française en Italie était un provisoire d'une niasserie ridicule : ces républiques cisalpine et transalpine, tous ces gouvernements démocratiques tomberaient au premier coup de fortuue ; l'Autriche cédait les Pays-Bas, une de ses grandes plaies depuis le xviº siècle; elle acquerait les États de Venise, c'est-à-dire les débonches de l'Adriatique : à une prochaine campagne elle ressaisirait le Milanais; car l'Autriche est patiente, elle attend

On se rappelle que ces prélimimaires de Léoben forent considérés comme si déplorables pour la république française, que le Directoire exécutif ne voulut pas d'abord les ratifier. De deux chuses l'une : ou la position de Bonaparte était tellement com-

promise en Italie qu'il fut obligé de se montrer large sur les conditions, on bien il fat ioné comme nn enfant par le marquis de Gallo et M. de Cobentzel. Dans les conférences d'Udine, la négociating fut reprise pour amener un traité définitif avec la France : que de romans écrits sur les conférences d'Edine ! Bonaparte lui-même a parlé d'un cabaret de porcelaine brisé et des paroles sentencieuses qu'il i ta sur la république française, « qui, semblable au soleil, n'avait pas besoin d'être reconuue, » Tous ces faitslà sont faux ; les dépêches officielles n'en disent pas un mot. Ce sont des légendes qu'il faut laisser aux histoires populaires de la revolution française ou de l'empire. Bonaparte était trop babitué aux protocoles des traités pour ne pas savoir que cette formule de reconnaissance était usuelle à toutes les négociations : et en même temps il était bomme de trop bonne compagnie pour se permettre de hriser un cabaret de porcelaine en présence d'un congrès; coup de tête qui n'allait ni à sa physionomie, ni à la position compromise de ses armes. A Udine, il ne fut donc question ni de république visible comme le soleil, ni de calsaret brisé; mais bien de grandes négociations. Le seul point exact dans cette chronique, c'est que M. de Gallo conserva les formes obséquieuses inhérentes aux mœurs italiennes : chaque jour il conduisait Bonaparte à sa voiture, le radoucissait dans cette langue italienne qu'il parlait si bien ; il avait un choix de mots anodins, flatteurs, qui ne laissaient pos d'agir sor l'esprit de Bonaparte, lui même fort caressant.

De tout cela résulta le traité de Campo-Formio, qui n'aurait aucune explication dans l'histoire, si vraiment les campagnes de Bonsparte en Italie avaient été si victorieuses, si décisives. Ceux qui savaient le caractère impératif du jeune général , tout le parti qu'il savait tirer des circonstances, jngeront que si le succès de ces deux campagnes avsit été absolu, sans revers, il n'aurait pas tant accordé à l'Autriche. Sur ce point, il faut consulter la correspondance secrète du général Bonaparte avec le Directoire es écutif; alors les paroles de Barras au chef de l'armée d'Italie s'espliqueront : « Qui t'a donc forcé a signer les préliminsires de Léoben? tu as donc été battu? » Aussi l'Autriche, surprise et joyeuse d'un si admirable résultat qui devait lui donner tôt ou tard la domination de l'Italie, décora le marquis de Gallo de la Toison d'or. dopt elle est toujours très-avare. Bientôl, comme expression de l'alliance austro-napolitaine, le marquis de Gallo fut appelé à remplacer au ministère M. Acton, qui se retirait des affaires. C'etait plaire également à la France, et au général Bonaparte surtout, pursque le marquis de Gallo convaissait tous ses secrets et qu'il s'était lié d'une vive amitié avec le euue général.

Voità donc le marquis de Gallo premier ministre à Naples, obligé de tout ménager, de tout caresser, la république comme l'Autriche, et Dieu sait quels choix de légations faisait le Directoire | Il semait les régicides partont, dans le Piémont, à Rome, à Naples, et les deux ambassadeurs que la démocratie jeta à Naples, ce furent d'abord Garat, puis Lacombe Saint-Michel. Quelle convenance I Garat avait lu la sentence de mort à Louis XVI, Lacombe Saint-Michel était un conventionnel régicide à la facon de Carnot, dur et entier, et tous deux allaient résider près d'un flourbon. Il faut voir quelle était cette diplomatie stérile et turbulente, impérative et insolente; il fallait passer aur toutes les insultes de ces ambassadeurs, M. Garat, faireur de phrases classiques et pompeuses ; Lacombe Saint-Michel, esprità formules. Nulle puissance roysle n'avait autant de caprices que ces euvoyés, nul cabinet plus de commandement ; ils traitaient la royauté avec dédain, la religion avec cette hanteur philosophique de tous ces panvres esprits que Napoléon fit bieu de balayer en quelques jours. Je ne sache rien de plus ridicule que toutes les dépêches de Ginguené à Turin, de Garat à Naples; elles témoignèrent as moins que les grands seigneurs du nonveau régine avaient remplacé la dignité par l'arrogance : ces hauteurs furent telles, ces impertinences si outrageuses, qu'il y eut une sorte de mouvement populaire : les hostilités commencèrent contre la France, et ce fut alors que le général Championnet marcha sur Naples et qu'eut lien l'occupation des Français. Dans cette circonstance difficile. le marquis de Gallo se rendi à Vienne, afin de negorier un traité qui pourrait a-surer encore l'affranchissement de sa patrie conquise; l'occupation de Naples par les Français était si capriciouse et si violente l'Les Napolitains sont ardents démonstratifs : ils s'agitent autour des églises, ils aiment les processions saintes, les pompes catholiques qui parlent si vivement à l'imagination ; ila se tronvaient donc sous le joug d'une armée inculte, sais croyance, railleuse dans la vie comme dans la mort. et prenant en pitié les miracles, même celui de saist Janvier , le saint populsire des Iszzaroni , leur ami , leur protecteur. L'Europe put donc sans grand ellet préparer une reaction violente comme tout ce qui vient des masses; elle fut dirigée par la reine Caroline, si conrageuse et si aimée, le ferme cardinal Buffo et M. Acton; quelques traltres, oubliant les intérêts de leur patrie, avaient livré Naples aux Français; ils furent proscrits, et le rôle que jour la reine. Join d'être odieux, comme on l'a écrit, se résuma tout entier dans le devoir d'adoucir les tempétes du peuple, si bruyantes. En général, on s'imagine que les gouvernements font les réactions, cela n'est pas; presque toujours elles viennent des masses; si le pouvoir n'use souvent les réprimer, il les empêche d'aller jusqu'à leur dernier dessein. A Naples alors, de nouvelles vêpres sielliennes sonnèrent contre les oppressenrs; il y eut un système sévère, une expression souvent sanglante; triste et fatal remèd dans les malheurs de la patriel

Telle n'était pas, cependant, l'opinion du marquis de Gallo, le modérateur par excellence. Dans les conférences d'Udine et de Campo-Formio, il avait pris une noble confiance en Bonaparte, une haute estime pour les Français; et il ne pouvait absolument applaudir au système de la reine Caroline, si dessiné contre la France sous le ministre Acton. Alors, pour l'éloigner, le gouvernement napolitain le nomma vice-roi de Sieile; puis, quand la pécessité des eirconstances fit craindre une nouvelle invasion de Naples, le marquis de Gallo fut choisi comme plénipotentraire appelé à traiter avec les généraux français, ensuite désigné comme ambassadeur auprès des nouvelles républiques italiennes. Le Directoire accomplissait son œuvre bizarre; des démocraties étaient Jetees à Milan, à Turin, à Rome. N'avait-il même pas essayé une république parthénopéenne à Naples? Ces esprits de révolution etaient tous entraînes et séduits par les études classiques ; les Bucoliques de Virgile, les Égloques tournaient toutes les têtes. Le souvesur des collèges d'Harcourt ou Du Plessis agissait sur leurs œuvres; ils faisaient des pensums en matière de gouvernement; et j'ai vu encore à Milan une gravure qui representant une fête lyrique en l'honneur de Virgite, à Mantoue, la patrie du poête. Il y avait des Champs-Elysées, des danses, un peu de l'école de David, ou imitées des chœurs des Muses de Pompeia. Et en Italie ces choses-là plaisent aux savants et aux érudits en les reportant aux beaux jours de leur gloire et de l'antiquité.

Dans les circonstances qui suivirent le consulat de Bonaparte; le marquis de Gallo, qui alors dominait son cabmet, lui donna l'empreinte d'ane grande neutralité; il ne voulut prendre parti ni pour la coalition ni pour la France; position mixte qui devait tôt ou tard faiblir devant les nécessités d'une décision. L'Autriche avait succédé , par un mariage, à l'ancienne domination de la famille des Bourbons. L'impératrice était Napolitaine, et recherchait toutes les erconstances pour donner une impulsion autrichirme à son ancienne maison. En même temps les Anglais, mattres de la mer, se présentaient en face du golfe avec leurs fortes escadres, prêtes a canonner le môle et à fondroyer les belles plages depuis Castellamare jusqu'à Pausilipue, Les événements étaient tels qu'ils appelaient une décision; car ce Bonaparte, que le marquis de Gallo avait vu simple général au traité de Campo-Formio, maintenant élevé à la couronne impériale, préparait dans son p dais des Tuileries une nouvelle campagne d'Italie et de Bavière, avec une marche en avant sur Vienne. Dans cette nouvelle guerre, quelle position prendrait Naples? Les Anglais dissient : « Voltà des subsides ou bien la guerre, la guerre sans neutralité, sans commerce, à coups de canon dans le golfe, a

Il arrivait donc ici que la politique du marquis de Gallo se trouvait déhordée sur tous les points; la moderation n'était plus possible; oil fallait prendre un parti; les troupes françaises occupaient Naples, mais dans une position très compromise, car les Antrichiens les débordaient par une invasion rapide sur Bologne et Mantoue; la mer lenr était fermée par les Auglais; Napoléon voulait aus-i avoir sous sa main les troppes qui allaient combattre les Autriehiens dans l'Italie centrale; et c'est pourquoi une convention fot conclue avec le marquis de Gallo pour l'évaenation de Naples. A peine cet acte était-il signé, an'une nouvelle réaction violente commence contre les Français. Il ne fot plus possible de retenir les Napolitains; et lenr gouvernement se lia de nouvean avec l'Autriche dans la coalition austra-russe, qui fut brisée par la glorieuse bataille d'Austerlitz. Quelte position déplorable alors, comme conséquence du traité de Vienne | La maison de Bourbon, à Naples, était sans liberté, sans possibilité d'apaiser le vainqueur; la guerre, si elle l'avait faite, lui était imposée par les eirconstances : elle était unie à l'Autriche, et l'Autriche traitait avec Nanoleon, qui ne voulait rien entendre, rien écouter à l'égard de la dynastie des Bourhous. Deja l'on voit éclore ehez l'empereur cette pensée qui se formule comme une grande tradition de Louis XIV, à savoir : « qu'il dost y avoir un système de famille, et que la maison de Bourbon est incompatible avec la dynastie napoléonieune, a

Cette pensée, il l'essave à Naules; uu de ses premiers decrets déclare que la dynastie des Bourbous a cessé de régner ; il songe à jeter la un de ses frères comme roi, et ce frère est Joseph Bonaparte, bon homme ma foi, et qui prend son rôle an serieux. J'ai plusieurs fois remarque dans mes livres d'histoire cette singulière manie des Bonaparte, de saisir leur destinée comme nne providence : en ce monde nous avons tous un côté faible, un peu de folie, et le côté faible de ceus ci, c'était de s'appeler Majeste, avec une gravite et un sang froid remarquables. A ce momeut il se joua une graude comedie à Naples, et les corps constitues demandérent Joseph Bonaparte pour roi. Lorsque l'histoire sera écrite avec plus de verste, it sera curiens de voir le rôle d'inconstance que les corps constitués ont joué depuis 1789; ils ont appelé et créé des gouvernements de toutes espèces; republique, consular, empire, et tout cela pour l'éternité, comme la dernière et la plus belle expression da la pensée humaine, Voita donc Joseph Bonaparte roi de Naples; son premier soin fut de se rattacher les grands, la noblesse des Deux-Siciles, et le marquis de Gallo reçut le portefeuille des affaires étrangères : il l'avait tenu sous l'erdinand IV, il le garda sous Joseph, presque sans changement, parce que, accontumé aux affaires sérieuses de cabinet, il ue pouvait s'en deshabituer. Les affaires, pour quelques hommes, sont la viel ils se ploient à tous les systèmes sans bésiter : le besoin de direction est tellement vif dans certains esprits qu'ils le sollieitent à genoux de tous les pouvoirs, Sous Juseph Bonaparte, la position de M. de Gallo deviut même moins difficile, moins agitée : en paix avec l'Autriche, on avait la protection de la France; le véritable peuple napolitain n'était plus compté dans cette combinaison de gouvernement, car pour le contenir il y avait les canons des forts et une armée d'occupation de vingt mille hommes.

Un caprice avait mis Joseph Bouaparte sous la couronne de Naples, un autre caprice le jette souverain en Espagne, et Murat, véritable enfant du peuple, fils d'un panyre aubergiste de La Bastide, fut appelé à commander aux lazzaroni de la rue de Tolède et de la Chiaja : il y avait là du Masaniellu. Il arrivait tout chamarré d'or, avec du elinquant comme un prince des planches de Saint-Charles ou de l'ulcinelli. Murat aimait les exercices retentissants; on le voyait courir de Portici à Castellamare sur les bords du golfe, conduisant quatre chevaux à tuutes guides, sans s'enquérir des dangers ; il montait de front la montagne de Pausilippe jusqu'à Pouzzules et la Solfatarre; il ramait comme un vieux marin jusqu'aux lles l'rocida et Ischia. Tout cela plaisait aox lazzaroni, ceux-là même qui avaient pris tant de goût pour leur vieux roi parce qu'il vendait le poisson de sa pêche à Sainte Lucie.

Murat fut donc très-bien venuà Naules, autant que ponvait l'être cependant le commissaire royal d'un pouvoir suzerain qui commandait en maltre impérieux aux États comme à sa famille. Auprès de lui, Joschim Murat garda M. de Gallo, dans les mêmes conditions de ministre des affaires étrangères , avec des pouvoirs étendus, parce que Murat, géocral d'avant-garde avant d'être rui , marchait avec la grande armée, et que rarement il habitait le royaume. M. de Gallo, toujours fort obsequieux, se tint auprès de Caroline Honavarte dans les mêmes respects qu'il avait portés à ses légitimes suuverains, et il disait avec malice en nommant par son sourire le prince de Metternich , que ce n'était pas encore se séparer de l'Autriche. Chaque fois que Murat revenait à Naples, M. de Gallo lui préparait une sorte de réception enthousiaste; mais avec sa pénétration ordinaire, il se considérait plus comme ministre de Navoléon que comme celui de Murat, car sa correspondance entière était communiquée à M. Maret, Cepeudant les jours

difficiles arrivaient : les aigles de l'empire avaient cessé d'être victorieuses. A ce moment donc il se fit une tentative presque partout au sein des souverainetés contre le pouvoir de Napoléon qui avait opprimé le monde. L'ette résistance ne se vit pas seulement parmi les gouvernements étrangers; elle s'étendit même à la famille impériale. La position de la dynastie Bonaparte à Naples n'était pas tenable au premier revers surtout de Napoléon; le pays était plein de souffrance, l'absence de commerce ne permettait plus aucune ressource aux peuples; les Anglais tenaient la mer, et le pavillon britannique flottait presque sur le rivage. Ferdioand IV s'éta t réfugié en Sicile, et de là il entretenait des correspondances sur tout le littoral ; en vaiu Murat avait voulu essayer quelques entreprises sur la Sicile, toutes avaient éthoué. Dans l'état des revers de Napoléon, et l'Autriche victorieuse descendant par le Tyrol, que devenait alors la position de Joachim Murat? Le pays pouvait s'insurger facilement, secondé par les Anglais et les Silicieus.

Ce fut à ce moment que le marquis de Gallo, bien posé avec les cabinets de Vienne et de Londres par ses auciens rapports, essaya de sauver quelques débris de la nouvelle monarchie de Murat; il savast que les puissances, l'Autriche et l'Angleterre surtout ; no tenatent pas à rétablir la maison de Bourbon à Naples r pouvaient-elles relever de leurs mains ce qu'elles avaient combatta si longtemps, c'est-a-dire le système absorbant de Louis XIV? Dès lors le marquis de Gallo apercut qu'il serait possible, en s'y prenant bien, de donner à la royauté de Murat une nouvelle sauction européenne en la faisant entrer elle-même dans la coalition, de telle manière donc que Josehim combattrait contre l'empereur qui l'avait fait roi. Dans ees sortes de stipulațions, les puissances étaient-elles de bonne foi? voulaient-elles réellement conserver à Murat la couronne de Naples? Je pense qu'à ce moment de crise et de doute, d'espérance et de crainte que fassait naître la fin de la campague de 1813, aucune puissance ne savait préci-ément ce qu'elle fernit, et ee qui serait decidé; ce qu'on voulait provisoirement, c'était de briser d'abord le colosse impérial de la France, et de morceler ce vaste tout qui pesait sur le monde. A cet effet on se servait de tous les instruments : avec Napoléon, Murat était un obstacle, une force hostile aux allies; avec la coalition, e'était un auxiliaire, et pour cela on s'adressa au marquis de Gallo et à Caroline Bonaparte, qui dominait l'esprit et le cœur de Murat, Lui-même, tout orgueilleux. esprit à vue courte, s'imaginait qu'il était si véritablement roi de Naples, qu'avec sa légitimité marquée au front il dominerait tous les rois, les congrès, et que les souverains de l'Europe se feraie et hooneur et gloire de fraterniser avec lui. Cette illusiuu continua jusqu'à la chute absolue de l'empire; Murat se crut alors consolidé sur le trône de Naples, parce qu'il existait des traités conclus sons l'influence du marquis de Gallo avec l'Autriche et l'Angleterre pour le maintien de sa dynastie.

Au congrès de Vienne, cette illusion dut un peu tomber ; la maison de Bourbon, qui régnait en Sicile , appuyée sur la restauration de Louis XVIII en France, par l'organe de M. de Talleyrand, réclama la couronne de Naples avec insistance ; au parlement d'Angleterre, lord Ca-tlereagh accuss Murat de mauvoise foi, On put voir dès lors que la tendance de l'Europe était évidemment défavorable à Joachim, et M. de Gallo, crée duc, alors s'abstint de parattre au congrès de Vienne: il aimait à tâter le terrain avec une haute habileté avant de s'y engager. Dans sa correspondance avec le prince de Metternich, il lui avait demandé « s'il croyait que le plénipotentiaire de Murat serait admis parmi les membres du congrès, « et M. de Metternich lui repondit « qu'il ne le pensait pas ; on verrait en lui un vieil ami, un honorable gentilhomme, mais un plénipotentiaire, non. » M. de Gallo, dans la crainte d'une humiliation officielle, ne se rendit pas au congrès, et demeura jusqu'à la fio de 1814 dans son poste de secrétaire d'État des affaires étrangères à Naples, A ce mument les questions d'Italie se présentaient suus une face toute nouvelle qu'il est urgent de révêler comme une grande explication des événements ultérieurs. L'Italie, ainsi que l'Allemagne, s'était soulevée contre l'oppression que les Français lui faisaient suhir; elle invoquait l'esprit de liberté sous l'action des sociétés secrètes. Ce grand mouvement ne pouvait triompher sans que l'Italie révât sa liberté absolue : à ce point de vue il fallait donc un centre d'unité, et les carbonari s'adressèrent à Murat. auquel ils proposèrent la couronne du nouveau roysume fondé sur un principe libéral : certes c'etait un rève su milieu du congrès de Vienne, lorsque toutes les puissances d'accord se partageaient les debris de l'empire de Napoléon; mais tout ce qui était hrillant, colore, plaisant à l'imagination méridionale de Mi-rat. Cette espérance d'une conronne d'Italie , il la prit donc de ses deux mains, comme une chose d'ambition.

Telle est la politique du calitate de Vienne; a rec les formes les plus récervies, les plus indiomiers, il tient à dres informes les plus récervies, les plus indiomiers, il tient à dres informes de la juste porte de chaque évinement; il su donc l'entreprine de hurst à peine conque, il la set dans ses conséquences les plus étaments des, car celle marçaite le roysume Londonde-Venières. La espisite du nouvel Dait révé par le carbon-devinement de la configuration de la comment d'autorité, autorité, ainte neuere vispareux es farent prose, l'armée des controlles de la comment d'autorité, ainté distinct, de les masses des Nupolitains du rélatant, et les masses de Nupolitains de l'autorité entre vièrant que ten sous de Nupolitains de l'autorité entre vièrant que ten sous de Nupolitains de l'autorité du la configuration de l'autorité par s'étant, et les masses de Nupolitains de l'autorité muse vièrant que les marches de l'autorité d'autorité de l'autorité de l'autorité d'autorité de l'autorité d'autorité de l'autorité de l'autorité

disperées fuirent à toute bride devant les régiment à bappes, sourceainet de l'archa consequence de l'archa de l'archa

Dans ce mouvement militaire et diplomatique à la fois que prépara le triomphe des Autrichiens et des Anglais dans le royaume de Naples, le duc de Gallo voulut essayer encore un rôle de transition et de médiation; il n'était point homme à parti tranché, à résolution violente; son desir était de ne point abandonner Murat d'une manière absolue, mass aussi de ne point se brouiller avec les deus puissances qui marchaient contre lui avec énergie. Le duc de Gallo se pora donc en mediateur, à Capoue, à Naples, pour empêcher les excès ; esprit temporisateur, il ne voulut prendre aucun parti tranché; ces sortes de caractères peuvent bien réussir dans les temps ordinaires, lorsque les esprits sont fatigués; mais dans une époque ardente, décisive, où il s'agissait du triomphe ou de la chute de Murat, un milieu n'était pas possible : Jonchim vaincu, le duc de Gallu devait tomber avec son pouvoir. Néanmoins il osa se présenter devant Ferdinand IV, après la restauration des Bourbons à Naples : il espérait, dans l'immense amnistie des événements, qu'il pourrait garder sa place, comme M. de Talleyrand avait garde la sienne. En France, les Bourbons n'avaient-ils pas conservé autour d'eux la majorité des bommes de l'empire?

Ce qui était possible dans le royaume très-chrétien. ne l'était pas en Italie. Ferdinand IV reçut le duc de Gallo avec froideur, presque avec dedain, et le ministère des affaires estérieures lui fut retiré : alors on le vit chercher le repos , la pais de l'âme , dans sa belle campagne de Capo-di-Munte, Sculement, a mesure que les esprits devenaient plus calmes, le duc de Gallo reprenait plus d'ascendant sur la cour. La patience de sa politique fut telle, que le roi le desegna pour l'ambassade de Saint-Péter-hourg, au moment où éclatait à Naples une nouvelle revolution; l'amhassadeur allait y accepter encore un rôle de tempérauce et de médiation. Si le mouvement du carbonarisme avait échoué en prenant Murat pour centre et pour royal appui, les sociétes secrètes n'en étaient pas moins puissantes en Italie, développant, sous l'ardeur des imaginations de feu, les principes les plus subversifs de tout gouvernement legitime. L'Espagne venait de proclamer la

constitution des cortès. Les formes de parlement et de deux chambres avaient été favorablement accurillies en Sicile, où les Anglais avaient jeté déjà la désorganisation, au moyen du système représentatif.

Depuis longtemps, l'Espagne et Naples se touchaient par les idées; cette commotion qui s'etait fait sentir à l'île de Léon traversa les mers; il fut donc question d'apoliquer au royanme de Naples les mêmes principes. les mêmes formes qui avaient triomphé à Madrid. Il s'ensujvit une insurrection militaire, la création d'un gouvernement provisoire; les insurgés jetèrent les yeux sne le duc de Gallo pour une place dans le nouvean gouvernement. Un tel choix avait plusieurs motifs : comme le duc appartenait par les souvenirs au système de Joachim Murat, et qu'il subissait une demi-disgrace à cause de ses antécédents , il présentait, sous ce point de vue, une garantie à la révolntion. On le savait, en outre, lié avec les cours de Vienne et de Londres, fort intime avec le prince de Metternich, et c'était dans ces circonstances graves un intermédiaire ntile pour mener une négociation à bonne fin. Le duc de Gallo accepta sa position difficile au moment où l'abdication forcee de Ferdinand IV préparait le triomphe de la constitution des cortès. sous le prince de Calabre, nommé vicaire général de royanme; ee prince voulnt que le duc de Gallo se rendit à Vienne, comme ambassadeur, ponr régler avec M. de Metternich toutes les conditions néces aires au nouvel ordre de choses; il dut y remplsorr le prince de Ruffo, qui tensit l'ambassade depuis eing ans, C'étais prine inutile : le calsinet de Vienne venait d'obtenir la réunion des souverains à Troppau, puis à Layluch, congrès destinés à comprimer le carbonarisme en Italie, d'une façon absolue. Nul arrangement ne devait être écouté par ce congrès de rois ; il y avait eu soulèvement des peuples, insurrection, esprit démagogique, et les cab nets etaient décidés à éteindre ce foyer, pour eux une question de vie et de mort. Que voulait l'Italie? où étaient son centre d'unité et sa force de cohesion? Était-il hien national d'abord de proclamer la constitution des cortès espagnoles? Cet resprunt à des institutions étrangères supposait un plan plus résolutionnaire que véritablement patriotique pour les Italiens. Aussi l'Autriche ne voulut-elle rien entendre, et le duc de Gallo ne put aller au delà de Klagenfurth, ses passe-ports lui furent refusés d'une façon absolue.

ill y a se caractère dans le prince de Mettrrisch, qu'a cité de la patience, de la douceur, on dirait presque de la manacetude, il a troure sourent des révolutions l'arques et faires; s'il n'est pas dans son tempérament habituel d'emporter les questions d'asraut, quelquelfois il n'hésite pas à se prononcer hautement et a re jeter même, s'il le Lus, à l'aventure, dans certaines idées fortement conque. Ainsi, ausi de dans certaines idées fortement conque. Ainsi, ausi de la pais, et avec la pais den nopean concilitations, a) la per encuel par devant la guerre lonquel de estena un enteroniste. Ou, dans ente quantina de Naples, comma dese cedide a Diemont, a) via qual 3 signatura de la companio del la compani

Dès lors, le due de Gallo vit bien que tout était perdu pour la révolution napolitaine; toute espèce de transaction devenait impossible, bien qu'il voulût imprimer à la révolution napolitaine un caractère de moderation; il accepta d'abord le titre de lieutenant du roi en Sieile; enfin il reprit le porteseuille des affaires étrangères en remplacement du duc de Campo-Chiaro. Il souhaitait toujours un résultat de pacification entre Naples et Vienue, Vaine espérance ! car il put se convaincre que le congrès de Laybach ne soulait admettre aucun des bommes qui avaient accepté une position prépondérante dans la combinaison constitutionnelle du royaume de Naples. Un des premiers actes du congrès de Laybach sysit eté d'app-ler le vienx roi de Naples lui-même à ventr assister à la réunion des souverains; condition impérative que l'Europe mettait avant de commencer même une formule de négociation avec les autorités chargées du gouvernement à Naples, Aussi le parlement, qui avait peur de la guerre, donna-t-il l'autorisation nécessaire pour le voyage du roi, et le duc de Gallo dut y accompagner son souverain. C'étaitun singulier prince que Ferdinand IV, bon homme au fond, paresseux comme un Iszzarone, henreux surtout que d'autres vinssent mettre le holà dans une révolte qui lui faisait peur. Il répondit avec déference à la résolution prise par les souverains qui l'appelaient à Laybuch ; ce voyage le sauvait de l'action révolutionnaire, qu'il redoutait avant toute chose.

Le via exprimati son bostheur dass in niveté piaquante de la lange napolisaine. Me de allo fet pour lue un bon compagnon : seufencent, comme le congrès votabile le cei et nom le misitre, le respiril a revierent. à à Nazione le calainet de Vienne fit signifier à 31, de câto qu'il no pour la sirre le rei qu'il devin attendre les ordres diplomatiques. Le due se résigna une fois contra preserva de la contra de la contra de la part du roi de Napier, sur tout e qui viétait passé: la partie contra de la partie de la part du roi de Napier, sur tout e qui viétait passé: la parsence du pression misistre pouvait le géner. Il attendi donc à Modène les dernières ordres du congrès, et lorsque le rou cut accompli et que les souverains exigesient de tui, le duc de Callo regul la permission de venir à Laplach, non pas comme périnjorentaires du parlement de Naplac (non net lui reconnaissait pas cette qualité), mais comme l'agent qui pourrais faire connaitre à ce parlement insurgé les dernières et Impératives conditions que le congrès de rois imposait à la paix. Le duc de Callo vint donc à Laybach; il s'y truvur dans ne position complexe.

Avec qui devait-il avoir des rapports? Lui ne reconnaissait que son souverain le roi de Nantes; et aussitôt qu'il eut salué Laybach, le prince de Metternich lui manda de venir le trouver pour lui annoncer en termes decisifs les résolutions du congrès. « On vous a fait venir, dit M. de Metternich au ministre napolitain, pour entendre les résolutions du congrès. Tout ce que je vais vous dire est au nom des puissances et d'accord avec le roi de Naples. - Mais, répondit M. de Gallo, je demande à voir le roi mon maître. - Yous le verrex, et il vous confirmera tout ce que j'ai a vous communiquer. - J'aurais cependant quelques observations à faire. - On ne vous a pas appelé pour entendre vos observations; et d'ailleurs, vous n'en avex point à faire, continua M. de Metternich avec vivacité; vous êtes là ponr apprendre que les puissances or reconnaissent aucun des changements qui out eu lieu à Naples, et que le roi y doit rentrer avec les mêmes pouvoirs qu'il avait par le traité de 1815. Une armée autrichienne de 50 à 80,000 hommes occupera Naples pen lant trois années, jusqu'à ce que la tranquillité soit rétablie; elle y sera entretenue aux frais du pays. Rentré dans ses droits, le roi donnera les statuts qu'il jugera convenables pour le bonheur de ses peuples; mais si l'on avait la folie de se défindre, cent mille hommes de plus entreraient dans voire patrie, et les contributions de guerre que nous mettrions seraient uniquement payées par ceux qui oscraient combattre. Au reste, voyez le roi, répéta le chancelier autrichien; il vous confirmera tout ce que je puis vous dire. » Le duc de Gallo eut une entrevue avec son sonverain. Dès que celui-ci l'eût apercu : « Eh bien ! cher Gallo , s'écriat-it, tu as en'endu tout ce que Metternich t'a dit ; je suis d'accord avec lui, et je te confirme tout. Tu peux partir quand su voudras; je n'ai plus besoin de toi. -Nais, répondit M. Gallo tout étonné, j'oseras demander à Votre Majesté... - Toutes les observations sont inutiles , répliqua le roi en l'interrompant. Je conçois que cela te déplaise; mais je suis d'accord avec uses alliés; j'ai envoyé un courrier pour informer mon fils de notre décision. » Le duc de Gallo ne put ajouter un seul mot. « Pars vite, cher Gallo, lui répets le roi; je n'ai plus rien a te dire, » Le ministre de Naples reçut l'ordre de communiquer au parlement les intentions définitives des puissances. Il partit dans les vingt-quatre beures.

M. de Metternich n'ignorait pas que le parlement de Naples se montrerait récalcitrant à ces ordres, et que la répression devait suivre avec énergie : il s'y decida, queique les idées ne fussent point aussi fermes, aussi proponcées entre les cabinets qu'en 1815; car l'Angleterre, deil mécontente de la Sainte-Alliance, voulait opérer la séparation de la Sieile avec Naples au profit de son commerce: le ministère anglais espérait donner à la Sicile le gouvernement représentatif, comme il l'avait donné à l'Espagne et au Fortugal, (Avec des pouvoirs bavards, une nation n'est-elle pas annulée pour des temps indéfinis?) M. de Metternich n'hésita pas un seul moment à développer la répression militaire ; Naples fut occupée presque sans coup férir par les troupes autrichiennes. Un système commençuit donc, assez répressif pour aller au delà des hommes à ménagement et à modération. Le duc de Gallo, qui avait vonlu conjurer l'orage, fut obligé une fois encore de vivre dans la solitude, et la protection du prince de Metternich le couvrit d'un ordre d'exit.

Vienx et fatigué, il se sépara tout entier des affaires publiques dans une douce retraite; il avait joné un grand rôle, comme négociateur autrichien au traité de Campo-Formio: M. de Metternich ne l'oublia inmais. Sa vie se composant ainsi de deux parties bien distinctes ; pendant la première période, il servit l'Europe avec de vouement ; dans la seconde , il se placa à la tête d'une sorte de parti mixte dans le mouvement populaire, avec la volonté d'apporter partout un systeme de modération qui espérait passer d'un principe à un autre, sans opérer de grands changements. Cette sorte de caractère assex commun en France, n'était pas compatible avec l'imagination vive et exaltée des Italiens; l'Autriche voulait garder sa domination absolue, et le carbonarisme espérait briser cette domination; il y avait donc impossibilité d'uu système de transaction ; il fallait se dessiner ponr un côté ou pour un autre, et dans cette circonstance, un caracière de tempérance et de transaction ne pouvait être accepte. Le duc de Gallo s'éteignit dans sa maison de campagne de Capo-di-Monte, et à Naples on n'entend plus son nom aujourd'hui que comme un souvenir presque oublié, qui appartient à la génération finie.

ration inter. Et pourquoi cela? C'est que les deux périodes auxquelles se rattache la vie du duc de Gallo s'en vous de la politique; le système revolutionnaire ni ciè qu'une faste violence. Ses souvenirs sont rélégues une le théture, et l'idée de 1789 tend à sa fin. On se trainera dans cette ornière quelque vingt années en core, avec une presse qui se dévore, une publicité qui s'en va à force d'être sans limites, un parsige qui s'en va à force d'être sans limites, un parsige qui s'en va à force d'être sans limites, un parsige qui s'en va à force d'être sans limites, un parsige qui s'en va à force d'être sans limites, un parsige de tribune qui tue les affaires : quand il y aura muins d'amours-propres en jeu, que les hommes du xyme siècle n'existeront plus, ni leurs enfants aussi, Dieu fera surgir no pouvoir furt pour organiser les forces éparses de cette société aux prises avec un faux système.

## LE DUC DE BROGLIE.

Rien ne marque davantage les immenses changements de la vicille société française que de voir un noble duc de Broglie sous l'impression pacifique des idées bumanitaires et la vie calme d'un philosophe tout absorbé dans l'œuvre propagandiste de la Bible et de la liberté des noirs.

Lorsque le duc de Broglie actuel jette les yeux sur trois grands portraits de famille qui tapissent glorieusement ses favers traditionnels , héritier de leur nom, il doit contempler une triple génération de maréchaux de France, le casque en tête, l'épée au poing ; et si nous vivions aux temps des légendes, on pour ait dire que ces trois ancêtres, comme les vieux barons du Rhin, regardent du haut de leur dédaigneuse colère un elerc ès sciences fort expert dans les arts libéraux, caressant de ses douces étreintes dames rhétorique, philosophie, jurisprudence et théologie, mais qu'ils auraient préfère à leur côté dans les batailles, au temps où de petits gentilsbommes de leur nom , héros de quinze ans , allaient se faire tuer en portant les fascines.

Le premier de ces portraits de famille est relui de Maurice-Victor, comie de Broglie, colonel d'un régiment d'infanterie anglaire au service de France. gouverneur d'Avesnes, guidon dans les gendarmes de la garde. Il avait eu l'honneur de faire la campagne de Flandre avec Louis XIV; à la tête d'un reziment de son nom, il combattit à Seneff, enfonça les elievau-legers allemands, et fut blessé à côté de Turenne. Apres Turenne, il servit sous le prince Condé et Créquy. A so xante et dix-sept ans , il était encore aux batailles; à quatre-vingts, il gouvernsit le Languedoc pour reprimer les huguenots et exécuter avec force et sermete l'arrêt revocatoire de l'édit de Nantes; à quatre-vingt-cinq ans, il vivaiten vitiran des batailles, et, comme Louis XIVI'avait désigné à la dignité de marechal de France, il fut promu par M, le régent au nom du jeune roi Louis XV.

Le second sortrait est celui de François-Marie, due

narnie des cadets de Besancon; le voici cornette au régiment des coirassiers, combattant à quatorze ans à Valcourt, pois capitaine de cavalerie, mestre de camp à vingt-deux ans, sous les maréchaux de Bonfflers et de Villeroy; il salua les bellés campagnes de Coigny et de Vendôme; il fut l'ami du maréchal de Villars en Flandre, au Rhin, partout à la tête des armées; à Dennin, il commandeit quarante escadrons; au siège de Fribourg, de Boglie, à la tôte des grenadiers de France, emporta la redoute; ces grenadiers se faissieut courte échelle l'un sur l'autre, et le général en couronnait glorieusement le sommet. A la fin de sa carrière, comme son père, il fut créé maréchal de France, gouverneur d'Alsace, se battant hien, la tête haute, contre les Autrichiens, conduisant ortte belle retraite de Prague, une des merveilles de nos armes. Ce fut à ses pobles actions qu'il dut le titre de duc de Broglie, car le roi érigea en duché la baroonie de Ferrières en Normandie. Le troisième portrait reproduit Victor-François,

duc de Broglie, comme son père capitaine de cavalerie à seize ans. Ses devanciers se sont illustrés en Flandre, en Allemagne; lui a pour théâtre de sa gloire l'Italie : à Parme, il combat pour la première fois en bataille rangée, et il n'a par dix-huit ans ; de th il court rejoindre son père en Bohême , un biscaïen lui fracasse le hras à Prague; il sert toujours dans l'armée de la llaute-Alsace, puis en Flandre; il se bat à Closter-Seven, à Cologne, à Marbourg, et son conrage brille d'un tel éclat que le roi lui fait don de quatre pièces de canon pour son duché de Broglie. A cette faveur il ajouta le cordon bleu, dont l'azur ornait si noblement une poitrine française : pourquoi l'avez vons proscrit, cet ordre que les princes étrangers seuls portent encore comme un grand souvenir de la haute gentifhommerie de France? La bataille de Berghen est le plus beau titre de gloire du duc de Broglie, alors créé prince de l'Empire et commandant en chef de l'armée d'Allemagne. Son vieil aleul avait été fait maréchal de France à quatre-vingt-cing ans, son père à soixante, lui le fut à quarante-deux. Ministre de la guerre du matheureux Louis XVI, il fut general en chef de ce camp sous Paris, qui aurait balayé l'émeule de 1789 si la douceur, la faiblesse du malheureux roin'avaient pas signé un contre-ordre, Le vieux maréchal mourut à Munster en 1804, à quatrevingt-six ans : c'est l'aïeul du duc de Broglie actuel.

D'où venait cette lignée des Broglie, qui jetait une si grande splendeur héreditaire dans les armées de la vicille monarchie? Les feudistes du Piémont rapportent que douze nobles familles d'Alberga allèrent fonder, comme un acte de piété et de pèlerinage, la petite ville de Chieri, près de Turin; parmi ces familles se trouvait celle de Broglio, qui portait aussi le de Broglie, jeune et noble page, entre dans la com- nom de Gribaldi, connue dejà dans les chartes du

xtº siècle, Toutefois, il ne faut pas trop grandir le lignage des petites républiques italiennes ; des enmmerçants, des condottierl, s'y dissient nobles d'origine, de tradition ou par l'épèe. Ce que je trouve de plus certain, c'est qu'un Huhert Broglio était sénateur du conseil souverain de Chieri. Voilà son titre ; si déià les sénateurs de Gênes n'étalent pas une immense illustration denoblesse, que devaient être les sénateurs d'une petite ville dans le Pirmont? Il ne faut pas louer outre mesure l'illustration nobiliaire ebea les Broglio, leur grandeur vint de l'énée : ils étaient aventureux, avec cet esprit d'audace qui earactérisait la vie des bravi italiens. C'està la sueur de leur front qu'ils acquirent les comtés de Santena et de Revelt, qui sont encore dans la famille, comme propriété à titre ou comme simple tradition.

La bravoure fit donc leur fortune, Sous la vieille monarchie . le recrutement ne s'opérait pas seulement parmi les nationaux ; le gouvernement paternel de nos rois n'obligeait pas le penple à la conscription forcée, impôt de sang qui fit tant verser de larmes aux mères de famille; bien des tyrannies nous sont venues de la liberté moderne l'La vieille armée se recrutait alors par les engagements volontaires et par les étrangers ; le roi avait des régiments snisses, allemands, piémontais, anglais, trlandais, écossais, commandés par des gentitsbommes, ebefs audacieux; et lorsque ces officiers se faisaient remarquer , le roi ne manquait jamais de leur donner des lettres de naturalisation et de noblesse, comme un moyen de les attacher à une nonveile patrie. Telle fut, je le crois, l'origine de la fortune nationale des Broglie, si justement méritée par leurs services militaires et une grande aptitude pour les affaires politiques, car, indépendamment de leur caractère de soldat, braves et fermes sous le feu de l'ennemi , les Broglie avaient encore un esprit parfait de négociation : on les trouve mélés aux affaires diplomatiques : un comte de Broglie fut le chef de cette correspondance secrète de Louis XV, su utile à parcourir quand on vent pénétrer dans toute cette politique du xviiiº siècle : et e'est ce même comte de Broglie qui prit une part active aux négociations de la Pologne.

Décoré de si nobles anothere, le jeune Arbilie-Lence-Veice Darles, dux de Brogile, anquis en l'annica 1755; realint, il assistance premiera neise de l'annica 1755; realint, il assistance premiera neise de trainica 1755; realint, il assistance premiera neise de trainica 1851; qua de l'annica 1851; realise de l'annica 1851; realise l'anni

CAPEFIGUE. - LES DIPLOMATES.

dont il avait tét irmoin, mais le Joune de Proglie dédaigna l'art militaire; à me r'opune poutant ai mercilleure, alors que le génie du consul et de l'empereur brillait dans les camps. D'àjs no pousait remarquer en lui ectte tendance pour l'école de la Constituante si antipathiquo à Napoléon; c'ert peutétre e qui citarian l'empereur à un jugement si sévère sur le ryiçton des Broglie ; ce fils d'un splendide lignage avait alors vingst-trois ann.

On sait quelle admiration Napolénn avait pour les traditions et l'esprit de snite dans les races; avide de parcourir les annales de la vieille monarchie. il n'était pas un de ces noms historiques qu'il ne son avec ses antécédents de famille : et par un espeit hierarchique dont lui seul avait l'intelligence, il voulait que chaque nom fût à sa place, et chaque devoir. selon que l'illustration le commandait. S'il destinait les Molé, les Séguier, les Pasquier à des positions de magistrature, il ne pouvait comprendre une autre carrière que les armes pour un Broglie ; ou rapporte done que lorsque ce nom fut proposé pour la première fois à son travail , il destina au ieune Léonce une lieutenance dans un corps d'étite, lei, les souvenirs de l'empire rapportent que M, de Broglie fit respectueusement répondre à l'empereur « que, par goût et par position, il préférait une place d'auditeur au conseil d'État, mieux en rapport avec les études et les penehants de sa vie. » L'empereur ne le comprit pas; il voulut une fois encore manifester son gout et son respect pour les traditions. On répéta dans quelques salun-, et je rapporte ecci comme un bruit, qu'au milieu d'une de ses causeries brillantes, s'adressant aux grandes et nobles intelligences qui l'entuuraient, l'empereur s'écria : « Le croiriea-vous, messieurs, j'ai uffert une épée à un jeune homme qui compte trois maréchaux de France dans sa famille. et il me demande une plume ? » C'était, certes, un jugement sévère et injuste que portait Napoléon sur le jeune de Broglie; celui-ci sans doute voyait poindre et s'élèver une ère nouvelle. Après et gigantesque effort de guerre enfanté par le genie de Napoléon, il devait arriver, comme réaction, une époque rationnelle et craintive, un temps où la parole succéderait a l'épée, où des discussions d'économie politique, de graves parlages sociaux viendraient remplacer les chocs bruyants du champ de bataille; et M. de Broglie se réservait pour ce nouveau temps qu'il espérait tonjours ; car déjà, avec toute l'ardeur d'un jeune homme, il étudiait les théories de Benjamin Constant, de Nme de Staël, de Chénier, de toute cette opposation à l'empire qui devait dominer les premiers temps de la restauration. De ces rapports entre les études et les faits. M. de Broglie en tira quelques conclusions qui, sans application alors sous l'empire, viendraient à un triomphe sons des temps plus pacifigues et plus tièdes. Napoléon le désigna , selon son désir, pour une place d'auditeur au conseil d'État. attaché au ministère de l'intérieur.

C'etait une bizarre et large institution que celle d'auditeur au conseil d'État sous l'empire. Napoléon imprimait un caractère exeentrique à tout ce qui était autour de lui, aux institutions comme aux hommes, A Paris, un auditeur au couseil d'État était un jeune bomme bien mis et bien ne, accueilli partout avec faveur, le préféré des dames eu l'absence des officiers appelés sur le champ d'honneur, et fort complaisant pour tout ce qui se rattachait aux salons de MM. Maret et Regnauld de Saint-Jean-d'Angély. M. de Pradt n'a-t-il pas écrit quelque part « qu'il ne pourrait dire le nombre d'auditeurs au conseil d'État qu'avaient créés les épagneuls des grandes dames de l'empire ? » Ainsi était l'auditeur au conseil d'État de séjour à Paris. Au dehors commençait sa vie active, vayageuse, et les auditeurs devenaient des sortes de courriers ambulants pour porter les dépêches au quartier général ; ou les rencontrait sur les grandes routes de Vienue, de Berlin, de Madrid, de Mo-cou, avee un portefeuille (le travail des ministres à Paris), car l'empereur Napoléon, avec ses hautes et grandes qualités, avait quelques manies; il mettait une sorte d'ostentation à tout faire, à ce point que ce fut à Moscou qu'il signa le décret sur l'organisation du Théâtre-Français; il avait lu que Charlemagne réglait la vente des légumes de son jardin à la tête de ses armées, et il voulait que ses décrets eussent quelque ressemblance avec les capitulaires,

Souvent ces mêmes auditeurs étaient chargés d'une partie de l'administration publique eu France et à l'étranger : l'empereur conquérait-il une province eu Italie, en Allemagne, en Espagne, il confiait à un auditeur le soin de l'administrer provisoirement; et avec une sorte de mépris ou de dédain pour les peuples conquis, un jeune auditeur de vingt-trois à singt-cinq ans était appelé à dominer capricieusemeut de vieux peuples, de vieux magistrats. Quand on échappait aux coups de cravache des généraux, on tombait sous la férule des auditeurs, qui levaient avec indifférence des masses d'impôts pour le service du grand empire. Quelquefois eucore ils étaient simples secrétaires du gouverneur général ou bien intendants, place alors émineute dans l'ordre administratif.

Au jeune de Broglie, l'empereur cousia l'Illyrie; Napoléon ne doutait jamais ni de sa fortune ui de son pouvoir ; cette province, aujourd'hus si soigneusement administree par l'Autriche, avec le grand et riche port de Trieste, auguel on laisse ses magistrats. ses libertés locales, fut jetée à un jeune auditeur de vingt-ciuq aus, non pas avec des pouvoirs poudérés dans des limites prescrites, mais avec l'autorité la plus alvolue, telle que Napoléon savait scul la compren-

dre. Heureusement, ce jeune homme était le due de Broglie, caractère méditatif; et je m'imagine qu'avec le sens droit et l'esprit d'étude qui le caractérisaient déià, tout en servant l'empire, il dut prendre un pen en mépris les ressorts secrets et violents que ce système de conquête fairait agir. L'Illyrie n'était point un pays faeile à gouverner : placée sur les confins de la Turquie et de l'Autriche, il y avait tout à la fois une population indomptée et malheureuse : la vieille civilisation grecque avait laissé là des traces, et le icune duc de Broglie se comportă de manière à faire remarquer par le peuple son esprit mesuré, même en face d'un pouvoir qui commandait la violence, Si l'empire avait des fonctionnaires très-dévoués, d'autres aussi obéissaient avec mesure et corrigcaient autant qu'il était en eux les volontés impératives de Napoléon. De cet avant-poste administratif de l'Illyrie, M. de Broglie fut jeté à Valladolid comme intendant des

provinces du nord de l'Espagne, au même titre que M. de Gérando avait été envoyé dans la Catalogne; situation difficile au milieu de l'agitation du peuple. Il y avait toujours du bizarre dans l'empereur : M. de Gérando, un peu idéologue, était destiné à l'administration pratique des provinces des Pyrénées, et M. de Broglie, réveur déjà, devenait intendant au milieu d'un peuple en insurrection. Là, il devait voir se developper cette généreuse résistance de l'Espagne, si merveilleuse et si grande, ce peuple qui se levait en masse pour secouer le joug des oppresseurs. Peut-être l'aspeet de cette Espagne héroïque et forte lui donna-t-il le sentiment de tout ce que pouvait l'esprit des nationalités contre la puissance conquérante et la lutte du droit contre la force; ce qui est devenu dans son cour un si vif sentimeut.

Le jeune duc de Broglie qui a déjà vu Trieste et Valladolid, maintenant est attaché à l'ambassade de Varsovic, suns l'abhé de Pradt, le spirituel diplomate, l'écrivassier caustique qui a déversé avec bonheur la raillerse et le mépris sur la diplomatie guindée de l'empire. A Varsoyie done. M. de Broglie out assister au deploiement immense de l'armée qui marchait sur la Russie; il vit et les vicissitudes après la conquête, la défaite après les victoires et la triste chute après le triomphe; il vit la Pologne avec son véritable caractère , triste pays de landes, campagne déserte de bone et de poussière, tant aimée par ses fils. Ce spectacle peut-être contribua encore à grandir l'esprit d'opp-ssition du jeune de Broglic; il prit une forte antipathie pour les choses violentes; les idées d'humanité arrivérent à son esprit par le contact de tant de misères.

Les malheurs de la guerre amenérent l'évacuation du grand-duché de Varsovie, et le duc de Broglie fut attache à l'amlassade de M. de Narbonne à Vieune : il l'accompagna au congrès de Prague, dans ce semblant de régication où rhaque paissance attendait la fortune et les basards de la victient. Le jeune auditeur avait ainsi passé toute une vie d'exprénence dans quelques mois : les basailles et les testidents de pasilication, les soccès et les défaites, et il a'avait pas conceve viegh-thal aux. Les vicinistodes humaines sont de grandes leyous pour former les expriss, et ce fin à respect de l'Allemegre ni morgée eux l'éche l'éche l'appende de l'Allemegre ni morgée eux le de l'éche l'emperent que dirigation M<sup>20</sup> de Saèl et Benjamin Competent que dirigation M<sup>20</sup> de Saèl et Benjamin

On ne s'est iamais rendu parfait-ment compte du véritable parti qui formait la résistance à l'empereur. et qui parvint plus tard à le renverser. Ce n'étaient pas les royalistes, ils n'avaient pas assez d'importance : ils ne furent qu'un accident dans la restauration. Sous les épais ombrages de son beau château sur le lac de Genève, dans ee magnifique Coppet que va visiter souvent encore le duc de Broglie, il s'était créé un parti en opposition avec l'empereur ; nul ne peut oublier que Benjamin Constant, alors au quartier général de l'armée coalisée, rédigeait les proclamations de Bernadotte. Son pamphlet de l'unorpation et de la conquête fut une gravre dirigée tout en:ière contre l'empire au profit de l'étranger : Moreau , Bernadotte et Mallet se tensient par l'action et la pensée ; Beniamin Constant, le sénat, l'abbé Grégoire, marchaient de concert à la chute de l'empereur. La grande trahison vint donc du parti républicain, sorte de revanche prise sur le consulat à vie et l'empire : les constitutionnels voulaient en finir avec Bonaparte. Ce fut sprtout l'action de Mme de Staël qui prépara les voies à la restauration : il y avait un singulier mélange d'idées hourhouistes, de liberte et de charte en 1814; la première restauration fut l'œuvre du parti libéral. Le duc de Broglie, trop jeune sans doute pour v prendre une part active, s'attacha complétement au parti de Mer de Staël : le roi Louis XVIII le nomma pair : car il était à la fois due béréditaire du vieux régime, et avec un beau nom il tenait par les opinions au mouvement d'un libéralisme moderé qui était au cœur du vieux roi de France.

Comme la charte exiguis l'Espe de treute am pour autre via délificative dans la chambe des pairs, le duc de l'ougle se contenna d'assister à ses séances, complément de res chades a finetes en habitete, en philosophèe. Il for très-soisit dans les salons de qu'il set qu'il sanc net jeune la Gestaine calliertine de Saixi-llobicin, que sa mère dérait sere un observation de l'acceptation de l'acce Arr. La Jenne Albertine ai parfaitement élevée était un des plus nobles partis de France, et le duc de Brogille déjà se montait assida auprès d'élle; il en était digne par son nom, sa fortune, son talent, et la loyauté de son ceux. Ce marise, au reste, ne se concleta que plus tard, lorsque le duc de Broglie se ful lié au parti libéral en acceptant une position plus laute.

Le temps n'était point aux choses paisibles : des mécontentements partout étaient soulevés; le parti républicain, irrité contre Louis XVIII, se séparait d'une manière violente de la restauration, et avec lui une fraction du libéralisme dirigé par M. de Lafavette et Benjamin Constant : ce parti en armes manifestait ses mécontentements contre les Rourbons; on opposait le drapeau tricolore au drapeau blanc, les royalistes aux jacobins, et au milieu de cette crise Bonaparte débarque au golfe Juan, L'école de Meso de Staël n'aimait pas l'empereur; le Robespierre à cheral ( elle l'avait ainsi nommé ) s'avançait à vol d'aigle vers les Tuileries. M. de Broglie ne reprit ni service, ni place auprès de l'empereur Napoléon dans les centjours, se séparant ainsi de M. Benjamin Constant, de M. de Lafayette, qui entrèrent dans le pouvoir de l'État, M. de Broglie se consola par l'étude, échappant ainsi aux caresses ou aux menaces de cette révolte de casernes et de soldats : seul et véritable caractère des cent-jours.

La seconde restauration le trouva donc à l'écart, et, comme le parti rovaliste arrivait avec des idées réactionnaires , M. de Broglie n'hésita pas à se placer comme une résistance aux flots tumultueusement soulevés. Il est dans sa vie un fait fort honorable, et cependant il ne peut ni ne doit jeter aucun blame sur la chambre des pairs, qui depuis a été si violemment accusée. Il s'agissait du procès solennel poursuivi contre le maréchal Ney pour crime de haute tralsison; la cour des pairs réunie devait nécessairement iuger le maréchal, et ici la culpabilité paraissait certaine, le vote de la cour des pairs etait pour la mort à nue forte majorité. Dans cette circonstance décisive le due de Broglie fit constater son âge (les trente ans qu'il avait depuis deux jours), alin de prendre part aux debats et donner un vote d'acquittement. Cette résolution était fort honorable, et jamais on ne doit blamer un juge de se prononcer d'après sa conscience ; mais quand on a voulu invoquer son nom pour en flétrir d'autres non moins honorables, on a oublic que l'arrêt de la cour fut motivé par une action que tous les codes de l'Europe punissent d'une peine inflexible. M. le duc de Broglie agit selon sa conscience en acquittant le maréchal, ses collègues le firent aussi en se prononcant selon la leur ; il est mal de parler en bistoire la langue des partis.

Ce fut en 1816 que son mariage s'accomplit avec

établie.

M<sup>the</sup> Albertine de Staël, jeune femme que nous avons tous vue ravissante d'esprit et de rœur, mais avec le pédontisme que donne l'instruction sérieuse de l'école méthodiste : Mile de Staël était protestante ardento . associée à toutes les œuvres de propagande biblique; elle eut uno grande influence sur la carrière du duc de Broglie par la gravité de son caractère, une véritable et solide instruction. Pout-être de cette vie domestique naquirent ces habitudes insaisissables du duc de Broglie, fortement religieux, d'une moralité à l'épreuve, et qui néanmoins n'a pas la formule exclusive d'une croyance écrite. Il y a dans l'esprit de M. do Broglie na vague indéfini, une tendance vers la morale chrétienne, prise comme pensée générale de l'humanité ; ce qui est plutôt une théorie qu'un codo d'application. M. de Broglie fut de tontes les propagondes de Londres et de Genève; il aborda toutes les questions de moralité chrétionne , l'abolition de la peine de mort, de la traite des esclaves ; il fut digne de ce parti des saints en Angleterre, qui a'explique et se justitie, parce qu'il se rattache d'pue manière solide et ferme à ce qu'on appelle l'Église

En France, de telles opinions devaient rester dans le vague et ne pas même être comprises, parce que, comme nous n'admettuns plus un culte do l'État, comme il n'y pas de religion que professe d'une manière publique le gouvernement, il s'ensuit que toutes los idées chrétiennes tombent dans le domaine d'une philosophie incertaine par sa définition , ses movens et sun but. Il faut même ajouter quo ce sentiment primordial, cette direction donnée par M. de Broglie à toutes ses études, a empreint son osprit d'une doctrino trop générale pour être appliquée aux formules pratiques d'un gouvernement matériel. Nul, certes, n'est plus instruit que M. do Broglie ; il a tout étudié. tont approfondi: il n'est pas une loi dont il ne connaisse le sens, aucune législation de l'Europe qu'il n'ait comparée; il est propre à ennoblir par la theorie du brou toutes les questions qu'il discute : malgré cette étude des faits, malgré cet examen approfondi de toutes choses, M. de Broglio est peut-êire l'hommo d'Etat le plus incapable de diriger un gouvernement dans les vaies habituelles et pratiques. Donnez-lui on projet de loi, il veut le rendre si parfait que la discossion sera interminable; il le polit sans eesse; et à la fin it le rend si efface qu'il ne produit plus que faiblement le résultat qu'on se propose, Comme M. Royer-Collard, c'est l'homme aux objections bien plus encore que l'homme d'action ; il empêcho le mal, mais il ne produit pas le hien.

Depuis le procès du maréchal Ney, siégeant avec assiduité à la chambre des pairs, le due de Broglie so placa sur les banes de l'opposition, cherchant à se crèer en France le rôle du comte Grey et de lord

John Russell. A chaquo loi , lo duc de Broglie prononcait un discours d'une portée habituellement fort remarquable, rédigé avec un grand soin et une logique pressanto d'argumentations, qui démolissaient nne à une toutes les dispositions des projets. La nature de son esprit était propre à ce travail ; il aimait à porter le scalpel dans do petits détails, à résumer les objections que soulève toujours une mesuro de force, d'organisation et de gouvernement. Ainsi, la suppression de la liberté individuelle, la censure, le trouvèrent également pour adversaire, et cela, que le ministère eut le duc de Richelieu ou M. Decazes pour chef. Cependant le duc de Broglie se rapprocha quelque temps du ministère Decaxes, lorsque ses amis, MM. Royer-Collard, Camille Jordan, Guizot, appuyaient de tous leurs efforts cette administration; il daigna s'asseoir quelquefois sur le canapé doctrinaire, et lui-même eut son propre canapé dans son hôtel élégant et simple. Toutes les intelligences un neu supérieures venaient visiter le salon de M, de Broglie; la plus tendre amitié y entratnait M. Villemain et M. de Barante; un sentiment plus severe attachait M. Guizot à celui qu'avec trop de modestie sans doute il considerait, non-seulement comme soo ami, mais comme son maltre. Mee de Broglie, femme sérieuse et aimable, apportait tous ces petits soins de famille qui charment , les attentions de chaque jour qui séduisent ; l'intérieur de sa famille était touchsol : de petits onfants aux cheveux boucles qui jouaient au milieu des graves docteurs, comme dans les toiles de l'école bollandaise; beaucoup de livres, des plus sérieux et des plus choisis; une fortune assez considérable pour venir en aido aux plus pressés , un patronage généreux, à la manière anglaise, pour toutes les entreprises utiles , pour tontes les propagandes généreuses.

Tel resta le duc de Broglie jusqu'au ministère de M. de Villèle, et alors son opposition grandit à cette bauteur, qu'elle devint un centre même pour le parti politique. Quand il prononçait un discours, on accourait pour l'écouter; en général il n'écrivait pus, et pourtant sa phrase était précise, logique, comme s'il l'eût apprise par cœur ; ses opinions sur lo droit d'alnesse et le sacrilège sont des traités presque complets. Si bien que, lorsque l'opposition de la chambre des pairs devint majorité, M. de Broglie se pasa comme un chef d'opinion, et souvent même il fut désigné commissaire pour l'examen d'un projet de loi. lci, j'ai besoin de m'arrêter sur une circonstance de la vie parlementaire de M. de Broglio, et qui prouve qu'il y avait dans son esprit un instioct d'abord, puis une volonté de forte répression contre la presse, cette presse qui le caressait et le flattait chaque matin, et dont il était le protecteur avoué; il veunit même de fonder la Revue française, recueil trop sérieux qui tomba après quelques numèros.

Le comte de Peyronnet avait présenté à la chambre un projet de loi sur les Journaux, projet qui réglait tont le système de propriété et de gérance: la législation moderne y a fait des emprunts. La première fois, on établissait ce principe: que pour répondre légalement des opinions d'un journal , il faut en posséder la propriété en tout ou en partie; on voulait que les prines fussent réelles , et qu'il n'y eut pas des hommes de paille pour suhir la prison. Il se fit dans la presse un hruit terrible; et comme la chambre des pairs était alors un pouvoir fort populaire, la commission s'organisa en une sorte de tribunal d'enquête. où tous les intér-ssés furent entendus sur leurs droits, lrurs prétentions et leurs propriétés. Dans cette commission, le duc de Broglie obtint une grande infloence, parre qu'il apporta un travail assidu d'examen et dr romparaison, qui aboutit, il faut le dire, au projet le plus répressif, le plus colère contre les journaux. Ce n'est pas que M. de Proglie voulût détruire la publicité, frapper la liberté de la presse; mais, homme moral, il voyait avec digoùt la tendance fatale que prenait la presse, ses épogyantables écarts: comme homme politique, il sentait le besoin d'un système répressif, parce qu'il y avait dans ce dévergondage d'opinions un châtiment pour la société, un Béau cruel pour tous, la démoralisation des âmes.

Indépendamment de ses convictions personnelles sur la mauvaise presse, les études tout anglaises de M. de Broglie lui faisaient adonter la maxime fiscale de M. de Villèle, sur la nécessité d'appliquer le timbre aux petites hrochures, objet de revenus aux États-Unis comme dans la Grande-Bretagne. Je ne dirai rien d'étrange en avançant que c'est M. de Villèle qui a fait la fortune de la presse, en indiquant le système des annonces et l'augmentation du format. Cette même tendanre pour toutes les formes anglaises avait rendu M. de Broglie très-favorable aux chances d'une révolution de 1688; il la caressait au fond de l'âme comme une comparaison et une espérance; le duc de Broglie était à la tête de cette école du Giobe, qui allait droit au développement des principes d'une révolution couronnée par un changement de dynastie. Les barricades, on les enseignait dans les livres, on les jouait sur les theatres, on les rendait populaires dans des romans; le refus de l'impôt, on le faisait déclarer legal; entin, le chaugement de dang-tre paraissait une consecration du droit national, une imitation de ce qui s'était fait en Angleterre. Or , cumme dans un esprit aussi éminent que celui du duc du Broglie tout se présentait dans des conditions d'ordre et de stabilité , il apercevait dans l'intervention du parlement poor la consécration d'une charte, réciproquement votée, un moyen de mettre un terme à

la vieille lutte entre la souveraineté du roi et la souveraineté du peuple.

L'explosion de juillet ne le surprit pas : ainsi que tous les esprits sages, tous les hommes d'avenir et d'ordre, il fut effrayé un moment de cet aspect du peuple en armes. Puis il adhera pleinement aux faits accomplis; il voulut la lieutenance générale et la royauté du 9 août; il les voulut avec sincérité et maturité, comme un fait faconne de lungue date dans son esprit; il eut, avrc M. Guizet, une grande in-Buence sur la redaction de la nouvelle charte, sur les premières delibérations des deux rhambres. Toutefois , avec cet esprit éminent et fort qui le distingue, le duc de Broglie se posa comme le représentant des derniers débris de l'ordre contre l'agitation des consciences et des idées. Autant il avait rhrrché et conquis une juste popularité par sa résistance aux actes maladroits de la restauration, autant il exposa, il sacrifia cette même popularité à la volonté de gouverner fermement des qu'il vit l'idée sociale tout entière menucée. Etc'est à cette occasion que le caractère moral du duc de l'Iroglie se révrla avec cette puissance et cette énergie qui n'appartirmment qu'aux âmes honnêtes: il ctait chrétien, et son cour s'indigna de la persecution que l'on faisait subir aux prêtres et aux Égisses; il etait monarchiste, et tout en professant un culte idéologue pour M. de Lafayette, il deplorait de voir la societé tout entière dans des mains aussi imprudentes.

M. le duc de Broglie avait accepté au 9 août le ministère de l'instruction publique, avec la direction du conseil d'État. Bans cette position active et nouvelle pour lui, le duc de Broglie se laissa domiuer par un malheureux esprit de réaction contre l'éducation religieuse, sous le charme de ses amis ou de ses jeunes admirateurs de l'École normale; il brisa la vie de l'université catholique, pour confier l'éducation de la jeussesse à cette géneration du Globe, savante saus doute, mais qui devait imprimer aux ecoles l'indifference, le panthéisme, les notions saint-simoniennes, un esurat de devergoudage dans les doctrines pobliques et domestiques. L'université subit les conséqueuces de cette revolution : que d'existences brisces l que de titres mecounas l Il sullisait d'avoir unu opiuson religiruse pour qu'on en fût exclu : dans un pays catholique, le pantheisme fut à la tétede l'enseignement universitaire; et cela sans que le duc do Brogise, tout chrêtsen, comprit la portce definitive de ses reformes : il subi-sast la domination d'une réaction impitovable; lui-mêne se luissait entrainer

par les illusions d'un système nouveau. Ce caractère d'ordre et d'intelligrace, le doc de Broglie l'apporta dans la situation prise au milieu de cet êtrange ministère du 9 août, où les opinions se heurtaient chacuue avec ses colères, sos émotions, ses fantaisies; où M. Dupont (de l'Eure) se tronvait à côté de M. Guizot, et M. Bignon assis avec M. Molé. Le due de Broglie n'hésita point, de concert avec M. Guizot, à se poser ou comme un moven de résistance au mal, ou comme élément d'organisation dans le chaos. Et e'est à cette occasion qu'un vit en lui le chef d'une nouvelle école qui voulait empêcher la révolution de porter ses fruits. M. de Broglie ne désirait ni émeutes morales, ni troubles matériels ; son esprit se posa dès lors en bostilité avec cette fraction do conseil que dirigeaient M. Laffitte, M. Dupont (de l'Eure), et en sous-main M. de Lafavette ; il fit avec sincerité un large désaveu de tout son passé d'illusions sur les idées de la Constituante ; il ne voulait plus ni la liberté absolue, ni la faculté illimitée d'association politique; il vit bien qu'avec ees principes on perdait un État. Bien lungtemps avant que l'orage éclatat par une rupture absolue de ce conseil, divisé, morcelé, M. de Broglie avait offert et donne sa démission; le mouvement politique lui paraissait en dehors des combinaisons de sagesse et de sécurité qui pouvaient garantir l'avenir d'un gouvernement. Il était mal à l'aise avec de tels collègues; esprit un peu absolu, il ne comprenait pas cette tendance incessante vers la désorganisation ; il aimait donc mieux être en dehors des affaires que de sièger dans un conseil qui portait le germe de toutes les anarchies.

Dès ce moment aussi commence cette rivalité de situation entre le due de Broglie et le romte Molé; tous deux d'une grande naissance, d'une instruction également solide, avec une sorte d'absolutisme non pas dans leurs idees . mais dans leur personnalisé, à ee point qu'ils se trouvaient incompatibles dans un même conseil; et cette situation hostile se produisit dans plusieurs eirconstances. A la formation du ministère de M. Laffitte, M. de Broglie sortit du conseil avec l'élément doctripaire dont il était le chef, et sans hésiter il se posa nettement de l'opposition aux tendances désorganisatrices de ce cabinet : eomme tous les esprits sages, il vovait la monarchie s'en aller : une sorte de vertige s'emparait du pouvoir et de ses agents, et il n'y avait d'autre autorite réelle que l'emeute. Après le ministère Laffitte vint celui de M. Casimir Périer, et sous cette administration le rôle du duc de Broglie changes peu, S'il jugesit M. Périer un homme de circonstance plus encore que d'organisation et de durée, s'il le eroyait éminenament propre à comprimer une émeute, à donner de violents ressorts au gouvernement, il le croyait aussi très-incapable de préparer l'ordre moral, la stabilité d'un gouvernement : à ses yeux, M. Périer n'était qu'une transition, et lorsque la mort vint frapper ce caractère d'énergie, et qu'il s'agit de composer un cabinet nouveau, M. de Broglie se trouva naturellement indique comme chef du parti doctrinaire. Il fallut opter

entre lui et le conte Molé, que le parti politique appuyait pour lu présidence du conseil; en aoasta essayè en vain de les mettre dans une même combination; il y avait des causes personnelles qui le empéchaieot d'entrer simultanément dans un même minist-re; tous deux soubhistient les affaires étangères, tous deux voulsient voir la baute main surce département, qui et l'objet des convoitiens des the un peu bautes de la politique; elles se croient épàcées partout all'eurs.

Le due de Broglie înt cette fois préféré au comte Molé : ce choix était il meilleur pour ce département? Sur ce point les tendances personnelles du duc de Broglie devaient nuire à l'ensemble général de notre système politique; par goût, par éducation, par souvenir, M. de Broglie avait une tendance trop anglaise; il avait étudié nos intérêts dans la grande charte us peuplus que dans notre orgueil national. Un de Brogle, sous le régent, avait négocié l'alliance intime de la France et de la 1-rande-Bretagne. C'était donc presque une tradition de famille pour lui que eette irrésistible tendance ponr l'Angleterre ; la juste admiration qu'il inspirait à Londres le rendait orgueilleux de luimême et disposé à toute concession pour ceus qui le placaient si haut parmi les hommes d'État. Il était lie, le noble due, avec tout le parti whig, lord John Russell, le comte Grey; ses affections religieuses, us tendre et mélancolique intérêt, l'avaient fait affilier à toutes les agrégations philanthropiques de la Grande-Bretagne; on eût pu le considérer comme un membre du elub des saints et des abolitionistes. De sortequ'il rendait à l'Angleterre l'affection que les whigs hi portaient : ceci empêchait souvent une situation libre, indépendante. Les Aoglais, qui profitent de tout, devaient habitement exploiter les entrainements du due de Broglie pour les principes méthodistes: ainsi, sous prétexte d'arriver à la répression de la traite des noirs , ils réalisèrent leur vieille pensée de la supériorité du pavillon. Le ministre signa le traite le plus large sur le droit de visite; et, avec le prétexte d'une idée d'humanité, il servit admirablement les vieux projets de la Grande Bretagne s'assurant le triomphe de ee principe contre lequel Louis XIV, Louis XVI et Napoléon avaient tant combattu. Et posttant M. de Broglie ne croyait pas-faire une concession, mais remplir un devoir ; il avait une sorte de religion pour les idées humanitaires , un culte pour les sociétés chrétiennes, et l'Angleterre en fit resulter une concrssion splendide pour son drapeau.

Cette probite et cette candeur du duc de Beoglictout le monde les exploita : l'Angleterre venait de conquérir le droit absolu de visute; maintenant les Ettis-Unis obtinrent, sous le due de Broglie, la reconsissauce d'une de lu que tous les gouvernements avaiert inée. Il ne faut jamais oublier que le due de Broglie. appartenait à l'école de M=e de Staël, si opposée à [ Napoléon : c'était un acte violent de l'empereur qui avait confisque les navires américains, et la créance des États-Unis remontait au décret de Milan ; repoussée avec persévérance par le gouvernement de la restauration et en vertu de la loi sur l'arrière, on ponvait opposer une prescription légale aux demandes des États-Unis. Il n'en fut pas ainsi dans la conscience du duc de Broglie; car, selon la parole de M. Rover-Collard, il n'y a pas de droit contre le droit. Le ministre considérait done comme un acte de piraterie le décret impérial de Milan et la confiscation des navires américains; cet acte, il failait le réparer parce que la justice et le droit des nations le voulaient ainsi, et sans considèrer les prescriptions légales, Ainsi, d'une part, les tendances anglaises et humanitaires lui faisaient signer un traité au détriment de notre pavillon; de l'autre, une réminiscence anti-impérialiste de l'école de Mes de Staël le portait à reconnaître une créance assez considérable pour affecter le trésor public en France, et que tous les gouvernements avaient refusé d'admettre; c'est que les consciences théoriques, les esprits préoccupés d'une idée à priori, sont souvent fart incapables des affaires de gouvernement : la pratique des interêts est la première condition des affaires, parce que la société demeure toujours dans le positif et ne s'alimente pas d'idéalisme,

Dans ce ministère du 11 octobre , le duc de Broglie développa un beau talent de tribune, et sa probité paturelle l'entraina à des aveux qui n'étaient ni habiles ni populaires; c'est ainsi qu'il declara en pleine tribune, « que la révolution de joil et n'était point legale » ; et à l'occasion de l'arrestation de la duche-se de Berry, il avoua ingénument que tout ce qui se faisait était en dehors des lois et du droit commun. C'est par cette même raison que le doc de Broglie fut le partisan de toutes les mesures extraordinaires que le ministère proposa , sur l'état de siège comme des lois de septembre. Certes, quand il comparait ces lois avec les principes, j'ai presque dit les rêves de sa vie entière, lorsqu'il mettait en parallèle ce qu'il avait pensé comme membre de l'opposition , et ce qu'il exécutait comme ministre du roi, il dut se faire en lui d'etranges désabusements. Que de réves humanitaires durent s'effacer dans son esprit, comme des lampes lumineuses que le souffle de la tempête éteint brusquement ! Il avait ern aux idées d'émancipation morale, à la liberté indefinie, aux progrès intellectuels des doctrines; et il vovait que la loi des gouvernements est d'être souvent impitoyable, parce que la société est dominée par les passions mauvaises, et que la première condition d'un pouvoir est de se défendre. Ainsi, deux parties hien distinctes dans la vie du duc de Broglie, l'une de philosophe méditatif qui envisage et embrasse tout:s les lois de l'ordre

moral, tons les principes de liberlé; l'autre de gouvernant répressif et se laissant aller aux inflexibilités de son caractère et aux tristes lois de la nécessité.

Comme ministre des affaires étrangères, le caractère du duc de Broglie se reflétait dans tous ses actes ; rien d'expansif et d'abandonné chez lui; une habitude de réflexion qui devenait quelque chose d'absortant, de morose; si bien que les ambassades ne pouvaient rien savoir en dehors de quelques phrases sacramentelles sur chaque négociation, et le corps diplomatique l'avait pris en dépit. Certes , un ministre des affaires étrangères ne doit point livrer les secrets de l'État, mais il doit être causeur aimable. grave et discn-t; s'il veut savoir beaucoup il faut qu'il dise un peu; il ne doit pas laisser tomber chaque parole comme un oracle et mesurer les mots de manière que toute expansion devienne désormais impossible. La methode du duc de Broglie était de n'avoir jamais que des rapports officiels avec le corps diplomatique, c'est-à-dire qu'il ne se communiquait que rarement : était-ce fierté de caractère, distraction habituelle, ou besoin de se montrer un peu étrange? Voici ce qui arrivait à l'hôtel des affaires étrangères : souvent le duc de liroglie se trouvait si profondément absorbé dans ses propres réflexions, qu'il ne répondast même point aux questions usuelles qu'on lui adressait: l'huissier annoncait l'ambassadeur d'une grande quissance : le duc de Broglie , le gentilbomme le plus poli de France, restait absorbé dans un fauteuit. le froit dans ses mains comme la sibvlie de Cumes avant de prononcer un oracle, et, s'il se levait, c'était pour laisser tomber quelques paroles sentencieuses, comme s'il se réveillait d'nne de ces méditations qui décident du sort des empires. Et malheureusement, il oe sortait souvent de ces lungs apprêts de somnolence philosophique que des paroles d'une portre fort ordinaire. Vouliex-vous réchausser l'action du duc de Broglie? il fallait lui parler de la traite des noirs, de l'abolition de l'esclavage ou de la propa gande de la Bible; ces sujets agitaient vivement son imagination ardente. Et comme l'Angleterre savait très-bien ce faible de l'bomme d'État, elle en profitait pour ses intéré s et ses affaires politiques. Cette habitude , i ai presque dit cet e manie du duc de Broglie de ne parler jamais aux ambassadeurs que des affaires spéciales, atlait plus loin. Il est no peu dans les usages du monde diplomatique de s'enquérir des affaires génerales, et un ambassadeur accrédité à Paris aime naturellement à s'occuper de la France. Eh bien le duc de Bruglie ne répundait jamais un mot sur les questions qui se rattachaient à cet intérêt; il coupait court et disait aux représentants de l'Autriche et de la Rossie: « Il ne s'agit pas d : cela , parlez-moi de l'Autriche ou de la Russie; le reste n'est pas dans votre ressort. » C'était de la dignité un peu steuler a. praudres Pétoneras III. de Broglie en lai dienst que, sur comit, it re-melha l'imgulièrement su prime de Polignac. C'était égatement ton babiment je come l'ovro di lorge comme in Staart de Industry Vésicien pris d'une grande esbrenne in Staart de Industry Vésicien pris d'une grande esbrenne de la révolution ressemblacien à M. de Polignace III. de La Vestica par exemple, pour les comps d'état, n'évait pour les de la comme de la rétorie de la comme de la réporte par exemple, pour les comps d'état, n'évait peter ainsi dans la pôlemique des journaux, jourqu'il, vouisil, lutier les pouvoiers et la charte de 1830. M. de Broglie, dans l'exagération de ses formes de legignité personnéel via-si-més em la sessioners, avait

Il y avait cela de partieulier, chez le duc de Broglie, qu'une fois une idée adoptée, il la gardait comme un artiele de foi religieuse; il ne voulait ni contradictions ni obstaeles; on le brisait, mais on ne lo faisait pas ployer. Avec les formes les plus polles, M. de Broglie restait tout entier dans ses convictions arrêtées. Nul ne donnait sa démission plus facilement: quelques-uns ont vu en cela le respect le plus absolu du gouvernement représentatif pour un vote de chambre; je erois qu'il se mélait aussi à ce respect l'idée invariable, qu'on avait méconnu la grandeur de ses conceptions et blessé sa capacité imprecable; il lui était plus facile de croire que la France et la chambre s'étaient trompées, que de penser qu'il s'était trompé lui-même. De là cette manière brusque de quitter le ponyoir, ces sentiments irrevocables qui lui font donner sa démission. Il y a quelquefois de l'orgueil, du depit, caché sous le désintéressement; on semble dire : Le pays a plus besoin de moi que je u'ai besoin

Au reste, un deuil irréparable et domestique était. venu affecter le caractère moral du due de Broglie; sa femme taut aimée, si honorable, si respectée, avait eessé de vivre. Ceux qui ont, pour se distraire. la vie extérieure, les plaisirs bruyants, les folles joies du monde, les bals et les fêtes, peuvent un peu oublier les grandes douleurs : mais l'homme d'étude et de travail, celui qui avait trouvé à eôté de lui une compagne aimée, une tendre Égérie, voit sa vie entière perdue, lorsque l'impitoyable mort l'en sépare; et tel fut le noble due de Broglie après le lamentable trépas de la duebesse; il n'etait plus le même; sa vic semblait finie; on pouvait même remarquer dans ses yeux, dans sa personne, quelque chose de vide. d'égaré; les affaires lui étaient insupportables, son intérieur bien doux, mais bien triste aussi, Partout l'image de la duchesse de Broglie, de la femme secourable aux malheureux, de l'intelligeute protectrice des méthodistes, dont le eœur ctait si chaste et l'esprit si étendu. Aussi, le due de Broglie disparul-il

eutièrement de la scène publique; il ne visitait plus que quelques amis, qui, comme lui, avaient épropri les ravages de la mort, M. Guizot surtout, aussi frappé comme époux et comme père. Cependant, si le due de Broglie renonça à tout ministère en nonà toute direction en titre d'un cabinet, il n'abdique pas l'influence naturelle que lui assuraient sa science, son aptitude, ses relations et la hauteur de son caractère. On le consulta souvent sur les combinaisons ministérielles; on voulut l'avoir pour collègue, pour président du conseil, et il refusait avec perséverance. Etait-ce toujours par dégoût ou modestie ? Peut être voyait-il bien qu'avec le talent immense de M. Guizot, il ne pourrait avoir que la seconde place dats son parti. Il aima done mieux conseiller, aider, que diriger et porter la responsabilité, lei, ce qu'il faut remarquer, e'est qu'avec le calme et la sérénité la plus apparente, avec l'absence extérieure des passions vives, M. de Broglie partage ses préférences. ses inimitiés, ses protections, d'une manière trèsbizarre, et il se fit un moment le protecteur et l'aimirateur de cet étrange ministère qui remua l'Esrope par une sorte de charlatanisme d'opinions et de propagaude journaliste. Certes, lui, l'homme graw, uo pouvait avoir qu'une considération fort limiter pour le chef de ce ministère; mais il l'aimait par les dépits et les ressentiments qu'il portait aux autres; momentanément séparé de M. Guizot, et voulant tost en dehors de M. Molé, il serait allé je ne sais jusqu'a quelle concession pour éviter de les avoir alors au ministère ; tant il est vrai qu'un homme fort austère, fort grave de principe, peut être entraîné et domine par de tout petits motifs; et quels plus petits motils, eu effet, que la salousie et la rivalité de position?

En debors de ces accidents de earactère et de parti, M. de Broglie restatt toujours l'homme de preuses idées développées chez lui comme une conviction par de fortes études. Il reprenait paisiblement la se d'érudit, de métho-listo, comme avant son ministère, lorsque, écrivain de la Revue française, il dévelupait les théories de l'avenir. Président de la société de la morale chrétienno, juste milieu entre le protestantisme et le catholieisme, il confectionnait de gros ballots de Bibles et d'Évangiles destinés aux lles de l'Océanie, et faisait rédiger des mémoires sur ce qu'on se plait à appeler les questions sociales et homanitaires. Certes, je ne blame pas dans certaines limites ees innocentes distractions; mais quelle est la senle de ces questions sérieuses qui ait reçu une solution satisfaisante lorsqu'elle est separée de l'Eglise établie, l'unique et vérisable formule de la charité organisée? M. de Broglie, à eet effet, gardait de nombreuses relations avec toutes les sociétés bibliques de l'Europo: il avait cherché a les établir, mais en vainau milieu de nous. Notre nation se divise eu deux parties hier glitineles, les enyments et les rerpfiquest les uns veilent que l'Étale mis (tots a) gérèle enveigne et negaties tout; les autres se sourient fort peu de la liblie et de louveriend des insuitiers de rorte qu'il n'y a plus qu'une clave qu'il o'exque de philatropie en debros de la religion, et la caricature l'a sufficiamment désignée. Il y a la sare doute de polivie concierces, mais beauven pédapes et d'espitaleurs ; la travair de la religion de la caricature l'a la libratier de la religion de la caricature l'a sufficiamment désignée. Il y a la sura doute de polivie libratier de la religion de la caricature l'a libratier de la religion de la caricature l'a libratier de la religion de la sura de la religion de de n'être pas comme la sommité de evite longue hirarchés a spiritulement désignée de mi jours.

Ceprodant ce qui est un peu ridicule en France fait la puissance de M, de Broglie en Angleterre : c'est que là on prend tout au sérieux : les méthodistes y forment une vaste secte, une congregation qui eroit et qui professe : peu d'intrignes se mélent aux missions ; le gouverorment les expluite, la politique les ménage, et dans le parlement souvent le parti des saints donne ou refuse la majorité. On peut s'en convancre par ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre eontre le ministère, M. Peel a pu tout toucher, la propriété, la fortune, froisser ou atténuer les caractères véritables de l'aristocratie, et l'adhésion lui est venue de toute part. Voyez quel soulèvement d'opinion lorsque l'Église établie a vu ses droits blessés par le collège de Maynooth; ee n'est pourtant pas une mesure injuste qu'il propose; il veut faire doter un collège catholique par l'État; il veut faire entrer par un côté l'Irlande dans le gouvernement. Eh bien! le parti des saints s'en est emu, et l'opposition devient si vive, que le ministère Pecl en est même menacé. C'est que le parti des saints en Angleterre est si nombreux, qu'il embrasse la majorité de l'État. M. de Broglie correspond parfaitement à ce parti; il y est fort estimé, et e'est ce qui explique et justifie la mission que l'on vient de lui confier pour décider, de concert avec le docteur Lushington, toutes les questions qui se rattacheut à la répression de la traite des noirs. M, de Broglie a signé les traités, et on lui donne la mission difficile d'y obteuir des modifications sérieuses.

Mon Dies I jr uis coursines que les deux pleispotenisies s'entendeux urs la question humatistier, et t tom deux vereent des larmes abundantes ur le deux deux vereent des larmes abundantes ur le blass tous deux feroncils sortie de la un traité qui paisse correspondre à la pratique des affaires, lasend solution importante, en il vagid de la liter des murs abundantes inspendeux en il vagid de la liter des murs torophiquement dans une cociété en faveur des celater, nal n'en sera plus expatie que le doctour Lusbington et M. de Brogles ji réculterai de leux conferences des articles de junuars un de prospectius conferences des articles de junuars un de prospectius baline qui répare les deux nations; en l'Anne en rimagine, petou l'étre aver nision, que l'Angleterre n'est si dispose pour les abbilionisées que pare que le côtid es ville sarce la supérirétée on parvillou; et l'Angleterre accuse la France d'une modifiée artém ans ses opinion, de défaire le indemni des traites signés la veille; de sorte que un lu e peut traiter avec une nation et denagement sur les suplations mêm les plus succèrs. Le résume est est ricles sur le due de Broglie; noi n'a le résume est est ricles sur le due de Broglie; noi n'a le résume est est ricles sur le due de Broglie; noi n'a

parfaitement bien rédigés; mais iei ils doivent se mettre en garde contre l'esprit de méliance et de

Je résume eet artiele sur le due de Broglie; nol n'a plus de science; il y a du Pie de la Mirandole et du Racon dans cette tête, mais tout cela confus, absorbé dans les détails : une sorte d'érudit et de bénédictin dans chaque chose, de manière à ce que les opinions si étudiées se neutralisent, s'attenuent les unes par les autres : eela le jette dans une sorte d'hallueination et de rêves continus; ferme dans ce qui tient à sa personnalité, faible dans ee qui demande une solution pratique, doué d'un esprit sage, et néanmoins allant à l'absolu; révant la marche du genre humain plutôt que le gouvernement du pays. Puis devant lui une multitude d'idées qui dansent comme lorsque dans un rêve vous voyez mille fantastiques personnages, démons aux yeux de feu , vierges gracieuses , cavaliers à la facon de Callot, flammes infernales ou eiel blen. De sorte au'avec le sens le plus droit, le due de Broglie a pu commettre bien des fautes ; a vec une supériorité bienveillante il a pu avoir des jalousies, avce une noblesse infinie de sentiments il a eu quelques petitesses; avee l'amour extrême de la patrie, il a pu préférer le genre humain ; et comme l'Angleterre exploite parfaitement l'idee humanitaire, il a pu s'absorber en elle, et par haine des négriers abaudonner avec trop de confiance notre pavillon national any commodores anglais.

XII

## M. MARTINEZ DE LA ROSA.

Un homme d'État doit être lettré ; les facultés supérieures et selives de son esprit reçoivent un nonveau lustre de cette éducation première du beau et du grand ; le cardinal de Richelieu avait même le faible d'essayer le journalisme (f) et la tragédie; Mazarin était un prosateur distingué; et anjourd'hui

(1) Dans mon livre sur Richelieu, j'as donné des articles de gazette écrits de la sazia mème du grand cardinal. Les autographes s'eu trouvent dans les manuscrips de Béthoue. encore les futules littéraires du prince de Neternales les revent cousièmement pour les rédiction daire et précise de s-n notes , de ses manifestes, et stravité pour les commissancé de noubles parties du cour lispour les commissances de la cour lisquelé à se poere comme un homme d'East y James, pour les ses poere comme un homme d'East y James, pour les ses poere comme un homme d'East y James, pour les pours de la confidence de la commissance pour un pays ; les confidences pour les aprients aux deux chambres, et veulent être ministres, diregourun pays ; les confidences à la confidence de la suite de la comme de principal de la promitience de libres a juries au monde pour le gouvernement et le bombrur des peuples, un comme les ministres d'une révisiblem peuples, un comme les ministres d'une révisiblem peuples, un comme les ministres d'une révisiblem proples, un comme les ministres d'une révisiblem proples, un comme les ministres d'une révisiblem proples, un comme les ministres d'une révisiblem proples.

Hélas l je le crois avec conviction; écrivains, poètes, malgré notro orgueil, nous sommes tons de hien pauvres têtes pour le gouvernement des États. On a beau s'enfler dans des programmes, dans des discours sur l'art, poser ici sa théorie humanitaire , là sa mission céleste, même dans la préfaco d'un drame qui tombe le lendemain, ou dans un discours d'académie qu'on ne lit plus; tout cela ne change pas la nature des esprits. Nous tirons tous une vanité excessive de ce que nous savous placer quelques lignes à côté les unes des autres, de ee que nous faisons, ici quelques vers, là de la prose. Depuis cinquante ans notre pauvre France a eu dans ses affaires hien des gens de lettres, et Dieu sait ce qu'il en est avenu. Oni, sur les questions d'honneur, de patriotisme, un vieux soldat illettré nous serait préférable. Les encyclopédistes, au xviir siècle, so contentaient de faire de la philosophie au profit de Catherine II, du roi de Prusse, et do trahir la grande politique de Louis XIV, en é hange de quelque vanite et d'un peu d'or. C'est à notre tour. nous leurs enfants, de tourmenter, d'agiter, de démoraliser le pays. Nous l'accablons sous la politique, sous les romans, sous les livres de toute espèce. Le plus netit d'eutro nous rève la dictature d'une république. la direction de l'humanité, la seuveraineté de l'avenir.

1. Ebyagen a un poète ministro dirigent ; quel exemple et quelle perferance pour tous Est-ec que tous les fisieurs de vers à ous pas le mêmo drout i îl y en a de supérieurs à N. Martinez de La Bous ; les uns ons fisi des tragéciles bien plus remarqualhes La Bous ; les que reine de d'annes, de odes, des poemes, Est bient pourquoi rétiere la sanction à laus de meirle ? Noul les les des des les des des des des les les les des les des les des les des les les les leur soiet ouvertes la politique de la France n'est-elle pas une grande épojes és di ly a du d'arma, d'arman, et lou en afaions toutes ne pétice eggrant d'a

Nos aïeux avaient plus de sens : c'était aux voldats de œuur, aux gens de haute expérience, qu'ils confiaient les affaires; ils étaient l'élément de cette diplomatig que le xvi\* siècle avait léguée à Louis XIV; et

tous les fils de magis:rature, comme les Voyer d'Argenson , le président Janniu , faisaient de la politique leur éducation, et de l'examen de l'Europe leurs études approfondies. Quelle belle école de diplomatie encore que celle du xviiiº siècle, où les Vergennes , les Saint-Priest conduisaient les grandes affaires de la monarchie au dehors l Qu'est-ce que tout eela à côté d'un poête? Un poête est une nature supérieure ; sa vocation est marquée de Dieu; s'il fait des vers . c'est par accident, comme des perles qu'il some sur ses pas; s'il daigne écrire, e'est un vol qu'il fait à la pensée gouvernementale d'une génération. Le diplomate n'est plus rien à sa face divine; l'hommo d'État pratique et modeste ne comprend pas les destruées du genre humain ; le magistrat a des vues étroites ; le soldat n'est que l'homme de la force. Le poète est une nature divice qui vient de temps en temps se reveler, s'incarner; et si un jour il daignait gouverner le monde, ce serait l'âge d'or, l'épopée divine. Ce n'est poirt un type idéal que nous créons ici, cela a été dit en bon lieu en face de gens considérables et par des hommes d'esprit.

Grenade est certes la plus jolie ville de l'Espagne ; je la préfére à Cordoue, à Jaën ou à Murcie; j'en excepte Séville et Cadix. Nais quand on a franchi la Sierra-Morena, je crois que l'Andalousie ne compte pas de plus helles cités que Grenade, de peuple plus gracieux que le Grenadin, avec une grande politesse de mœurs, une éducation distinguée, que lui donne le voisinage de Nalaga et de Gibraltar; s'il n'y avait pas les coups de carabine des contrebandiers de la Sierra-Nevada, le voyage le plus original serait de Grenade à la côte de Motril, où la mer se déploie si belle. Dans cette ville de Grensde naquit, vers 1788, don Francisco Martinez de La Rosa, d'une famille hounéte et fortunée. Alors le règne de Charles III finissait; cette royale administration avait eu deux parties : l'une politique et morale . l'autre d'administration pratique Au premier point de vuc , l'administration du comte d'Aranda avait été fatale àl'Espagne. Les hommes qui se mélent de changer les mœurs des nations, de briser les autels, sont comme de grandes fatalités pour les peuples, L'Espagne, depuis le xive siècle, n'étail grande que par sa foi, par son énergique mouvement d'idées, et le comte d'Aranda, lié avec le parti encyclopédique , lui enlevait tout cela comme à plaisir. Au point de vue administratif, le règno de Charles III avait été merveilleux : on lui devait des ametiorations réelles, de larges et belles routes, des ponts splendides, le Prado de Madrid, les épais ombrages du Buen-Retiro; il y avait dans Charles III quelque chose de Louis XIV. Seulement le comte d'Aranda vint gâter cette administration attentive et surveillante, par des idées de philosophe, qui devaient entraîner la décadence rapide de l'Espagne ; oui, il y a des pays qu'il faut bisser avec leur foi; avec leur noit; avec leur noit; avec leur noit; oven teur qu'ils fassent encore quedque chese de grand. Les philesephes sont semihalhes à ces vieillards, époinés de toute sensation, qui viennent infiftere dans le cœur des jennes hommes leur désillassiennement de teutes cheses, leur faigue, leur énervement, les freides misères de leur cœur et de leur dans.

Martinez de La Rosa fit de bonnes études, autant que le peut un étudiant d'Espagne à l'imagination vive, et qui, enveloppé de son mantrau neir, jette les seagnas languissantes sous les balcens des jeunes filles andalouses: l'étudiant espagnel a un caractère particulier; combien de fois n'en ai-je pas rencontré sur les grandes routes, une mandoline suspendue sur l'épaule, faisant mille jeux, pour faire sourire la dignité castillane l'Tendre la mainn'est rien pour eux, et pour une pieceta, ils veus chanteraient teutes les rondas et les scaonas de Barcelene et de Valence. Martipez de La Rosa fut denc poëte cemme teus les Andalous; mais cette vocation se dessina plus fortement chez lui à l'époque eù la trahisen de don Manuel Gedoï fivra l'Espagne à Napoléon. Je fus surpris, dans la Péninsule, d'un fait qui n'a dû échapper à aucun des reyageurs, c'est la liberté licencieuse des chants populaires; ih en ne s'épargne rien contre le roi, les faveris; et ce fut en Espagne une mission pour tous les jeunes poètes de réciter des invectives contre Manuel Godoï et la virille reine, qui avaient si étrangement trahi la patrie pour un ameur.

Cette opposition hientôt se manifesta par l'enthousiasme que tous les peuples montraient à Ferdinand VII; le prince des Asturies devint comme le symbole de l'Espagne et le principe de la grande résistance nationale. On se demande encore aujourd'hus comment il se fait que l'Espagne, si grande, si béroïque, lurs de la guerre de l'indépendance, seit aujeurd'hui si abaissée, à ce point d'user sa vie dans les troubles civils. C'est que la pelitique d'alers suivit la double impulsion de l'esprit espagnel, e'est-à-dire la religion eatholique et la nationalite provinciale. De nos iours on a veulu imposer à l'Espagne l'indifference religieuse et l'unité représentative dans le gouvernement: cela l'a tuée. Pour qu'un peuple soit a la hauteur de ses destinées, il faut le laisser agir avec son earactère propre, avec son instinct; si vous brisez le ressort naturel, comment espèrer une ferte et patrictique direction dans l'esprit du pays?

Le jeune Martinez de La Resa prit une certaine part aux événements de la Péninsule; s'il avait chanté la jeune fille de Greunde le soir seus les talcons des Posodos, dès que la patrie cet poussé le cri d'alorme, quand les Français envahirent l'Andalousie, Martine de La Rosa composa un chant épique, remarquable

dans la belle langue espagnele, sur la délivrance de Saragosse. Ils avaient éte si grands ees défenseurs immortels de la ville sainte, ils méritaient hien ces hymnes d'admiration! Martinez de La Resa, aiesi que tous les jeunes hommes qui ne pouvaient préter encore leur bras à la patrie, se retira en Angleterre comme négociateur attaché à l'ambassade des cortes. Et ce fut la sans deute qu'il s'imprégnit de ses idées d'admiration exagérées pour la constitution anglaise. Je ne sais si je m'abuse, mais cette manie d'imiter la constitution anglaise a fait bien du mal au monde ; quelques hommes vont en Angleterre, examinent d'une manière fert imparfaite les origines du parlement; puis, sans se rendre compte si leur pays est prépare à ces formes de discussions et de tribune, ils s'en engeuent, et ne sont satisfaits que lorsqu'ils ont pu doter leur vieille nation d'institutions représentatives. De là une des grandes causes de faiblesse, de dissensions, dans les pays les plus énergiques du mende; car la dispute devient un combat de taureaux dans l'arène.

De Londres, Martinez de La Rosa revint à Cadix, où alurs s'étaient réfugiées les certes espagnules, d'abord rassemblées à Séville. Ce spectacle de Cadis, avec ses fêtes et ses grandeurs de résistance , frança vivement lord Byron, lorsqu'il traversa l'Andalousse durant l'invasion française. Ce fut à ce moment décisif, eù les cortes commencaient à prendre l'initiative contre les seldats de Bonaparte, que Martinez de La Resa, pour la première fois, jeta une œuvre considérable sur le théâtre de Cadix. Après ees belles courses de taureaux, où la multitude s'émeut et s'agite, il fit représenter la tragédic de la Viuda de Padilla, suiet patriotique qui se rattache au soulèvement des communeros, sous Charles-Quint : noble image du siège de Saragosse, destiné à exalter teus les nebles cœurs. Voiei le sujet : Durant le siège de Telède fait par Charles-Quint, Maria Pacheco, l'héroine, se déveue et soulève le peuple au nom de la liberté. C'était moins une tragédie qu'un ebant héroïque, destiné à relever le coursge des habitants qui combattaient pour la religien et la patrie ; les seules idees avec lesquelles on fasse de grandes choses, L'œuvre littéraire s'efface done devant la pensée politique : Martinez de La Rosa était alors bon cathelique. vieux chrétien, comme le disaient les titres d'Espagne peur désigner un hon eiteyen. On s'imagine que nous avens beauceup change; la question relig euse est encore an fend de teus les cœurs; aojeurd'hui neus y marchens tout nettement; la pelitique n'est plus qu'un accessoire, et d'ici à dix ans, le monde entier ne sera plus remué que par les questions religieuses. Martinez de La Rosa fui porté député aux cortès, pour accemplir l'œuvre de la délivrance patriotique. Les cortès n'eurent pas une grande durée, car la restauration de Ferdinand VII se fit presque aussitôt après les événements de 1814.

lei commence une question historique de la plus haute importance et pourtant mal examince : quel était le parti le plus national en Espagne, celui des cortes ou celui de la royante de Ferdinand VII, c'està dire une représentation constitutionnelle, ou al reu neto? Je réponds que le parti véritablement espagnol était celui de Ferdinand VII; les liberales étaient Anglais de rœur, de souvenir, d'intérêt; Ferdinand VII voulait reconstituer l'Espagne monarchique avec les alliances de famille, en France, à Naples; le principe religieux, la nationalité provinciale. Le parti des cortès, sontenu de l'Angleterre, aurait fait de l'Espagne ce quo les liberales ont fait du Portugal, une sorte de province soumise à l'Angleterre, La constitution des cortès de 1812 n'avait rien de national : c'était un instrument anglais, une manière de confusion pour que le commerco britannique s'exercat pleinement dans les provincos de la Peninsule; avec la ronstitution des cortès la maison de Bourbon etait annulée, l'action de la France détruite, Aossi Ferdinand VII n'hésita pas a l'attaquer, à la briser, et à replacer son trône au milieu des deux forces religieure et monarrhique. Les cortès avant voulu tenter une résistance, elles furent dissoutes. On a dit alors, comme nn grand reproche, que Ferdinand VII s'appuya sur les moines et les basses classes nour consolider son autorité politique; c'est qu'en effet, il n'y avait que cela de national et de fort en Espagne. Oui avait défendu les cités assiégées par une armée d'envahisseurs impitoyables? Les moines, fils du peuple. bien meilleurs soldats, patriotes plus purs que res levées en masse des cortès, et même que les corps réguliers de Castaños; chaque couvent était devenu une citadelle durant la guerre de l'indépendance; c'etait la croix à la main qu'on avait sauve le royanme: le peuple ne comprenait pas les principes politiques, les institutions constitutionnelles; mais il savait qu'il fallait defendre la patrie, le sol et les églises. La bourgeoisie en Espagne, presque toute étrangère, ne pensait qu'au commerce et à l'alliance anglaise : les negros n'étaient qu'une nuance des Mores, Ferdinand VII se montra donc bon Espagnol en s'appuyant sur les deux éléments réels de force et de prépondérance.

Dan cette crire de restauration. A distauration de La lloss, qui avait dis partie de la dermitte assemblée des cortes, fut arclée et jet d'abord dans une prison. Il y demuza dura années. Cet rigueure, on ne peut let approuver, sur out envers un homme auso innéfrendé et un espir aust calitée; intepable de toute réviné et un espir aust calitée; intepable de toute artion mauvaise, un même comprometante pour un pumoré. De cette prison il fut evoyé dans une des provision de la cête d'Afrique. Je ne sais si ce soiril tothaut régueit le ceur du capit (o ubies ni ese presitothaut régueit ceur du capit (o ubies ni ese presi-

dies d'Afrique n'ent pas toutes les cruautés dont en parle, comme les plombs de Venise; mais tant il y s que ce fut sur la côte d'Afrique que ces poëtes et remanciers chanterent leurs plus gaies chansons; c'est dans l'esclavage que Cervantes composa son Don Ouichotte, et Martinez de La Rosa (la comparaison ne peut le blesser) tit la aussi de la poésie, de la poésie didactique fort tranquille, ce qui suppose que la parson rtait donce et l'air pur. Horare devint son livre de predifection. A l'imitation du poête des Cascatelles de Tivoli, il composa uu Art poetique, recueil dei régles à l'usage de la composition littéraire; il tradusait les Epitres et les Satires d'Ilorace; ainsi se passerent quatre ans de sa vie au pays des Moses. Le soleil de Greuade était presque africain; les traditions plaçaient les races des deux pays sous une même origine; ses vieilles églises étaient des minarets, ses marches restaient moresques : pour Martines, rien n'etait neuf dans son exil sur les côtes d'Afrique; c'étaient à peu près les mêmes mœurs, le même de mat, des émotiuns semblables,

Le jour de la delivrance du captif approchait sve une revolution nouvelle qui devait une fois encore bouleverser l'Espagne et derbirer son vieux mantere; car, ôtez à l'Espagne ses mœurs antiques, son caractère national, que lui reste-t-il? Vous n'avez pas éé sans reucontrer dans le beau monde, n Madrid, on E-pagnoles affublées de chapcaux français achetes à la rue de la Mostera : est-il une coiffure plus disgracieuse pour une Castillane à mantille? Eh bien! l'Espagne, avec une constitution liberale, me fait l'effet de ces femmes affreusement de nationalisees. Cen'tiel point le peuple qui faisait la révolution de 1820, mai l'armée, l'armée travaillée par les chefs, et encourage par l'Angleterre, qui ue vuulait pas que l'Espagnerestit paisible dans les mains de la maison de Bourbon. La revolte de l'He de Léon sous Biégo amena de nouveau la constitution do 1812, et Ferdinand VII fut obligde renoncer aux vieilles mœurs espagnoles, sus courses de taurcaux, aux etiquettes de l'antique Espagne, pour accepter les cortès proclamées par le ls. ionnettes. Ce fut cet événement sinistre qui restit la liberté à M. Nartinez de La Rosa, Comme il sest fait partie dos cortès en 1813, il dut reprendre miorellement sa place; et il se posa d'abor i romne le partisan de la constitution extrême. La réflexion sint ensuite en présence do taut d'excès ; de concert avec quelques uns de ses collègues, il vuulait creer une opinion mixte, un parti tièdo qui, amuulantic pouver de Ferdinand VII, ne laisserait neanmoins aucuse énergie aux cortes. Au milieu des imaginations atdentes de l'Espagne, Martinez voulait parter la langue de la modération | II fut fort peu compris dans cette Espagne où toute discussion est une lutte achsener,

un combat à comps de cuuteau. Il faut tuer un Es-

pagnol si vous voulex empécher son sang de bouitlonner. Les conséquences de cette position prise par

M. Martinez de La Rosa furent de l'effacer dans la grande lutte engagée entre deux opinions vivacea, les serviles et les descamisades, combat simple, naturel au milieu de ces populations, comme celui du toréador dans un cirque. Un parti de modérés n'était donc pas possible; cependant on voulut l'essaver au pouvoir, et Martinez de La Rosa fat nommé ministre des affaires étrangères de Ferdinand VII, qui le subit sans l'aimer, popr contenir les exaltés, Le roi n'était plus rien, la politique consistait dans un jeu de bascule au mitieu des cortes. Tout se produit dans la marche de s temps avec les mêmes caractères et d'identiques résultats : on peut dire que Ferdinand VII se trouvait, par rapport à M. Martinez de La Rosa, comme Louis XVI avec l'hunnéte ministère des Feuillants, Je ne saia si en politique, quelquefois, il ne vaut paa mieux avoir affaire à des pervers qu'à des âmes pusillanimes; avec un méchant un prend ses précautions; un homme faille vous entraluc, vous pousse daucement à l'abime, Martinez de La Rosa n'était point capable de lutter contre ce mouvement révolutionnaire, impétueux et sanglant, Certes, ce fut une époque bien décousue, bien singulière que celle qui vit trois poètea aux affaires : M. de Chateaubriand en France, Canning en Angleterre, et M. Martinez de La Rosa en Espagne. Avec le grand respect que le norte au noble talent de M. de Chateaubriand, il faut dire qu'il ne fit à cette époque que de splendides discours; il fut entraîné par les royalistes, et la question d'Espagne fut décidée presque sans lui et matgré lui. Canning était un déclam-teur avec un peu de charlataniame, menaçant sans cesae, et ne faisant rien, déclarant à tuut moment qu'il allait ouvrir les antres d'Éole, et a'abatemant bien de le faire. Enfin le pauvre Nartinez de La Rosa appelait de toute son âme la modération des partis, tandis que les clubistes de la Fontana de Oro pendajent et massacraient à Madrid, avec la facilité la plus triste et la plus monacante pour un système. Le ministre invoquast la constitution, lea doctrines de majorité et de minorité; il défendant la prérogative royale quand il n'y avait plus de roi; il parlait de calme quand l'Espagne était en feu

Sì in y axai pas cu de sang au milicu de ces terrilike a cience, c'edi et un specació d'une estréme cupriosité to nit surtout cette fausse position du ministre lors de l'héricuje révolution de agrade du château, qui voulurent sauver le roi; ils engaggerent une lutte sangiante et malheroures contre la milice. Dans cette falte journée, Martiner de La Rosa fut réduit à la plus compléte nutilié comme humme positique; il ne sui aller ni avec le roi, ni avec les conteis și continua son rôte modrée, c'aca-dire d'eppris in un fe Psopage; el l' ofte modrée, c'aca-dire d'eppris in un fe Psopage; el l'

voulait le roi et la constitution, répétait-il, c'est àdire annuler l'un par l'autre, et préparer l'absence de tout pouvoir; situation qui se produit facilement chez lous les esprits étrangers à la force d'une direction gouvernementale. M. Martinex de La Rosa est à peu près ce qu'on appelle en France un homme de \$789: théoricien de bonbeur public, de liberté et de royauté, avec une sorte d'horreur du pouvoir fort, mauvaise école dont M. de Lafavette a dit le dernier mot et le programme. Le pouvoir est trop considérable pour leur caractère: aussi Martinez de La Rosa ne put-il se tenir aux affaires ni avec les cortès, m avec la restauration, et lorsque Ferdinand VII fut rétabli par suite de la campagne de 1823, le ministre fut exilé à Grenade. Puis de là , force de quitter la l'éninsule avec un nasse-port de voyage, il visua l'Italie, l'Angleterre, et vint enfin se réfugier en France.

Ce fut alors surtout qu'il parut entièrement étranger aux idees nationales de l'Espagne, c'est-a-dire à cet esprit énergique et fort qui lait son patriotisme. Il y avait dans les études de M. Martinez de La Rosa un gout pronouce d'abord pour les institutions anglaises; il s'y méla hientôt une tendance pour fa charte de Louis XVIII; sea liaisons avec le parti tibé; ral à Paris lui lirent croire à la possibilité d'appliquer au gouvernement de son propre paya le système dea deux chambres avec des pouvoirs ponderés, et ceci faisait son rêve le plus eber. Désormais il fut tout, excepté vieil et bon Espagnol : à Paris, savant et bomme de lettrea, on le voyait à la bibliothèque du roi, fouillant les vieux livres pour chercher quelques idées d'histoire et de poésie. Il publia sea œuvres en espagnol; mais graduellement l'esprit étranger avast gagné chez lui tellement de terrain qu'il renonça presque entièrement à la langue espagnole; il fit même représenter à la Porte-Saint-Martin un mélodrame en français : il portait le titre d'Aben-Humeyo ou la Hévolte des Mores sous Philippe II. Il se passait alors un fait assex singulier que j'ai plusieurs fois signale : toute la litterature en etait aux révoltes; on jouait partout les barricades; les théairea royanz, sous Charles X, n'avaient d'encouragement que pour les Vepres siciliennes, la Muette de Portici, les États de Blois, Guillaume Tell. M. Martinez de La Rusa voulut payer sa de te à l'esprit général d'opposition; c'est ainsi que la plupart des refugiés reconnaissaient l'hospit-lité que la monarchie française leur dounait, Abrn Humeya cut peu de vogue; on voulut lui en faire une de bruit et d'upposition, mais il y avait si peu de merite réel, une absence si complète de ressorts dramatiques, une si pauvre intelligence de notre langue, que l'œuvre de M. Martinez de La Rosa eut un de cca succès négatifs qui sont pirea que les

Alors un drame plus émouvant que ceux qui se

jouent sur les théâtres se préparait par la révolution de juillet, sorte de triomphe populaire dont M. de La Rosa avait été si souvent témoin en Espagne. A Paris, le ministre des cortès dut naturellement se mettre en rapport avec les réfugiés espagnols, qui, arrivés de Belgique et d'Angleterre comme lui, voulaient tenter une revolution dans la patrie. Ici commence della une séparation qui se produit et se developpe, entre les hommes d'énergie et de volonté qui merchent droit au renversement de la royauté de Ferdinand, et cens qui désirent seulement une modification dans les formes d'administration sous le roi; Nartinez de La Rosa se rangea à ce dernier conseil, et il ne prit qu'une faible part à ces mouvements sur la frontière pour préparer une révolution en Espagne. Dans le mois de novembre 1830 cette tentative audacieuse fut comurimée par l'énergie de M. de Calomarde : il ne faut jamais juger un bomme avec les opinions des partis hostiles; N. de Calomarde se montra caractère de fermeté, et on peut dire qu'il sauva la monarchie espagnole d'une grande crise à cette époque. Telle est la tendance des philosophes et des révolutionnaires, ils n'ont d'éloge que pour les bommes qui ont perdu leur pays; Pombal, par exemple, livra le Portugal à l'Angleterre, et l'umbal est un grand mioistre parre qu'il détruisit les jésuites; le comte d'Aranda tua moralement l'Espagne, et Aranda est un grand ministre parce qu'il fraternisait avec les enexclopédistes; mais Calomarde est un bouffon cruel parce qu'il était peuple et qu'il sauva l'Espagne des mains des réfugiés, que l'Angleterre envivait là pour accomplir l'asservissement de la patrie suus l'aile d'une constitution.

Toutefois, au sein de la famille royale se produisait nn drame d'intérieur, comme il s'en trouve plusieurs dans les annales de l'Espagne, et cette crise devait spérer un changement radical dans la constitution. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner la question historique de savoir si, en Espagne, la lui salique existait, ou si e'était une loi personnelle aux Bourbons. En supposant qu'elle ne fût qu'une loi , pour ainsi dire , de race, c'était briser le pacte de famille que d'abolir l'ordre d'hérédité, e'était détruire l'œswre de Louis XIV. et ce fut la faute capitale de Ferdinand VII. On arrivait done à un droit public nouveau en ce qui touche les rapports de l'Espagne avec l'Europe. Avant que la révolution de juillet eût brisé les liens réguliers et politiques des familles son veraines, il s'était fait des protestations de toutes les branches de la maison de Bourbon contre cet acte royal qui bouleversait les droits et les traditions héréditaires. Deux seules puissances y avaient applaudi, l'Angleterre et l'Autriche : l'Angleterre, parce qu'elle avait combattu presque un demi-siècle pour briser le pacte de famille, et ses armées avaient paru dans la Péninsule à cet effet; aux traités secrets de 1815, elle avait fait même insérer

ane stjentaien particulière pour l'abdition de pois de famille, tast il est vrai qu'au milien de rénements les plus étrangers aux questions en elles entres. l'Angleterre ne per d'jamais de vue les principes de u politique traditionnelle. Ce qu'elle avait vouls uve Louis XIV et Louis XV, elle aspirait à le réaliser de vertu des nouveaus intérête et des embarras inirieurs que la révolution de juillet jetait dans le governement du pays.

Quant à l'Autriche, e'était également une idée de sa vieille diplomatie que l'abolition de la loi salique en Espagne. Un des faits qu'elle avait le plus conhattus dans les guerres du xviue siècle, e'était la succession d'Espagne invariablement déférée à la maison de Bourbon. A la fin d'une Inngue lutte, ele avait consenti, malgré elle, à l'établissement d'une famille rivale sur le trône de Charles-Quint. La praymatique sanction de Ferdinand VII donnait donc gas de cause à sa politique, en séparant définitivement l'Espagne de la France par la famille; avec de la patience et de l'habileté, l'Autriche pourrait ramener sinon la domination de sa maison, an moins le mirisge d'un archidue ou d'un prince allemand arec l'heritière du royaume d'Espagne, et la pragnatique allait ouvrir la porte à une politique nouvelle que le droit public de la révolution de juillet favorisait; car eette révolution, avec ses maximes hautaines cosite les rois et les dynasties, proclamait l'alliance des priples bien avant celle des souverains. Ponr elle, le pacte de famille n'était plus rien à côté de la propgande; fausse politique qui servait admirablement les desseins de l'Angleterre et de l'Autriche; la propigande passerait comme un orage; les folies pionlaire auraient un terme, et les cabinets hostiles à la France pourraient conquérir la prépondérance que Louis XIV avait assurée d'une manière indestructible à Philipor et à sa descendance.

Cette politique de la pragmatique, qu'il faut pi jamais perdre de vue, créa en Espagne une opnist mixte. Saluée par les convictions de M. Martiner de La Rosa, elle devait lui rouvrir une fois encore la direction des affaires. Les droits de don Carlos mécon nus, ee prince se placerait naturellement à la tête d'un parti, celui de l'hérédité, appuyé par les partisans du druit absolu , parti puissant en Espigne, qui avait pour lui le bas peuple de la vieille patrie. Des lors, moins par affection que par situation, Ferdinand VII devait se rapprocher, non point des liberales ni des negros, mais d'une eertaine fraction modere des cortes, hostile à don Carlos, et qui devait lutter à la fois contre les absolutistes et les cortés radicales. sorte de juste milieu qui convenzit parfaitement à l'esprit de M. Martinez de La Rosa. Telles étaient les positions dessinées dans les derniers temps de la sie de Ferdinand VII. Le ferme Calomarde s'était retire devant la régence anticipée de Marie-Christine; ses idées avaient fait leur temps, et après lui était venu le ministère de M. de Zéa-Bermudez, un des hommes les plus rapables et les plus tempérés de la monarchie espagnole. Son nom avait paru en ordre secondaire, mais dans tous les congrès. Longtemps mélé à la diplomatie, il avait pour lui l'appui moral de la Russie, qui le plaçait haut comme modération et tempéranee; son système fut moins rude que celui de M. de Calomarde, dévoué à la régence, parce que, au fond, l'Europe entière poussait à l'abolition du pacte de famille, Il avait voulu apporter dans le gnuvernement de l'Espagne un système de justice, de majesté et de grandeur calme, qui n'était point en rapport avec les passions ardentes. Les esprits qui aiment les parallèles ont voulu comparer MW, de Zéa et Martinez de La Rosa, comparaison saus vérité: M. de Zéa est une capacité réelle; M. de La Rosa une expression donce et molle d'une véritable impuissance de gouvernement positif. Si l'on pouvait prendre un terme réel de comparaison en France, M. de Zea, e'est un peu M. Molé, avec les mêmes idées de gouvernement fort et considérable, la même politesse de formes, avec un système arrêté et la pensée que le pouvoir doit rester maltre de la direction des affaires. M Martinez de La Rosa, c'est M. Odilon Barrot, seulement plus lettré et d'une compagnie plus exquise, invoquant la phraséologie de 1789, pour remplacer, par les principes libéraux, les régles fermes et positives des gouvernements. Ce qu'on appelait enfin le despotisme éclairé (depotismo illustrado) de M. de Zéa était une manière de relever le pouvoir en Espagne, et de lui donner une forme et une couleur mieux en rapport avec la civilisation et les idées avancées de l'époque.

Sous le régne même de Ferdinand VII, M. Martinez de La Rosa etait rentré en Espagne. L'ancien deputé des cortès avait l'instinct que l'application judiciaire et politique de la pragmatique donnerait de la vie à certaines idées désordonnées et turbulentes , a une convocation d'assemblée, et que l'action de l'Angleterre relèverait le parti libéral. M. Martinez de La Rosa revit donc sa chère ville de Grenade, pour saluer ses vieilles légendes moresques, ses alcazars frangés d'or, ses jardins d'orangers, et bientôt une amnistie proclamée par Christine vint lui rouvrir les portes de Madrid, où l'ancien ministre des cortès put renouer quelques intrigues politiques à l'aide de ses travaux littéraires , qui sont souvent un moyen de faire reparler de soi et de donner de nonvelles forces à la popularité d'un nom trop tôt oublié. Les amis de M. Martinez de La Rosa dissient bautement : « qu'il ne voulait plus de la politique active, » et on le voyait s'affilier à toutes les sociétés littéraires, petits clubs qui préparaient les grands. On donna du retentisse-

ment alors à une hiographie qu'il publia d'un héros de la liberté au xviº siècle, afin de grandir les idées et les principes de résistance libérale. C'était un bien médiocre ouvrage que la Vie de Heinan Perez del Pulgar; mais on l'exalta beaucoup, parce que ce n'était pas l'œuvre, mais l'homme, que l'on entourait. pour préparer son avénement au pouvoir. C'est ce qui arrive sonvent dans la critique des partis : les plus pauvres œuvres, rompilations historiques, longs et lourds volumes, ou quelques lignes jetées, sont egalement l'objet d'une adoration et d'un culte, lorsqu'ils émanent d'un homme que les partis appellent au pouvoir. C'est un immense concert d'éloges; on trouve du beau à chaque page : l'erreur est le vrai , le vulgaire est le grand; on vent grandir que publication jusqu'à en faire un événement; n'importe que le livre passe ensuite; ce qu'on a voulu, on l'a obtenu ; est ce que les partis s'occupent de l'avenir d'une cenvre d'art? un pamphlet est plus important pour eux que le beau antique!

Aussi, M. Martinez de La Rosa ne perdit pas son temps : la petite brochure lui valut l'opinion, et l'on annonça, avec une sorte d'affectation, qu'à peine donnait-il le dernier bon à tirer de son petit livre, que la reine régente l'appela au poste capital de président du conseil et de secrétaire d'État aux affaires étrangères. C'était la politique du testament que M. Martinez de La Rosa était chargé de faire triompher. Réduite à l'Espagne, cette politique n'avait aucune base, aucune force intrinsèque; les Espagnols du vieux parti catholique se tournaient vers dun Carlos: les âmes ferventes et jeunes allaient aux communeros, e'est-à-dire au parti exagéré, en un motà la politique des cortes. La régence et le testament n'avaient donc aueune opinion pour se soutenir; dés lors, M. Martinez de La Rosa dut ehercher à l'étranger l'appui qu'il ne trouvait pas dans sa nation. Jamais il n'avait été l'homme national; sa vie s'était presque tout entière passée à l'émigration, en Angleterre et en France : il était dominé par la puissance de ces idées, et plus spécialement par les intérêts de l'Angleterre : car . aux temps réguliers, la politique de la maison de Bourbon aurait été de soutenir le droit héréditaire et la pragmatique de famille. Quel fut le premier acte décisif de M. Martinez de La Rosa après la signature du traité de l'alliance conclue avec la France et l'Angleterre? Ce fut d'envoyer une armée en Portugal, pour chasser don Miguel : c'était faire ici admirablement les affaires des Anglais, ramener le Portugal sous leur domination, donner une prime aux marchands de Porto; et, d'après ee premier acte de haute diplomatie. M. Martinez de La Rosa, qui craignait le parti du mouvement extrême, crut indispensable de faire quelques concessions aux idées des cortes mudérèes, formule à son image; et telle fut l'origine du Estatuto real, sorte de charte concédée à la manière d'Angleterre et de France, et dont le hut était surtout d'éviter la constitution des cortès, symboles des liberates espagnols. Pour la politique intérieure, comme pour la poli-

tique extérieure, l'esprit de M. Martines de La Rosa se révélait par une tendance favorable aux idées étrangères : ce qu'on as pelait la gnadruple alliance n'était qu'une vaine feuille de papier que les circonstances avaient dictée comme une pature offerte à la curiosité des publicistes, et M, de Talleyrand ne croyait pas plus à sa durée, à son esécution d'avenir, que le ministère auglais lui-même. Le statut royal, jeté dans un pays d'ardentes passions, déchiré par la guerre eivile, n'était également qu'une feuille de papier sans consistance (una naveleta), un acte precurseur d'une politique plus dessinée, la seule qui eonvenait à l'Espagne. De cette manière, l'ecrivain se montrait tout d'abord dans la politique ; il rédigeait des actes, des proclamations, de grandes formules, en bon espagnol, au reste, et qui obtenaient néaumoins peu de eredit sur la multitude, alors carliste ou libérale, sans milieu.

Tout occupé de rédaction et de beaux discoura. M. Martines de La Rosa ne voyant rien dans les évênements réels de l'Espagne; e'était un étranger, un exile, tout detrempe par le contact du parti whig et du vieux libéralisme de France, qui esperait gouverner ce peuple fier, atter et demi-sauvage de la monarchie espagnole. Il y a dans notre histoire un parti qui portera longtemps un stigmate déplorable, c'est le partigirondin ; les poètes peuvent s'en emparer et le grandir. parce qu'il fut bonoête, qu'il se trompa, et qu'il fut entraîné plutôt que dominateur, et que pour expiation il ent l'échafaud; mais trouvez quelque chose de plus faible, j'as presque dit de plus lâche que cette Gironde, qui laisse tout faire et tout s'accomplir, le mal surtout, les massacres de septembre. le 2 août et la mort de Louis XVI. Il y avait dans les facobins au moins une idee de force et de gouvernement; c'était une opinion fanatique et cruclle, qui avait pour but d'établir une démocratie et de préserver les frontières de la France. Mais le parti de la Gironde, quelle excuse avait-il pour justifier ses actes ? Eh bien l M. Martines de La Rosa et les partisans du statut royal peuvent être comparés aux girondins; c'est sous leurs yeux que s'opère le massaere des moines, e'est-à-dire le plus pur sang de l'Espagne coulant à fluts, les hommes de fer qui l'avaient défendue dans la guerre de l'independance. C'est sous les yeux de ce ministère que des genéraux fideles sont depecés par des cannibales : M. Martinez de La Rusa ne put s'opposer à rien, pas même aux scènes militaires de la Granja, et c'est une tache fetale dans son ministère. Out, sans duute, N. Martines est une

Ame honnête, un esprii d'élité incapable d'une action mauvaise; mais à la façon de Pétion, de M. de Lafajette, honorables aussi, qui par faiblesse, et en verti de leurs principes; jetaient on trouble immente dans la société. Chargès de défendre le pouvoir royal, ils le laissaient tomber à terre, sauf canuite à le faire ramasser pe la révolte, et le le danger social.

C'est dans cet état de faiblesse et de désordre que M. Martines de La Rosa laissa l'Espagne. Une fois la porte ouverte à toutes les révoltes, le mouvement n'ent plus de limites : des scènes affreuses de la Grania à la régence d'Espartero il n'y eut qu'un pas : on avait céde à quelques caporanx ivres, ces caporanx eurent leur général, et Espartère dut prendre le pouvoir. A ce moment se produisit un double fait qui ne doit pas échapper à l'observateur impartial dans l'histoire, e'est que les doctrines de concessions et de faiblesses portent des fruits terribles : une fust le p-uvoir militaire établi, il n'a plus de frein ni de règle: Espartero dictateur, ce fut un peu comme le pouvoir militaire créé sous le consulat, s'il n'avait pas eu pour guide un génie comme Bonaparte. Ce despotisme d'Espartero se révèle avec une nuclité si atroce par le meurire de Diégo Léon, qu'on dut esperer qu'il aurait un prochain terme ; la violence n'a pas de durée, et lorsqo'un système excite l'indignation, lorsqu'il va jusqu'à faire fusiller un homme d'honneur et de gloire, il est, soves sur, à la veille de sa chute, Le second fait que je dois signaler, c'est que dans cette crise d'indignation excisée dans tous les cœurs, lorsque tous s'écartaient de la personne d'Espartero avec une sorte d'horreur, l'Angleterre caressait sa dictature, elle était loin de lui refoser l'appui de ses forces. C'est que l'Angleterre s'inquiète fort peu du caractère moral des gouvernements; qu'ils seient honnétes ou qu'ils versent du sang à longs flots, elle s'en informe à peine. Ce qu'elle veut, c'est grandir son commerce, affermir sa puissance; et comme Espartero avait besoin de l'Angleterre poor vivre et regner, elle savait bien que tôt on tard il recourrait à son protectorat.

Alors la reine Marie-Cheristine, echapquan à la sione de a partie, ettate mus e réfugire à Parie, presque sans espore de retour. M Martines de La Rous limi-adem, maler se concession, lui également chibigé de s'eatr's mus fous encere et la commença pour sittion politique qu'il est importande beu committer. Sa l'expérience corrige difficientent les défauts de caractive indérente à nome auture, demonatos les e attisdit les parties passionnées. Le contact des homosses politiques exerc et originar de l'adherce, sustout (exque l'1 y joint la posibilité de comparer les fainque l'1 y joint la posibilité de comparer les faindes de l'administration de la Rous, d'a votait present de l'article de l'article de l'article de l'article de M. Guissi M. Najiries de La Rous, d'a votait l'artiblir des identités entre les deux caractères ; on s'est | trompé : ils sont entièrement disparates : M. Guizot. homme forme et répressif, et N. Martinez, plein de cette faiblesse girondine dont j'ai parlé, Toutefois l'action fut grande dans l'intimité du ministre capable et ferme sur l'homme d'État si faible qui venait souvent le visiter. De là naquit un premier rapprochement entre M. Martinez de La Rosa et Marie-Christine. reine active et capable. (Les femmes ont toujours joué en Espagne un rôle immense.) Ce fut ainsi de concert que l'on arrêta à l'hôtel de Courcelles un mouvement qui enlèverait la régence à Espartero, par cela seul que l'Espagne, fatiguée de tous les meurtres et de tous les désordres, ne voulait plus subir un gouvernement de soldats, en dehors de ses mœurs et de ses habitudes. Il y avait quelque chose de triste, de inélancolique, dans le spectacle de cette enfant couronnée, de cette jeune fille captive, à qui l'on faisait violence, et qui repoussait avec un caractère énergique les insolences des ministres et des soldats. Le peuple espagnol, essentiellement religieux et monarchique, aime ses princes, et s'indignait de tant d'outrages ; et ce moment-là fut choisi par la reine pour essayer un mouvement de réaction favorable à la forme uionarchique et à l'esprit espagnol. Ces événements sont trop récents pour que nous ayons à les raconter. La reaction fut si rapide qu'on vit bien qu'elle s'appuyait sur une opinion générale, universelle. On avait assex d'une dictature forcenée. Il y eut moins de corruption que de politique et d'indignation. Marie-Christino vint rejoindre sa fille à Madrid avec une rapidité de succès qui n'étonnera pas ceux qui connaissent profoudément l'esprit et la tendance des opinions en Espagne.

A la suite de ce mouvement réparateur, M. Martinez de La Rosa fut désigné d'abord pour l'ambassade de Paris, où il avait fizé son séjour; il put là de nouveau et plus faeilement subir l'action conservatrice du ministère français. L'expérience et l'âge avaient corrigé quelques unes des illusions dangereuses de l'ambassadeur, et surtout, je le répète, la partie girondine de son esprit. Il avait su qu'une nation doit être gouvernée par ses mœurs, ses habitudes, ses traditions, et que l'Espagne sans la religion catholique, la foi de ses pères, était un corps sans âme ; elle présentait l'image de ces renégats qui commettent tous les crimes parce qu'ils out renoncé à Dieu. Cette conviction devint chez lui forte et véritable. Je connaissais peu M. Martinez de La Rosa: mais le duc de Gor, son ami, grand d'Espagne, que je rencontrai l'année dernière dans un voyage d'Italie, et qui venait de remplir une mission importante à Rome, me donna sur lui tous les renseignements que je pouvais désirer. « Martinez de La Rosa, me disali-il, a renoncé à toutes ces doctrines de philosophie et d'encyclopédie; il sais que notre Espagno a besoin de foi, de croyance, et que co e nest que parce moyen que nous pourrons arriver à une pacification des dems, Martines de la Rosa n'est plus l'homme des cortés, de la constitution de 1812 : cest un esprit décide à rendre enfin le repos et la paix à sa patric.

Le duc de Gor avait dit vrai, et M. Martinez de La Rosa fut nommé ministre des affaires étrangères de la reine Maric-Christine, Mais ce n'était plus désormais le secrétaire d'État du testament, l'homme faible qui laissait tout aller dans les voies révolutionnaires, parce qu'il n'avait pas en lui une force de repression. Le ministre avait vu enfin qu'il fallait gouverner l'Espagne selon les mœurs mouarchiques et religiouses. Depuis un peu d'ordre et do repos ont été rendus à la patrie ; on s'est occupé do l'état du clergé, d'un arrangement avec Rome qui vient de reconnaître Isabelle; on a vu aux pieuses fêtes du jeudi saint la jeune reine suivre à pied les stations du saint sacrement. L'Espagnol chérit Isabelle II; si son gouvernement marche dans cette condition, le tronc de la reine se fondera sur la puissance du peuple, ce qui est la meilleure garantie; l'Espagnol est bon catholique, il faut le gouverner selon ses traditions. Pourquoi l'esprit révolutionnaire est-il en général si mobile, si désordonné? C'est qu'il veut s'imposer de force à des intérêts, à des habitudes qui le repoussent. Une nation a sa fierté; elle n'aime pas subir les dictatures, pas plus des assemblées que des soldats couronnés; quand elle accepte un gouvernement, qu'elle l'entoure de respect et d'obéissance, c'est que ce pouvoir convient à toutes ses émotions, c'est qu'il est fait à sou

Un système philosophique en Espagne, un balancement de pouvoirs, une théorie anglaise n'est pas et ne peut être comprisc par le peuplo : l'Espagne est un royaumo considérable par son passé plus que par le présent ; laissez-lui ses habitudes, ses églises, ses couvents; oui, ses couvents qui furent les citadelles au temps de la guerre de l'indépendance; sa religion catholique, qui fut l'élément qui la sauva de la domination moresque. Il n'y a rien d'absurde dans ce monde; quand on disait autrefois d'un hon Espagnol : « C'est un vieux chrétien, » cela signifiait qu'il n'y avait point de sang do negros en lui, et que digne descendant des chevaliers des Asturies ou des Sierras de Castille, de père en fils, il avait combattu pour la delivrance de l'Espagne; vieux chrétien était un nom patriotique ot saint pour le peuple, depuis les l'yrénées jusqu'au détroit de Gibraltar.

Les onse nouvelles notices que je publio sur les homes d'État Le displonates compéens, se rattachent plus spécialement à la politique saire; sos fuedques nons propres qui expriment des systèmes éteints, les autres sont encore à l'euvre dans les éricements les plus suit, les plus suit-lants de notre époque. C'est pour ceta qu'il a le la piece par plus grande tempérance dans les jusquents, un est plus grande tempérance dans les jusquents, un est plus grande tempérance dans les jusquents, un est plus grande tempérance dans des jusquents, un est plus pour de pour de la proper del proper de la proper

En tête, je place lord Palmerston avec les deux parties de la vie; la première obscure, toute de petits bruits et d'administration intérieure; la seconde, de diplomatie bruyante, remueuse sur tous les points de l'Europe; et aujourd'hui à profondément irritable qu'il serait difficile d'y trouver le calmo néessaire à un homme d'Ést.

Après lord Palmerston, M. Caslmir Périer, che qui se révéten deux types, l'homme de la firme volonté et l'espirit à vueu très-limitées, né pour les circonatences et les dominant avec une puissante et honorable indignation. J'ai suivi l'Històrier de la politique prussienne, dans les deux frères Guillaume et Alexandre de Ilumbolit. M. Dezases m'a paru l'espirit tempéré de la restauration, le système du juste-milieu, dupis essayé arce plus de bonheur. Dans la notice sur lo cardinal Pesce, J'ai spécialement citudie l'admirable espirit de la papuat pour la résistance, comme dans la notice du cardinal consalvi, jo l'avais considéré dans ses tendances aux concessions. M. de Villèle est la tête largement pratique de la restauration, l'home d'affaires du parti royaliste : nous vivons dans un temps si parfaitement impartial qu'on peut tout dire sur les hommes, l'éloge même de ceux que l'opinion a renvorsés avec le plus de bruit.

Le système autrichien, tour à tour si timide ou si osé, trouvera son histoire dans les vies politiques des comtes Kolowrat, Appony, Figuelmont et Münch de Bellinghausen; le caractère si poli, si convenable de M. de Barante, acra mis en regard de ses ambassades do Turin et de Saint-Pétersbourg. Le comte de Toreno, si parfaitement espagnol, me donnera l'occasion de juger l'histoire des trente dernières anuées dans la Péninsule. Dans la notice sur les aides de eamp Czernitscheff, Benckendorff et Orloff, je chereberai à pénétrer la pensée impériale, et à compléter ainsi les notions que j'ai données sur le comte de Nesselrode et le prince de Liéven. Enfin, j'ai osé aborder sans erainte lo caractère du prince de Polignac, et le drame de sa vie si curieuse dans l'histoire de nos derniers temps.

nos uterniers temps. Ce qui distinguera e travait, je l'espère, é est le courage des opinions qui s'éloignent du vulgarisme des systèmes admis sur les lommes et aur les choses. On ne soit pas tout le mai que nous fait cette iguorance de l'esprit des cabinets et des ministres qui les composent ou les dominent. Nous parlous de tout arec emportement et colère, de manière à hisser grandi pui h la politique lubile qui prépare des résultats. L'Etarope étudie et agit ; nous, nous dédaignons les faits. Ce n'est certes pas la faute des hommes d'État en France; cux savent beaucoup et bien, et s'ils n'agisent pas toujeurs, c'est qu'ils ne sont pas les maîtres en présence de la presse et de la tribune; je courspe d'once et la plus dif-

ficile des qualités de l'âme. Et certes, quand on connaît le mécanisme compliqué du gouvernement reprécantif, il faut encore savoir gré au pouvoir d'avoir réalisé tant de choese depuis seire années, en face d'une opposition irritée et si profondément en dehors des principes curopéess.

## LES DIPLOMATES

# HOMMES D'ÉTAT EUROPÉENS.

•

### ---

BENRY JOHN TEMPLE.

Depuis l'époque de la restauration de 1811, si considérable dans l'histoire diplomatique du monde, il s'est formé en Angleterre une école dont on peut considérer M. Canning comme la source et le chef. Cette école n'est point whig, et elle a cessé d'être tory; elle se distingue néammoins par deux caractères particuliers : une certaine protection des principes libéraux et presque révolutionnaires (souvenir de 1823, quand M. Canning menacait d'ouvrir l'outre d'Éole pour déchatner les tempétes); puis une antipathie vive, prononcée pour les grandeurs et la prépondérance de la France; en cela succédant aux traditions de M. Pitt. C'est à cette école qu'appartient le vicomte Palmerston. et en Angleterre où tout est tradition, suites et précédents, il est utile de remonter à l'origine et même à la famille du secrétaire d'État actuel des affaires étrangères, dont le caractère a souvent échappé à l'analyse.

Lord Palmersion ne descend point directement, comme on l'a dit, de sir William Temple (le ministre d'État, l'écrivain politique du régne de Charles II), il appartient seulement à une ligne collatérale de cette famille; s'il en possède quelque hien, c'est par l'heureux système des substitutions, ce principe si éminemment converseur distir William Tungle o'est qu'un fib, sir John; sir Sir William Tungle o'est qu'un fib, sir John; jongpour les chercheurs d'ancochtes. Sir John; jongmps sercétair d'état de la guerre, avait épousé une Françaite, mademoinelle Duplessis Ramboulte; il avait d'étair deux filles, til part à c'est est le ; il avait d'étair deux filles, til partir d'est de dégout de la vic, qu'après avoir passé toute la matine dans se la reuras, il llo sun habeus au hord de la Tamie; remontant quolque temps le grand derec, il se fil décondre à terre, et une deui-

Après cette catastrophe, le chevalier Guillaume Temple devint le tuteur de ses petites-filles, nées Duplessis Rambouillet; et dans son testament. William Temple déclara qu'il leur laissait sa fortune, sous la condition expresse qu'elles n'épouscraient pas de Français. J'ai noté ce fait parce qu'il n'y a pas de petits incidents, en histoire, qui ne puissent expliquer souvent même une situation d'avenir. Je me souviens qu'ayant eu l'honneur de diner avec lord Palmerston, je lui rappelai cette ancedote de la vie d'un de ses aïeux; il se la fit dire deux fois, l'écouta avec une grande curiosité; puis il l'expliqua moins par une cause politique que par quelques différends de famille qui avaient séparé mademoiselle Rambouillet de son beaupère. Tout ceci fut dit, du reste, en riant, avec convenance, et comme une toute vieille histoire, au milieu des politesses et de la courtoisie de salon. Le vicomte Palmerston est né le 20 octobre 1781. e'est-à-dire qu'il est déjà assez avancé dans la vie. bien que toute sa personne soit de la plus parfaite conservation, on dirait presque la jeunesse : son front, sa bouche, ses yeux, son cou, conservent nne grande pareté de formes ; son sourire est fin, gracieux, un peu railleur, ses manières aisées et aristocratiques. Il appartient à une famille de naissance moyenne, et son père exerçait les fonctions d'attorney général pour l'Irlande. Certaines races en Angleterre sont vouces aux affaires publiques pour ainsi dire depuis leur origine ; c'est une union politique entre elles et l'État : heurense condition d'un pays aristocratique, où la fortune, le nom, les services, les opinions même se substitnent d'une manière permanente. Il est impossible en Angleterre de parler de l'éducation d'un bomme politique, sans dire qu'il fit ses études au collège de Harrow, dont le souvenir était si cher à lord Byron, où il avait comm sir llobbouse, son cher écuyer; et on sir Robert Pcel, le lourd et studieux enfant du riche manufacturier, servait un peu de martyr à ses camarades. Les études du jenne Temple furent ensuite terminées à Édimbourg et à Cambridge; elles demeurèrent donc classiques comme tontes celles de l'aristocratie anglaise qui se destine au parlement.

Le père de lord Palmerston appartenait corps et âme au parti tory, et le jeune Henry John fut envové à la chambre des communes, sur la recommandation ministérielle, au moment où Pitt expirait au bruit du canon d'Austerlitz. Il parla peu, se consacra presque immédiatement à l'administration matérielle, et il obtint les fonctions de secrétaire de la guerre. C'est ici que, meme en Angleterre, les écrivains sont tombés dans une étrange crreur, en confondant cette situation de lord Palmerston, simple secrétaire de la guerre, avec celle d'un ministre à portefeuille. Le secrétaire de la guerre n'a et n'excree qu'une simple fonction de bureau; il n'a nullement entrée au conseil; c'est ce qu'on appelle en France un sous-secrétaire d'État. Cette position, le vicomte Palmerston l'occupa, à vingt-cinq ans, pendant les dernières guerres de l'empire et durant les premières années de la restauration; fort obscur, parce qu'il n'avait aucune clientèle au parlement, et que sa parole était alors lente, difficile. Pour être un homme important en Augleterre, avec les formes de la constitution, il faut être nécessairement orateur disert, classique. Sous cette constitution, dominée par de puissantes races, la parole est la grande affaire (et pourtant les grandes affaires s'y font sans la parole); la majorité et la minorité n'y sont

qu'un jeu d'opinions sons la main de certaines familles ; le gouvernement s'y déples, s'i me hange jamais. Lard Palmerston se vous corps et dans su paise de sectedaire de la genere, avre M. Huskiiparti de M. Canning, et doma la demission de an place de sectedaire de la genere, avre M. Huskiine en 1829, sous le dout de Willington. Tont l'ancienn parti Canning se jeta dels ors dans l'opposition, parti Canning se jeta dels ors dans l'opposition, parti Canning se jeta dels ors dans l'opposition, parti Canning se jeta dels ors dans la parce qu'il voyal les questions européeman dans nn sens tout l'ait siepost et elle de lord Wellington, l'antiqua de la descripció. La rier de s'allinter de considerable.

Toutefois, horsque après la révolution de juillet lord Grey fut appel è former au cabinet shie, il viù bien qu'il ne pouvait se passer de l'appui des anciens amis de Canning, et lord Palmenton fut désigné pour diriger le département des affaires étrangéers situation nouvelle qui d'evait considérablement grandir son existence politique au moment où les affaires de l'Europe alissient suivre nu en direction si particulière et si étrange dans l'bistoire du droit pablich.

La position de tord Palmerston, en acceptant la direction de l'extérieur, était complexe. Comme élève et admirateur de Canning, lord Palmerston n'aimait pas, ne pouvait pas aimer de prédilection, le système d'alliance avec la France; c'était pour lui tradition, babitude de vieille et longue date, qu'une répulsion innée pour nos graudeurs. Mais en même temps partisan du principe de la sonveraineté du peuple (l'école, je le répète, des vents d'Éole de M. Cauning), il ne pouvait pas séparer la cause auglaise de la révolution de 1830, qui d'ailleurs trouvait en Angleterre une immense popularité. Lord Palmerston eut désormais pour but de surveiller cette fougue première de l'esprit français, qui voulait se produire par la propagande; il fallait le contenir, le diriger, et e'est ainsi qu'il se posa presque immédiatement vis-àvis M. de Talleyrand. L'un et l'autre devaient bientôt se trouver aux prises, et cette lutte serait d'autant plus vive que les deux caractères étaient antipathiques. M. de Talleyrand était un esprit calme, personnel, si plein de lui qu'il laissait peu de place aux autres, à moins que eeux-ci n'eussent une position égale, exceptionnelle dans le monde politique par les traditions et l'expérience; tels étaient, par exemple, le prince de Metternich, le duc de Wellington, le comte de Nesselrode, esprits européens; et à ce point de vue, lord Palmerston n'était pas assex considérable aux yeux de M. de Talleyrand; il lui devensit donc insupportable que lord Palmerston gardat dans ses manières, dans ses formes, une certaine légéroté, affectée, railleuse, qui no rendait pas assex d'hommages. Prespérience, à l'esprit, J'ai presque dit à la maissance souveraine de M. de Talleyrand, et le ren que Diou des armoiries antiques du Périgord se montrait dans ses exigences traditionnelles.

Cependant le ministre et l'ambassadeur avaient des affaires à diriger en commun, des questions à résoudre: et connue les deux gouvernements devaient vivre d'intelligence et peu se séparer dans l'origine, il fallait bien que leurs représentants se fissent des concessions dans les formes, M. de Talleyrand et lord Palmerston se virent done, sinon dans l'intimité, au moins pour les affaires d'ambassade an Foreign Office: comme politesse personnelle on se laissait mutuellement de simples eartes : point de ces intimités traduites en leu de whist, point de ces causeries de nuit qui autorisaient la familiarité autour de M. de Talleyrand, La première question sérieusement engagée à Londres après 1830 fut celle de la Belgique, et lord Palmerston, avec sa facilité ordinaire, se fit sur ce point une théorie très-arrêtée ; la fondation du royaume des Pays-Bas, mi-partie belge et hollandais, était essentiellement une idée des torys, une préoccupation fort chère au duc de Wellington. le généralissime de 1815; les liens les plus intimes unissaient la maison d'Orange à celle d'Angleterre. Le commerce auglais en Belgique faisait des bénéfiers considérables, ce qui est un intérêt puissant toujours à ménager. Sans doute lord Palmerston, n'appartenant pas aux idées torvs, vovait avec satisfaction se démolir l'œuvre du due de Wellington, qu'il n'avait aucun intérêt à ménager; mais, Anglais avant tout, il ne pouvait pas laisser ces belles provinces aux mains de la France, et permettre qu'une simple parcelle d'autorité ou de commerce échappát à la domination anglaise. Il posa donc ce principe : La Belgique sera indépendante, c'est un fait acquis ; désormais rattachée à l'Angleterre par un réseau de chemins de fer. elle deviendra un pays de transit et de passage; comme couronnement de eette œuvre, on placera sur le trône un prince intimement lié au parti whig, et conservant une dotation anglaise en sa personne. La pensée de lord Palmerston fut réalisée par les actes de la conférence de Londres, avec une persévérance qui fait honneur aux lumières politiques des hommes d'État. On modifiait de concert les actes du congrès de Vienne,

La question belge résolue, d'autres surgirent successivement; quel parti prendre dans la lutte violente entre les insurgés polonais et la Russie? Sur ce point la question s'engagea de nouveau entre l'idée politique et l'idée commerciale. Les

whigs avaient toujours témoigné une ecrtaine répugnance pour la Russie en tant que prépondérance européenne; les idées continentales appartonaient essentiellement aux torys : à Pétersbonrg, lord Palmerston inspirait peu de confiance, et néanmoins les intérêts anglais étajent fortement rattachés au maintien de la paix et des relations industrielles avec la Russie. Le commerce de la Baltique était dans les mains des Anglais ; chaquo année plus de dix millions de livres sterling établissajent la balance commerciale entro les deux pays: I'on ne pouvait abandonner tout cela pour des idées enthousiastes et de petites répugnances. Tel fut l'objet de la mission de lord Durham, qui allait à Pétershourg moins pour protester au nom de l'indépendance de la Pologne que pour régler la question commerciale de la Baltique et la difficulté flagrante de l'Orient.

J'ai hesoin, avant de parter de la mission do lord Durham, de bien preciser la situation politique de lord Palmerston à l'égard des whigs, Je lo répète, le secrétaire d'État du Foreign-Office appartenait à l'école de Canning, pour laquelle les whice renforces n'avaient aucune prédilection; lord Durham songeait lui-même à faire un ministère presque radical, et lord Palmerston serait essentiellement dépassé. Les tnrys n'en voulaient pas davantage, parce qu'ils avaient à leur tour leur ministre tout trouvé, le comte d'Aberdeen. Ajoutons qu'à cette époque lord l'almerston n'avait acquis aucune consistance dans le narlement : it n'avait ni clientéle, ni autorité par la parole, et aueun discours saillant ne l'avait distingué. Que fallait-il faire des lors pour conquérir une puissance réelle dans le pays? s'identifier à l'honneur britannique jusqu'à la suscentibilité : il fallait se créer une popularité d'orgueil en acceptant les haines traditionnelles de l'Angleterre contre la France: en un mot, acnorrir cette force, cette considération qui vient à un homme d'État lorsqu'il s'incarne à l'esprit national d'un peuple. Telle fut désormais la mission que se donna lord Palmerston, la carrière qu'il voulut s'ouvrir, et c'est ce qui le rendit insupportable à M. de Tallevrand; celui-ci le trouvait partout comme obstacle, comme résistance; c'était à tout propos des difficultés, des objections, des disputes de mots, Par ec moyen lord Palmerston, peu apprécié d'abord sur le continent, s'en rendit les cabinets favorables : on disait de lui que s'il pouvait aimer la révolution française, il n'aimait pas les intérêts français; et ce caractère développé fit toute sa popularité en Europe. On vit en lui un cunemi des grandeurs de la France.

Il est incontestable qu'à eette époque lord Pal-

merstou était antipathique à lord Durham; ils se détestaient l'un l'autre, et la condition que le lord radical mettait à son adhésion au ministère Grey. e'était la sortio de son antagoniste des affaires. Il n'était pas moins insupportable aux torys, qui à ce momeut, par une babile politique, cherchaient à se rapprocher de la France. Comment sortir de cette double lutte, si ee n'est on développant une activité immense et féconde? La supériorité de lord Palmerston consistait dans une grande improvisation d'idées politiques et commerciales; homme d'esprit au dernier point, imagination active et féconde, on rencontrait son action partout; sa diplomatie ne restait jamais paisible spectatrice : ainsi en Espagne, M. de Villiers (lord Clarendon) contrariait, depuis l'origine du testament de Ferdinand VII., M. de Rayneval et le système français; on disait bien que M. de Villiers agissait par lui-même et souvent contre ses instructions ; mais comment se faisait-il alors que la même situation se produistt à Constantinople, où lord Ponsonby contrariait à sou tour l'amiral Roussin? Ne disait-on pas aussi que lord Ponsonby agissait de son propre ebef et au delà des ordres de lord Palmerston? Je crois que le ministre anglais avait deux langages, l'un intime avec ses propres agents; l'autre, officiel, public, avec l'ambassade de France à Londres et le cabinet des Tuiteries. Ce fut un peu dans toutes les affaires l'esprit de lord l'almerston; iln'eut pas toujours une extrême franchise, ou si l'on aime mieux, il ne fut pas consequent avec lui-même,

Cette situation fausse devint plus claire et plus explicite dans la question d'Orient, à l'occasion de laquelle lord Palmerston deploya un caractère de ténacité, de hardiesse, qui tonait sans doute au désir d'obtenir les applaudissements de l'Augleterre, même du parti tury. Lord l'aluscraton n'aimait pas le pacha d'Égypte; cette puissance qui s'entremettait sur la Méditerranée entre les établissements anglais de l'Inde et Malte, au moment où la navigation reprenait les voies antiques, lui était insupportable, et lord Palmerston disait avec ee ton léger qui est un peu le type particulier de sa conversation : « Je ne vois pas pourquoi l'Angleterre souffrirait que quelqu'un ttnt la elef de ses magasius dans sa poche, » Ce quelqu'un était Méhémet-Ali.

quenqui un team sementereren.
Les tendances plus spéciales que le pacha juraissait avoir pour prante, les affections pur
raissait avoir pour prante, les affections pur
ten navigation et le commerce, tout faisait dire à
tou navigation et le commerce, tout faisait dire à
tour les proposes de les proposes de la volonté de Méhémet-Mi, devenues la force et
la volonté de la France. Enflu pour contrelamer la muissance russe à Constantinoule,

l'Angierre dat appayer les demarches de lord Numonity, si forvantée à la Puré Culomare. On ne peut pas dire, à cette époque, que lord Paluerrana le post comme l'anneni de la Parnec; en n'est pas la sou idire i il a conçu un plan tré-ner en état pas la sou idire i il a conçu un plan tré-ner les Busses, en vertu de leur traité d'alliance avec les Protections ma-méréement dans l'Asie Mineure et officion punt-tre le second spectate d'un eamp cet officion punt-tre le second spectate d'un eamp caldi en permonence sur le loughout. Ce résultat, la constitue de la constitue de la constitue de dais offirir le concurs del l'Ampéterra i la Porte pour consuttre le petche de se condition stromables.

Ici une nouvelle consideration se présente à l'esprit de lou Planerison. Le pade d'Égypte e pour protectire la France; si son système trionne, e c'est la France; si son système trionne, e c'est la France; si son système trion de la commandation de la commandat

C'est ec qui fait que lord Palmerstou accueillit avec tant d'empressement la démarche du baron de Brunow, qui vint lui faire quelques ouvertures an nom de la Russie, pour finir par un traité commun les affaires d'Orieut. Lord Palmerston avait ce respect qu'ont les bommes d'État d'Angleterre puur les traités diplomatiques ; quoique libéral, il appartenait comme Canning à l'école européenne, c'est-à-dire à cette réunion d'hommes qui considérent les nations comme autant d'unités qui se rapprochent et se séparent en vertu de certaines idées ou de certains faits, mais qui, en tuus les eas, respectent la parole donnée, les événements aecomplis, surtout les traités sigués. Lord Palmerston se mit d'accord avec M. Brunow sur le plan déjà éhauché à Pétersbourg pour lord Durbam , e'est-à-dire la modification du traité d'Unkiar-Skelessi et la part territoriale qu'on devait faire au pacha d'Egypte; il parvint à s'entendre aussi sur le même point avec l'Autriche et la Prusse, et quand il fut mattre de la question. il en parla plus hardiment au général Sébastiani d'abord, puis à M. de Bourqueney jusqu'à l'ambassade de M. Guizot, lei s'élève un doute historique que l'ai cherché à éclaireir dans un autre livre (1), e'est de savoir si lord Palmerston manqua

(1) L'Europe depuis l'enémement du roi Louis-Philippe.

aux conditions de l'allianee, en ne donnant pas jour par jour connaissance à la France des progrès de la négociation? Sur ce point, j'ai consulté bieu des documents ; il me paratt en résulter que ce qui détermina lord Palmerston à hâter la signature du traité du 13 juillet, c'est qu'il avait appris les négociations étourdies que M. Thiers eherchait à faire prévaloir soit à Alexandrie , soit à Constantinople. Lord Palmerston savait bien tout ce qu'il y avait de suffisance et de légèreté politique dans la tête de M. Thiers ; puisque la France cherchait à prendre une place à part, on la lui laissait libre, en signaut sans elle un traité à quatre sur les affaires d'Orient. Les actions se mesurent généralement sur les bommes, et lord Palmerston n'agit dans les conditions d'une si grande fermeté militaire en Syrie, que parce qu'il avait devant lui M. Thiers, l'esprit le plus brouillon, le plus parleur, le moins résolu, qui remuerait tout pour aboutir à je ne sais quel résultat pusillauime; qui armerait 300,000 hommes, pour arriver à la note poltronne du 8 octobre, e'est-à-dire à la concession la plus complète, la plus absolue des points sur lesquels tout le monde était d'accord.

A cette epoque on prêta heuscoup de mota latera Palmerston, quedeque-una dura, inpureinients; je crois qu'ili édalent dans son caractère et dans la consissance partielle qu'il avait de l'oppi du cabinet da mota de mars 1840; il avait piet de vair comp de canos il tre of Syrie; je reinq qu'avec un ministère plus imposant, il ne se fot pas tant porvoir gara et une renomnée austère. Malberpressencent und se pressit a sérieux M. Thiers, si ceresment und se pressit a sérieux M. Thiers, si se foire craindre, ce qui est la plus mauvaise position pour un heume politique.

Aussi, des que le ministère dont M. Thiers était le ebef fut remplacé par une combinaison plus calme (celle du 29 octobre), le premier, le plus grand désir de lord Palmerston fut de voir la France rentrer dans ce concert européen. lei ce n'était pas seulement un sentiment tout personnel qui le portait à cette démarche, à l'égard de M. Guixot, nouveau ministre des affaires étrangères, c'était eneore la situation bien étudiéc des intérêts anglais, la juste préoccupation des hommes d'État. Saus doute l'Angleterre avait pu se détaeber un moment de la France sur une question spéciale, et se rapprocher de la Russie; mais une telle situation ue pouvait être permanenta; elle était contraire à l'opinion publique, aux intérets bien entendus des deux pays, qu'une tendance irrésistible devait toujours porter l'un vers l'autre. Les deux politiques eurent hâte de se replacer dans leure senditions naturelles, et lord Palmerston pas for féliciter en plein parkement. Il venait d'acquérir à ce nomest une creitaine ampleur d'homme d'East, par une situation populaire bonne celle-mêtes, est c'édit heur Palmerston qui avait mend à troite fis mos-evelument. Il question cell-mette, est c'édit heur Palmerston qui avait mend à troite fis mos-evelument. Il question fortier de l'acque de l'acque de l'acque (Marie, Il y avait dans tout recti un souvenir de l'école de Pitt et de Canning; les Anglais aimont à sabbre ces deux naises de l'acque sabbre ces deux naises sabbre sabbre ces deux naises sabbre sabbre ca deux naises sabbre sabb

Cette portion de force et de mérite venait exclusivement à lord Palmerston, sans rejaillir sur ses collégues; le ministère Melbourne, dont il faisait partie, commencait à être débordé par les radicaux d'une part, et par la tactique adroite et persóvérante de sir Robert Peel, l'hommo d'État bourgeois qui, peu à peu, gagnait les voix une à une, par ses idées d'économie, de tempéranee, de modération. Sir Robert faisait alors un appel à tout ce qui laisse un pays dans des conditions médiocres, mais sures et durables. Ces sortes d'esprits, par un travail patient, finissent toujours par triompher. Il y eut done un vote contre lord Melbourne, une dissolution de parlement et une majorité pour les torys : toutefois pour les torys alors singuliérement posés, abdiquant leurs traditions, leur histoire, abaissant leur vieil étendard sous la bannière économique de sir Robert Peel.

Le duc de Wellington est un esprit sage et tempéré; si par ses opinions et ses antécédents il appartient à la haute aristocratie anglaise, par ses tendances, son caractère essenticllement de transaction, il se fait de la classe mitovenne, et c'est ce ani explique l'extrême condescendance qui lui fit accepter une position de second ordre dans la eombinaison du ministère de M. Peel; le noble due se fit comme l'intermédiaire entre le ministre bourgeois et la haute aristocratie. Dés ee moment commence la singulière œuvre de sir Robert Peel; avee une entière abnégation de lui-même, de ses antécédents, de son histoire, sir Robert se prit à démolir les garanties de la vieille Angleterre; il fit plus dans le sens novateur que n'auraient fait les whigs les plus aventureux, et cette politique singulière, fort applaudie par les médiocrités, et que i'ai étudiée dans ma notice sur Robert Peel . dénatura, affaiblit considérablement l'ancienne attitude du parti tory. Or, la diplomatie du comto d'Aberdeen dut nécessairement s'en ressentir : la politique anglaise, à l'extérieur, cessa d'être dans les proportions bardies que lui avait données lord Palmerston. Le comte d'Aberdeen s'empressa de mettre une certaine tempérance dans les relations à l'extérieur, parce que sir Robert Peel exécutait un plan de réforme et d'économie qui ne permettait plus rien de grandiose. Tous les États qui se réforment trop perdent leur énergie et leurs forces vichais l'étranger.

vis-à-vis l'étranger. Dans cette situation, quelle devait être l'attitude de lord Palmerston, jeté en dehors des affaires? Il n'avait pas, comme membre du parlement, cette constance, cette clientèle, qui donnent une baute place aux Grey, aux Russell, parmi les whigs. Il avait done peu d'amis, peu de ces commensaux de parlement qui grandissent un bomme d'État en Angleterre, où la hièrarchie est comptée encore pour quelque chose, L'importance de lord Palmerston résulta done de deux faits incontestables : son administration de 1810 avait amoureusement chatouillé l'honneur britannique; on y avait su quelque chose qui ressemblait à l'ancienne attitude de Pitt et de Canning ; des notes fermes au point de vue anglais, des expéditions conduites avec honheur et résolution; les boulets britanniques rebondissant sur les murailles de Saint-Jean-d'Acre. en Asie, presque sur les confins de la Chine; et cette situation était bonne pour gagner la popularité anglaise; ensuite, soit que lord l'almerston eut acquis plus d'habitude de la parole, soit que le besoin de la défeuse et la grandeur des intérêts eussent aussi élevé son talent, lord l'almerston montra dans le parlement une ampleur d'idées et d'intelligence qu'on ne lui avait pas reconnue jusqu'alors. Il fit plusieurs beaux discours; en Angleterre, cette sorte de mérite est comptée, parce qu'il n'y a nul danger à être éloquent, les partis étant complés d'avance. La lutte est toujours entre deux fractions d'aristocratie.

On put voir, dès ce moment, quelle serait la tactique de lord Palmerston; il n'attaqua jamais le comte d'Aberdeen et sir Robert Peel sur les affaires de l'intérieur : pourquoi l'aurait-il fait? Les torvs marchaient avec autant de hardiesse dans les réformes que les whigs anraient pu le faire, et leur donnaient ainsi la sanction de leur repentir. M. Peel était devenu un réformateur de toutes choses, depuis le haut jusqu'au has de l'échelle politique, un pénitent de son passé conservateur. Ce fut donc exclusivement sur la politique étrangére que lord Palmerston entreprit le courte d'Aberdeen. Cette politique, il ne la trouvait ni assez habite ni assez haute ; ford Palmerston parlait avce toute l'autorité de son expérience et d'une récente gloriole pour les armes anglaises. Et qu'avait à lui opposer, de grandeur et de services, le comto d'Aberdeen?

Toutefois lord Palmerston savait que l'obstacle le plus vif à sa rentrée au gouvernement du pays, c'étaient les antipathies vives, intempérantes, qu'on

loi supposit jour les idées et l'alliance françies cette allance compit en grand pari en Angicerte allance compit en grand pari en Angiterre, et l'ou craigonit que sa simple présence a provisir ne devint le signale de souveles mélances. Ou communication siminar avec le conte de Sinie-Aulaire. Il vostit constiter que e qui s'était par en 1800 è l'itte q'un accident, qu'un maintenant en 1800 è l'itte qu'un accident, qu'un maintenant et l'autre de l'autre

A la fin de la session de 1845, lord Palmersto et tous les hommes de quelque portée en Angleterre déclaraient que la position du cabinet Ped-Wellington n'était plus tenable. Si Robert Perl s'aventurait avec son imperturbable sang-froid et sa folie remuante dans des réformes sans fin el des remaniements saus but, le due de Wellington commencait à s'apercevoir que le temps était vers de s'arrêter : la vieille aristografie d'État et d'Église menaeait de se séparer même de son chef, tando que le parti d'O'Connell et des réformateurs, per satisfait, appelait de pouvelles hardiesses dans les changements de la constitution anglaise. De cette situation complexe devait surgir nécessairement un vote de coalition contre M. Peel; les whigs, par la tendance des choses, devaient reprendre la direction des affaires, et avec eux ford Palmerston obtiendrait de nouveau le département du Foreign Office qu'il avait uaguere céde au comte d'Aberders. Mais pour que cette révolution dans le cabinet se produisit pas dans les affaires extérieures une commotion brusque (le nom de lord l'almerston était un épouvautail pour certains esprits en France), le noble lord résolut un voyage à Paris, d'apparat et de bienveillante communication, sorte de témugnage qu'on ne voulait ni les froids rapports, n la guerre ; qu'on avait mat compris , en 1840, is nature des questions posées à Londres et la situstion respective des États. En un mot, on voulait dire que si par un revirement parlementaire incvitable, ford Palmerston revenait aux affaires, il n'y aurait pas de changement notable dans la politique générale; ce que le comte d'Aberdecu avail voulu, lord Palmerston le voulait aussi. Tel fel l'objet et le but du voyage à Paris , dont chaque détail fut annoncé dans les journaux avec l'impor-

tance d'un événement politique. C'était dans le mois d'avril, au moment où le session parlementaire en France était le plus vie et où cependant les esprits fatigués n'aspiraient

plus qu'au repos. Lord Palmerston choisit ce temps-là pour visiter Paris et ses salons politiques. En d'autres eirconstances on ne l'eut peut-être pas apercu; nombre d'illustrations du parlement anglais étaient passées à Paris, et M. Peel lui-même, sans laisser trace! Cette fois, lord Palmerston était plus qu'un homme politique, c'était un explorateur attentif qui venait voir et tâter le terrain pour organiser, j'ai presque dit justifier une administration nouvelle. Dans cette voie, lord Palmerston avait deux objets à remplir : effacer d'abord et peu à peu la première et mauvaise impression que jetait partout son nom propre ; pour cela il se montrait aimable, abandonné, vif, causeur, et sa physionomie ouverte prétait bien à ce rôle. Puis aux intimes, il exposait sa théorie de paix et de concorde avec la France, de manière à produire la plus favorable impression ; il vit tout le monde, il accepta des invitations courtoises de manière à se révêler et à se produire. Avec notre laisser aller français, notre peu de raneune, nous nous montrames très-empressés autour de lui ; on allait voir lord Palmerston, comme on accourait autour d'Ibrahim-Pacha; s'il ne dtna point aux Tuileries, e'est que les convenauces s'y opposaient, tant que sir Robert Peel aurait le département des affaires étrangères. Mais lord Palmerston écrivit au roi une lettre fort convenable au sujet de l'borrible attentat de Lecomte, et avec ses respectueuses félicitations, il ajoutait quelques expressions politiques qui pouvaient faire pressentir la bonne

position d'un nouveau cabinet vis-à-vis la France. M. Thiers insista beaucoup pour volr lord Palmerston, et l'on ne s'explique que par l'étourderie de son caractère, cette persistance auprès de l'homme politique qui l'avait si impitovablement raillé: lord Palmerston, avec hon gout, accepta eette abnégation, consentit à une promenade à cheval autour de ce mur d'octroi, œuvre du génie de M. Thiers, qui ne tarit pas sur la stratégie; on suit que telle est sa manie; il expliqua les plans de fortification et de campagne; il traca des lignes à ne plus finir ; et lord Palmerston subit une promenade de cinq heures à eheval, autour de eet amas de pierres; il en riait encore le soir, autant que la fatigue pouvait le lui permettre. Cette grande journée lui laissa les plus magnifiques idees sur la portée politique d'un ministre qui, pour empêcher les Anglais de canonner Saint-Jean d'Acre, bordait Paris d'une chemise eu pierre

municipale. Lord Palmerston, si railleur de sa nature, répétait avec cette accentuation anglaise (f) Il fot accompage dans ses visites par un des membres les plus instruits de l'Acodémie des sciences, aves qui un ségue et si simulète.

dont il n'a pu se défaire : » M. Thiers vient de m'expliquet la campagne de Syrie et de me montrer les causes qui lui firent rappeier la flotte dor-Pamiral Lalande. » Presque partout tord Normanby aecoupagnait lord Palmeraton, il causait miesc en français et avait tout à fait les manières d'un dandy, comme toute l'aristocratie anglaise qui se voue à la tiplomatie et à la litérature.

A Paris, lord Palmerston voulut tout voir par lui-meme, les tabilissements scientifiques, les chambres, le mécanisme de notre administration, les ateliers d'industrie, les manufactures, et à toutes choses il donna des cloges et manifesta as surpries sur la grandeur et la puissauce de la France, mettant dans tous ser propos, sans doute, un peu d'affectation entibusiaste pour caresser notre orgueil de nation (1).

Ce que lord Palmerston avait pressenti se réalise à no retour à Loudres. Sir R. Ped voyat bien que son cabinet ne pouvait plus aller; il avait plus son faire deterrer des ovations par les maunéturiers des comités et des villes d'industrie, éen citait fait des nouvoir deis que les duc de Vellington lui retirait solemellement la protection que jusque-ali il lui avait accordet. Le ministère subit des votes tellement douteux ou mécamer subit des votes tellement douteux ou mécamer subit des votes tellement douteux ou mécamer la l'était par le protection Le trimphe des valigs fut complétement assuré. Ils évaitent préparés avec sollicitude à former une administration positique.

Dans la circonstance d'un nouvel avénement au pouvoir, Inrd Palmerston dut se faire des idées nettes de sa position personnelle et de la politique générale de son pays. Des changements notables s'étaient opérés dans la direction et l'attitude des partis : depuis quelques années, les dénominations de schig et de sory avaient perdu beaucoup de leur valeur et de leur distinction sociale; ces deux écoles, qui autrefois étaient séparées d'une facon absolue, maintenant allaient se rapprocher et presque se confondre, pour préparer le triomphe d'uu système de transaction. Il y a dix ans eucore, uu ehaugement ministériel était une modification eutière de système; on allait dans un sens ou dans un autre d'une facon nette avec le caractère tranchè de l'école Grey ou de l'école Castlereagh. Je erois que les hommes d'État d'Angleterre ne voieut plus ainsi les questions : sir Robert Peel a marché plus avant dans la doctrine des whigs que ne le fera John Russell lui-même, et lord Palmerston, dans la politique étrangère, a montré, en 1840, toute la fierté, toute la hauteur des vieux torys;

jour commun à Rome m'n lié, M. Dufresnei, esprit si distin-

d'où il résulte qu'il ne faut pas désormais attacher à un changement de ministère la signification tranchée qu'on y mettait autrefois.

Cette circonstance est beureuse à noter; elle résulte de ce que sur les questions sociales, tous les partis sont à peu prés d'accord en Angleterre; les luttes sont attiétées; les convictions moins absolue; tous les partis reulent marcher vers la liberté-religieuse et la liberté-evile, efficer les traces visilités du despoisime protestant; sauf pour quel-

ques entétés, la voie est largement ouverte. Il ne s'agit plus maintenant que de résoudre les questions pratiques de propriété et de gouvernement. Autour de nous tourbillonne un mouvement qui emporte les esprits vers un aveuir inconnu et mystérieux ; la puissauce anglaise est parvenue à un degré de grandeur incomparable dans l'Inde, dans la Chine, dans l'Amérique; le prolétariat est le seul danger qui la menace : s'occuper des classes laborieuses, c'est sa missina et sou devoir. Ces questions loi restent à résoudre, parce que la civilisation moderne, toute brodée d'or et de pierreries, cache sous sou manteau splendide une vermine qui la dévore, et je erois que, sous ce point de vue. l'idée de corporation chrétienne dans les conditions de secnors et d'égalité, poprra seule résoudre ce problème si difficile d'urganisation et

de prospérité publique. Le défaut de lord Palmerston est de ne point assez s'occuper de ces questions intérieures, dans lesquelles M. Peel s'était peut-être trop absorbé; lord Palmerston s'agite avec petulance au milieu des cabinets , lorsque le premier besoin de tous ces cabinets est de demeurer eo repos. Son caractère irascible se préoccupe de certains incidents qui ne sont pas des affaires capitales pour l'Europe, qui n'a que faire de ses emportements. De la ses fautes dans la question des mariages espagnols. Nous savons bien que dans cette affaire il y a plus de lord Clarendon que de lurd Palmerston; mais, en toute bypothèse, la mauvaise humeur s'est montrée; le ministre n'a point assez vu le sens réel de la question; il s'est laissé entratner aux vienx ressentiments du parti l'itt contre la maison de Bourbon et la France. De ee que les plans caressés par l'imagination de quelques-uns n'ont pas réussi, est-ce un motif pour se laisser aller à une colére publique? En quoi lord Palmerston s'est trompé en cette circonstance , le voici : c'est qu'il s'est imaginé qu'il ferait reculer la France, dans une question uù la justice et le droit étaient pour nous. S'il a réossi dans sa politique co 18:0, e'est, il faut le dire, que la question était mal engagée. On avait un ministère brouillon qui avait fait trop de bruit pour ue pas reculer eusuite

faiblement; on s'était posé en fanfaron, on dat linir en couard, comme les faux braves dant un duel. L'Europe ensuite, qui voyait la questóse s'agiter brulante sur le terraiu de la propagande, avait besoin de douner une leçon aux revolutionnaires, et c'est pourquoi les cabinets prétèrent airé à lord Palmerton et à la nollitione analisie.

Aujourd'hui, à l'oceasion des mariages espagnols, la France, s'étant appuyée sur la justice et le droit, a du tenir un langage ferme, modéré: une fois cette attitude prise, elle devait s'y tenr. ne pas reculer, parce qu'elle n'avait pas avance au delà des limites ; comme elle était dans le seus des traités, dans la politique de tradition, toutes les exigences de lord Palmerston étaient sans motif et sans portée; elles sont restées sans résultat. La vie ministérielle de lord l'almerston s'est donc conpromise par ses irritations sur les mariages essegnols, et cette colère l'aveugle à ce point que le questions capitales ne sont plus pour lui que de accessoires : au congrès de Vienne, en 1816 et 1815, lord Castlereagh, le due de Wellington, firent leur préoccupation diplomatique de la nation nalité polonaise. Tout convergea vers ce résulté; l'Aogleterre se liait à la France, et les deux rabinets agissaient en commun pour constituer me barrière à l'influence russe. Aujourd'hui rien de semblable; lord Palmerston dans son amour-propre blessé se conteote d'une légère et impuissant protestation pour le fond et la furme. Il s'isole, et cela parce qu'il garde au cœur ce qu'il appele un manque de procédés; il voit à travers le priste d'une politique qui n'a même pas la grandeur de

la question de 1840. Une telle attitude, dans ce qu'elle a d'étroit el de personoel, pourra porter malheur à la forture ministérielle de lord Palmerston. Une situation hostile avec la France n'est pas populaire en Asgie terre ; le peuple anglais, qui a toujours l'admirable instinct de ses nécessités politiques, peose d'abord à ses plaies intérieures et profondes; il faut les calmer, sinon les guerir, et pour cela il fant la paix. On oe peut même expliquer que par celle nécessité impérative sa récente coudescendance pour les prétentions des Américains : s'il était one eirconstance où il fallut déployer l'éteodard de la vicille Angleterre, e'était alors qu'on l'outrageail d'une façon si publique en rejetant sou ultimatum. et cependant rien n'a été fait. D'où vient tant de fierté pour une petite question? Est-ce qu'on si magine faire peur et tout obtenir? Je pense que lord Palmerston a meconnu toute la force qui resulte de la conscience du droit et de la justice quand on marche à l'étourdie, oo recule; quand on est dans le vrai on persiste, pensaut bien qu'une nation même rivale revient à de meillenrs sentiments quand elle s'aperçoit qu'on n'a ni intérêt ni prétexte dans une querelle d'amour-propre, vieille comme le traité d'Utrecht et la guerre de succession.

De cette fausse attitude pries par lord Palmerston, il pourra sidnite quelque vote facheus; pour loi dans un parlement précocupé des miseres de l'Itande; mais, il ce vote arrive, tod' Palmersion par l'influence, jai presquo dit par le disir des houmes d'État le Prance, qui espèrent plus encore un changement de pensée qu'une révolution ministériele dans le cabinet. Il est impossible qu'un esprit de la portre de lord Palmersion récuetts nu fouler de l'autre d'un grad peuple dans une unestion de colère.

11

CASUMIR PERIER.

Il y a, dans les hommes politiques appelés à gouvernel rels États, certains caractères que l'appellerai de circonstances, ames et cours appropriés à une situation spéciale; et en debors de cette situation et de ces circonstances pour lesquelles its sont admirables, esprits éroits, tétus, sans intelligence du passé, sans péréoyance de l'avanir; Dies cuts souvent qu'il si virent et qu'ils meurent en quelque sorte arec le temps pour lequel its sont faits.

Je ne sache personne qui dans une certaine limite d'idées ait rendu plus de services que M. Casimir Périer, dont le nom représente encore pour nous la pensée de répression et de fermeté, à une époque où elle était un besoin si puissant pour le pays. Et ponrtant rien de plus limité que cet esprit, rien de plus atrabilaire, de plus en dehors de ces connaissances larges et fécondes qui constituent les honsmes d'État, Certes, M. Casimir l'érier consacra toutes les forces de sa parole et de sa volonté à reconstituer l'ordre social, et à ce point de vue il rendit un incommensnrable service à la France, livrée à l'anarchie et à la désorganisation. Mais en debors de ces belles inspirations de la colère contre le mai, M. Casimir Périer n'était plus qu'un homme fort ynigaire; il connaissait imparfaitement les besoins moraux des sociétés, le but définitif qu'elles doivent se proposer, et peut-être eut-il été déplacé dans la tendance d'idées monarebiques qui devait suivre la première répression brute de l'insurrection et de l'émeute. Qui sait même? M. Périer cût fait de l'opposition aux lois de septembre, et il siégerait à côté de ceux qui soutiennent l'absurde maxime « que le roi règne et ne gouverne pas. » Il serait aussi arrièré que le centre gauche dans sa vie mi-

nistérielle. C'est paree que ces idées sur le caractère de M. Casimir Périer ne sont pas absolument acceptécs, que je dois proceder avec une grande modération et une certaine lenteur d'examen dans la vie entière de M. Périer. Cette vie se divise en plusieurs périodes bien distinctes, bien séparées et souvent très-contradictoires, M. Casimir Périer appartenait à l'ancienne province du Dauphiné, si remuante, si active, dans les premiers jours de la révolution française : car l'esprit des montagnes est de sa nature impétueux, ardent; il était né le 21 octobre 1777, non loin de ce fameux château de Vizille, où furent balbutiées les premières paroles de résistance en 1788. Les traditions sur ce berceau agité se conservaient religieusement dans la famille Périer, une des plus honorables et des plus respectées de la province. Son père Claude Périer, à la tête d'une fortune considérable, l'avait conquise par l'activité de son industrie, et deux ans avant la révolution de 1789 il avait précisément acheté du duc de Villeroi ce château de Vizille qui devait retentir des premiers éclats populaires : l'agitation fut grande , et bientôt , sous la terreur de 1795, Claude Périer fut obligé de quitter lui-même le Dauphiné.

Casimir son fils était au collège de l'Oratoire à Lyon tors de ces événements: il avait quatorze ans; il ne faut jamais oublier que les oratoriens surtout préparèrent cette génération constitutionnelle qui se montra dans les premières assemblées; les oratoriens faisaient du jansénisme, et c'était alors l'esprit d'opposition. Les terribles orages de cette époque engagérent la famille Périer à venir s'établir à Paris, et le jeune Casimir suivit ses parents, assistant ainsi à ce spectacle d'anarchie et de violence qui marqua la terreur. Claude son père, tout en restant à l'écart de la révolution, avait admirablement spéculé sur les assignats et les biens nationaux; sa fortune s'était accrue. La conscription de vingt aus fit enrôler M. Casimir Périer dans l'armée d'Italie, où il servit comme adjoint au genie, poste où l'avait porté son éducation plus avancée que celle des officiers de cette époque; alors on recberebait les jennes hommes de quelque instruction, M. Périer ne resta à l'armée que deux ans (l'espace d'une campagne), suffisaniment pour prendre quelque chose de cette énergie, de ce courage qui jamais ne lui manquérent dans les circonstances décisives. Sous le cousulat il fonda , de concert avec son frère Antoine-Scipion, une maison de banque, circonstance qui domina désormais la vie politique de M. Casimir Périer, L'esprit du banquier suppose plusieurs conditions, un besoin de régularité, d'ordre, qui ne permet aueun trouble, aueune perturbation dans la marche régulière des affaires : puis one certaine inflexibilité de cœur qui ne comprend pas les concessions aux nobles choses, aux idées de martyre et de dévouement. Dans la banque, tout se solde par des chiffres. La tendance de la banque est de faire de la vie d'un homme une sorte de mécanisme régulier où les sentiments exaltés n'ont que très-peu de place, les affections peu de prise : tout est addition ou soustraction ; mais, je le répète, il y a baine du désordre et des troubles publies. La banque a hesoin de la quiétude des intérêts, qui n'arrive qu'avec l'extrême sentiment de l'ordre, et c'est déjà admirable dans la gestion des sociétés. Cela fait qu'un gouvernement de bauquiers a son bien et son mal; sous leurs mains une société ne périt pas matériellement, mais quelquefois elle dégénére et se dégrade. Sans le seutiment de la vie morale d'un pays, ce n'est plus qu'un grand agiotenr d'or et d'argent.

Sous l'empire de Napoléon, la maison Périer fit beaucoup d'affaires, réalisa des bénéfices considérables; toutefois la puissance et le développement de cette maison ne commencérent qu'à la restauration de 1814. La paix, le mouvement industriel, d'heureuses spéculations, conduites avec une haute babileté par M. Casimir Périer, l'emploi sévère du crédit, donnérent à sa bauque un éclat qu'elle n'avait point encore sous Napoléon. Pendant le règne de l'empereur, en effet, la banque n'avait pas le pouvoir et la splendeur d'aujourd'hui. Napoléon, qui avait dans sa personne quelque chose du moven age féodal à la facon de Charlemagne. halssait un peu les banquiers conme les barons haissaient les juifs ; il avait sa raison de popularité historique; il procédait par avanics contre le crédit, et c'est ce qui faisait qu'avec les riebesses les plus considérables, enfouies aux Tuileries, et le reveno le plus certain . l'empereur n'aurait pas trouvé l'emprunt de quelques millions ; les banquiers et les avocats étaient, à ses yeux , des agioteurs et des bavards; il ne sortait pas de cette alternative. La restauration eut d'autres besoins et, par conséguent, d'autres idées; comme elle voulait mettre de l'ordre et la plus scrupuleuse probité dans l'acquittement de toutes ses dettes. elle cut recours à la banque, elle l'honora, l'éleva. Ceci explique en grande partie les fortunes colossales qui se firent de 1814 à 1817.

La maison Périer profita de est heureux changement dans la tendance des idées, et bientôt elle monta au premier rang; M. Casimir Périer, avec les sentiments d'une haute et rigide probité, et d'une dureté inflexible, joignait une grande justesse d'esprit, une babile appréciation du bou et du manyais côté des affaires; il spécula beaucoun et henreusement; on le voit, dés 1817, au sommet des capitalistes qui s'occupeut du crédit public et des emprunts après la crise de l'invasion étragére. M. Casimir Périer, qui appartenait par goit, par caractère et par orgueil , à la classe movenae . se montra desce moment inquiet, vivement enclina l'esprit d'opposition : voilà pourquoi la restauration avait donne l'essor à une autre aristocratie; j'entends parler de l'esprit gentilhomme, qui différait essentiellement des gouts de la banque. Sons l'emnire. on avait affaire à des sabreurs; respect donc à la force, et la banque ne murmurait pas le moindre mot! sous la restauration, on avait affaire à ann caste polie, tenant son rang de dignité et d'hoaneur; vieux noms, traditions antiques, blasons de temps passé, et tout cela blessait les fortunes nouvelles, qui s'étaient aussi armoriées : derrière le comptoir des banquiers, il y avait même des priscesses de fratebe date, orgueilleuses et susceptibles; la banque donc se jeta dans l'opposition, parce qu'elle était riche, puissante, et ea même temps ialouse de ces illustrations qui se proclamaient elles seules, sans avoir les moyens matériels de se faire respecter ou obéir. La fierté fat pour beaucoup dans l'opposition politique de M. Casimir Périer, Lui qui, plus tard, poursuivait, avec une juste colère et un dédain réfléchi, les écrivains de journaux, commença sa vie par faire des brochures; il n'est pas d'existence politique saus un peu ou benneoup d'écritures; c'est notre pente à tous. Ces brochures portèrent, il est vrai, sur la spécialité de ses études, c'est-à-dire sur les finances et les emprunts; que nous importe? La folie des cent jours, cette conspiration de caporaux et de lacobins mécontents, avait couté à notre pauvre France plus d'un milliard : les étrangers étaieut à Paris, exigeant des contributions de guerre, et force était bien au gouvernement de songer à la libération du territoire par l'emprant et l'impôt. De la cette nécesaité d'un budget plus considérable et d'un système de crédit largement conçu; à cette œuvre s'était consaeré le ministre des finances d'alors, M. Corvetto.

Il faut attribuer à cette première et jenne fongée d'opposition les idées singulières qui, en matière de finance, préoccupérent alors M. Casimir Périer. A ce temps de la restauration, personne a étaits sa place; le système représentatif avait donné à sa place; le système représentatif avait donné à popularité au parti libéral, el le pouvoir aux royalistes. De li octe majorité qui devait renir notesairement à la gauche, et M. Casimir Périer, à la suite de ses brochures financières, fut porte au collège électoral de Paris; et le député put dès lors proclamer à la tribune les principes et le sidé d'économie politique qu'il avait développés dans ses brochures.

On s'étonne (quand on examine depuis la vie sérieuse et forte du ministre de 1851 ) de voir les étranges maximes que, même dans les matières de finances, M. Casimir Périer alors exprima à la tribune : ainsi , lorsqu'il s'agit d'acquitter l'effrayante contribution de guerre que les cent jours nous avaient imposée, M. Périer, qui savait bien l'impuissance où se trouvaient les seuls capitalistes français de réaliser un emprunt , reponssa le concours de M. Baring et des banquiers étrangers, qui, par un simple revirement de fonds, s'offraient de souscrire la dette. S'imagine-t-on par exemple que M. Périer, si sérieux depuis, proposait de faire sonscrire de petits conpons d'obligations par tous les citoyens français, afin de réaliser les 700 millions imposés par l'étraoger; tandis que l'expérience a pronvé (et on l'a vu depuis en 1831 et 1832) que ces souscriptions de rentes volontaires, même au milieu de l'enthousiasme, n'avaient jamais pu s'élever au delà de 30 millions. Un emprunt régulier appelle dans un mois les masses de numéraire de toute l'Europe. Mais alors les elsoses les plus étranges, pourvu qu'elles fussent dirigées contre le gouvernement établi, étaient accueillies, saluées avec enthousiasme!

I. Vopposition de gauebe, à Jusquelle appartenais. M. Cassinir Périez, so divisité in deux fractions bien distinctes. L'une, agitatries, compiral haute-inen distinctes. L'une, agitatries, compiral haute-inen distinctionapher on 1814, et selle-de a pigalit sons la direction de MM. de la Fayette, Voyre d'Argenton, Manuel; I batte voulist la réalisation perfique des principes de 1786, par le mouvement nature celui du ginéral Foy, que ces deux honorables excelui du ginéral Foy, que ces deux honorables exceltera appartenaien d celle partie saine et respectable de l'opposition de gauche; ce qui n'emcrettera appartenaien d celle partie saine et respectable de l'opposition de gauche; ce qui n'em-

Ge carseière iraseible se troure engagé dans une voie singulière à l'époque où le gouvernement, averit par le double fait de l'élection de M. Grégoire et de l'horrible assassinat de M. le duc de Berry, veut revenir sur le principe de la loi éléctorale. M. Casimir Périer monte à la tribune de haque instant, il ne voit pasque l'émeute grendé,

CAPEPIEUS. - LES DIPLONATES.

que la société est en péril ; lui , qui fut plus tard l'homnie de gouvernement et de force, se fait l'écho des mille calomnies que l'on prodigue au ponyoir. Si la main ferme et prudente du maréebal Maedonald fait mouvoir des masses de troupes dans les rues, afin de réprimer le désordre et l'émeute, c'est un sujet de plainte et d'ardents reproches de M. Périer à la tribune. « La représentation est entourée de soldats , s'éerie-t-il , on ne délibère plus librement, » Telles sont les elameurs que pousse l'opposition de gauche, et M. Casimir Périer s'y méle d'une manière vive, saccadée, impétueuse. Quand M. de Serres, un des ministres les plus honorables, dénonce les complots des sociétés secrétes , les menées des factieux, commo plus tard le fit, en 1832, M. Casimir Périer luimême, celui-ci s'écrie : « Nos têtes vous font-elles olistacle, faites-les tomber, mais que ce soit devant la loi (1). " Eh! mon Dieu! M. Casimir Périer savait hien que la restauration n'avait ni la force ni la volonté de faire tomber les têtes des députés de la gauche, et ils avaient sur ce point toute impunité d'action et de paroles. Il y avait un comité directeur, des affiliations de earbonari, une conspiration flagrante, et, je le répète, M. Périer n'en faisait point partie. Il restait honorable, en debors de tout complot; seulement, en vertu de son droit de parole, il luttait contre le gonvernement établi par une opposition violente, injuste, implacable, qui, rendant impossibles la paix et l'ordre dans la pensée du pouvoir, favorisait les tentatives des factioux.

Le gouvernement royaliste prit une tendanee plus régulière sous le ministère de M. de Villèle : les élections repoussèrent la gauche; alors l'opposition, réduite à un trés-petit nombre de voix, ue put conserver sa force d'opinion qu'en se multipliant par les discours. M. Casimir Périer parut chaque jour à la tribune pour combattre les projets du gouvernement. Sa voix alors retentissante, sa taille forte et élevée, sa parole aigre et maussade, menacaient incessamment la droite, à laquelle il jeta ces paroles : « Nons seuls représentons la France, » Sous un certain point de vue il avait raison : l'éducation donnée aux masses par le xviiiª siècle avait enfanté des idées et des intérêts tout à fait en dehors des principes de la restauration, et la gauche allait les ramasser jusque dans la rue. A mesure donc que le ministère de M. de Villèle, exagérant les principes royalistes et religieux, leur donnait une uuanee, une couleur trop prononcée, il s'opérait une réaction ; la popularité. s'exilant des abords du tronc , passait entièrement

(1) Voir mon travail sur la Restauration.

à la gauche; la révolution française et l'empire avaient créc des fortunes nouvelles, des anourrapropres irritables, des intérêts alarmés, une noblesse orgueilleuse, une bourgeoisie susceptible; et toutes es forces étaient hostiles à la maison de Bourbon. La gauche les secucillait et les favorisait dans leurs nauvaises tendances, et voils pourquoi dis députés, la plupart fort médiocres, étaient la France.

Si l'opposition de M. Casimir Périer, par la généralité de ses termes, s'en prenait à l'ensemble de l'administration ministérielle, elle se rattachait plus spécialement au système financier, et le député devint ainsi le plus aigre adversaire de M. de Villèle, ministre des finances. Quand on relit les discours de ce temps , lorsqu'on les compare ensuite à la vie pratique des deux hommes alors en lutte, on doit dire que l'infériorité est tout entière pour M. Casimir Périer, au point de vue de l'économie politique et des théories financières. M. de Villèle propose la conversion de la dette publique, e'est une mesure avancée dans les idées du crédit, une pensée qui peut n'être point habile pour la popularité de la maison de Bourbon, mais qui enlin est des plus utiles, des plus fécondes, dans l'histoire du crédit. Quel est son plus puissant adversaire? M. Casimir Périer, et avec lui la gauche entière dans son libéralisme étroit et mesquin. Ce serait une curieuse histoire à faire que de constater toutes les bonnes idéés que le système de la parole a empéchées en France. Avec la tribune, une nation telle que la nôtre vit petitement en ménage; mais les grands plans, les grandes idées sont et deviennent impossibles.

Ou'on relise les discours d'opposition de M. Périer contre les budgets, depuis 1822 jusqu'en 1827! je ne sache rien de plus médiocre, de plus arriéré, de plus en dehors de ces doctrines pratiques du gouvernement, que depuis il a été beureusement appelé à mettre en action pour la force du pays. Ce sont des lieux communs sur les dépenses exagérées, sur les réductions de quelques centaines de millions dans le budget, doctrines qui ne sont pas plus élevées que celles de MM. Voyer d'Argenson, Labbey de Pompières et Audry de Puyraveau. Aujourd'hui on doit sourire de pitié à la lecture de pareilles discussions : nulles larges idées, ni en économie politique, ni en liberté commerciale; souvent même il se révèle dans ces débats eertain égoIsme de position; on a des rentes, des forges, des usines, on veut les utiliser. Dans tous les discours de M. Périer, on voit le grand propriétaire d'usines qui a besoin des prohibitions, le banquier jaloux d'autres fortunes de la banque, et les elioses sont ainsi conduites, jusqu'à ce que le ministère

de M. de Villèle se fourvoyant avec maladresse dans les idées antipopulaires, l'opposition de gauche grandit et s'allie avec le parti politique et doctrinaire, afin d'amener la chute d'une administration imprudente.

Les temps bistoriques arrivent aujourd'hui plus calmes, et je crois que les esprits sages et nosés ne jugeront pas avec autant de séverité qu'en 1825 les projets de lois de M. de Peyronnet sur la presse periodique, projets auxquels on est un neu revenu dans les lois de septembre. Ces projets furent le terme de la plus vive opposition de M. Casimir Périer: il manifesta alors un grand amour pour la liberté de la presse, même pour ses licences, jusqu'au point de s'écrier : « Autant vaut dire , en un seul article, la liberté de la presse est supprimée. » Il ne faut pas lui en faire un reproche; souvent les positions font les principes : les hommes politiques sont presque toujours complexes; dans l'opposition, ils formulent certaines idées qu'ils abdiquent une fois au pouvoir, et cela de trés-bonne foi. Car si l'opposition a ses prismes, ses entratnements, ses hallucinations, le pouvoir a ses intérêts, j'ai presque dit son égoisme ; de manière que ces deux situations créent pour l'honsme comme deux facultés différentes dans la manière de voir et de

sentir. M. Casimir Périer fut un des membres de l'oposition qui contribuèrent le plus chandement à la chute de M. de Villèle, et lorsque surgit pour la France le ministère calme et rationnel de M. de Martignac, la situation de M. Périer devint plus simple et plus droite. A son honneur, je le dis encore, M. Périer n'avait jamais conspiré; son esprit sur et ferme voyait dans le développement naturel de la maison de Bourbon une garantie de paix et de sécurité pour la France, S'il y avait chez lui de l'orgueil et de la jalousie contre l'aristocratie de naissance, cette aristoeratie ne tenait pas dans l'État une place tellement baute, qu'elle put lutter contre la bourgeoisie et la banque mattresses du pays. M. Périer, d'ailleurs, bomme considérable par sa position, sa fortune, la puissance des capitaux engagés, ne voulait pas, ne désirait pas une révolution. A côté de lui il voyait des bommes qui allaient trop loin et trop vite dans des projets sans limites. Le souvenir des cent jours, avec la seconde et terrible invasion, était encore présent à son esprit. Il savait que l'Europe, garante de la stabilité des traités de 1813, considérait la maison de Bourbon comme la sécurité conditionnelle de ces traités, et que tout renversement amènerait la guerre à l'extérieur. A côté de lui, il vovait de grands enfants, comme M. de la Fayette, des caractères aventureux, tels que M. Mauguin, des réveurs politiques, tels que M. Voyer d'Argenson, des hommes sans fortune, criblés de dettes, comme Benjamin Constant, et entre le triomphe de ces bommes ou de ces idées et le maintien de la restauration, il n'y avait pas à hésiter.

En outre, Casimir Périer, vivement entratué par tout ce qui caressait la partie vaniteuse de sa vie, avait coucu pour Charles X un dévouement persounel à l'occasion d'une douce prévenance du vieux momrque. Daus le voyage que le roi sit alors en Alsace et dans le département du Nord. a6n de jouir de sa popularité. M. Casimir Périer fut accueilli d'une manière si bienveillante, qu'il cu avait gardé un digue et bou souvenir (partie admirable de sa vie). Il y avait ceci de merveilleusement coquet dans la parole de Charles X, que personne ne s'en allait de sa présence sans être content du prince et de soi-même ; le roi savait caresser, avec un esprit charmant, toutes les plus petites fibres d'amour-propre, et l'on se rappelle le mot spirituel qu'il dit à Benjamin Constant, criant riro le roi! le jour de son entrée à Paris : « Ah! M, de Constant, je vous v prends ! » Eh bien, le roi avait pris M. Casimir Périer (c'est le mot) en flagrant délit d'amour pour sa personne ; il l'avait séduit à ce point , que le député de la gauche ne parlait que de la grâce personnelle du prince, et qu'il se montrait fier de la décoration qu'il avait reçuc de sa main. Charles X, à son tour, savait qu'avec une grande loyauté, M. Périer n'avait januis conspiré, que les opinions qu'il exprimait étaient les siennes, et que si, par tradition de famille ou comme acquéreur de biens nationaux, M. Périer aimait la révolution de 1789 . il se rallicrait franchement à la légitimité des Bourbons, si la charte était appliquée dans sa sincérité.

C'est ce qui m'amène à parler d'une circonstance toute particulière dans l'bistoire de l'administration de M. de Martignac. Le roi Charles X, si dessiné contre l'opposition de gauche, aurait donné sans répugnance un portefeuille à M. Casimir Périer, de préférence à ceux qu'il appelait le parti de la défection, MM. Delalot et Agier. M. de Saint-Cricq doit se rappeter certaines négociations politiques, à la fin du ministère Martignac, qui avaient pour but de fortifier la fraction libérale de ce cabinet. Cette préférence du roi pour les opinions sincères était le résultat de la loyauté de son esprit : il n'aimait pas les trabisons de principes , les abdications de sentiment. A ses yeux, les défectionnaires étaient des royalistes qui le trahissaient; M. Casimir Périer, au contraire, un bomme de conviction qui, ne coocédant rien, venait au trône comme un honorable ligueur à Henri IV, et cela plaisait an roi. Dès ce moment, on put s'apercevoir d'un changemeut absolu dans la conduite de Casimir Périer; et je dois lui rendre cethommage. qu'il renonce des lors aux déclamations de la tribune; il se dit souffrant, malade, et sa physionomie altérée signale en effet une atteinte profonde dans la région des entrailles et du foie. Mais à d'autres époques, il a éprouvé les mêmes symptômes d'un mai mortel, et cependant il n'a cessé de lutter et de combattre à la tribune. C'est que M. Périer est alors sous que double préoccupation; il voit que ses amis de la gauche attaqueut avec trop deviolence et secouent le ministère Martignae avec trop d'implacabilité : ces passions l'importunent, ces injustices le fatigueut; toute lutte trop violente lai fait peur : qu'aura-t-on après le ministère Martignac? En outre, M. Périer yeut se rendre possible pour uu portefeuille; il sait que le temps approche où il doit prendre part au gouvernement du pays; il en a le droit par sa probité et sa modération; et cela lui donne une mesure, une gravité politique que n'ont plus ses amis.

Au mois de juillet 1820, le ministère de M. de Martiques tumbs sous une cealisine de druite et de gauche, car en général tous les cabinets à connistère est toujeur plus ou moints l'evitulus d'une transaction, il esprime des unonces, des termes moyent qu'arriere-il, une fois au affairer A la première session, les estrémités opposées le souftion, elles le reuverment, et pour cets, elles sent besoin de se coaliere. C'est l'histoire de tous les temps et la pur pière de toutes les situations.

La formation subite, étrange, du ministère de M. de Polignac plaçait M. Casimir Périer dans un grand embarras; certes, il ne partageait en aucune manière les opinions extremes, les illusions du parti alors au ministère ; il devait même le poursuivre, le combattre à outrance par conviction et position; mais ici se retrouvait pour lui l'immense danger qu'il avait voulu prévenir en s'alliant avec loyauté à l'administration de M. de Martignae. M. Périer craignait la cliute des Bourbous; il connaissait ses amis de la gauche, leurs folies désordonnées, le dernier mot des conspirateurs; il pouvait désirer le triomphe du parti parlementaire, de l'idée de 1789, y contribuer de tontes ses forces. Rien au delà ue lui paraissait légitime ; le cercle de la charte lui semblait inflexible : la large voie de l'élection et celle de la tribune restaient ouvertes comme les seules et suffisautes forces pour renverser M. de Polignac. Havait peur qu'en allant au delà, l'ordre social tout entier ne fût ébranlé; la secousse des intérêts lui faisait éprouver une vive commotion; avec son esprit fier et calme, il aurait, au besoin, préféré le triomphe d'une monarchie absolue, sage et tempérée, à la liberté orageuse d'un gouvernement anarchique, M. Casimir Périer, à partir de 1829, a bien plus peur du peuple que du roi; il n'entre jamais dans ses idées qu'il puisse surgir un gouvernement en dehors de la légitimité qu'il a loyalement acceptée. Les projets de ces conspirateurs de rues ou de ces sociétés secrètes, dont il sait parfaitement la elef, dont il connaît surtout la composition, lui inspirent une terreur bien autrement grande que la pensée des coups d'État, dont une main débile menace la France; et ces coups d'État, à vrai dire, il ne les redoute que par la crainte de la réaction révolutionnaire qu'ils peuvent amener. Aussi, toujours sous prétexte de sa santé, on voit M. Périer ne prendre aucune part aux discussions de la chambre, ni aux assemblées turbulentes qui dirigent les élections. Son front est chargé de nuages ; eomme le temps politique, il se rembrunit; et cette situation doit bien se comprendre, bien s'étudier, parce qu'elle explique l'honorable attitude prise par M. Périer dans les terribles événements qui vont surgir à la suite de la révolution de juillet. lei sera l'honneur éternel de sa vie, Ouand les passions du jour seront amorties et que l'histoire sérieuse sera appelée à juger les événements contemporains, elle pourra dire comme un témoi gnage d'estime pour M. Périer : « Il était fils de la révolution de 1789, admirateur de ses œuvres ; il reuonça à tout ce qui pouvait flatter, caresser les instincts de son éducation et de son amour-propre, pour rester fidèle au droit antique et traditionnel jusqu'à ce que ce droit s'abandonnât et s'abdiquat lui-même, » Si, dans ces derniers moments, le roi Charles X avait montré un peu d'énergie, une résolution même vulgaire, M. Périer se serait rallié à son sceptre ; et comme il le disait après l'expédition de Rambouillet : « Comment! on yous envoyait la révolution en guenilles et désarmée, et vous n'avez pas su vous en débarrasser avec une charge de cavalerie? »

Revenous sur l'ordre chronologique. Les ordonmance de juille vessionel étre promulgeus sare les les insuccionates fuçons de M. de Polignac. A la si suite de ce coup d'Est si milherreremenne priserie de ces que l'égalité des ordonnames, et en qu'il expansa les regularités enfonames, et en qu'il exprina allex : que les rois l'entres téneur d'il exprina allex : que les rois l'entres téneur d'il exprina allex : que les rois l'entres X en sais le d'unit. o Quand une formule de protestation fut d'proposée, N. Périer soutint succè la même fermete et a la méme logique, que comme il 29 y saisi plus

de chambre, il ne pourait plus y avoir de députés; et s'il n'y avair plus de députés; il ne pouvait peu y avoir de protestation. C'était admirable de logique. N. Périer ne jugait pas la question définitivement accomplie, il avait peur des idées et des amis qu'il avait autour de lui; l'insurrection était antipathique à son espris si droit, si homete, et il habitualit déjà en présence des fous de révolution les premières dectrines d'ordre qu'il dorait ensuite appliquer si régouversement.

Lorsque l'insurrection, se développant par la coupable trahison des uns et l'insouciance inexplicable des autres, voulut enfin constituer son gouvernement à l'hôtel de ville, l'esprit éminemment pratique de M. Périer commence à distinguer ce qu'il y a de juste et de légal dans cette organisation, et ce qui peut devenir violent et extraconstitutionnel : ainsi M. Casimir Périer approuve la formation d'une commission municipale, parce que cela s'explique simplement par la désertion des autorités et l'impérative nécessité de l'ordre dans une cité vaste, agitée, comme Paris en 1850. Mais lorsque cette commission, sous l'incroyable dictature de M. de la Fayette, de M. Mauguin ou de M. Audry de Puyraveau, prononce des déchéances, renvoie une dynastie, M. Casimir Périer se sépare de cet étrange pouvoir ; il ne veut point y associer son nom, et ce qu'on appelle une faiblesse est peut-être l'acte qui fait le plus d'honneur à sa vie. M. Périer porte haut le sentiment de la régularité, qui est la passion de son existence. Que peut-on lui reprocher dans les journées de juillet? de n'avoir pas prononcé la déchéance do Charles X et de la branche alnée? Mais quel droit en avait la hizarre commission de l'hôtel de ville? Où était son pouvoir? Quel est ce peuple, juste ciel! campé sur la Grève et que M. de la Favette proclame le souverain de la France? Dans les négociations que suit M. le duc de Mortemart, avec une si inconcevable faiblesse, M. Casimir Périer est désigné pour le ministère de l'intérieur, et je ne doute pas qu'il ne l'eût accepté des maius du roi. Cette position lui platt, elle est conforme à son eulte pour l'ordre légal. C'est dans ces dispositions bienveillantes que le trouvent M. Collin de Sussy et le comte Arthur de la Bourdonnave, Oui, M. Casimir Périer penchait pour un arrangement qui cut sauvé un grand principe : cet arrangement était-il possible? lei s'élèvent de grands doutes historiques, que j'ai longuement examinés dans un ouvrage d'bistoire spéciale (1).

Toutefois, lorsque la cause de la branche alnée des Bourbons se perd par l'abandou, les fautes, les

(1) L'Europe depuis l'apénement du roi Louis Philippe.

trahisons d'ame et de corps, M. Casimir Périer se rattache avec une fermeté non moins digne d'éloges à la seule combinaison possible qui peut ramener l'ordre dans le pays, c'est-à-dire à la monarchie du 9 août. Tant qu'il y a eu anarchie dans les pouvoirs, usurpation démocratique, M. Périer n'a pas voulu s'associer à ces autorités de la rue; desormais e est un gouvernement régulier qui va agir et commander ; et il cut l'honneur de présider la réunion des députés qui confia la licutenance générale à M. le due d'Orléans. Quand il fallut constituer un ministère définitif, le cabinet du 11 août, M. Casimir Périer y prit place sans portefeuille. Singulière combinaison que celle-ci! un ministère composé de toutes les coulenrs, depuis le duc de Broglic jusqu'à M. Dupont (de l'Eure), sans unité, les uns tirant à droite, les autres à gauche, sans présidence du conseil, et ce chaos s'appelait un ministère de coalition! Peut-être le prince habile qui prenait le gouvernement de l'État espérait-il trouver dans ce cabinet un moyen d'assurer la sonveraineté de son expérience. La plus grande disparate dans ce conseil, évidemment c'étaient les deux personnalités de M. Laflitte et de M. Périer : M. Laffitte, le plus décousu de tous les hommes, sous des formes polies, agréables, l'artiste en anarebie; M. Casimir Périer, le plus roide et le plus absolu des caractères, avec une violente attraction vers la fermeté et la colère. Ce fut done pour M. Casimir Périer l'un des beaux jours de sa vie, lorsqu'il put seconer cette situation inconcevable. Et quand il fut reconnu que la présidence du conseil de M. Laslitte et la dictature armée de M. de la Favette étaient indispensables pour suivre et développer le procès des ministres de Charles X, M. Périer donna sa démission pour prendre la présidence de la chambre des députés. lei commence à se distinguer dans le caractère

de M. Casimir Périer une double tendance qui va dominer sa vie ministérielle, pour le bien comme nour le mal des affaires. Incontestablement e'est un homme d'ordre et de bonnes pensées ; en même temps c'est un caractère absolu, qui ne peut souffrir l'empire d'aueunc supériorité, pas même celle du prince; son cerveau a certaines cases inflexibles, dans lesquelles toutes les questions se renferment ; ainsi on ne sait pourquoi il a pris une inconcevable métiance de la supériorité du prince habite qui a les youx fixés sur l'Europe. De ce quo le roi ne brise pas d'une manière abrupte et saecadée tous les obstacles, et qu'il marebe à ses fins par des tempéraments, M. Casimir Périer ne le croit pas suffisamment apte à dominer la situation; le prince fait obstacle à son caractère; s'il consent à prendre la présidence du conseil, c'est à la con-

dition expresse que le roi s'effacera pour laisser place à la couronne ministérielle. Il veut le bien . mais il se croit seul appelé à le réaliser. De son côté, le roi, trop poli, trop convenable pour juger défavorablement son ministre, n'aime pourtant pas les façons de M. Périer; s'il sent la nécessité de le subir pour un temps, il voit bien que ce caractère est tout de circonstance, que sa domination est exceptionnelle, car si avee la colère on peut colever momentanément une position, on ne peut pas longtemps la garder; pour gouverner avec durée il faut de la tempérance, de la modération, le ménagement des hommes et des intérêts. Le roi savait M. Périer fort ignorant en traditions, en histoire des traités, avec des préventions, des petitesses d'idées telles, qu'il pouvait par nne parole ou par un aete irréfléchi compromettre l'état de paix beureusement conservé par sa royale SAUCSSO.

C'est pour cela que le roi avait accueilli avec une certaine défiance l'avénement de M. Casimir Périer, non point qu'il faille croire à tous ces contes recueillis par les chroniques de parti crédules comme les moines du moyen âge ; mais n'y avait-il pas assex de conditions et de programmes? fallait-il en recevoir encore de ses propres ministres? Sculement le roi, avec son admirable instinct, avait bien compris que les affaires ne pouvaient rester aux mains désordonnées de M. Laffitte, qui. le sourire aux lévres, nous entratuait à l'anarchie ct à la guerre; le pays se perdait, l'ordre publie était compromis, l'abime ouvert sous les pas de la nouvelle monarchie, et dès lors il fallut subir les conditions de M. Périer, ce qu'il appelait son programme de dictature : j'ajouterai que le tort du nouveau ministre dans une pareille situation fut de faire trop sentir qu'il gouvernait, ct que, mattre du pouvoir, il ne voulait aueun obstacle. Cela était bien à l'égard de la sédition et de l'émeute ; fallaitil également le témoigner d'une manière si impérative à l'égard de cette couronne qui devait un jour montrer que scule elle avait compris la situation de la France vis-à-vis les partis et l'Europe? Ce que M. Périer était dans sa maison de banque, il vonlut l'être dans le gouvernement do pays; il y apporta ses défauts et ses qualités; il voyait nettement et bien par instinet; mais l'idec qu'il avait concue, bonne ou mauvaise, il voulait qu'elle s'exé-

cutăt sans obstacles, sans résistance.
Daus les affaires inécieures, cette fermeté absorbante, cette dictature imposée, ne pouvait avoir d'inconvenients sérieux, car, sans imiter les formes brasques, parfailement inntiles, le roi ne voulait et ne pouvait avoir qu'une même intention avec M. Périre pour la répressiun du désordre; et

certes la France doit une reconnaissance éternelle à cette main violente et brusque du président du conseil, qui brisa l'émeute, contint les sociétés secrètes sans paetiser jamais avec la mollesse et le décousu des écoles politiques de 1791 et de 1830. La Providence fit châtier les bommes de révolution par cette main de ser, née de la révolution même ; les héros de juillet furent traités en ilotes par un de eeux qui avaient fait marcher le plus en France les idées libérales. M. Casimir Périer et lo maréchal Soult contribuèrent puissamment à constituer les droits et les devoirs de la biérarchie dans l'armée, dans la garde nationale et l'administration publique. Au milieu de ces tourments, da ees donleurs intimes, qu'une haute mission donnait à M. Périer, il dut pleurer des larmes de sang en se rappelant que lui-même avait enconragé dans la génération nonvelle ces sentiments de résistance, lorsque sous la restauration il était allé se faire inscrire le premier chez le sergeut Mercier, de ridicule mémoire, qui avait refusé d'obéir à ses supérieurs dans un service de répression militaire.

On dut à M. Périer une suite de bonnes, d'execllentes lois : la pénalité destiuée à réprimer les altroupementa, et qui ramena quelque sécurité au milien de Paris; les mesures contre les placards, les eris et les affiehages séditieux, Indépendamment de la législation, ce cabinet se servit de sa propre force pour contenir ou briser toutes les autorités illégales qui s'étaient placées à la tête de la société depuis la révolution de juillet, et, par exemple, l'association révolutionnaire destinée à défendre le territoire, sorte de ligue à la façon da duc de Guise contre le gouvernement et son légitime possesseur. M. Périer occupa sa prodigieuse activité à maintenir l'ordre et la hiérarchie, étrangement méconnus, dans les diverses parties du gouvernement, à établir eette théorie simple, que tout fonctionnaire doit obcissance à l'autorité supérieure, que la première condition pour le repos d'un pays e'est la discipline; appliquant bientôt cette salutaire maxime aux élections elles-mêmes, il demauda, il imposa le vote des fonctionnaires publics. A ees doctrines ministérielles, si fermes, si justes, on dut opposer plus d'une fois les maximes et la conduite de M. Périer sous la restaura tion, et pour cela on avait beau jeu. L'école de la restauration était dans le vrai; M. Périer et ses amis d'alors dans le faux ; l'expérience le convertit bientot, et l'aspect de tous ces pénitents politiques est une satisfaction donnée à nos doctrines, car ils se sont démentis eux-mêmes par leurs lois et leurs

Dans les relations extérieures, M. Périer n'avait

ni la même expérience ni la même sureté de principes. Telle fut la véritable cause des dissidences qui éclatèrent entre le ministre, le prince, et la diplomatie qui voulait maintenir la paix du monde. Le corps diplomatique aimait dans M. Périer cette energie de movens, qui comprimait les fausses tendances de la société, ct en récompense de cette ardeur fébrile contre la révolution, il passait au président du conseil ses formes mauvaises, ses colères brusques et hautaines, son pugilat de gestes et ses airs de Jupiter antique, Ainsi, M. Pozzo di Borgo et le comte Appony, qui, à cette époque, darent voir frequemment M. Perier, subirent plus d'une fois sa conversation irréfléchie et ses phrases un peu hautaines. Il fallait pardonner cela à un défant d'éducation, compensé par de si éminentes qualités; mais en quoi M. Casimir Périer pouvait compromettre la sécurité générale de l'Europe, c'est qu'il établissait en diplomatie des principes absolus là où il p'v a jamais que des maximes relatives. M. Périer disnit : « Le principe de nonintervention doit être respecté par l'Europe comme par nous-mêmes, » Et le corns diplomatique ne ponvait admettre dans le sens absolu cette maxime, car il peut surgir certaine circonstance où l'intervention est indispensable, surtout quand la sureté d'un État est menacée : ainsi, l'Autriehe n'admettait pas une sédition en Italie sans y faire marcher les armées : ainsi , la Russie établissait qu'une révolption en Pologne expliquait suffisamment sa récente intervention : la France p'avait-elle pas elle-même intérét à intervenir dans la Belgique, en Suisse, en Espagne, si des événements se préparaient contre elle?

L'expérience démontra bientôt la vérité des en cas d'intervention, difficulté tout entière d'accidents et de eirconstances, et qu'on ne peut résoudre absolument. Les fautes de M. Périer résultaient de son ignorance absolue des plus vulgaires notions de diplomatie; il ne savait les antécédents de l'Europe ni par les hommes, ni par les principes; il n'avait nulle éducation historique, et avec les meillenres intentions de maintenir la paix, il ponvait être entratné vers la guerre ; lout en proclamant que le sang français n'appartenait qu'à la France, il ponvait le faire verser à flots pour des fantaisies révolutionnaires ou des coups de colère, et si l'affaire d'Ancone n'avait pas été babilement atténuée, expliquée par l'intervention sage, intelligente du roi , auprès du corps diplomatique , hélas! qu'en fût-il résulté? pent-être une confla-

gration générale!

La forte et impérative compression de l'esprit de désordre à l'intérieur devait avoir sa réaction.

M. Périer avait dissous la chambre afin de se don-

ner l'appui du corps électoral; arec un dérouement dont if faut lui tenir compte, il arait cousacré toute sa puissance de rolonté à obtenir une majorité conservatrice. Eh bien! telle était la folie de l'esprit public, ou tel était le rice du système électoral, que la majorité rerint plus incertaine encore, et lorsque, dans le discours de la cooronne, le ministre s'exprima avec une certaine fermeté sur les affaires générales, le vote sur la présidence, disputé entre M. Laffitte et M. Girod (do l'Ain), ne dunna au ministère qu'une majorité de cing voix. Remarquous bien que M. Périer, afin de gagner une popularité rulgaire, avait voulu faire voir qu'il mettait en pratique, même matériellement, la maxime : le roi règne at ne gouverne poa; à cet effet, de sa main il avait écrit le discours de la couronne, que le roi devait prononcer. On remarqua même qu'avec une affectation certes de trèsmauvaise compagnie, le ministre autrait mot à mot, sur une copie qu'il tenait dans ses mains, le discours que le roi prononçait, comme pour dire : « Je ne veux pas qu'il en omette un seul mot. » Cette manière de dictature, qui s'adressait à la popularité de quelques-uns, ne grandit pourtant pas la force ministérielle, et le vote sur la présidence fot considéré comme un échec; le soir même M. Casimir Périer donna sa démission. Le roi ne l'accepta pas, car malgré les mauvaises formes du ministre, il savait que sa main providentielle était. nécessaire pour ses desseins d'ordre et de conser-

D'ailleurs, la constance de la majorité ne pourait-elle pas se regagner par une attitude plus popolaire dans les affaires de l'extérieur? Alors ful résolue l'expédition de Belgique, destinée à arréter l'inrasion des Hollandais. Ce qu'il y arait de plus curieux et de plus contradictoire dans cette résolution subite, c'est que M. Périer était en opposition manifeste avec sa maxime de non-intervention, et a si le sang français ne se derait qu'à la France, » qu'allait donc faire le corps expédilionnaire dans la Belgique? lei, éridemment, M. Périer se donnait un démenti ; ee n'était pas le premier que subissait cet esprit bautain, et la résolution d'entrer en Belgique était d'autant plus dangereuse que, d'après l'aveu du maréchal Soult, rien n'était moins prét que l'armée qui se mettait en campagne, sorte de pele-mele sans artillerie, sans équipages de siège; mais il fallait à tout prix conquérir la popularité, aux dépens même de cette rigidité de principes, de cette force de volonté dont M. Périer se faisait justement gloire!

Il y avail même dans cette belle faculté de M. Périer des parties fort incomplètes, et souvent dans les choses importantes ce ministre cédait d'une manière sensible à tous. Par exemple, l'hérédité de la pairie, M. Périer ne sut ni la défendre, ni la sauver; je sais que e'était fort difficile; l'opinion trompée avait essavé des manifestations dans le mandat impératif des députés. Un ministre ferme en toutes choses, dans les idées morales comme dans les idées matérielles, aurait opposé une résistance calme et misonnée, de manière à faire ajourner la question jusqu'à des temps moins passionnés. Au lieu de cela, M. Périer en aida la solotiou; tout eu protestant dans sou exposé des motifs de ce que pourait aroir d'utile et de bon la pairie héréditaire, il en abandonna le principe, il fit nommer trente-six pairs, afin d'aider le vote du projet dans la chambre haute, Qu'aurait fait un ministre de fermeté et d'énergie dans toute l'étenduc du mot? Il aurait souteux ses propres convictions, et laissant aller le jeu des institutions politiques dans leur composition présente, il aurait fait rejeter par la chambre des pairs, sans en modifier la majorité, le principe de la pairie viagére. Mais, je le répéte, M. Périer n'avait pas les convictions morales suffisantes dans les questions de gouvernement politique; il ne royait de grave que les désordres matériels ; la biérarchie des dignités dans l'État, les idées de tradition, lui étajeut étrangères, et peut-être vit-il avec une satisfaction mal déguisée l'abolition de l'hérédité de la pairie; l'aristocratie de la banque prenalt sa revanche sur l'aristocratie traditionnelle.

En même temps que M. Périer cédait à l'opinion électorale, au mandat inspératif, l'hérédité de la pairie, il proclamait en présence de la chambre des députés la nécessité de lui accorder une majerité de confiance. Pour agir rigoureusement, il lui fallait assouplir la majorité, lui donner un corps, une âme, amener enfin la chambre sous sa main à n'être qu'un instrument de forte compression. C'est ce qui le fit tant insister sur l'ordre du jour motiré, ordre do jour qui se résumeit en cette pensée : « La majorité et le ministre sont iuséparables, votre rolonté c'est la mienne; donnez-moi la dictatore, afin que je sauve la société de ses périls, » Ces périls étaient grands en effet : à Paris, l'émeute grondait avec une violence épouvantable à l'occasion de la prise de Varsovie, M. Pérler, le général Sébastiani, entourés, menaeés dans les rucs, ni plus ni moins que ne l'avait été M. de Polignac dans les journées de juillet, se virent aux prises avec une populace hideuse. M. Périer fut obligé de descendre de voiture, de haranguer ces furieux, et sa figure, déjà si fatiguée par la maladie, se colora cette fois d'énergie et de colère. En même temps on apprenait que la grande ville manufactorière du royaume, Lyon, se révoltuit à main armée; cie c'étaine les probletires soulevés, les ouvriers des manufactures, fatal exemple dont N. Périer, plus qu'un autre, fatal exemple dont N. Périer, plus qu'un autre, évait comprendre la portée, lui propriétaire de grandes unines. Le ministre devient done implacable; il \*squi d'intérêts qui le touchent, de terribles principes dont l'application sera désastreuse pour le classe moyennes: les probletires sont les maîtres d'une opulente étié!

Dans ces circonstances si difficiles, les ennemis de M. Périer cherchent à lui enlever même la force morale résultant de son intégrité ministérielle ; de là ces attaques répétées à la tribune contre les marchés des fusils accomplis en Angleterre; M. Gisquet est l'ami dévoué de M. Périer; il va devenir son préfet de police : les coups qui portent sur le serviteur atteignent un pen le mattre. Par suite de cette habitude qu'a prise M. Périer de n'avoir autonr de lui que des instruments passifs. il ne peut pas choisir des cœurs d'élite. des existences élevées; il prend à tort et à travers les bras qui le servent. Et c'est jei une grande faute pour les hommes d'État; comme ils ne penvent pas faire tont par eux-mêmes, il faut qu'ils aient de bons et d'honorables instruments; sinon, tout en restant en dehors des trafics, ils sont souvent compromis par les autres : fâcheuses empreintes, qui toujours détrempent sur vous-même.

Au commencement de l'année 1832, le caractère de M. Périer devient d'une irascibilité plus grande eneore; on ini en a fait un reproche, moi je l'explique : quand un esprit a concu un projet. que ce projet se lie an bien général, qu'il en est profondément convaincu, alors tout ce qui lui fait obstacle le blesse au emur; l'homme d'État fait sa cause personnelle de son idée; il l'aime avec ardeur, comme le senipteur sa ataine et le poête son convre; il prend en aversion tout ce qui s'y oppose; il fait de ses adversaires ses véritables ennemis. Ce qu'on appelle la passion du bien publie est tonjonrs un peu violente, et c'était à ce paroxysme qu'était arrivé M. Périer, ne souffrant désormais ni contradiction ni faiblesse; sa voix était devenue retentissante comme la tempête ; il tapait du poing sur les tables, ouvrait, refermait les portes avec fracas. Quand sa pensée n'était pas fidèlement exécutée, il devenait menaçant jusqu'à l'injure, jusqu'à des gestes qu'un homme de bonne compagnie ne ponvait supporter; on ne l'abordait qu'en tremblant; ses lévres convulsives frémissaient à chaque mauvaise nouvelle, à chaque tentative des passions qui menaçaient la société. Et e'est pourtant avec cette intelligence irritable que le roi le plus babile, le mienx élevé de l'Europe, avait à traiter les questions les plus sérieuses, surtout sur la politique étrangère. Ainsi en pleine paix, lorsqu'on venait d'obtenir

avec peine quelques résultats difficiles dans l'affaire de la Belgique, on apprend que, d'après les ordres de M. Périer. Ancone vient d'être enlevé de vive force par les tronpes françaises. Ce coup militaire et imprévu a-t-il été bien réfléchi? M. Périer en a-t-il compris la portée? La surprise d'Ancone n'a pas eu d'autres desseins politiques que de gagner un peu de popularité vulgaire en constatant la fermeté diplomatique du cabinet. M. Casimir Périer se met en contradiction avec lui-même, qui naguére a posé le principe de non-intervention. Sa conduite en diplomatic est inexplicable depuis na an; après être intervenu en Belgique, il nie à l'Autriche le droit d'intervenir dans les légations. et enfin, il intervient lui-même dans les États du pape sans même y être appelé : coup de tête qui place la France daus une situation difficile à l'égard de l'Europe. En vain le roi, qui ne partage pas ces opinions décousues, veut le rappeler aux conditions de la paix, M. Périer persiste dans le plein exercice de sa souveraineté ministérielle. Jei donc commence la lutte avec le corps diplomatique. Dirai-je toutes ses conversations chandes, emportées, soit avec M. Appony, soit avec le comte Pozzo di Borgo? A ce moment M. Périer, la violence personnifiée, parle si haut qu'on l'entend de partout, même de son antichambre. Les conseils tempérès du comte Sébastiani ne l'arrêtent pas ; M. Casimir Périer n'écoute que le murmore patriotique de ses instincts : il est arrivé au pouvoir pour empecher M. Laffitte d'engager la guerre avec l'Autriche, et lui-même va exposer le pays à cette terrible nécessité. Heureusemeut le prince est là, toujours calme, toujours réfléebi, qui donne à l'Enrope sa parole de roi, de Bourbon, que l'occupation d'Ancone, toute momentanée, ne sera point dirigée contre le souverain pontife; au contraire, qu'elle est destinée à faire respecter son autorité légitime. Le corps diplomatique sait bien que la parole du roi est un acte, et que plus tard cette volonté prédominera sur la conseil.

Crei dana cette lutte, qui dépasse la force hamaine par son deregio passionnée, que la sande de M. Casimir Périer s'allèra profondément. On dit qu'il subilet permières atteinted ut errible chalèra qui cétals sur Paris ; je creis que la maladie, vicille comme sa sisuation moters, verside de ce chagrin profond, de cette tristense arcieute, qui depair deux ans semblair dévelapper son grame mortel parte as tombe de set mains, et la mort tend à se dévelocer par les économétances (insue les uns l'altrait du plaisir ou l'abus de nobles facultés, dans les autres le fiel de la jalousie, les contrariétés, l'opposition, les obstacles; la mort, toujours la mort plus ou moins hative! En vain M. Périer lutta par sa constitution robuste et son organisation contre le feu de cette puissance d'orgueil et de commandement qui brulait son âme; il succomba au bout d'un mois et demi d'une maladie convulsive et douloureuse; les saignées successives qu'ordonna M. Broussais, les bruits de bourse, donnérent à eroire qu'il u'avait pas conservé jusqu'au bout cette raison droite et ferme dout il avait fait un si noble usage dans sa vie politique. Il paratt qu'alors, sans être privé de ses autres facultés, M. Périer avait cardé surtout ces irritations mentales qui avaient fait le désespoir de ses amis, de son parti, et même de ses admirateurs. Il mourut le 19 mai 1832, entouré de l'estime générale, et de cette renommée que donnent les grands services rendos à l'État.

Les hommes publics doivent être jugés moins cucore dans leur valeur individuelle et absolue. que par une certaine qualité de leur âme devenue nécessaire à leur temps, à leur mission. Certes, dans une période d'histoire calme, mesurce, M. Périer n'eut teuu qu'une médiocre place; car il n'avait aucuue faculté d'esprit éminente, peu d'études sérieuses et une ignorance profonde de la valeur des hommes et des traditions ; mais l'époque dans laquelle il vivait était tout exceptionnelle; la violence se déchatnait par tous les points contre un gouvernement dont la force et la mission étaient nices par les partis; il n'y avait nulle confiance dans le pouvoir, nulle puissance dans l'autorité. M. Périer arriva donc comme une main providendentielle, parce qu'il avait précisément les qualités et les défauts qui pouvaient le faire réussir. Pour contenir des partis bruts et désordonnés, il fallait un pouvoir rude, implacable, colère, et il surgit à point nommé.

N. Périer cat été parfaitement déplacé au temps caucle, dis 11 % pais que des manecs et presque pas de partis. Aujourd'hui le latte est entre les décès usorles, le développement infellètuel, et décès usorles, le développement infellètuel, et d'expoit de N. Périer. Il ne serait plus resté dans a spécialité que de questions industrielles, et il y câsit troy mété par ses propres inferêts pour s'en fire des réfere nettes et imparitates; puis les questions diplomatiques, qui éclaine étrangère à l'édutions diplomatiques, qui éclaine étrangère à l'édudu constell.

On fit des funérailles hautes el solonnelles à M. Périer, et il les méritait; car, au point de vue dont je viens de parler, c'était un homme hors ligne. Les services qu'il avait rendus au pays étaient si considérables, qu'on devait les constater par les vastes pompes du tombeau. C'était au reste une démonstration du parti conservateur; les honnétes gens voulaient témoigner qu'il y avait encore des eœurs paisibles qui ne demandaient qu'un centre et un commandement pour se grouper comme une force. Toute opinion saisit une circonstance pour en faire un mobile de publicité; et eeei explique comment M. Royer-Collard fit entendre une parole grave et mesurée sur le cercueil de M. Périer. Les conservateurs avaient besoin de dire leur pensée, ils cherchaient une occasion de témoigner que la France n'était pas un pays à jamais perdu pour le principe mouarchique. On avait soif de se séparer de toute pensée désordonnée, violente, pour rendre la sécurité aux esprits et aux intérêts. Autour de ce cercucil on voulut seeller comme un paete d'alliance, préter un serment d'honueur et de conservation. M. C. Périer fut done un caractère type, un symbole; car tous les temps, quels qu'ils soient, se formulent toujours dans la personnalité d'un homme. Le ministre qui tombait avait marché à la dietature violente, parce que tout était violent autour de lui. A l'époque actuelle, on ne le comprendrait pas. M. Périer ue serait plus pour nos débats qu'un caractère excentrique, qu'une trop rude main pour des passions désormais mieux assouplies. Que pourrait comprendre aujourd'hui M. Périer aux questions religieuses et diplomatiques? Pourrait-il jamais sentir ces nuances qui distinguent les écoles de philosophie et de morale? Il ne s'agit plus d'émeutes sur la place publique, de séditions à main armée qui appellent la gendarmerie du pouvoir et les exécutions militaires dans la rue; grâce au eiel, nous en sommes préservés : l'obéissance est partout dans l'armée, dans la hiérarchie administrative; nous n'avons plus de ces fonctionnaires singuliers qui discutaient avec l'autorité supérieure et niaient la légitimité du commandement et le devoir de l'obéissance. Tout est rentré dans la hiérarchie la plus parfaite : la société n'est plus menacée qu'au point de vue de l'ordre moral, partout attaqué par les doctrines rongeuses et parasites qui le minent et le creusent : est-ce que M. Périer aurait pu jamais apprécier l'état anarchique des idées politique et sociale? Je ne le pense pas ; il se contenterait de couvrir les pouvoirs positifs et réguliers par des lois répressives ; le reste demeurerait à découvert.

Et dans la diplomatie, M. Périer cût-il compris enfin qu'il y avait une politique traditionnelle dans les maisons royales inhérente à l'esprit monarchique? Aurait-il senti qu'avec le besoin de la paix, chacun deirait aussis garamic morale, que cette, puis porterait avec elle-mieme l'assances d'un respete motard des gouvernements, incompatible avec les copps de lett, les inutels, els barsqueriers et les banneurs atrobbiliers? Auraic-il compris infin, que porr que le troyate soit forte et respectée en France, il faut qu'ille gouverne ellement, an-desson de contrelle inquier d'un miche l'achiera; et la mémoire de M. Périer ne peut no gricologie d'est pris l'accident de l'achiera; et la mémoire de M. Périer ne peut no prisched d'est le rés l'une-sel-le au prisched d'est le rés l'une-sel-le de l'achiera; et la mémoire de M. Périer ne peut no prisched d'est le rés l'une-sel-le de l'achiera; et la mémoire de M. Périer ne peut no prisched d'est le rés l'une-sel-le de l'achiera et l'accident sons de l'accident de l'achiera de l'accident de l'accident de l'achiera de l'accident de l'acciden

A Dieu ne plaise pourtant que je reuille rabaisser le mérite de l'homme d'Esta qui rendit tant de services à uotre France, fatiguée par l'anarchie : Dieu a réparti les ilestinées; il tient un bomme disponible pour chaque situation, et c'est déjà un beau role en histoire que d'être un caractère provideutile.

#### 111

#### LES DEUX BARONS DE HUMBOLDT.

(etitlates by alexander.)

C'est seulement au point de vue de leur carrière diplomatique, et d'après l'influence qu'ils ont exercée sur les affaires de l'Europe, que je vals suivre la vie active des deux barous de Humboldt. car je n'ai pas la spécialité suffisante pour apprécier leurs œuvres dans la haute sphère des seiences. Cette distinction une fois admise, les hommes d'État me comprendront lorsque je placerai en première ligne le baron Guillaume de Humboldt, l'ainé des frères, mort depuis auclaues années. Celui-ci employa la seience eomme nne distraction, un passe-temps de philosophie, tandis que le baron Alexandre chercha dans la sejence un grand éclat pour relever sa vie politique. Il y a plus qu'on ne eroit de M. Arago dans cette existence moitié libérale, moitié scientifique de M. de Humboldt. L'avantage est de se faire louer beaueoup au temps présent ; de faire servir ses opinions à la popularité de la science. Mais, ee bruit passé, il ne reste le plus souvent de ces vies mixtes qu'une fausse renommée et un lointain retentissement.

Charles-Guillaume, baron de llumboldt, était né à Berlin en 1767, et Frédéric-Henri-Alcxandre, son frère, vint au monde deux ans après, le 14 septembre 1769. Tous deux Grent leurs premières études dans la ville uatale, et vinrent les compêter l'au à léna, l'autre à Gostingue et à

Francher-tser-Poder. Il y a dans l'éducation alliemande quédique boute de plus d'éve que celle que donneut nos collèges; le déplorable système d'aguilté qui rène parant nous, cette contation d'aguilté qui rène parant nous, cette contation icances, ne permettent asseune de cet éducations composites, que l'on trouve aux collèges d'Angelectres, en Allemagne. Là, se forment de baste lissions, et cet longues amiliés que fon retrouce au partenneut, dans les consolis dipletites de la vice cultier. Ches nous il risité encorre de la poitie monaie seientifique, et des pièces d'ut bien pez.

La Prusse alors venait de naître, pour aiusi dire, dans sa force d'organisation. Sa configuration territoriale avait imposé deux conditions à ses souverains ; un fort état militaire et une renommée d'études sérieuses : 1º un grand état militaire, afin de conquérir matériellement et d'agrandir le territoire primitif, pour que la Prusse cessat d'être ce long boyau, cet État efflanqué, tout tête, tout jambes, sans ventre; il fallait des soldats pour s'arrondir par la Silésie, la Pologne, et un peu plus tard par le grand-duché de Saxe; 2º la science devait également servir les desseins du cabinet prussien; les philosophes, les écrivains, allaient partout répandre le nom de la Prusse , populariser sa bonne position eu Allemagne, les vastes destinées qui lui étaient réservées. Qui peut dire tout le parti que le grand Frédérie tira de ses correspondances avee Voltaire et les enevelopédistes. renégats de Dieu et de la patric , qui trahissaient la France pour l'étranger? Je ne sache pas, au point de vue patriotique, de plus grand trattre au pays que ee parti du xviii siècle, qui veudait la France à Frédéric, railleur et mécréant, et à Catheriuc II , parce qu'elle caressait Voltaire ct d'Alembert.

Charles-Gaillaume de Humboldt fit donc de fortes-tedes à lena, où i connu Schiller, le poète ardent et révolutionnaire de l'Allemagne; ji y a dans les écrité de Schiller un sentiment de révolut continue contre l'état social; soit qu'avec Charles de Woor, il Intéresse tout la prévation à la destinée d'un brigand; soit que dans la tendre pièce de Cabales et Janour, ji attaque complétement la famille, la société, la noblesse, et les prépares ang qui constituent l'état d'un pays.

Bans toutes les situations de sa vic politique, Guillaume de Humboldt conserva avec Schiller d'intimes rapports, et la correspondance qu'il a publice plus tard constate que, pendant les dis années les plus terribles qui periercut sur l'Europe (1798 à 1805), Guillaume de Humboldt garda une certaine quiétude d'esprit et même une forte tendance vers les opinions libérales. C'était un homme littéraire et philosophique dans le sens absolu du mot, prenant à peine garde au bruit révolutionnaire qui se faisait autorr de lui,

A cette époque , le Prusse était entrée dans un système politique qu'il ne faut jamais oublier en écrivant l'histoire de la révolution française. Après un premier effort ardeut et hieutôt calmé de répression contre la révolution de 1792, la Prusse aveit adopté un système de neutralité qui remonte au comité de salut public. Sans affection pour la maisou de Bourbon, entratnée par l'esprit libéral et un désir d'agrandissement en Pologue, en Allemagne. la Prusse n'était pas le moins du monde opposée au développement de la république francaise, qu'elle acceptait comme l'Allemagne avait accepté les états généraux de Hollande, en attendant le stathoudérat. Sous le Directoire, Sievés avait même conquis una certaine influence pédante dans son ambassade à Berlin, en proposant son projet d'un dictateur, d'un président, d'un roi, choisi dans la famille de Brunswick. De la devait nattre parmi les hommes d'État prussiens, comme dans le cabinet de Berlin, une certaine tendance ponr le développement des idées libérales et constitutionnelles; les têtes influentes qui gouvernaient à Paris dans le Directoire ou dans les conseils, appartenaient presque toutes à l'école encyclopédique, fort admiratrice de la Prusse. D'où les rapports très-fréquents entre les deux cabinets; et Guillaume de Humboldt fit un voyage à Paris, sous le Directoire, avec une première mission secrète, car c'est ainsi que se forment les bommes d'Étal

Pendant ce temps son frère cadet, Frédéric-Alexandre, parconrait la Hollande, l'Angleterre et les rives du Rhin; si Gnillanme s'occupait de littérature et de philosophie, Alexandre se jetait dans l'étude des sciences exactes, et publiait avec ardeur ses premiers travaux scientifiques, mélant anx études du galvanisme, alors si populaire, les éléments de la botanique, de la géologie ; il se fit ainsi remarquer par des ouvrages spécianx, et accompagna son frère dans son voyage à Paris , qui tenait sans doute à quelque dessein secret de la cour de Berlin. C'était l'époque de l'expédition d'Égypte: remarquons bien cette date; l'Europe avait intérét à connattre le but et la destination de ces armements, et la Prusse en fut la première instruite, C'est par Berlin que l'Angleterre connut le véritable but de l'expédition de Bonaparte. Tontes ces circonstances sont à noter, parce que je erois que déjà les deux frères de llumboldt instruisirent leur gouvernement des projets de la république; c'était dans lenr mission diplomatique, el lenr juste renommée littéraire ou scientifique les servit dans la certilude de leurs informations. A Berlin on sut que la flotte française allait en Égypte, et l'Angleterre en fut hientôt renseignée par cette source.

A la suite de cette mission à Paris . Guillanme de Hamboldt fut nommé résident prussien à Rome, auprès du saint-père. Toutes les puissances, même protestantes, entretiennent auprès du pape un chargé d'affaires, elles distinguent dans le souverain pontife le pouvoir temporel du pouvoir spirituel; mais le chargé d'affaires prussien avait bien d'antres devoirs, une mission hien autrement importante : il s'agissait d'obtenir un concordat nonr régler les rapports des sujets catholiques de la Prusse avec le saint-siège, Bien que le cabinet de Berliu, à cette époque, n'eut point à régir encore les provinces rhénanes si ardentes catholiques, il possédait déjá la Silésie, une fraction de la Pologne qui formait à peu près un tiers de ses États, et dans ces provinces la religion romaine était dominante. C'était donc pour la Prusse une nécessité impérative, que d'entretenir à Rome un agent politique, homme d'habileté et d'expérience, avec ordre de suivre toutes les négociations relatives au clergé. Mille difficultés s'élevaient sur les maringes mixtes, sur les dispenses, sur les rapports des évêques et de Rome ; le gouvernement prussien, loin de se montrer intolérant, avait besoin de méneger la partie catholique de la population dans des pays à peine rénnis à son domaine ; il fallait dompter les esprits, se rattacher les ames, et il est rare qu'avec la violence on obtienne les résultats désirés. L'esprit modéré de Guillanme de Humboldt était éminemment propre à ces négociations ; c'est une excellente école de diplomatie que Rome, cabinet nentre, habile, parfaitement renseigne sur toutes les questions morales et politiques de l'Enrope. Aussi après avoir séjourné trois années à Rome, M. de Humboldt fut appelé à la tête de la division des cultes et de l'instruction publique à Berlin; sorte de justice et d'hommage que l'on rendait à ses rapports avec Rome et à l'impartiale direction de son esprit-

Abra son frère Alexandre-Frédéric de Humboldt evalupé fir brislande visite finance au curia pris la résolution de visite l'en nouveau monde. Étais-ce simple désir de satisfaire une curiotité scientifique, une de ces gloires désintéressées qui volent sar les ailes de la poésie, pour recuellir les précisues sources du avoir; cou bien avail-il une mission de son gouvernement? Toute la vie de M. Alexandre de Humboldt est si parieuliérement mêtée de sciences et d'affaires, d'examen et de négociations, qu'il senti certes trè-difficile de la séparer ; il ne faut pas oublier qu'il avait été chargé de la direction des miues à Berlin, et que le long voyage qu'il entreprenait dans les Amériques se rattachait à la minéralogie, à l'exploitation de ces grandes veines d'or et d'argent qui sillonnent les géants de pierre dans la Nouvelle-Espagne et forment comme leur brillant collier. Ce voyage diffieile et considérable est un des titres de gloire de M. Alexandre de ll'umboldt, et certes nul ne conteste les beaux résultats obtenus par son concours, et surtout par celui de M. de Bonpland. Il faut rendre à la France ee qui lui appartient, sans qu'une gloire efface jamais l'autre; et comme M, de Humboldt et M. de Bounland marebèrent avec simultanéité dans l'esprit de découverte et d'examen, il faut savoir leur donner à chaeuu la part méritée ; or ie crois que nour la grandeur des pensées, la netteté de l'exécution , Bonpland est supérieur au baron Alexandre de Humboldt, dont la phrase un peu déelamatoire vise surtout à la popularité. Après ce long voyage, le baron Alexandre vint séjourner à Paris pour y surveiller l'impression de songrand ouvrage, corriger les épreuves, occupation fort innocente. C'était l'époque la plus intime des relations de la Prusse et de Bouaparte qui se faisait empereur ; les plus pressants avis qui décidérent le consul à prendre la couronne impériale vincent de la Prusse. se prétant avec une admirable complaisance aux projets souverains de Napoléon. M. Alexandre de Humboldt était trop bien posé dans les deux pays, pour ne pas aider ee hon concours des cabinets dans une même politique. Il fut constamment du parti de l'allianee qu'il vit avec peine s'affaiblir lors de la campagne contre l'Autriehe en 1803; il agit dans le sens des idées françaises, au milieu des hésitations de sa cour, tandis que Guillaume son frère, tout à fait lié à l'esprit allemand soulevé contre Napoléon, approuvait la prise d'armes de la Prusse en 1807. La hataille d'Iéna aecabla eette grande monarchie de Frédéric , qui devait plus tard se retremper dans l'énergie nationale et les forces de sa propre nationalité. La paix de Tilsitt modifia tout à fait la politique prussique, en la replaçant sous l'absolue influence de la France.

Le baron Guilleume de Hemboldt dat slors an peas eretiere de sacéen publique; il lui priféra Peas e retiere de les muses dans sa retraile chêrie de Tecej, aux environs de Rerin. (Dunal la patrie est abaissée sous les malheurs, oa alme à trouver dans la retraite un peu de repost est é entieur pour le parver eure du patriote, se consciençe peur le parver eure du patriote, se consciençe peur l'Albemagne scientifique évait e sidéerence tile aux sociétés services qui révaice ta déférence de la patrie faire de la science, de la littéraunc étail

encore do patriolisme, Quetto plus grando patrioles que Schiller, Genére I las pridudarian aux beaux chants de Kernere que l'Allemand récitail les jours chants de Kernere que l'Allemand récitail les jour ceis qui à ce moument le cabinet de Berlin, comme conse les gaurermennents placés sous no joug opperature, avail deux diplomaties, deux langues et de l'Allemare, à l'Équal de peu qu'antitée de l'Allemare, à l'Équal de peu qu'antitée de l'Allemare, à c'était l'expérance de l'avenir et de l'insurrection.

Cet esprit explique le véritable sens de l'ambassade du baron Guillaume de Humboldt auprès de la cour de Vienne, à laquelle il fut appelé des 1810: comment renonca-t-il à la retraite pour accepter une mission active et si difficile eu présence de la France, pouvoir alors dominateur? Les cours de Vienne et de Berlin avaient entre elles des sympathies et des répugnances : des sympathies parce que, toutes deux allemandes, elles avaient le même désir d'un affranchissement prochain pour secouer leurs ehaines au front superbe de Napoléon. Il y avait répugnance entre elles , paree que de toute antiquité les jutérêts de la Prusse et de l'Autriebe étaient séparés dans les questions locales ou religieuses de l'Allemagne. J'ajouterai que la mission de M. de Humboldt à Vienne était d'autant plus délicate qu'il devait tout pressentir sans se livrer, car Vienne était rempli d'agents secrets de Napoléon qui n'auraient pas manqué de prendre texte des moindres démarches de la Prusse pour anéantir les derniers éléments de sa force en Europe.

Tandis que le baron Guillaume accomplissait sa difficile mission à Vienne, le baron Alexandre voyageait en Italie avee un savant français, M. Gay-Lussae, s'occupant toujours de hautes études seientifiques avec un soin, un zèle qui feront son honneur et sa gloire; mais à ces recherebes si bautes le baron Alexandre de Humboldt joignait toujours l'esprit d'examen et de recherches eurieuses sur les affaires du gouvernement et les tendances des peuples. La Prusse pouvait-elle désirer un investigateur d'un esprit plus élevé et d'une puissance philosophique plus grande? Il veuait rarement à Berlin; son séjour de prédilection était Paris, et l'alliance qui existait alors entre les deux gouvernements devenant toujours plus intime, le séjour de la France était aussi agréable qu'utile à M. de llumboldt; on sait que les conditions de cette alliance vinrent à ce point que, lors de la campagne de Moseou, la Prusse s'était engagée à livrer ses armées , ses magasins à l'empereur Napoléon; alliance trop forcée pour être sincère, et qui supposait le mépris le plus profond de la nationalité allemande.

Cette nationalité allemande , le barou Guillaume | de Humboldt eherchait à la faire prédominer dans ses rapports avec le prince de Metternieb à Vienne; les désastres de Napoléon dans la campagno de Russie avaient amené pour l'Allemagne une situation nouvelle et dessinée ; la généreuse levée des sociétés secrètes, toute spontanée, bel acte de patriotisme, spivie de la défection des généraux York et Massenbach , donnait une impulsion nouvelle et forte à la diplomatie ; l'Autriche , sous maiu, poussait au soulévement de la Prusse, et si elle-même ne se déclarait pas encore , e'est que le prince de Metternich vonfait conserver jusqu'au bout cette impartialité modérée que commandait l'alliance de famille avec Nanoléou. On sent alors toute l'importance du baron Guillanme de Humboldt à Vienne, et le rôle d'activité qu'il devait y jouer sous les inspirations du prince de llardenberg , qui résolument s'était mis à la tête de la Prusse soulevée avec les partis de Stein, de Biūeber, de Schill , de Kotsebue; ce fat cette pensée que M. de Humboldt dut représenter dans son ambassade, et lorsque les conférences pour la paix générale furent ouvertes, avec plus ou moins de franchise, à Prague, le baron Guillanme de Humboldt fut désigné pour défendre les intérêts prussiens au congrès.

Une suite de notes sont destinées à bien préciser le rôle juvariable que la Prusse doit jouer dans la guerre présente, et les avantages de territoire qu'elle veut en tirer : n'y a-t-elle pas un légitime droit après tant de sacrifices? Au congrés de Prague, il est presque immédiatement admis que la Prusse sera reconstruite sur une très-grande échelle ; le rôle qu'elle vient de jouer a été trop décisif, les forces qu'elle prête trop considérables, pour qu'elle n'en tire pas un résultat de recoustruction politique. La Prusse, en effet, avait été pendant eing ans humiliée; jamais État n'avait autant souffert dans son honneur, dans sa cousidération générale, jamais vainqueur insolent n'avait secoué la poussière de ses éperons avec autant de fierté que l'empereur Napoléon sur la tête de cetto malheureuse reine Amélie, si belle et si noble. Aussi la Prusse se montre-t-elle difficile, et ce n'est qu'à regret qu'ello accepte l'armistice. Le baron Guillaume de Humboldt le témoigne partout; il se montre haineux contre la France, parce que tel est l'esprit de son gouvernement et de son peuple. Sur ce point sa correspondance avec le prince de Hardenberg est fort remarquablo; on y retrouvo les traces d'une visible intimité entre la Prusse et la Russie; elle se développe à mesure que les événements de la guerre prennent un caractère plus ferme, plus décisif; car viennent pour nous de désastreux souvenirs , la bataille de Leipsig , et les alliés sont sur le Rhin !

Le baron Guillaume do Hamboldt négocie avec activité les traités destinés contre la France et son empereur, tandis que son frère Alexandre public des livres scientifiques, ses Essais de rorage aux régions équinoxiales; il vivait avec le nouveau monde quand l'ancien s'éhranlait jusqu'à ses derniers fondements. Cette vie paisible, et eertes plus utile au développement des intelligences , lui permettait le séjour de Paris au milieu de la guerre : il est donc impossible qu'en présence d'événements si considérables, depuis le début si brillant de la campagne de 1812 jusqu'au sinistre tableau de nos défaites, le baron Alexandre de Humboldt n'ait pas trouvé le sujet d'une correspondance politique sérieuse et détaillée , et je crois qu'elle existait : les événements étaient si considérables , si profondément significatifs ; en France, la conspiration Malet, le réveil du libéralisme dans les corps politiques, le sénat mnet, le corps législatif dissons , la régence de Marie-Louise , la décadence et la ruine de ce gouvernement de force et de faiblesse , la Intte de l'empereur Napoléon contre tous, ce nouvel empire romain qui s'écroulait pierre à pierre : la majesté sombre et forte de ces événements, dis-ie, était trop importante pour que le baron Alexandre de Homboldt, au milieu de ses nobles occupations scientifiques, n'en rendit pas l'impression à son gouvernement. Son examen calme, impartial, bienveillant, devait être d'une grande utilité pour la Prasse, qui avait besoin do connaître, par cette intelligence élevée, les côtés de force et de faiblesse de l'empire de Napoléon , genre d'informations que les gouvernements apprécient à l'étranger, paree qu'il détermine leurs résolutions ultérieures. Le haron Alexandre observait avec la puissance

de son esprit, tandis que le baron Gnillaume agissait dans le feu des événements même ; et telle était la marche irrésistible, que bientot les deux frères purent se rapprocher lorsque le congrés de Châtillon s'ouvrit : triste drame, joué une dernière fois avec un peu de raillerie pour la France tombée, pour l'aigle frappée d'une immense flécho au cœur. Le baron Guillaume y fut envoyé comme le représentant de la Prusse et l'homme de con-Sance du prince de Hardenberg, symbolo do l'esprit allemand , fortement empreint de la vieille nationalité. Au congrès de Châtillon , la puissance qui se montra la plus dessinée contre la France, ce fut la Prusse; et il fallat l'intervention calmo des autres cabinets pour contenir cette colére d'ano nation longtemps abaissée sous le joug des armes françaises. La Prusse , liée entiérement à l'Angicterre, manifesta une joie indicible torsque le congrès de Chaitlino fut dissous. La guerre recommença sous les murs de Paris, qu'une capitulation ouvrit aux armées alliére. Aior le baron
Guillaume de llumboldt, qui avait joué un rôte
de premier ordre dans les affaires, s'effica devant
Finduence du prince de Hardenberg, qui viait
prendre lui-même la lête des négociations au traité
de Paris.

A cette époque étrange de la première restanration, les haines s'étaient comore apaisées ; il y avait un si grand bonheur pour tous d'être délivrés de ce joug terrible de Napoléon, de cette oppression qui planait sur les âmes , que la Prusse elle-meme, victoriense, renonca à toutes représailles ; le traité de Paris , de 1814, fut signé par M. de Hardenberg, et en seconde ligne par le baron de Humboldt, et presque aussitôt s'onvrit le congrès de Vienne. Dans ce congrès, où furent discutées les questions générales, il se forma des comités, chacun avec sa mission particulière : ainsi, la Prusse y avait trois représentante, le prince de Hardenberg , le baron Guillaume de Humboldt et M. de Bulow; M. de Humboldt fut chargé de la partie la plus difficile, la question de la Saxe, de si haute importance pour le cabinet de Berlin. A l'aide de cet esprit de réaction , vif et profond , soulevé contre Bonaparte , la Prusse avait cherché un moyen d'agrandissement; la fidélité de la maison de Saxe pour les idées françaises, les agrandissements que le vieux roi avait acceptes en Pologne, faisaient dire à la Prusse qu'il n'y aurait rien de plus tégitime que de dépouiller la vieille lignée de Vitikind au profit des gouvernements qui s'étaient levés pour la sainte cause. Dresde et Leipzig paraissaient nécessaires à la configuration commerciale et militaire de la Prusse, Les droits de la Saxe étaient défendus formement par la France, un peu par l'Autriche, et absolument délaissés par l'Angleterre et la Russie. Le baron Guillaume de Humboldt, profondément pénétré de l'enprit prussien, était très-dessiné contre la maison de Saxe, qui, selon lui , devait être dépouillée, parce qu'elle avait trahi la cause allemande. De la résulta une difficile négociation, soutenne même à main armée, dout la fin fut un compromis : une partie de la Saxe fut cédée à la Prusse, mais Dresde et Leipxig demeurèrent aux mains de la dynastie saxoune. Ce fut une des négociations qui révélèrent dans M. de Humboldt un esprit de suite et de persévérance ; le roi Guillaume le récompensa par le don d'une terre d'un revenu con-

sidérable,

A ee moment éclatent les cent jours, et ici je
trouve encore le baron Alexandre de Humboldt à

Paris. Son gout irrésistible le porte aux études au milieu de nos académies. Il a vu rentrer Louis XVIII sans s'émouvoir ; maintenant c'est le tour de Bonaparte, et le baron demeure pour examiner et attendre les événements. Dans tont le cours de sa vie, le haron Alexandre a manifesté des opinions fort libérales qui l'ont lié an parti de l'opposition en 1814. A l'aide de cette bonne position, il peut librement observer l'état des partis et inger la marche des affaires de France, dont il renseigne son gouvernement. Aspoléon, nne fois mattre du pouvoir, a senti que tont son danger vient de l'Europe : il veut donc se servir de tous les éléments qu'il a sous sa main, pour faire pressentir les cabinets. En même temps que la duchesse de Saint-Len écrit à l'empereur Alexandre, M. Ouvrard à l'Angleterre , M. de Stassart au prince de Metternich , M. Naret va voir M. Alexandre de Humboldt, afin qu'il pressente la Prusse elle-même sur les conditions possibles de la paix : il ne s'sgit plus de conquêtes de territoire ou de nouvelles invasions, on accepte tous les traités avec l'application d'un système modéré et représentatif, sous la dynastic napoléonienne, M. de Humboldt se charge de communiquer ees propositions à son gouvernement. Il ne s'engage à rien qu'à se poser en intermédiaire pacifique, faisant toujours servir ces ouvertures à la bonne information de son gouvernement. Songer à la paix était chose absurde : croire possible que les gouvernements posassent les armes devant Bonaparte aux Tuileries , c'était ne pas avoir l'intelligence des véritables élémenta européens, Aussi la guerre se fit et les alliés entrerent une seconde fois dans

lci se présente une situation qui doit être particulièrement remarquée en ce qui tonehe la Prusse; tout le parti libéral de l'Allemagne armée sous Blücher, la landwchr, les levées en masse, étaient saisies d'une violente colère contre la France, qui deux fois avait nécessité la guerre. Aussi la plupart des exces de l'invasion vinreut des Prussiens, enfanta de l'insurrection et de la liberté. Dés que Paris fut au pouvoir des alliés par la seconde capitulation, un congrès de ministres étrangers dut se réunir, et le baron Guillaume de Humboldt y fat encore chargé des intérêts de la Prusse. Dans cette circonstance délicate pour tous et si malheureuse pour nous, il se montra impératif, exigeant ; ses notes, qui demandent la cession de Montmedy, Longwy, Metz, Thionville et Sarrelouis, en font foi (1). Le baron de Humboldt avait adopté la doctrine de M. de Gagern, plénipoten-

(1) Je les si publices dans l'Histoire de la Bestouretion.

tiaire des Pays-Bas, à savoir, « qu'il était permis de recouvrer par la conquête ce qui avait été perdu par la conquête. « De là, une conclusion extréme, que l'Allemagne pouvait reprendre l'Alsace, la Lorraine; et les Pays-Bas pouvaient obtenir la Flandre et l'Artois.

De ces étranges préteutions, il ne fallait pas en faire un reproche à M. Guillaume de Humboldt seul, car tel était alors l'esprit général de l'Allemagne, implacable contre nous. Ou a écrit que c'est à l'intervention du baron Alexandre de llumboldt que l'on duit la conservation du pont d'Iéna que Blücher voulait faire sauter. C'est une erreur de la flatterie scientifique; ce qui sanva le pont d'Iéna, e'est la précautiou prise par le duc de Wellingtou d'y faire mettre un corps de garde anglais avec des sentinelles que le feld-maréchal Blücher devait respecter; M. Alexandre de Humboldt n'eut rien à faire en tout cela. Son frére nous demandait les places fortes de la Meuse. Le baron Alexandre aurait eu une belle occasion de se montrer dans sou extrême aunur pour la France, ou préservant uos dépôts scientifiques , littéraires et des beauxarts, des représailles commises par les alliés. J'ai beaucoup fouillé dans les archives diplomatiques, et j'aurais désiré trouver une pièce, an acte qui constatăt l'intervention bienveillante du baron Alexandre de Humboldt, pour préserver les musées, les bibliothèques, dans lesquelles souvent il avait trouvé une si générouse bosnitalité.

Ce fut à une autre intervention, à celle du due de Ricbelicu spécialement et de l'empereur Alexandre, que la France dut quelque adoueissement à ses malheura; la popularité scientifique de M. de Humboldt est assez grande, les éloges des journaux assez retentissants en sa faveur pour laisser le mérite à ceux qui, en servant leur pays, n'ont pas eu l'houneur de tant de phrases dans la presse périodique, A peine les alliés quittèrent-ils Paris, que les ministres atlemands se réunirent à Francfort pour délibérer sur les destinées de la Germanie; et ici se manifestent déià les deux opinions qui divisent les hommes d'État du cabinet de Berlin. L'effort des Allemauds, eu 1813, glorieux et si beau pour la patrie, avait inspiré et créé une école libérale qui appelait l'unité constitutionnelle de l'Allemagno. Tout le monde était d'accord sur ce point, que l'Allemagne devait être constituée; mais on différait essentiellement sur les termes et le but : ce que voulait l'école des véritables hommes d'État, e'était l'unité allemande résultant d'un vaste et fort système de coufédération, de mauière quo s'il s'élevait jamais à l'étrauger un bomme encore à la hauteur de Napoléon, il trouvât dans la force même de la nationalité germanique une résistance efficace à ses projets ambiticas. Mais à ché de cete école de force et d'avenir, il é not ché de cete école de force et d'avenir, il é nois élèvé une autre de constitutionnalisme anglais et français, dont le but spécial était d'applique. l'Allemagne le gouvernement représentaif. Et je l'Allemagne le gouvernement représentaif. Et je processique dans cette dérailéer eatégorie on put placer le baron Guillaume de llumboldt, quoique avec des sorressions très-mitiques.

Le feu roi de Prusse avait pris, il est vrai, quelques engagements de liberté dans ses décrets de levée en masse, en 1813, et ces engagements tenaient à la réaction patriotiquo que l'école de Steiu, de Blücher, avait imposée aux époques de crise, dons les temps d'effervescence et d'exaltatinn. Mais ces engagements étaient-ils de nature à nécessiter le bouleversement des antiques institutions prussiennes qui reposaient sur trois points essentiels : 1º la force militaire : 2º la parfaite et économe administration ; 3º la liberté philosophique? Qu'aurait produit, je le demande, le gouvernement représentatif appliqué à la Prusse? En dehors des États, où il n'est qu'une forme inbérente et traditionnelle, qu'est-ce que le gouvernement représentatif, si ce n'est un moyen d'affaiblissement réel de la force, de la considération, de la vie même des États? Si l'étais ennemi d'un peuple, grand, immense par son histoire, par les traditions, sa puissance do conquête et sa force expansive, je lui imposeraja le système représentatif, les élections, la tribune, la presse libre : et pourquai cela? c'est que cette énergie qui le poussait naguere sur le monde, il l'userait au dedans, il l'épuiserait sur lui-même. La constitution serait comme la cage où l'écureuil roulant toujours sur lui-même, ne fait pas un pas, avec la plus prodigicuse activité. Telle nation qui pendant un siècle a acquis sept provinces par la farce de la diplomatie et de la guerre, userait sa vie forte, turbulente, à discuter sur le droit des électeurs et sur un calcul de majorité. Je m'explique donc très-bien comment le véritable parti des hommes d'État eu Allemagne pouvait justement repousser le système représentatif; on l'admit pour quelques petits États, comme un jouet d'enfants, on le repoussa pour les grandes monarchies qui avaieut un avenir et une force à maintenir. Le gouvernement représentatif, il faut le respecter quand on l'a, mais ne pas trop le demander comme un bienfait quand il

vous manque.
Aussi, à partir de 1816, le baron Guillaume de
Humboldt ne fut plus employé que dans la diplomaite d'ambassade; son esprit est toujours lucide, les services qu'il a rendus, considérables; mais il n'a pas et ue peut plus avoir ce qu'en politique on appelle la direction, c'est-deire ce mouvement libre et spontané qui fait qu'on a'identifie profondément avec la pensée même du pouvoir, à ce point qu'on le domine. Le baron Guillaume est d'abord uommé ministre à Londres, parec que, là, ses idées libérales ne sont point à redouter ; il peut même se passer la fantaisie des formes parlementaires ; il vient eusuite au congrès d'Aix-la-Chapelle comme simple plénipotentiaire, parce qu'il s'agit de la question française, dont M. de Humboldt est plus specialement pénétré. On doit examiner si l'occupation cessera, et comme on veut en effet qu'elle cesse, on doit régler les contributions, les indemuités pécuniaires, le mode de payement, et pour cela M. de Humboldt est parfaitement apte; il signe les protocoles rédigés sous l'influence de l'empereur Alexandre; l'alliance est tellement intime entre la Prusse et la Russie, qu'aucune séparation n'est désormais possible.

C'est au congrès d'Aix-la-Chapelle que se termine, à proprement parler, la vie diplomatique du baron Guillaume de Humboldt; d'autres idées, d'autres intérêts vont se produire en Prusse, et il n'est plus cauable de les comprendre et de les satisfaire; le feu roi Frédéric-Guillaume le désigne pour l'administration de Neuchâtel, petite principauté unie à la monarchie prussienne par de vieux droits de sureraineté et d'béritage. Cette administration ne se lie en rien au système politique. Depuis 1820, l'Europe entre dans des vuies nouvelles en face de l'esprit révolutionnaire qui partout se réveille ; l'Allemagne se couvre de sociétés secrétes, et les esprits libéraux, tels que M. Guillaume de Bumboldt , seraient fort dangereux à la tête d'un cabinet. S'ils ont pu servir leur pays dans d'autres circonstances , lorsqu'il fallait secouer le joug de Napoléon, ces circonstances étant passées, le gouvernement, sans se montrer ingrat, peut leur dire : « Votre temps est fini. » Et d'ailleurs le baron Guillaume de Humboldt n'avait point à se plaiudre du roi de Prusse; il était comblé de fayeurs; les premiers ordres brillaient sur sa poitrine, et possesseur d'une fortune considérable, il devait tout à son souverain. Ce fut alors qu'il se retira dans ses terres pour se livrer à des études un peu étranges dans une vie aussi positive. Mon Dieu! j'honore la science, les travaux même capricieux de l'esprit, mais que dire du baron tiuillaume de Humboldt le diplomate, écrivant une dissertation sérieuse sur la différence des sexes dans la nature organique, c'est-à-dire sur la beauté des formes masculines et féminines? Puis l'érudit se consacre à l'étude des origines, des langues, non point pour les parler ou les écrire, ni pour les faire servir aux rapports d'intelligence ou aux relations commerciales et à l'agrandissement de l'esprit humain, mais pour rechercher systématiquement les origines, les similitudes; le baron Guillaume de Humboldt s'eprend surtout pour la langue basque : il y rattache tout, le basque e'est évidemment la langue des Phéniciens, c'est l'idiome primitif des peuples. Tour à tour M. de Humboldt examine le panthéisme indou, le génie de la langue chinoise, si bien que, malgré le caractère uu peu courtisan de M. Abel de Rémusat, il ne peut s'empêcher de railler les prétentions scientifiques du ministre prussien qui disserte sur le chinois sans le savoir précisément. Pour étudier et comparer les langues de l'Asie, le harnn Guillaume de Humboldt avait-il la compétence des mattres? Il n'en savait que la superficie, et l'on n'apprend pas tout avec de l'esprit; pour comparer le chinois, le sanscrit et les langues antiques, il faut une vie tout entière, et le baron Guillaume de Humbolilt, heureusement pour les affaires de la Prusse, u'y avait consacré que ses loisirs.

Tout en faisant une plus large part scientifique au baron Alexandre de Humboldt, je crois toujours qu'il faut distinguer dans ses œuvres ce qui est esprit d'observation et de recherches, c'est-à-dire les faits, les expériences, d'avec les théories de hasard et d'improvisation. Un esprit éminent, comme le baron Alexandre de Humboldt, qui a beaucoup vu, beaucoup étudié, est toujours intéressant à consulter. Mais il v a chez lui, comme chez M. Arago. une partie essentiellement volgaire qui tient au besoin de popularité politique. A travers toute la science astronomique de M. Arago, il v a de l'almanach, il y a même la petite partie des prédictions et des faits Paria livrés à la presse, De semblables faiblesses se trouvent dans le baron Alexandre de Bumboidt, et c'est ce que le savant Cuvier de laignait profondement; ce n'était qu'à la seience elle-même qu'il demandait sa grandeur : et même au point de vue politique, très-lié au système ile M. de Villèle, il était devenu fort hostile à la presse et aux déclamations de la gauche.

Cette popularité du baron Alexandre de Hambold le sert admirablement lors de la révolution de 1830, et il se trouve tout naturellement à Paris molè, comme dans les cent jours, aux premières molè, comme dans les cent jours, aux premières les diverses conditions que jû signalées : l'homme d'Esta prussien applé à observer, à voir les faits pour l'instruction de son gouvernement, le avanu fort tiè avex M. Arago, tellibrait l'évani de M. de la Fayette. Cette situation complère lui sert à échaire la Prusse sur la tendance de la révolution, et le fou roi sent tous les services que de los fil peut le fou roi sent tous les services que de los fil peut de considération de la révolution de la révoluti naire ; il en reçoit la singulière répouse que j'ai textuellement rapportée dans un autre livre (1). C'est par cette voie qu'il éclaire le cabinet de Berlin, et détermine la reconnaissance immédiate de la monarchie du 9 août.

A partir de cette époque, le baron Alexaudre de Humboldt prend une importance politique qu'il n'avait pas eue jusqu'alors ; le vieux roi de Prusse, sous l'influence de la princesse de Liegnitz, croit indispensable le maiutien de la paix; et comme il faut un intermédiaire auprès du nouveau gouvernement, avec habileté il choisit le baron Alexandre de Humboldt, parce qu'il le sait parfaitement bien posé auprès du parti triomphant. C'est lui qui porte les lettres de reconnaissance de la nouvelle dynastie; toutes les fois qu'il y a une communication privée , conciliante , à travers toutes les difficultés de gouvernement, c'est M. de Humboldt qui s'en charge. Ses voyages se multiplient, il devient presque un habitant de Paris, et c'est au palais de l'Institut qu'il s'abrite comme pour garder ce caractère scientifique dont il se glerifie justement. Tandis que son frère Guillaume de Humboldt est entièrement retiré dans ses terres (2), après avoir joué un rôle important dans les derniers temps de l'empire et de la restauration, Alexaudre, lui, semble renaltre au contraire pour

Cette situation a duré jusqu'à l'avénement de roi de Prusas extente, prince d'intellègence qui, en renonçant à la politique scitive de la guerre et de la conquete, y cale plas spécialment uvou de la dicelle de la compartica de la compartica de l'autre de la compartica de la compartica de cataloriques et des protestants; on avait cassy des percetations impopulaires et maheriories contre tei véques des provinces rhémines, ce qui avait can promier soits de noverau monarque a dét de faire cesser toutes ces violences et de rendre la paix aux provinces agilées.

la politique au milien de la nouvelle époque, et il

obtient ainsi toute la confiance du vieux roi de

Prusse et de la princesse de Liegnitz.

provinces agutes.

L'honneur du règne actuel sera cette large protection accordée aux catholiques, la répression de
l'esprip hilosophique et novateur qui aite l'Christ
et bouleverse la vieille et sainte Allemagne. Ce
sera pour le nouveau noi une grande téche, parce
que la négation religieuse porte à la négation monarchique. Le rol Frédérie-Guillaume est un prince
éclairé d'une véritable édonation libérale; il écoute,
distitute, accorde même beaucoup; mish il doit us

(1) L'Europe depuis l'uvinement du roi Louis-Philippe, 1. III. CAPEPIRUE. — LES IMPLOMATER. défier de cette facilité même, et se convaincre surtout que le tâche des gouvernements est de remplir leurs destinées traditionnelles, et Frédérie le Grand les avait solennellement tracées pour la

monarchie prussienue. Maintenant le roi de Prusse a encore à lutter contre les fausses tendances de cette vieille école dont M. de Humboldt est le représentant, et que l'appellerai le constitutionnalisme prussieu. Chaque année cette école fait courir le bruit que le roi est à la veille de donner une constitution. Ou'est-ce que cela signifie? Est-ce que la Prusse n'est pas constituée? N'a-t-elle pas une bonne administration, économe et aurycillante? N'y a-t-il pas une liberté suffisante de penser et d'écrire. trop graude peut-être, en religiou et eu philosophie? Est-ce la tribune qu'on demande pour la Prusse, et la lutte des majorités et des minorités? Dieu eu préserve la monarchie du grand Frédérie! Si elle veut s'arrêter dans son développement de grandeur, dans son influence européenne, elle n'a qu'à ouvrir une tribune où chaque année on vienne démolir ce que le gouvernement peut faire de bien et de bon. Un des hommes influents de la mission de Chine me disait naguère qu'il avait cherché à expliquer au mandarin chargé des négociations le mécauisme du système représentatif, et le mandarin, après avoir graudement réfléchi, répondit avec un grand sérieux : « Ah ! « je comprends; vous bâtissez une maison, puis

vous permettez qu'on niette devant des canons,
 et qu'on tire à pleine volée sur elle.
 Si nous étions encore au temps de Voltaire, on pourrait dire, comme lui, que la sagesse vieut

décidément du Céleste Empire!

IV

#### LE DUG ÉLIE DEGAZES.

Lorsqu'on visite le chatesu des Tuileries, aux jours de simples réceptions, on peut remerquer une sorte de couloir qui sert d'avant-salon à la plus vaste pièce où se rémini aquiorfbui le consoil des ministres. Ce petit dégagement, hélas l'bien délaissé (la France a's plus de reliques), était le cabinet du feu roi Louis XVIII, le prince habile qui s'efforça de condicir les grands partie on France et de renouer la chatre des temps. Le cabinet du roi était de la plus austère simplicité; Louis XVIII câtit de la plus austère simplicité; Louis XVIII de calification de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie chat de la plus austère simplicité; Louis XVIII de la consenie de la c

(8) Il y est mort en 1835.

passait sa vie dans son fanteuil à roulettes, modeste mais fort ingénieusement préparé pour le transporter çà et là dans les appartements. Devant lui était une petite table de bois blanc, compagne fidèle de son émigration, le meuble de ses habitudes. Peut-être avait-il signé la charte sur ce frèle support; puis quelques chaises sur lesquelles étaient des gravures roulées, des livres ouverts, une bibliothèque basse en forme d'armoire avec glaces, telles qu'on les faisait au commencement de la révolution française; deux gravures suspendues , l'une reproduisant le Bélisaire de Gérard, l'autre un sujet dont je ne me souvieus pas précisément, étaient les seuls ornements de ce cabinet où le roi avait reçu pourtant les souverains et les ministres de l'Europe avec cette dignité de la maison de Bourbon qui ne cédait le pas à personne.

Dans ce cabinet, vers le commencement du mois d'août 1815, tout en face du vieux roi, était debout un jeune homme de trente-quatre à trentecinq ans, d'une belle figure, le front haut, le nez arqué et méridional, revêtu de l'uniforme de préfet de police dans la plus stricte étiquette de cour; le roi aimait ces marques de respect, et il adressait ainsi la parole à ce jeune boume : « Eh bien, M. le préfet , qu'est-ce donc que cette tentative d'empoisonnement sur l'empereur Alexandre? qu'y a-t-il de vrai? que venez-vous m'annoncer? « Alors, avec les formes les plus respectueuses, le préfet répondit au roi « que, d'après les ordres de M. de Tallevrand, il s'était rendu chez M. de Nesselrode, que là, perquisition faite en présence des officiers de l'empereur, on avait reconnu que la bouteille de l'office (qu'on disait remptie de poison) contenait une substance pour nettoyer les meubles et placée fort innoceniment dans le buffet, »-« Ah! tant mieux, s'écria Louis XVIII, ce sera une accusation et un embarras de moins. » J'ai besoin de dire que le vieux roi n'aimait pas les mauvaises nouvelles; il se laissait entraîner doucement vers toutes les bouches qui le rassnraient, égoisme que nous avons un peu tous. Les gens qui veulent exercer sur nous de l'empire doivent nous rassurer ou nuus égaver; ceux qui nous alarment on nous blessent, nous les secouons le plus vite possible, parce que telle est la nature humaine. Les Bourbons surtout avaient cette tendance; elle pourrait expliquer la puissance de bien des favoris depuis Louis XIV.

Le jeune bomme qui alors , pour la première fois , se trouvait en présence de Louis XVIII , se nommait Elie Decazes. Né à Sain-Martin-de-Laye, près du glorieux clamp de bataille de Coutras, si célèbre sous Henri IV, sa famille était simple, mais

bonorable, de magistrature et d'échevinage, Dans le mill, parlementires, échevinas et jurata varient une grande importance. Herni IV, dans ses jours de bonte et de pleis, avait ausolit un Expansed trouvait à la face d'un peticlés de Reirandi qui, belan l'avait jac, comme lei a, noire son front à la possière des batsilles. Les temps étaient à la possière des des la possière des patriels de la possière des des la possière des patriels de la possière des des la possière des patriels de la possière des des la possière des patriels de la possière des des la possière des patriels de la possière des des la possible de la possière des des la possible de la possible de la possible de la possière des des la possible de l

Les réponses du jeune fonctionnaire plurent done singulièrement au roi Louis XVIII, qui lui dit : « Je suis charmé, monsieur, d'avoir na préfet de police aussi intelligent ; je désire que dorénavant vous veniez me rendre compte eu personne des événements importants de ma capitale, » M. Decazes fit connaître respectueusement an roi que M. de Vitrolles lui avait dit : « que comme secrétaire d'État, lui seul devait servir d'intermédiaire entre le préfet et le monarque ; faliait-il obéir à cet ordre? »-- « Non , vous personnellement, répéta le roi, je désire vous voir. » Et alors de sa toute petite voix eriarde il ajouta : « M. Decazes, étes-vous parent de la belle madame Cazes, femme du fermier général ? « C'était une des grandes beautés de l'époque de Monsieur, comte de Provence, au Luxembourg, et ces souvenirs-là, Louis XVIII en était encore tout ravi. - « Je dirai au roi, répondit M. Decares, que je n'ai point eet bonneur-là, et que nous appartenons à une famille de robe. » Et Louis XVIII, qui déjà se seutait de l'affection pour le jeune préfet, lui dit : « Au reste, vous n'avez pas besoin d'être le parent d'une jolie femme pour être excellent préfet de police. » Et il le congédia de la main en lui disant : « Allons, monsieur, au revoir. »

Tous ces premiers détails étaient indispensables pour bien faire connaître l'origine de la favenr de M. Decazes; et pour la comprendre plus en grand, il faut nécessairement dessiner la situation politique, car la faveur vient moins aux personnes qu'aux positions; et si l'on analyse un favori, il n'est quelquefois que le symbole d'une certaine situation plus forte que la volonté. Louis XVIII alors était entre deux partis, tous les deux considérables, bostiles, et tous les deux avec leur pensée de gouvernement et leur police : le parti de la révulution avait pour organe Fouebé, que le roi avait été obligé d'accepter pour ministre comme garantie donnée aux jacobius et ponr ne point trop effrayer le parti révolutionnaire, Quoique Fouché cut dressé une liste de proscription , sacrifié ses amis avec une extrême légéreté, Louis XVIII ne ponvait se

fler à lui; on savait qu'il travaillait pour une autre idée, qu'il complotait pour uu autre changemeut, et en aucune manière la restauratiou ne pouvait se personnifier dans un régieide.

D'un autre côté, les royalistes groupés sous M. le comte d'Artois formaieut également un grand parti qui imposait ses idées , ses ministres ; et ee parti, qui u'aimait pas Louis XVIII, avait pour organe et pour agent le haron de Vitrolles, homme d'activité et d'esprit. Si le parti ultra-myaliste pe conspirait pas précisément, il désirait un changement politique qui eut annulé Louis XVIII au profit du comte d'Artois. Or, le vieux roi , trèsdécidé à garder son autorité, devait repousser de tontes ses forces cette double intrigue du parti jacobin et du parti royaliste; pour cela il avait done besoin d'un homme de confiance. Il n'aimait pas M. de Talleyrand; e'était querelle de grand seigneur, et l'air compassé, impératif du président du conseil lui déplaisait. Les rois qui veulent faire tout par eux-mêmes aiment les jeunes hommes; ils espèrent les instruire, les faconner ; il les considereut alors comme leur ouvrage, comme des élèves chéris, exécutant leurs pensées politiques. De là cette tendance de Louis XVIII à grandir le ieune préfet de police jusqu'à en faire plus tard un favori.

M. Élie Decazes ne commencait pas alors sa carrière d'administration, je dirai presque de politique. Enfant, il avait été envoyé de Libourne au collège de Vendôme, où il fit sa première éducation, éducation alors si merveilleusement dirigée par les corps religieux, seuls capables de compreudre et de moraliser les primitives impressions de la vie. La révolution avant dissous ces colléges, Élie Decazes porta ses études vers le barreau, à Libourne, tout à côté de cette ville de Bordeaux qui avait produit les deux girondes, républicaine et royaliste. Be Libourne, sous une protection attentive, il vint s'attacher au barreau de Paris, où il phida sa premiére cause sous le consulat, au bruit du eanon de Marengo. Ses débuts furent heureux; il eut le bonbeur de plaire à un magistrat de rang élevé, bienveillant, quoique d'un esprit fort ordinaire, M. Muraire, premier président de la cour de cassation, et celui-ci le présenta à l'empereur. Le but de toute l'ambition du jeune Élie Decazes, c'était le titre d'auditeur au conseil d'État, ce qui lui ouvrait l'administration publique, et l'empereur, capricieusement, l'envoya comme juge dans une petite ville d'Allemagne, dans le Hanovre, je erois; M. Decaxes obéit, parce qu'avee Napoléon e'était le seul parti à prendre. Le voilà done jeté dans un pays inconnu , au milieu de cette étrange administration impériale, oppressive, soldatesque, que le peuple allemand secoua avec tant de bonheur aux jours de la délivrance. M. Decares n'y resta pas longtemps; la même protection, et son zéle pour le service publie, le firent nommer juge au tribunal de la Seine. Alors il venait d'épouser

la fille de son protecteur, mademoiselle Muraire, et cette alliance était tout à la fois un témoignage de l'esprit et de la bonne situation de M. Decazes. Sous l'empire de Napoléon, c'était moins la valeur individuelle qui était remarquée, que le classement de chaeun dans la vaste hiérarchie de l'empire. Or un premier président à la cour de eassation, un comte de l'empire ( cette noblesse improvisée était si vaniteuse) tenait un haut rang dans l'État ; un icune juge d'un tribunal civil était appelé à un immense honneur en s'associant à une telle fortune politique. Une année à peine écoulée, la jeune femme mourut, et jamais douleur d'époux ne fut plus profonde ni mieux sentie; elle fit le bruit de tout Paris. Cette tendresse expressive devint le sujet des conversations même aux Tuileries, et le jeune magistrat inspira un intérêt d'autant plus vif. qu'il s'était montré chevaleresque presque comme aux vieux temps (alors les mœurs des ehevaliers reprenaient leur cours). De juge au tribunai de la Seine . M. Decazes devint conseiller à la cour impériale, président remarquable des assises. tache si difficile et hautement consciencieuse pour le magistrat.

C'est à cette époque que commencent les premiers rapports de M. Decazes avee la famille Bonaparte. Je laisse de côté toutes les légendes d'amour qui se rattachent à cette vie d'un icune homme aux traits nobles, à la tournure distinguée, au milieu de cette cour de femmes mal élevées, saus tenue et sans respect d'elles-mêmes ; je ne suis ni Juvénal ni Suétone, et nous ne sommes point dans l'empire romain. Je dirai seulement que M. Decazes y conquit la plus haute puissance avec les plus gracieuses intimités ; il fut attaché comme secrétaire des commandements à madame Letitia Bonaparte, femme pleine de seus et de finesse, qui ne s'était pas laissé éblouir par les grandes aventures de eette familie, qu'un seul nom couvrait de ses spiendeurs, celui de Napoléon. L'esprit de tenue et de convenance, que M. Decazes portait au plus haut degré, lui attira la confiance de cette bonne vieille Corse, active, surveillante, minutieuse pour sa huche, faisant, au reste, du bien, et qu'une grande tendresse créait comme médiatries entre tous ses enfants.

De cette position auprès de la mére de l'empereur, M. Decazes passa comme conseiller de cabinet auprès de Louis Bonaparte, que le capriee de la fortune avait élevé un beau jour à la royauté de Hollande ; et voilà M. Decazes jeté à la cour de la Have, ennuveuse et ennuvée, quittant les distractions de Paris, les affaires de magistrature, pour ohtenir un titre sans fonction, tout à fait au caprice de Louis Bonaparte, homme doux, inoffensif, prenant au sérieux sa pauvre et ridicule royauté, et voulant faire le souverain même contre l'empereur. Je ne seuillette jamais cette histoire de l'empire sans voir, à côté de grandeurs incontestées, des petitesses inoules, du drame et de la parade, du héros et du saltimbanque. M. Decazes se trouva plus d'une fois l'intermédiaire entre Louis Bonaparte, sa mère et l'empereur; il s'habitua ainsi aux ménagements, à la discrétion, à cette facon douce de causeries , respectueuse envers les uns, hienveillante envers les autres, qui ne compromet pas, n'engage à rien, et arrive souvent à un résultat. Cette situation devint toujours plus délicate, lorsque Louis Bonaparte prit la fuite et se rendit en Allemagne pour échapper aux colères de l'empereur. Si c'était déià beaucoup que de supporter le frére de Bonaparte heureux et se erovant roi, il était plus difficile encore de le suhir très-inquiet, dans la disgrâce, au milieu de l'Antriche, M. Decares revint à Paris pour reprendre ses fonctions à la cour d'appel de la Seine; c'est là que la restauration le trouva des son origine.

Il signa un des premieres l'acte d'adhission des cours souveraines à la restauration, et, en 1814, il se fit remarquer par cette chaleur de royalisme qui était inhérente anx opinions du Misil. Cette première restauration dura peu, pélemelé étrange de hien et de mal, de grandeurs et de fantes; et alors arrive l'empereur au 30 mars; je drapean tricolore flotte sur Notre-Dame, avec un gouvernement mi-part d'empire et de jacobinisme.

La plus grande calamité qu'aient eue à subir la noble nationalité française et la loyauté de son caractère, ce furent les cent jours ; il s'y mêle de la trahison, un manque inoul à la foi des serments; des généraux qui, la veille, jurent de mourir pour Louis XVIII, et qui passent le lendemain avec enthousiasme à Bonaparte; des adresses démenties, quelque ebose du Bas-Empire, des jacohins et des uiais de 89 dans la parade déclamatoire du champ de mai. A l'aspect de cette époque, si dégradante pour le caractère national, ceux qui protestèrent contre l'étrange abus de la force , eeux qui allèrent à Gand auprès du roi ponr empéeber les manx d'une guerre d'invasion et assurer le triomphe de Louis XVIII et de la charte, ceux-là furent de bons Français. Cette assertion paraltra étrange à la petite école libérale; mais la grande histoire marche en secouaut les récits de MM. Dulaure, Norvins et Thiers, chroniqueurs plus vieux

et moins attrayants que les moines du moyen age, légendaires plus crédules et plus passionnés sur les temps de la révolution et de l'empire, que tel religieux qui racontait les batailles contre les méeréants de Palestine et les Albigeois de la langue d'oc. Rien d'étonnant, des lors, que des magistrats sérienx, comme M. Séguier, refusassent de sièger sur les fauteuils de la cour, on au moins qu'ils pussent manifester lenr opinion à la face de tons. Ce sentiment dicta la conduite de M. Decazes : discutant en pleine cour royale une adresse à l'empereur, il fit valoir avec un talent remarquable les avantages du principe de la légitimité; et comme on lui répondait par ce qu'il y avait de merveilleux, eette marche rapide de l'empereur du golfe Juan à Paris, il répondit par cette phrase restée historique : « Je ne croyais pas que la couronne fut donnée comme un prix de course, » De telles paroles , qui méritèrent l'exil à M. Decazes. avaient retenti dans le sein du parti rovaliste, et, à la seconde restauration des Bourbons, il dut à ces gages donnés pendant les cent jours une renommée incontestée parmi les magistrats dévoués à la famille des Bourhons. Exilé durant quelques niois dans le Midi, il reparnt à Paris an commencement de juillet 1813, après la bataille de Waterloo. Tout était confusion dans la capitale ; les armées

alliées y faisaient leur entrée belliqueuse, tandis que la chambre des représentants rédigeait des constitutions et des protestations, amusettes de partis dans les gouvernements morts. Lié d'amitié avec M. de Jaucourt, M. Decares fut présenté à M. de Talleyrand, qui arrivalt à côté du roi an moment où s'organisait le ministère. Un des magistrats fort dévoués à la restauration, M. Decares fut indiqué pour la préfecture de police, et, le même jour, sa nomination était signée à la hâte, afin d'accomplir une tache assez singulière : il avait à disperser cette grande colue, appelée chambre des représentants, qui vociférait encore aux Tuileries, et menacait de se réunir en d'autres lieux ponr embarrasser les affaires de ce pauvre pays de France, que l'esprit jacohin et impérialiste venait de compromettre si étrangement. Fonché voulait en finir avec ces représentants qui parlaient du triomphe de la souveraineté du peuple pour briser la dictature de Napoléon et créer celle de M. de la Fayette. Tout était confusion à Paris. M. Decares allait exécuter les ordres du gouvernement, lorsque la garde nationale, ne prenant conseil que de la nécessité, occupa militairement la salle des séances, et les elefs furent portées à la préfecture de police. On fut done déharrassé, pour le moment, de cette assemblée plus identique qu'on ne croit avec les premières chambres qui nous sont venues après juillet 1850, sous les mêmes inspirations de M. de la Fayette. Il faut tant d'efforts pour arriver à l'ordre et à la régularité dans les idées politiques!

C'était un devoir difficile, immense, que celui d'un préset de police à cette époque. L'ennemi occupait la capitale : impératif, despote, il voulait se venger de nos victoires et de nos conquêtes ; les exigences se succédaient : aujourd'hui c'était de l'argent, demain des réquisitions de vivres; puis on voulait faire sauter le pont d'téna; le plus souvent c'étaient des rixes entre les vieux soldats de l'armée impériale et les troupes alliées : avec cela. les conspirations de partis, les espérances des uns, les exigences des autres, et par-dessus tout les intrigues qui se croisaient au château ou chex M. de Talleyrand, le beurtement des opinions et des bommes, M. Fouché et M. de Vitrolles, les jacobins et le parti royaliste; enfin, cet esprit de réaction qui entraîne toujours les opinions victorieuses vers les excès et les fatalités de la vengeance.

M. Fouché avait présenté au conseil des ministres une liste de cent dix-sept noms, la plupart ses vieux amis dont il voulait se débarrasser, selou ses habitudes, comme gage aux opinions victorieuses : c'étaient les chefs du parti militaire et les fonctionnaires les plus compromis dans les cent jours. Indépendamment de cette liste, une autre fut adressée au préfet de police de plus de soixante personnes qui devaient être éloignées de Paris dans un rayon de quarante lieues. M. Decazes en fit effacer quelques-uns, obtint des modifications pour quelques autres, spécialement pour MM. Benjamin Constant et Montalivet. Cette liste était encore l'œuvre de M. Fouché, sacrifiant avec indifférence ses amis et ses ennemis; elle supposait évidemment de l'arbitraire; les conditions d'un gouvernement ne sont-elles pas d'abord de vivre? et le devoir de M. Decazes dut être de poursuivre avec vigueur les auteurs et les complices de la conspiration des cent jours. Ainsi loin d'adopter le système de ceux qui font un crime à un magistrat de faire son devoir, ic dis que ce qu'on pourrait reprocher à M. Decazes, ce fut peut-être de ne point le faire assez, en se montrant trop indulgent envers les hommes qui avaient renversé le pouvoir des Bourbons et jeté la France dans le chaos des eent jours.

Ici se présentent les premiers procès politiques, J'entends parier des procédures contre le colonel Labédoyère, M. de Lavalette et le maréchal Ney. Il faut essentiellement préciser la part qu'y prit M. Decazes, Je crois que personue ne conteste aujourd'bui la cutpabilité, au point de vue miti-

taire , du colonel Labédoyère. Il avait passé d'un drapeau à un autre, et les lois ne lui prétaient aucune excuse; seulement comme c'était un noble cœur, un enthousiaste jeune homme, ceux qui s'intéressaient à lui devaient lui fournir les moyens d'échapper à la fatalité de sa destinée. Aurès le 8 juillet 1815, époque de la capitulation de Paris, Fouché fit appeler M. de Labéduyère et lui dit : . Je vous conseille de quitter la France : voici des passe-ports ; la Suisse n'est pas loin , la Belgique . l'Angleterre : si vous ne pouvez avoir de l'argent, voici 25,000 francs en or, mais partex, au nom du ciel, ou je ne réponds pas de vous! » M. de Labédoyère quitta Paris, mais il ue depassa pas Clermont. La police savait qu'il y était, et les avertissements ne lui manquaient pas pour qu'il eut à se tenir caché. La cour craignait un mouvement à Paris; elle était sans cesse dans des transes de conspiration, lorsqu'un billet de ses hureaux annonça à M. Decazes, préfet de police, et qui dinait bors de chez lui, que le colonel Labédoyère, arrive par la diligence, venait d'etre arrêté, M. Decazes courut chez M. Fouché, alors au milieu des fêtes de son mariage (1) avec mademoiselle de Castellane. « Eh bien! lui dit-il, M. de Labédovère est arrêté. - Cela n'est pas possible , répondit le ministre ; quel imprudent ieune homme! Comment faire maintenant? Je crois qu'il est urgent de l'interroger, » M. Decazes se fit donner par ses bureaux les détails sur l'arrestation : M. de Labédovère avait été reconnu dans la diligence par un officier de gendarmerie qui avait pris soin de le suivre à son arrivée à Paris et de le dénoncer à la préfecture. On a dit que cet officier était un agent envoyé tout exprés à Clermont par le préfet de police ; d'abord le préfet n'avait aucune attribution en dehors de Paris ; ensuite, si l'on savait que M. de Labédovère était à Clermont, à quoi bon le faire arrêter à Paris? N'était-il pas plus simple de s'en saisir à Clermont? et à quoi servait alors l'agent dans la diligence? On connaissait toute l'imprudence de M. de Labédovére, et il n'était pas difficite de découvrir sa retraite. Il faut un peu se méfier de ces contes sur la police, espèce de Mille et une Nuits que l'on arrange sur des faits qui s'expliquent tout seuls par l'imprudence des bommes. M. Decazes se rendit à la prison du dépôt pour l'interrogatoire. Il ne connaissait que très-imparfaitement M. de Labédoyére; mais it ne put s'empêcher de tui dire : . Et pourquoi étes-vous venu à Paris, et, qui plus est, en diligence?-Je me proposais d'aller en Angleterre, répondit M. de Labédoyère, et je venais

(I) Voir mon travail sur la Restauration.

pour embraser ma femme et ma familier.—Coment ne pas gaper la Suisar 7 Vans avira des passa-ports et de l'argent 1—Cest un coup de été, de l'At de Labeloger, par sons passa-ports et de l'argent 2 van de l'argent 2 van de l'argent par l'arg

Voici maintenaut le procès de M. de Lavalette, dont le nom soulevait les haines les nius grandes à la cour. Je crois qu'il avait refusé des chevaux à Louis XVIII le 19 mars, en prenant possession de l'hôtel des postes, M. de Lavalette, comme la plupart des proscrits de l'ordonnance de M. Fouché, n'avait point cherché à se dérober aux poursuites ; il ne fallait pas de bien hautes recherches à la police pour découvrir son asile ; il demeurait à la campagne de sa belle-mère ou dans son propre bôtel. Tous les jours il arrivait du pavillon Marsan des rapports de police pour indiquer qu'on avait vu M. de Lavalette. On mettait en doute déjà la fidélité du préfet , accusé de protéger les révolutionnaires ; car M. de Lavalette était considéré comme le chef de la conspiration civile, et le chateau eu voulait raison à tout prix. M. Decazes résolut de prévenir M. de Lavalette d'une maniéro détournée. Un agent se présenta à son hôtel et demanda M. de Lavalette de la nart du préfet de police; on lui répondit qu'il n'y était pas. « Diteslui, répondit l'agent, que je repasserai demain matin. . M. de Lavalette, après cet avertissement, eut l'imprudence de rester chez lui, et il fut arrêté à onze heures, déjeunant paisiblement au milieu de sa famille sans autre précaution ; le préfet de police pouvait-il agir autrement? L'arrêt fut aussi étranger à M. Decazes que la condamnation du colonel Labédoyére; traduit devant le jury en cour d'assises. M. de Lavalette fut condamné à mort, et le parti royaliste accusa fortement le pouvoir d'avoir favorisé cette évasion, qui fit tant de bruit à Paris, M. Decazes n'y était pour rieu; il ne trahit pas son devoir même pour une bonne action. La détivrance de Lavalette fut tout entière le résultat du dévouement de sa noble et

Dans l'affaire du maréchal Ney, quelle fut la part de M. Decazes? Simple préfet de police, son ressort se bornait à Paris, à la banlicue, et le maréchal fut arrêté, comme on le sait, près du château de Bessonis, propriété de sa famille. Le maréchal conduit à Paris, il était dans le devoir de M. Decazes de l'interroger. Les premières conversations furent tout entières un échange de politesses et de souvenirs ; le maréchal raconta à M. Decazes le désastre de Waterloo; il en était vivement préoccupé ; il lui parla de la fatale journée; c'est ainsi qu'il appelait le 13 mars. « J'ai perdu la tête un moment, j'ai été entrainé, » Après avoir repoussé avec force l'accusation d'avoir reçu de l'argent de Louis XVIII, Nev rappela ses souvenirs avec précision, » J'ai en effet, dit-il , baisé la main du roi, Sa Majesté me l'ayant présentée en me souhaitant un bon voyage. Le débarquement de Bonaparte me paraissait si extravagant que j'en parlais avec indignation, et que je me servis , il est vrai , de cette expression de cage de fer. -- Comment, demanda alors le préfet de police, pouvez-vous donc expliquer le changement qui s'est opéré en vous, et comment justifier votre conduite du 14 mars? Vos devoirs n'étaient-ils pas toujours les mêmes ?- C'est vrai , répondit le maréchal, j'ai été entraîné; j'ai eu tort , il n'y a pas le moindre doute. »

A cet interrogatoire se borna toute la participation de M. Decazes dans le procès du maréchal Ney, qui devint la grosse affaire politique du temps, depuis si étrangement appréciée. J'ai besoin de dire tout cela afin de faire à chocun la part historique dans les événements de la réaction. Ou'estce qu'un préfet de police? Un véritable juge instructeur, qui commence les interrogatoires, entoure les accusés , prépare comme résultat les premiers éléments de l'instruction. A l'époque où nous vivons, les hommes et les choses doivent s'apprécier d'une manière plus sérieuse : presque toutes les arrestations de ce temps se firent en dehors de la préseture de police de Paris, M. Fouché lui-meme, ministre de la police, dont l'action s'étendait sur tout le royaume, ne voulait pas do victimes; mais il v avait quelquo chose de plus fort, de plus énergique, c'était un parti victorieux qui imposait ses conditions et ses garanties après la grande trahison des ceut jours. La police des partis est la plus terrible, leur justice est plus eruelle encore : n'en a-t-on pas vu un exemple dans le procès des ministres en 1850? et que de vigueur il fallut au pouvoir pour éviter d'être

La réaction en viut à ce point que M. Fonché fut obligé de donner sa démission, et le roi accepta M. Derazes pour le remplacer; Louis XVIII voulsit avoir auprés de lui un homme de sa confiance, car sa position était bien difficile. Le roi était en

présence des négociations étrangères et de la chambre de 1815, si ardente; le due de Riehelieu était absorbé par les négociations avec les alliés, et le roi pour les affaires intérieures n'avait personne qui lui rendit compte du monvement réel des esprits et de la situation des partis. Louis XVIII fit de M. Decazes an ministre de confiance; il voulait qu'il lui dit tout avec un abandon extrémo, pourvu qu'il ne l'inquiétat pas trop; et le ministre, comprenant parfaitement cette situation, associa pour ainsi dire le roi à tous les actes de la politique, S'agissait-il d'une nomination ou d'une mesure? M. Decages avait grand soin de consulter Louis XVIII, de lui en rendre compte : plus aucune do ces formes sonveraines do M. de Talleyrand qui imposait les actes en maltre : Louis XVIII aimait les ancedotes. M. Decazes lui en fournissait beauconp, car son esprit était pénétrant et savait lire un pen dans tous les intérienrs. Le roi adorait les détails politiques , M. Decazes no les ménagenit pas ; et peu à peu il s'infiltrait dans les habitudes du vieux monarque à ce point qu'il ne pouvait plus se passer de sa correspondance. L'esprit de M. Decares était parfaitement approprié aux prévenances, bonnes, donces ; il caressait habilement les tendances, les faiblesses même de Louis XVIII et tous les petita côtés de son caractère,

Toutefois il faut se rendre compte de cette position pour en comprendre les difficultés. Le ministro était parfaitement bien avec le roi, c'était beaucoup sans doute, mais il était à la face de deux grands partis qui tour à tour lui faisaient des menaces et des caresses ; les royalistes avaient vonly absorber M. Decares dans leur sein, il leur avait donné des gages pendant les cent jours , et le comte d'Artois était aise d'avoir un ministre dans la confianco du roi. Le parti libéral voulait egalement avoir M. Decazes, parce qu'avec son concours il espérait reprendre une certaine position dans les affaires et se voir amnistier de son passé, Ainsi se trouvait M. Decazes pendant toute la réaction de 1815, à cette époque la plus difficile de sa vie, celle qu'on a jugée avec le plus do sévérité, parce que, dans les périodes de transition, tous ceux qui venlent tenir un milieu soulevent contre eux des tempétes ; il fant alors tant de petites habiletés , tant de corruptions , tant de tempérances, que les meilleurs et les plus droits caractères y empruntent nne finesse d'habitude, une formule de doucercuse indifférence, qui se détrempe sur touto une vie politique.

Je reviens sur le procès du maréchal Ney, dont l'arrestation était restée étrangère à M. Decazes , encore préfet de police , car le maréchal fut arrêté non point à Peris, et tout à fait en deburs de sa juriditétien, Quant an proche, il fat prourairi par le conseil des ministres tout entier, qui remplit son devoir, devoir etrebhe mais impérait et pate, cer devoir, devoir etrebhe mais impérait et pate, cer toute de judicitaire; la com des pairs prononça ma peine inflexible; ce foit assists on devoir. Laissont les déclamations à l'esprit de parti, il fout se reporter sa temps, ass mans quo la trabian de cent Jours avait fait paer en rie pays, à la visuacent Jours avait fait paer en rie pays, à la visuaeriant qu'il n'y aits une des passions politiques qui se cachent aujourd'hai derrière le nom glorieux du marchal Ney!

La seconde grande poursnite înt l'affaire des patriotes de 1816, sur laquelle on a mblié tant de singulières versions parce qu'on y a vu le gouvernement aux prises avec les derulères classes de la société : j'ai lu même quelque part que M. Decazes était le compliee de Pleiguier, lo corroyenr, pour renverser les Bourbons et faire santer les Tuileries : « Ce fut quand lo complot ent échoué que le ministre abandonna ses bauta complices. « La conspiration de 1816 fut un commencement de carbonarisme mélé à l'esprit jacobin ; jo erois aussi que la police y mit trop d'importance, nne solennité inutile contre de pauvres diables qui n'agissaient que comme les instrumenta de quelques hommes cachés qu'il fallait oser punir. Là fut toujours la faute de la restauration que cette ponrsuite contre les petits et cette indulgence ponr les grands; on parla d'agenta provocatenrs, de police immorale; il n'y a pas de complot qui ne présente un peu toutes ces circonstances , et en général la polico n'a rien de vertueux; mais supposer qu'nn ministre influent était d'accord avec des eorroyeurs puur renverser le gonvernement de Louis XVIII au profit de la république ou d'un autre système, c'est une véritable niaiserie! Le tort de M. Decazes, ou pour mienx dire du conseil des ministres, fut de laisser prononcer des peines capitales contre des malheureux qui n'etaient pas dignes en vérité qu'un gouvernement sérieux s'occupat d'eux à ce point d'en fairo ses victimes. Mais alors on était à la face d'une majorité do ebambre qu'il fallait satisfaire ; elle avait des haines politiques , et le cabinet eut été brisé à la moindre concession : l'empire des majorités

est sourent si terrible aux époques de réaction ! L'affaire de Grenoble et de M. Didier est l'un des griefs les plus invésérés contre cetto époque. Comme on a réveillé out récemment cette question, je dois l'examiner avec la maturité de l'histoire. Les documents sont consus et publiés, car il y a moins de mysère qu'on ne croit dans les choses

politiques. On promet beauconp de révélations, on en donne peu; nous sommes habitués depuis longtemps à ces sortes de menaces de correspondances et de publicité. Nnl ne peut contester qu'il y avait eu complot et révolte à Grenoble. Maintenant que nous avons plus d'expérience sur les choses de gouvernement, on voudra bien admettre la nécessité des répressions quand il y a sédition à main armée contre le pouvoir établi. Ministre de la police , M. Decazes dut faire son devoir à l'égard de la conspiration de Grenoble : et comme je suis impartial pour tout le monde, je dis que le général Donnadieu fit anssi le sien , parce qu'il était homme de gouvernement, et qu'aujourd'hui, après la répression des grandes émentes de Lyon et de Paris, il serait ppéril de reprocher à un mioistre de la police et à un général-d'une division militaire d'avoir fait exécuter les lois de leur pays en répriment les séditienx. Uoe fois ceci posé, il faut faire la part de chaque chose et de ehacun. Il y a eu d'abord le roman royaliste : M. Decazes était d'accord avec les conspirateurs ; on l'a dit, on l'a écrit, on promet de l'écrire encore, et ce complot avait pour but de réaliser en 1816 les événements accomplis en 1850 ; c'est parce que Didier échoua que M. Decazes le fit sacrifier afin de se couvrir lui-même! Ouel intéret, juste ciel ! cut eu M. Decazes, royaliste outré dans les cent jours, bourbonien jusqu'à la raeine de ses cheveux , à renverser le gouvernement de Louis XVIII dont il était le ministre et le favori? Cela était-il vraisemblable? et quelle place une révolution aurait-elle pu lui donner plus élevée que celle qu'il avait auprès du roi légitime?

Voiei maintenant l'accusation libérale : M. Decazes donna des ordres impitoyables pour l'exécution des arrêts, et lui seul envoya la fameuse dépêche télégraphique qui ordonnait l'exécution des eoupables : pour tout ceci il faut bien reeueillir les dates, les souveuirs, les actes de ehaenn, afin que les responsabilités soient bien réparties. 1º M. Dambray, chancelier, garde des sceaux, avait sous sa responsabilité la instice et les graces; 2º M. Decazes, ministre de la police, avait dans son département l'arrestation des coupables et la sureté de l'État : 3º le général Donnadieu, commandant la division, devait réprimer par la force; 4º le comte Montlivault, préfet de l'Isère, était le délégué du ministre de l'intérieur et de la police : à ces deux derniers appartenaient donc le gouvernement militaire et l'administration. Une conspiration éclate, le ministre de la police reçoit le premier avis du préfet ; le général Donnadieu écrit au ministre de la guerre, le duc de Feltre ; et le garde des sceaux , ministre de la

justice, fait rénnir la cour prévôtale : chacun reste donc dans ses attributions. Que les rapports aicot été exagérés, qu'on ait mis trop de zèle, comme toujours, dans la répression, cela est possible; mais ici tont est régulier; le jugement est rendu dans des conditions sévères , inflexibles, si vous voolex, je dis même impitovables et sanglantes; mais à tout cela que peut faire le ministre de la police? Les graces dépendaient-elles de lui? Dans la biérarchie, elles tiennent au garde des sceaux : les conseils de guerre, les cours prévòtales ne ressortissent pas à lui, mais au ministre de la guerre : l'ordre d'exécuter n'est pas plus dans ses attributions, car il doit venir de la chancellerie, et non pas du ministre de la police.

Résomons la part de chacun dans sa responsabilite : une conspiratioo éclate, tont gonvernement doit la réprimer, et c'est ce que fait avec zèle le général Donnadieu, brave soldat de la résolution de 1789; et comment blamer sa conduite, goand on fait l'éloge du général Bugeaud, du géné-121 Aimar? Le préfet, M. de Moutlivault, fait son devoir en instruisant le ministre de la police : celuiei ne manque pas au sien en donnant l'ordre d'arrêter les coupables ; tout se fait selon la loi ; le jugement est rendu. Il ne reste plus que la question des graces, et ici, je le dis, on aurait bieo fait de se montrer elément; mais les graces regardaient le ministre de la justice, le conseil des ministres tout entier, si l'on veut, mais non point un seul des membres exclusivement, et pourquoi tout faire reposer sur lui?

Il faut se rendre compte d'ailleurs de la position du cabinet, et les bommes politiques savent trop qu'on ne s'appartient pas toujours. Le ministère Richelieu n'était mattre d'ancun de ses actes en face de la chambre de 1815 : si le roi Louis XVIII n'aisoait pas cette chambre parce qu'il la savait dominée par son frère, il était loin pour cela d'être libéral dans le sens qu'on donne à ce mot. Le roi soutenait ses prérogatives et il avait des préventions très-arrétées: il fallait lutter incessamment. l'éclairer chaque jour , lui faire comprendre enfin ce pays de France que vingt-cinq ans de révolution avaient change. La double maxime que M. Decazes posa toujours devant le roi fut celle-ci : « Royaliser la nation et nationaliser la royauté, » A ce travail le ministère suait nuit et jour dans une Intte incessante avec la chambre de 1815, qui à chaque moment menaçait de lui enlever la majorité. La position de milieu que M. Decazes voulait prendre est toujours une des situations les plus acrusées; cela se conçoit, parce qu'on est nécessairement en butte à tous les partis extrêmes; et cette position mitorenne est toujours si difficile qu'elle nécessite souvent, je le répète, une sorte de duplicité dans les movens d'action. Il est évident qu'avec cette chambre de 1815, tôt ou tard M. Decares aurait été jeté en dehors du pouvoir ; Louis XVIII, soit par indifférence de caractère, soit par respect du syftème représentatif, aurait parfaitement abandonné M. Decazes, qui d'ailleurs n'était point alors parvenu à cette domination familière, intelligente, sur l'esprit du vieux roi, qui lui arriva plus tard. Oue devait donc faire le ministre? S'attacher à détruire peu à peu l'influence de la majorité, afin de convainere le rol que la chambre de 1815 était plutôt l'expression d'un parti que l'opinion de la France elle-meme. En butte aux baiues des royalistes, M. Decaxes dut préparer la chute de la chambre de 1813, et comment y parvenir?

Peur cela il fallait s'appuyer sur plusieurs éléments : 1º sur la froideur, j'ai presque dit la jalousie qui séparait Louis XVIII du comte d'Artois; 2º sur la force et la popularité d'opinion que présentait le parti libéral ; 3º sur les quelques débris du parti de madame de Staël, l'école doctrinaire groupée autour de M. Royer-Collard ; 4º cufin, obtenir l'appui de la diplomatie étrangère en constatant que le meilleur moyen de pacifier la France était d'adopter uu système libéral modéré, qui put permettre le développement des richesses publiques. Dans ce but, le premier besoin des honimes politiques était de constater l'impuissauce de l'esprit révolutionnaire et sa prompte répressien. Cet esprit n'était nullement éteint, il s'agitait partout, à l'étranger, parmi les réfugiés de Bruxelles, en Suisse, à Paris et dans les provinces: il suscitait la conspiration de Grenoble. dont l'aj parle ; à Paris éclatait le complot trèsréel des patriotes de 1816, mauvaise queue de l'école impérialiste , se plaçant derrière l'écheppe des correveurs et le bonnet rouge de Babœuf; le plan des conjurés, je le répète, n'était rieu moins que de faire sauter les Tuileries ; il fallut sévir avec rigueur ; il le fallait même pour n'être point accusé de complicité.

Quand une cause vest trismphere, non première benoin est de se dépositifer de la comprission pour agir dans l'ordre legat, et le ministre derait frappre le jacobins pour tendre la main au vériable per le jacobins pour tendre la main au vériable les la compression de la compression de la compression de tétal d'Accord à vec les révolutionnaires; ceus-ci à test four paraisei art d'agents provocateurs, de conpirations fususes, inventées à plaisir. La polite, cu en effét, désit for tesire, comme à toutes les époques d'agistion et de changement. Det espiona, que d'agistion et de changement. Det espiona, que parmi cax il y a loujours des yeax pour voir, des houches pour dénoncer, aussi larger que le vemiotire du palais dural sur la Piazacita. A cette époque, sartout, il y avait des polices d'une nature si diverse. Il e pavillon Marsan avait la sienne, le libéralisme à seinne, et lout cela se mélait, so confondait. Puis cofin, tous les gouvernements ne soon-lis pas dans la trisie nécessité de montre la police un peu partout, plaie invétérée de la civilisation?

Le travail politique de M. Decares contre la chambre de 1818 fut une longue épreuve qui aboutit enfin à cette questien posée en plein conscil : « Dissoudra-t-on la chambre introuvable , et osera-t-on fairc un appel aux électeurs? » Ou pe sait pas assex tout ce qu'il fallut de luttes, j'al presque dit d'intrigues, pour arriver à cette conviction difficile dans l'esprit de Louis XVIII. La faveur de M. Decases avait grandi; il en était à tous les petits soins auprès du vieux rol; avec une facilité extrême d'écriture et de rédaction, le ministre de la police lui envoyait chaque jour les mémoires, les extraits, les correspondances que le roi lisait, et sur lesquels il faisait des observations. Il n'était pas une seule question d'hommes ou de choses qui ne fût l'objet d'nne correspondance; le roi écrivait jusqu'à trois fois par jour à M. Decases; à chaque difficulté, nouveau billet, dans le style le plus intime, et ce n'était qu'avec une extrême habileté qu'on pouvait parvenir à dompter les scrupules du roi, qui savait bien toute la force, tout le déveuement de la chambre de 1815. Cette majorité n'était pas sans grandeur, sans patriotisme ; expression de l'esprit provincial, elle voulait une restauration avec le drapeau blanc fieurdelisé partout et la loyauté de l'esprit gentilbomme. Pour faire admettre le principe de sa dissolution. que de peines ! que de sueurs ! que de rapports vrais ou exagérés! qu'il fallut réveiller de grands et de petits sentiments au cœur de Louis XVIII! C'est à l'aide d'une activité sans pareille que fot enfin arracbée l'ordonnauce du 5 septembre, qui substitua un régime de tempérance à l'ardeur des passions victorieuses et Joyales de la réaction royaliste.

L'Empe ent sa part à cette résolution du roi; mais M. Decases fut le viriable autier de l'ordonauxes fut le viriable autier de l'ordonauxes du 5 septembre, et en ecla il fut aidé par le combe l'ossa di lorge, et l'action mem de l'empereux Alexander qui avait des mécouleutements contre le parti repailise. Distermais le ministre demecrait à peu peix mattre de la position apprès du rei, et la chambre nouvellement êtue présents d'autres conditions de majorité que la precédente. Si les repailistes y revinerat, il în vifurent plus qu'en misorité; le centre droit y dominait en masse avec les hommes modérés. lei, M. Decaces se trouvait en présence d'un autre danger dont il faut maintenant parler.

Avant l'ordoonance du 5 septembre, le parli révolutionnaire, complétement effacé, n'existait plus dans les pouvoirs ; vaince après les ceut jours, il s'était retiré des affaires. Après ce nouvel acte, au contraire, M. Decazes eut besoiu de s'adresser au libéralisme modéré, afin qu'il lui donnât une force pour lutter coutre les royalistes; le libéralisme avait sa représentation dans la chambre et dans l'opinion. La mission du ministre fut de se placer dans une sorte de milieu, en tendant ls main de droite et de gauche; et comme le parti natriote prit on grand développement, comme il menaça la royauté tout entière, les accusations durent naturellement tomber sur M. Decazes. Que de peines, quo de soueis alors pour acelimater Louis XVIII dans cette nouvelle sphère, avec des élections qui faisaient successivement disparattre les éléments du parti royaliste! Le ministre se multipliait pour douner à Louis XVIII toutes les douceurs de la populsrité, et il y parvint par une admioistratiou large, retentissante. Ce fut M. Decazes qui eréa les expositions de l'industrie, où le roi allait lui-même distribuer les médailles et dooner les récompenses ; il fonda les conseils d'agriculture et de commerce; par ce moyeo il attirait à Louis XVIII les hommages qu'il poorait soubaiter; le ministre proclame que ceux qui étaient fidèles aujourd'hui étaient censés l'avoir toujours été. Successivement, il fit rentrer les proscrits; le but avoué par le ministre était do réunir, de grouper autour du gouvernement toutes les consciences, toutes les opinions modérées, et de ereer aiosi uu pouvoir tiede et inoffrosif.

A ce point de vue, M. Decares jugea-t-il avec une suffisante aptitude la véritable situation du pays? Le parti patriote conspirait toujours; l'ordre établi en 1814 lui pesait, et les oœurs n'étaient point chauges par cette amnistie morale. Le parti rovaliste, aux affuts, ne pardonnait pas cette marehe incertaine du ministère do M. Decases; il était puissant sous sou chef M. le comte d'Artois, le loyal gentilhomme, et toute sa tactique fut des lors de prouver à Louis XVIII que M. Decazes trahissait la couronne au profit de la révolution. N'était-il pas pardonnable à ce parti, naguére victorieux, do se plaindre do la destinée d'abaissement que M. Decares lui avait faite? Le système du ministère pouvait être géuéreux, mais il était imprudent, parce qu'il allait trop loin : pour prouver cette vérité aux yeux de Louis XVIII, le parti royaliste employait non-seulement les mé-

moires, les cerropoudanes, fidélement, loyalment, mais encoré el ne néglicepi hay les moyens de police et d'occultes démonciations; plusicers irconsutances, qui n'entrent pas dans le cadre d'un article, rérélaient cette immoralité des parair quand lis se préceppent d'une idée et d'un désir de viécier. Il y est notes de fant matériels, des correspondances responées, et dans est sintégeus correspondances responées, et dans de viécles les les passions démoralisent même les plus bautes natures (1).

M. Decazes, pour se défeudre, employa tous les movens, c'était son droit. A la chambre des pairs une proposition avait été faite par le marquis Barthélemy pour modifier la loi électorale ; le miuistre obtint du roi une promotion de pairs dans le sens libéral et impérisliste. A la chambre des députés, harcelé par les royalistes, il cherchait sou appui dans le centre gauche, et cette bascule dura jusqu'à l'élection de l'abbé Grégoire, événement qui frappa singulièrement Louis XVIII. Alors, arrêtant tout d'on coup le système ministériel, le roi déclara fermement à M. Decazes que e'en était assex, qu'il fallsit prendre un parti et changer la loi des élections ; sur ce poiot le roi se montra tellement inflexible que rien ne nut le convainere. et des lors il fallut songer à une convetle combinaison politique, qui ferait one plus large part à l'ordre et aux pacifiques opinions. lel le ministre s'adressa en vain de droite et de gaoche pour obtenir appui; les royalistes avaient trop de ressentiment contre lui; les patriotes ne voulaient à aucun priz modifier la loi électorale, qui, tôt on tard, leur assurerait la majorité, M. Decages essava toojoors de se maintenir dans un milleo qui pat lui donner one loi électorslo mitovenno, et ce fut alors qu'avec le concours de M. de Serres, de M. Guizot, de M. Royer-Collard, de M. Villemain, du due de Broglie, il essava la rédaction d'une grande eharte qui aursit été comme on complément à celle de Louis XVIII.

Les partits v'en staient plus 18; le celtue à v'estipuls permis à un comoi philosophique; il y avait une batte engagée, et en voulité aller jusqu'au bout. A meure que le revyaitest entaient d'arracher M. Decares au roi, le vieus primes l'entitéait e de la lors de la commandation de la commandation de s'in l'herrité assainant de des de l'herrit n'était veus basileverser toutes les combinations et jeter le roi Louis XVIII dans une ritée prepletie. Dans ce grand deuit, la position de Nomièreu, comme ce grand deuit, la position de Nomièreu, comme de double de la comme de la commandation de l'au-

(I) Voir mon travail sur la Restauration.

Marsan; de toutes parts venaient des plaintes et des griefs avec une aigreur si démesurée, je dirai presque si atroce, qu'on en vint jusqu'à acceser M. Decases d'avoir armé le bras de Louvel. Cela fut dit dans des brochures, M. de Chateaubriand. dans sa haine éloqueute, avait écrit cette phrase, d'une sauvage expression, « que le pied de M. Becazes avait glissé dans le sang. » C'est à ee point qu'étaient porlés les ressentiments de partis. Tout haut cela fut répété, et , qui le croirait? à la tribune même de la chambre des députés, M. Clausel de Conssergues porta un acte d'accusation centre M. Decazes, accusation dont le principal grief était l'attentat contre le doc de Berri, L'indignation de M. de Sainte-Anlaire se résuma dans ee seul met : « Vous ètes un calomniateur. » Il fat même dit que si M. Decases retournait aux Tuileries, il serait frappe par un garde du corps, comme un Guise, sans doute entre les deux portières de la salle des mousquelaires.

Dans cette situation délicate , M. Decases crut indispensable de tâter à la fois l'appui qu'il pourrait trouver dans le roi Louis XVIII, le degré d'irritation de Monsieur et la juste portée de sa douleur. enlin l'effet qu'un tel événement allait produire dans la chambre. Le roi exprima sans deute de l'indignation contre les royalistes, un vif désir de maintenir M. Decases dans le noste de son amitié et de sa confiance. Fallait-il tenir compte d'une manière absolue de ces paroles de Louis XVIII? Le roi , qui témoignait souvent sa sensibilité par des expressions exaltées, était pent-être le prince qui abandonnait le plus facilement ses amis , ses favoris, et certes l'état d'irritation des esprits dans la chambre et au château exercerait nécessairement sur le roi une influence décisive. Tout en manifestant une grande amitié pour M. Decases, on devait eroire qu'il le renverrait, et, qui plus est, qu'il l'oublierait. « Men ami, Ini dit-il, ce n'est pas toi qu'on veut renverser, mais moi qu'on veut detroner. » Le roi , qui aimait les phrases sentimentales, avait pris cette habitude de tutoiement avee M. Decases, comme les monarques espagnols euvers leurs ministres, les sujeta grands et petits. Quand le temps des révélations viendra, la postérité lira avec intérét cette longne et royale correspondance que M. Deeases possède encore cenune nn souvenir de son bienfaiteur.

Je répète que Louis XVIII, à la première attaque un peu ferme de sa famille, ne devait pas résister. M. Decases se rendit directement chez Monsieur, pour lui dire qu'il venait d'offrir sa demission au roi et qu'il ne voulait en aueune façon se placer comme un obstaele à sa douleur. Le prince traita avec une grande convenance M. Decases, « Ce n'était pas, dit Monsieur, à lui qu'on en voulait, mais à son système, et rieu n'empéchait même qu'il ne restat au ponvoir s'il adeptait la direction de sa politique. » Paroles jetées au hasard, ear, avec les idées des ultra-royalistes, M. Decases était une véritable anomalie. L'auteur de l'ordonnance du 8 septembre pouvait-il marcher avec les chefs de la chambre de 1815? J'ajonte que M. Decases, en affant ebez Monsieur, passa à travers les gardes du corps qui devaient le frapper du peignard; il put s'apereevoir que e'était là un de ces bruits qu'on jette en ejeculation pour effraver les âmes pusillanimes: les grands coups, comme les grauds crimes, se font par les aetes; on ne les dit pas d'avance comme bravades. Le lendemain , la démission de M. Decares fut acceptée par le roi Louis XVIII, qui se sépara de son favori les larmes aux yeux, anrès l'avoir eréé due et son ambassadeur en Angleterre. Louis XVIII avait de grandes expansions de sensibilité, et en mettant la main sur son eœur. il dit à M. Deesses:« Au meins j'aurai là ton portrait, il ne me quittera pas. » Et en effet depuis quelque temps le roi avait voulu que le portrait de M. Decares, peint par Gérard, fût placé dans son cabinet (1).

La correspondance commencée durant le ministère se continua pendant l'ambassade : d'alord on s'écrivit jusqu'à deux fois par jour, puis un peu moins: tel était le caractère de Louis XVIII , qui s'accommodait parfaitement des situations politiques et pensait peu aux absents; il avait oublié M. de Blacas , il oublierait M. Decases : et à cette époque commençait la puissance graelense de la comtesse du Cayla (2), qui absorbait toutes les facultés, toutes les affections de Louis XVIII. Durant son ambassade en Angleterre, M. Decases eut l'occasion de représenter la France dans une circonstance difficile, au moment où les révolutions do Piémont, d'Espagne et de Lisbonne menacaient encore une fois la royauté. Il mit un grand soin à multiplier ses rapports d'hommes, à étudier le systême du gouvernement anglais, le mécanisme qui sépare les whigs des torys, à remplir son deveir d'homme publie. Au reste, cette ambassade il ne pouvait la garder longtemps, et lorsque le mouvement dépassa M. de Riebelieu pour porter les royalistes aux affaires, M. Decases donna sa dé-

<sup>(</sup>t) Le vieux comte Siméon m'a rapporté que la prémière parole de Louis XVIII, quand il entra dans le cabinet du roi, fut celle-ei: « Nons avions là un bou ami. »

<sup>(2)</sup> Ce ful M. Decares qui le présenta 20 roi. Louis XVIII d'abord l'areit sévèrement jugée.

mission. M. de Chateaubriand le remplaça à Lon-

Dès ee moment M. Decages fut entièrement effacé des affaires; Louis XVIII avait vu peu à peu s'éteindre la vive amitié qu'il avait pour lui; comme M. Decazes n'était pas placé à la tête d'un parti, comme aucune opinion ne se rattachait à lui, il ne pouvait et ne devait avoir qu'une situation de retraite; les hommes de tempérance, quand its ne sont pas souteuus par la puissance des faits et le besoin de repos des sociétés, n'exercent sur leur époque qu'une très-médiocre action. M. Decazes vint done s'asseoir silencieusement à la chambre des pairs, entouré de quelques amis; son nom et son système étaient en dehors des eirconstances ; à la mort de Louis XVIII, seulement, il conrat au château déposer quelques larmes sur le cercueil du prince qui avait fait tant pour lui. Charles X ne lui pardonna jamais sa résistance aux volontés du pavilion Marsan; et comme M. Decazes n'était ui assez révolutionnaire pour marcher avec la gauebe, ni assez royaliste passionné pour s'assoeier au gouvernement de M. de Villèle, il se contenta de voter avec le parti Richetieu, en repoussant les mesures impopulaires du cabinet Villèle. On peut dire que jamais homme n'avait eu plus d'influence sur les affaires, et jamais bonnne aussi n'en fut plus eu dehors depuis 1823 jusqu'en 1828, période de gouvernement et d'action pour le parti rovaliste.

Ce fut alors que M. Decazes, pour nourrir cette activité d'esprit qu'il avait contractée dans les affaires publiques, se livra aux grandes entreprises d'usines et de forges, selon la méthode des Anglais; il créa avec magnificence les vastes établissements qui retienneut encore le nom de Decazes-Ville: il v compromit une partie de sa fortune avec une sorte de prodigalité qui est un sentiment de quelque grandeur et de quelque élévation dans les hommes. Il vit plus d'une fois le véritable caraetère égoiste, étroit, de cette banque et de ces industriels dont il appelait le concours. Je n'entre point dans les affaires privées; elles ne furent point toujours beureuses pour M. Decazes; et cette gene influe sur la situation politique. Toutefois il fut question encore une fois, sous la Restauration, de rappeler M. Decazes à un ministère, et je dois dire que Charles X et M. de Polignae y songèrent au moment où les élections avaient donné une majorité considérable au parti libéral. Charles X, oubliant les griefs du comte d'Artois avec une générosité qui fit alors de l'éclat , avait un instant pensé qu'à l'aide de M. Decazes, de M. Humann et de M. Pasquier, il pourrait reconstituer une administration mitovenne et échapper

ainsi aux périls de la situation. Cette inspiration était bonne sous le miuistére Martignae; la Restauration était si bien acceptée comme uu fait accompli, qu'un ministére de transaction était encore possible.

Voici la révolution de juillet qui éclate; elle est amenée, préparée par ee système que précisément Monsieur, comted'Artois, vouleit essayer des 1813, et que le prévoyant Louis XVIII avait évité avec sagesse. Eu présence d'une chute si soudaine, M. Decazes n'hésita pas à accepter les faits accomplis et la scule solution possible à la erise d'anarchie qui menacait la société. Ainsi que tout le parti politique, il préta serment à la nouvelle dynastie; il y mit une grande tenue, une discrétion extrême, parce que sou ancienne situation commandait des ménagements, et il vint sièger à la chambre des pairs à côté de ses ancieus amis de 1819. Jei commenee pour M. Decares une double carrière d'administration et de tribune; son aptitude aux affaires le rendait très-propre à discuter les projets de lois , à les combiner dans leurs dispositions ; il en fut souvent le rapporteur à la chambre des pairs, et il obtint une véritable renommée de rédaction facile et de science spéciale. La presse périodique, qui l'avait souvent maltraité, lui doit quelques modifications importantes, spécialement les suppléments sans timbre et l'extension du format. Comme orateur, M. Decazes ne voulut avoir d'autre mérite que la faculté d'être elair et précis; il ne faisait pas de lougs discours, se bornant à dire les bonues raisons sur les choses dans un langage mesuré, et c'est quelquefois le moyen d'obtenir de l'ascendant sur les assemblées politiques. Il se fit aussi l'intermédiaire de plus d'un cabinet, parce que, indépendamment de ses vieilles relations avec les personnes, il avait un caractére conciliant, facile; il avait trop vu la vie de ebacuu pour ne pas connaître les ambitions, les faiblesses, les désirs de tous ; et de cette babitude de négociation était né un défaut saillant chez M. Decazes, c'était de ne pas toujours assez distinguer la partie noble, élevée, dans le cœur humain, et de confoudre les bommes dans une bienveillance trop commune pour qu'elle fut une distinction réelle; il aimait tant à rapprocher les caractères, les situations, que la vie politique serait restée sans aspérités, mais aussi sans aucune de ces nobles distinc-

tions aussi ebèrra que l'honneur même.

Tous ces amis politiques avaient des positions
dans le nouveau gouverneumen: M. Pasquier pré
sidait la chambre des pairs; N. de Barante était
ambassadeur; N. Guitot, ministre; N. d'Argout,
M. de Montaliret étaient également aux affaires;
M. Humann, toujours à la veille d'y entrer; il était

impossible qu'on ne fit pas quelque chose pour M. Decazes, qu'on n'employat pas son activité dans quelque haute position de l'État. Il fut d'abord question de lui pour le gouvernement de l'Algérie; l'affaire était en bon train , prête à être signée , lorsque le système d'un gouvernement militaire prévalut avec raison : il fallut songer à pourvoir M. Decazes d'une antre manière, et l'on me permettra de rapporter ici ee que j'ai dit dans un autre livre sur la nomination de M. Decazes à la place de grand référendaire de la chambre des pairs. « Quand vint la démission de M. de Sémonville, le maréchal Soult tronva nn moyen d'indemnité, et sur la démission acceptée de l'ancien titulaire, M. Decazes fut nommé grand référendaire de la chambre des pairs, poste tout à la fois d'activité et de retraite. Si M. Decazes n'était pas complétement lié an ministère, il pouvait néanmoins le soutenir à la chambre des pairs; en ecla, véritable lien entre la majorité de la pairie et le gonvernement. M. de Sémonville aurait pu désirer un autre successeur, M. Maret, par exemple; mais il ne fut pas opposé, dans l'origine, à cette mutation; il vit plusieurs fois M. Decazes pour les arrangements que sa démission pouvait entraîner, et insista même pour qu'il acceptât une situation qui le fatiguait : le spirituel et malieieux vieillard put faire faire quelques caquetages, c'était dans sa nature; mais au fond la chose s'arrangea d'une manière discrète et convenable. La paix fut signée en bons termes... Telle est la vérité : rien de plus, rien de moins (1). »

Cette nouvelle fonction, admirablement appropriée à son caractère, imposait à M. Decazes d'actifs devoirs, et il les remplit avec habileté et convenance. Rapprochant les opinions les plus extrémes, encourageant les uns, attiédissant les autres, le grand référendaire est commé le haut questeur de la chambre des pairs ; il voudrait rallier tout le monde, ôter à chaeun ses aspérités de caractère, quand ees aspérités sont souvent de l'honneur. Les longues hahitudes du monde, la fréquentation de la cour de Louis XVIII , donnaient à M. Decazes des formes d'une politesse exquise, d'une grace parfaite et abondante, de la bienveillance générale, pen de morgue, un esprit faeile, ingénieux à servir le pouvoir, mais en même temps très-empressé de se rendre utile à tous. Son salon est comme un grand rout de toute la hiérarchie sociale, un peu mélangé de bien et de mal; sa causerie, sans être brillante, est fine; son œil est doux et pénétrant, ce qui annonce qu'il aime à servir les hommes et à se les attirer. A la

(1) L'Europe depuis l'avinement du roi Louis-Philippe,

tribune, M. Decazes est plutôt un esprit d'affaires qu'un orateur éminent; ennemi de la phrase, il donne ses raisons avec clarté, et plus d'une fois les projets qu'il propose, les additions qu'il présente, sont acceptés de confiance par ses collègues. Comme nne tradition du temps où il était ministre de l'intérieur , M. Decazes a conservé un grand goût poor les améliorations agricoles, pour les spéculations d'industrie : il aime à se mêler à tout ce qui touche aux progrès de la prospérité matérielle du pays. Un bomme d'esprit disait de lui qu'il était un peu pour les plans d'agriculture ce que M. Thiers était pour les plans de campagne. et qu'il rectifiait les vieilles méthodes comme M. Thiers la stratégie de Marengo et d'Austerlitz.

Anjourd'hni M. Decazes, parvenu à sa soixantesixième année, a conservé sa vigueur de corps, qu'il doit à une vie active et toujours occupée. Au palais du Luxembourg, qu'il habite, il a tout amélioré, et les jardius, et les vergers, et les serres, comme il le fait dans ses propriétés particulières. Ouelquefois il iette un regard sur son passé, sur la longue lutte qu'il a soutenue sous la Restauration contre le parti royaliste, il en parle avec plaisir, avec toute la passion d'un souvenir de jeunesse, Ilélas! nous avuns tous ce faible! Sa position mizte lui a laissé peu de ces amis ardents qui sc dévouent à vos intérêts, à votre renommée; eeux qui aiment sa personne souvent le critiquent avec sévérité: comme il n'a appartenu à aucun parti. tons sont contre lui; comme il est tombé du pouvoir après nne grande catastrophe, bien des esprits sont restés à son égard dans une fausse prévention. Et cela est un tort. M. Decazes vécnt à nne époque où le calme était impossible ; dans toute transition, il faut appartenir à une couleur; antrement on est mal jugé. Je crois que dans sa Intte contre le parti rovaliste il alla trop loin; il se passionna contre cette opinion, et il eut tort; il voulut rallier le parti révolutionnaire anx Bourhons, et il ne fit qu'accrottre sa force au détriment de la couronne. Son dessein était honorable ; mais il supposait peu d'intelligence de l'esprit de parti; il crut tenir un milieu, il versa trop d'un côté.

A cela, il fut pousé un peu par les injustices des reyalistes. Ceu-cie ne lui on pas pardonné : ils sont restés implacables envers lui. De quoi ne l'accusentils pas? D'avoir urahi la Restauration et l'abile al onus avons va cette Restauration set traitelle-même, et la fatalité n'a pu que pousser les hommes. On l'accuse d'avoir fait de la police gouvernementale! Mais tous les ponvoirs ont le droit et la mission de se défendre. On l'accuse d'avoir et la mission de se défendre. On l'accuse d'avoir et la mission de se défendre. On l'accuse d'avoir et la mission de se défendre. On l'accuse d'avoir et la mission de se défendre. On l'accuse d'avoir et la mission de se défendre. On l'accuse d'avoir et la mission de se défendre. On l'accuse d'avoir et la mission de se défendre. On l'accuse d'avoir et la mission de se défendre. On l'accuse d'avoir et la mission de se défendre. On l'accuse d'avoir et la mission de se défendre on l'accuse d'avoir et la mission de se défendre on l'accuse d'avoir et la mission de l'accuse d'avoir et l'accuse d'avoir et la mission de l'accuse d'avoir et l'accuse d'avoir et l'avoir et l'accuse d'avoir et l'

per un laisser aller coupable, compromis la destinée de la maison de Bourbon! Jo erois que ce laisser aller a consisté dans cette seule faute, c'est qu'il a cru la Restauration et la révolution compatibles l'une avec l'autre, et ee fut là son errenr; avec le sentiment de l'oubli et de pardon , on fait un testament sublime comme celui de Louis XVI. mais on ne gouverne pas un peuple. Un pays se gouverne par la force, l'intelligence, la puissance des faita, et la branche atnée des Bourbons n'avait que des vertus et des qualités négatives. A la face d'une nation depuis quarante ans agitée par l'ambition , la gloire , les fanx principes , les intérêts, la jalousie des elasses, la séparation des propriétés nationales ou béréditaires, deux noblesses, deux peuples, deux drapeaux, il fallait pour régir et régler tout cela une capacité au-dessus de ces nobles princes, qui ne savaient qu'aimer et pardonner!



#### LE GARDINAL PACCA.

Le temps actuel a été témpin d'un des changements les plus remarquables dans l'opinion publique. Lorsqu'à la fin de 1850, le pape Pie VIII mourut, et qu'il s'agit de lui élire un successenr. à peine la presse indifférente s'occupait-elle de la mort du dernier pontife et de l'élection du nouveau. L'esprit philosophique était à ce point qu'il se demandait an raillant : Qu'est-ce qu'un pape catholique? et de quel poids peut-il être dans la destinée humaine? Alors dans les chaires de l'enseignement on disait : « Le catholieisme est lini, et la doctrine du Christ, honne pour le moyen âge, ne doit point y survivre. . On avait un pape saintsimonien, des apôtres démocratiques, devenus depuis de fort spirituels courtisans et des spéculateurs très-habites.

Combine tout est changé sujourd'hait est l'évamentent mémorbide de noutre époque « été à must du pape et l'élection de son ancesseur. On s'en est compare de l'élection de son ancesseur. On s'en est compare de l'élection de son ancesseur les placs d'édirection de saint-siège : quel eres le pape? que réce-st-il de haut de sa grande chaire? et charan reconnait à l'eneri que d'incommensurables destiches lui semblace accèrved. Cetta qu'e offet, pour tes esprit du quelque portée, la accidé présal une te esprit du quelque portée, la accidé présal une la déception de toutre chaese, dans l'Affaissement

des innes et la démoralisation des œuras, jorsque l'esprit industriel et apéculateur déboné de tons côtés. Dans cette tendance inévitablement religieuse, la force d'unité est entener au sein du ca-biolicisme, dont la papauté est les symbole. En Irlande, en Syrie, dans les deux index, dans la Beijaque, la Pologne, les rives du Rihn, do est la liberté el l'espérance d'un meilleur avenir, si ce mêt dans le cabiolicisme?

Ainsi, sans s'en rendre précisément compte, et par le mouvement naturel des esprits, la question pontificale est devenne immense. J'étais à Rome lors du dernier voyage de l'empereur Nicolas, et j'y pus voir quel était l'ascendant d'un pauvre vieux moine sur un des plus puissants et plus forts sonverains de la terre. Je ehoisis donc la vie du cardinal Pseea pour étudier les luttes morales de Rome avec le plus grand potentat des temps modernes , l'empereur Napoléon. Dans l'article Consalvi, j'ai suivi l'homme habile, et tout à ménagement, le prince de Talleyrand de la papauté; dans le cardinal Paeca, ce sera le caractère ferme, résolu par sa ténacité d'esprit, sa tendance probe et religiouse. Il est essentiel d'indiquer tout d'abord cette distinction, afin de ne pas confondre les deux esistences politiques.

Barthélemi Paeca appartenait d'origine à une famille noble de la province de Bénévent, territoire qui fut l'obiet de longues disputes entre le saintsiège et Naples, et que Napoléon, dans son caprice, donna plus tard comme principauté à M. de Talleyrand : était-ce pour lui laisser un earactère elérical on une petite raillerie jetée à son antique robo? Le cardinal aimait à dire qu'il était né le jour de Noël (1756), la même nuit que le Sauveur du monde, et pour les familles d'Italie e'est la presque une vocation. Rien de remarquable dans son enfance. Son éducation fut forte, selon les eoutomes des prélats romains : il étudia profondément le gree, le latin, au collége de la Propagande; et comme sa famille était considérable dans le Bénévent, il se destina à une position politique dans le gouvernement à Rome. En général , nous connaissons mal le mécanisme de eette administration pontificale, pent-êtro la plus habile et la plus forte qui esiste au monde. Cette babileté vient de deux idées qui paraissent contradictoires, et lesquelles se lient entro elles à Rome plus qu'ailleurs ; je veux parler de la puissance morale et de la faiblesse matérielle. La puissance morale résulte du sentiment profondément éprouvé des eroyances religieuses; la faiblesse vient de la réalité d'une situation qui, matériellement, n'a aueun élément de résistance : ainsi le cour de Rome ne possède pas huit mille hommes de troupes, ses citadelles sont à poine défendues, et tout souvernin qui voudra l'emparet des Étais romains par le conquéte le pourra avec quelques régiments. On brisen les clefs de saint l'intere sur la porte de Rôme, on pourra trainer le saint-pêre capit de cité en cité, reclever l'aigle nur le Capilole, et tout cela ne l'affaibilit pas. Il u'y a pas de force plus grande que celle qui consiste à dire : « Frapper, frappes toujours; ma conscience me défend d'obèir. » C'est encore du vieux stoleisme romais.

Il y a deux sortes de fonctions à Rome : les prélata attachés à l'administration intérieure, aux trihunaux, à la rote, aux finances, et les prélats de la nonciature, le véritable corps diplomatique. Or, cette double situation de force et de faiblesse relative se retrouve également dans les négociations extérieures. Le nonce ne peut pas dire : « Si vous n'accèdea pas à cette note, je ferai marcher une armée , je conquerrai une province , » et eependant il exerce une véritable juffnence sur l'ensemble des négociations de l'Europe, parce gn'eltes touehent plus ou moins diversement à tous les intérêts religieux. Il y a plus, c'est que Rome étant presque toujours une puissance très-désintéressée dans les questions politiques, on lui fait beaucoup de confidences, beaucoup d'insinustions, et les hommes qui ont un peu l'habitude des affaires en Europe savent que les meillenrs renseignements de diplomatie vieunent de Rome. La correspondance des nonces est des mieux informées depuis le seizième siècle.

Ce fut dans la monistatre que Barthélemi Pace, commença a certificir d'Affirent. Il fut'à bord disigné pour carerer cette fonction auprès de l'électer de Cologne, membre de la Ordifériation germentque, place de second torier, unais importante, et liente à may le commença de la commença de la commença de se lisienté à na ryalmo de politique géomie le 7 insdust sou sijour à Cologne, le nonce put étudier exe quédue profondeur la combination des électorist protestanta et cathologues, et il pris cette ides varied up potentantimes e qu'il était destiné à se morester incessamment jusqu'il au developé dans des disertations acéciles.

La résidence officielle de Barthélensi Piezce étai, duc Cologne il y demonra quelques sunden, Jasqu'et eq u'il fut nommé à Lisboume, nonciature de premier ordre, dans le royamen tris-fishéle. Il fal-lait sans doute lutter contre l'influence angulaire d'improcessante, mais l'Aroulet resigno de peuple était une garantie pour les draits du saiut-siège, et l'on vien brisenti pas impanément les rapports. Le nonveau nonce en Portugal se distingua par de muser irréprochables, uno ric australes, des volon-musi l'influence de volonité de la commerce de volonité de la commerce de

this formes, caractére spécial des autonis, cestadire de cette fraction de clergé romain qui, sons s'arrêter aux concessions, sus nécessiés de la politique, conserve in diguité d'elle-mone, l'artenite passion religieuse pour les préregatives de la sourereinsiet positifacie. Les retaint forment au grand corpa diplomatique, qui, su contarier, aime les transactions et las termes moyers. Voisi pourquoi Consalvi étati si cher à la diplomatic européenne et Deca na pese a suspirion.

Au retour de la nouciature de Lisbonne, Barthélemi Pacca Int fait cardinal : on était en 1801. à peu près à l'époque où le concordat fut signé avec le premier consul par la main de Consalvi. Nous ne savous pas assea eu France la grandeur populaire d'un cardinal à Rome, chéri du peuple, jouissant d'une vie solenuelle et publique comme un prince électeur de l'empire allemand. Les Romains, les Transtévérins surtout aiment leurs cardinaux, vicille image du patriciat ; quaud ils apercoivent al Corso, à la place d'Espagne, la calotte, les bas et la robe rouges, ils se précipitent audevant du cardinal, comme si c'était l'image d'un vieux sénateur romain sorti du tombeau. Il n'y a pas un seul pays au monde où la liberté d'opinion soit plus grande qu'à Rome et les facous d'agir plus spontauées. La cité éternelle est plus libre aujourd'hui qu'elle ne l'était sous l'antique république du patriciat des Brutus et des Cassius. Le cardinal Pacca, à cette épogne, n'exerçait pas nne grande influence auprès de Pie VII, dont pourtaut il était l'ami, et l'on se l'explique par la situation des affaires. On était alors à une époque de transactious, d'accommodementa, à ce point que le saint-père venait de couronner l'empereur Napoleon à Notre-Dame. Tout se faisait sous Pinfluence du modéré Consalvi, douce parole qui cherchait incessamment à concilier le sacerdoce et l'empire, afin de préservar la retigion d'une nouvelle crise.

An contraire, Jorsque les temps de Juttes et de roideur religieme arriveren, par suite des trop grander exigences, Jorsque cesini Fie VII, pousse la bout, voului résister à ce pravoir superio qui trouva tout prêt pour la résistance, et Pie VIII la tentil ict mains comme son faits pour les résistance, et Pie VIII la pour l'abradonnezeit pas même dans le martyre. Si général, les hommes son faits pour les circonnances, et certains esprits se retraverent et éléret un toin les éventes de services de arcitical caimer. Napoléon par des focus dources, pressatives, affecteures, et l'emperer le hiris. En vain éven, affecteures, et l'emperer le hiris. En vain le pape s'était-il adressé à d'autres cardinaux , les | Doria, les Gabrielli, leur pouvoir éphémère était également passé. Dans cet abandon, Pie VII jeta les veux sur le cardinal Pacca pour le poste de pro-secrétaire d'État, situation alors d'un trèsgrand péril, car il fallait contre-signer les actes du saint-père, et ces actes étaient dirigés contre Bonaparte. Qu'on se représente les façons superbes des agents français en Italie, et à Rome surtout ! Napoléon avait établi une hiérarchie d'obéissance et de devoir parmi tous les siens, et cette hiérarchie était d'autant plus impérative, qu'elle s'adressait à des autorités faibles et résignées. Je ne sache rien de plus rude, à l'étranger, que les manières de ces officiers généraux chargés de notifier les ordres du gouvernement impérial, et, à l'égard de Rome, il s'y mélait encore ce petit esprit d'impiété du dix-huitième siècle, si insolent sous le Directoire, et alors à peine attiédi par le caractére éminemment religieux de Bonaparte. Il n'était pas de soldat parvenu qui , tout rempli de son Follaire ou de Rousseau, ne redressat sa moustache d'un air railleur ou ne fit retentir ses éperons sous les longs eouloirs du palais Quirinal pour châtier ces prétres , dont « notre erédulité faisait toute la science: « ces vers étaient si bien dits au théâtre !

A Rome, comme on savait que le cardinal Pacca était hostile au système de concession , il vint un ordre impératif du cabinet impérial contre lui personnellement, pour le séparer sans pitié du pape, dont il était le plus fidèle ministre. Cette notification fut falte militairement, par un simple ehef de brigade, avec les insistances les plus acerbes : quand Pie VII apprit eet ordre, qui insultait si gratuitement à la liberté de sa puissance souveraine, il fit onvrir les appartements du Mont-Quirinal, et, sortant avec toute la majesté de l'Église, il vint dans la chambre même de son prosecrétaire d'État, afin de le défendre contre toute violence. Là, tellement son esprit était éperdu et son indignation grande, il ne reconnut meme pas le cardinal Pacca, et , s'avançant toujours, il s'éeria : « Où est l'officier? où est l'officier? » On le lui désigna du doigt, et le pape lui dit, en langue italienne : « Je veux en finir, monsieur, avec ces offenses profondes qui me blessent. On veut me séparer de mes ministres les plus fidéles, de ceux qui prennent intérêt à mes droits et défendent le saiut-siège. Répètez au général qui vous envoie que je ne veux pas, que je ne peux pas me séparer du cardinal Paeca, lequel me suivra dans le palais ou dans les fers. » Puis alors le pape prit son fidèle serviteur par la main et rentra dans ses appartements. Il y eut dans ce speciacle une force, une dignité, qui frappèrent vivement; et l'officier,

étonné, accablé, se retira sans remplir sa mis-

Cependant nne telle résistance fit éclater plus tôt qu'on ne l'aurait eru l'impétueuse colère de l'empereur contre le pape. Une pensée libérale de grandeur et d'indépendance était celle qui avait fait de Rome une ville neutre et pontificale. Lorsque la politique brisait tant de destinées, froissait tant d'intérêts, n'était-il pas noble et merveilleux qu'il existat une cité de repos et de retraite, un sépulere silencieux dans lequel tout proscrit de couronne, de pouvoir ou de peuple, put reposer sa tête? Rome n'appartenait ni au système monarchique, ni à la république, ni aux opinions, ni aox partis; elle ouvrait ses portes antiques à tous les proscrits de la fortune. En bien, cette grande cité neutre, Napoléon voulut la réunir à son empire, déjà si vaste, en vertu de ces idées souveraines d'universalité, qui bercaient son imagination ardente. Roi d'Italie, il ne comprenait pas qu'il y cut, au milieu de ses nouveaux États, un souverain qui ne fut pas son vassal , une eité qui ne portat pas sa livrée. Les débris du parti philosophique du dix-huitième siècle l'avaient secondé dans ses idées contre Rome pontificale. Il n'y avait pas jusqu'à l'ex-oratorien M. Daunou, esprit obéissant à travers des formes roides et pédantes , qui n'eût écrit son petit livre contre la papauté, pour prouver qu'elle ne pouvait être qu'un pouvoir spirituel sans souveraineté temporelle ; pamphlet lourd, menteur et surtout rancunier du jansénisme

contre un vieillard captif. Ce projet, donc, de réunir Rome à l'empire, Napoléon allait l'exécuter par la force militaire. Que lni importaient les moyens! La violence, les armes, le canon contre le Vatican ou le Monte-Cavallo, tout eela était à sa disposition. Il y avait à Rome même un parti composé d'avocats beaux parleurs, qui, sous le prétexte de philosophie et de lumières, auraient vendu la patrie italienne à tout oppresseur, et e'est sur ce parti que comptait le général Miollis, gouverneur de Rome, honorable soldat, du reste, qui porta toute sa vic le douloureux souvenir de sa triste mission. Le décret de l'empereur était arrivé à Rome, précédé de quelques singuliers considérants, sans doute rédiges par M. Maret, sur le balancement de l'autorité ecclésiastique et de l'autorité laïque. Déjà le saint-père était prévenu , par le cardinal Pacca , de l'existence de ce décret souverain et de son application immédiate.

Le texte en est bien curieux : « De notre camp impérial de Vienne, le 17 mai 1809. Napoléon I<sup>n</sup>, etc., considérant que lorsque Charlemagne, empereur des Français et notre auguste prédécesseur, fit don aux évêques de Rome de diverses contrées , il les leur céda à titre de fief, pour assurer le repos de ses sujets, et sans que Rome ait cessé pour cela d'être une partie de son empire; considérant que, depuis ce temps, l'union des deux pouvoirs spirituel et temporel a été, comme elle l'est encore aujourd'hui, la source de continuelles discordes ; que les souverains pontifes ne se sont que trop souvent servis de l'influence do l'un nour soutenir les prétentions de l'autre. et que, par cette raison, les affaires spirituelles, ani, de leur nature, sont immusbles, se trouvent confondues avec les temporelles, qui ebangent selon les circonstanecs et la politique du temps... » A la suite de ces beaux raisonnements de la chaucellerie venait le décret impérial : « Les États du pape sont réunis à l'empire français; la ville de Rome , premier siège du christianisme , et si célèbre par les souvenirs qu'elle rappelle, est déclarée ville impériale et libre; les monuments de la grandeur romaine scront maintenus aux dépens de notre trésor ; les revenus actuels du pape seront portés à deux millions ; les propriétés et palais du saint-père ne seront soumis à aucun impôt ni visite. » Une consulte extraordinaire devait organiser la forme du gouvernement de Rome, et un second déeret nommait membres de cette consulte le général Miollis , gouverneur de Rome , président; le Corse Salicetti, jacobin rallié à l'empire, ministre à Naples ; puis , un conseiller d'État , poli, souple, travailleur ardent, M. de Gérando; enfin MM. d'Areet et del Pozzo.

Par le fait de cette consulte , le gouvernement de Rome cessait d'appartenir au pape ; Napoléon enlevait au saint-pére le fief que son auguste prédécesseur Charlemagne lui avait conféré : à l'influence des cardinaux succédait celle d'une eonsulte presque étrangère, imitation de ce qui se passait sous le Directoire. Tout cela était profondément injuste, ridicule : de la petitesse et de la violence; mais le pouvoir qui l'osait était sans contredit la plus grande force de l'Europe, C'était de Vienne, quelques jours après la victoire de Wagram, à la veille de la paix, au moment où le monde était à ses pieds, que Napoléon dietait ce déeret de colère. Rome était réunie à l'empire, et la plus forte des armées affait faire exécuter ce décret. On pouvait jeter trente à quarante mille hommes à Rome, sans que cela dérangeat le système et les éléments de la guerre européenno.

Certes, il n'y avait pas besoin il'une force aussi considérable; quelques coups de canon en réjouissance, une proclamation lue par les hérauts d'armes dans les quartiers du Tihre, cela suffisait pour constater un changement de pouroir. C'était par

ce moyen que Napoléon avait réuni Amsterdam, la Haye, les villes hanséatiques, llambourg, Lubeck : pourquoi n'en serait-il pas ainsi de Rome? Et d'ailleurs qu'y avait-il donc pour soulever la résistance populaire? Deux malheureux vieillards, dans un coin de Monte-Cavallo, le pape Pie VII et son fidèle ministre le cardinal Paeca. Qu'allaient-ils faire, l'un le pontife suprème, l'autre son pro-secrétaire d'État , lorsque le canon retentirait pour annoncer le renversement de la puissance pontificale? Faut-il le dire? Cette attitude inquictait vivement Napoléon. Lui qui n'avait iamais en affaire qu'à des esprits abaissés à des princes qu'il changeait arbitrairement de rési dence comme de simples préfets, à des gens qu'il attirait par des dotations, l'empereur, dis je, avait eru hien traiter le pape : « Comment eclui-ei no se contenterait-il nos de deux millions de revenus. avec ses palais affranchis de tout impôt, environné d'une cour brillante? Le pape serait bien difficile de ne nas se placer au niveau de l'archichancetier Cambacérés, de Murat, ou de Berthier le consétable ! »

En tous ces points, Napoléon s'était trompé. Les hommes semisen le auxieut par qu'une petite chambre de quatre piéte aerres, juste grande comme la celule d'un camidales, suffisait à comme la celule d'un camidales, suffisait à qu'ave deux poali per jour il pourait virre. Pies qu'ave deux poali per jour il pourait virre. Pies de ses poalifes des temps primitifs du chivisiainnes, ainti Let, saint Clément, nurrytriés par les empereurs romains. Ilien done n'arrêterait le pape dans ce qu'il evoyait son devoir; et alors, pour la première hist, pie VII tongen aux arrens mentes de l'Égiène, je veru parte de l'excommentes de l'Égiène, je veru parte de l'excom-

munication. Les grands esprits auraient dit en raillant : « Qu'est-ee qu'une exeommuniention? » Beaucoup, sans doute, puisque l'empereur tout-puissant, l'homme qui commandait à un million de soldats . éprouvait une sorte de frissonnement et de terreur à la seule idée qu'il pourrait être excommunié! On voit, dans la correspondance intime de Napoléon avec le général Miollis, cette question perpétuellement répétée : « Que fera le pape? Se contentera-t-il d'une simple protestation? En ce cas, on la laissera faire, on n'en tiendra pas compte. Ce peu de bruit sera bientôt effacé par les coups de canon retentissant au château Saint-Ange. Quant à l'excommunication, il ne l'osera pas; ce serait trop se compromettre, s'exposer à la colére de l'empereur, à la captivité. » On voit le souverain du plus puissant empire inquiet, affecté, car lui, qui a sollicité naguère la béné-

CAPEFIGUE. - LES DIPLOMATES.

diction du pape à Notre-Dame, va-t-il subir maintenant sa malédiction? Celle d'un vieillard, avait

dit Pacca, ne porte famais bonbeur.

Dans un coin du Ouirinal se passait done une scène des plus mémorables. Pie VII , et avec lui son fidèle Pacca, seuls en délibération, le décret de l'empereur sous les yeux, allaient décider la mesure à prendre contre Napoléon, « Els bien! l'iniquité est consommée, dit en latin le souverain pontife, consummata est. - L'iniquité est accomplie, très-saint père! » répondit Pacca. Et s'approchant de la fenêtre , il relut attentivement les motifs de ce décret impérial, œuvre inique et absurde, « Ou'ordonne Votre Sainteté? la protestation est déjà affichée et répandue dans Rome; se bornera-t-elle là? » Et alors le saint-père parla, avec une fermeté remarquée, de la nécessité d'une bulle d'excommunication ; elle était rédigée d'avance par les conseils du cardinal Pacca, qui manifestait une grande exaltation de cou-

rage. C'était aussi le cardinal qui avait rédigé la proclamation affichée dans Rome au nom de Pie VII, et concue en ces termes : « Dans la douleur où nous nous trouvons, nous ressentons une consolation suave de voir que nous éprouvons ce que Notre-Seigneur annonça à saint Pierre en lui disant : Yous screz dans l'age sénile , lorsque vous étendrez vos mains et qu'un autre vous liera et vous portera là où vous ne voulez pas aller. Nous abandonnons nos mains sacerdotales à la force qui nous lie pour nous porter ailleurs, et nous déclarons les auteurs de ce fait responsables envers Dieu de toutes les conséquences de cet attental. De notre edté nous désirons, nous conseilluns, nous ordonnons que nos fidéles sujets, que notre troupeau universel de l'Église catholique, imitent ardemment les fidèles des premiers siècles dans les circonstances où saint Picrre était renfermé en prison et où l'Église ne ecssait jamais de prier pour lui, » La scule résistance recommandée par le saiut-père, c'était la prière : mais je ne sache pas de plus grande force que la prière et la résignation religieuse.

Cette simple protestatiun, affichée aux quatre coins de Rome avec une merveilleuse promptitude, produisit un effet d'indicible tristesse au milieu du peuple. Ce n'était pas tout : le cardinal Paeca, dans sa conviction personnelle, eroyait à la nécessité de la bulle d'excommunication immédiate contre Bonaparte : le pape n'avait-il pas tout cédé comme un agneau de douceur? A chaque parole de Napoléon il avait obéi; il était venu à Paris pour le sacrer. Bonaparte s'était fait roi d'Italie , la couronne de fer au front , le pape s'y

était-il opposé? Les États temporels de l'Église étaient sou patrimoine, le pape n'en était que l'usufruitier, et comme les empereurs de la maison de Souabe, Napoléon remplissait la ville éternelle de terreur et de violence!

Il se révêle à Rome un grand esprit de suite. un génie de gouvernement particulier ; certes il y a des prélats médiocres, des hommes d'intrigues et de passions , mais l'esprit traditionnel du gouvernement est admirable. Or, tout en prenaut une mesure extrême, le pape voulait rester dans les conditions modérées, et ce n'était qu'avec une répugnance paternelle qu'il se résolvait à la bulle d'excommunication , ear il aimait Bonaparte ; il l'avait sacré avec joic ; et ce caractère italien, cette vivaeité corse lui plaisaient, à lui pauvre vieillard très-fier de sa patrie, orgueilleux de sacrer empereur un enfant de son sein, un patriote comme lui. Mais alors, en présence d'un grand devoir, cet enfant chéri venait déchirer le sein de sa mére l'Église catholique, et le pape n'hésita point à châtier le fort par un exemple venu du faible. Pacca, qui appartenait au parti des rélés, à la secte des martyrs, fut un des grands conseillers de la bulle d'excommunication ; néanmoins , comme elle pouvait entratner des conséquences trés-graves nour le souverain pontife et ses serviteurs, le cardinal, s'agenouillant devant Pie VII. lui dit : « Très-saint père , ccci vous regarde seul : consultez les lumières du Saint-Esprit; » et le pape, élevant les yeux vers le eiel, s'écria : « Oue la volonté de Dieu soit faite! » Alors la bulle fut signée, seellée, et courageusement publiée par le cardinal Pacca. L'anathème fut jeté du haut des basiliques.

Rome était remplic de fêtes , d'illuminations ordonnées par le général Miotlis et la consulte, pour célélirer sa réunion à l'empire français, lorsque, par une sorte de miracle, la bulle d'excommunication se répandit dans tout le peuple de la ville éternelle, et pénétra jusqu'au dernier foyer des Transtévérins. Bientôt, du haut de la chaire de saint Pierre, elle reflua dans le monde catholique. Ce n'était pas sculement autour de la basilique des apotres qu'elle devait ulerrer les cœurs , frapper les imaginations ; l'Espagne soulevée récitait la bulle du saint-père au milieu de ses guérillas; en Autriche, en Hongrie, en Belgique, sur le Rhin, en Pologne, partout elle se répandit pour exalter l'opposition déjà violente contre l'empereur excommunié. Dieu sait si à ce temps la France et l'Europe flétries, abaissées, étaient heureuses sous ce terrible conquérant! La bulle d'excommunication fut uu des instruments les plus actifs pour démolir la puissance de l'emperenr; on la lisait partout au foyer catholique; le prêtre la communiquait dans les réunions de famille. La police ne pouvait pénêtrer partout; le cette police brutae; jagare du génêral Svary, n'avait que des espions ou des genêrames, et le délit moral qu'on poursuivait se communiquis par les âmes, sortes de crimes qu'in es es saisissent pas.

La consulte savait à Rome que le cardinal Pacca était l'auteur principal et le plus ferme consciller de la bulle d'excommunication, le ministre surtout qui en avait assuré la publicité. Les ordres de l'empereur furent terribles comme la foudre ; j'ai dit que le pape Pie VII fut colevé par le général Radet (1), de Monte-Cavallo, jeté dans une voiture de poste et militairement conduit jusqu'à Florence. L'histoire de Pie VII a raconte les souffrances physiques dont le souverain pontife fut accable, dans une voiture hermétiquement close par des cadenas, au milieu des chaleurs de l'été . et tout cela afin que le saint-père ne put donner sa bénédiction au peuple et qu'on ne put savoir quel prisonnier on transportait à travers la campagne. Le cardinal Pacca, le fidèle compagnou du nontife, ne le quitta pas dans cet itinéraire jusqu'à Florence, où un ordre de la police impériale vint de Paris pour séparer violemment le cardinal Pacca d'avec Pie VII. Conduit d'abord dans la forteresse d'Alexandrie , Pacca fut enfin ieté comme prisonnier d'État dans le château fort de Fénestrelle, un de ces tombeaux vivants que Napoléon avait semés sur tout son empire, nouvelles et dures bastilles dont il châtiait les consciences religieuses, les vieux patriotes et les royalistes ; le cardinal l'acca fut soumis à toutes les rigueurs des prisonniers d'État.

Une remarque curicuse de ses mémoires est celle-ci : que jamais il ne s'était mieux porté ; ajoutant, avec une joie de sainteté chrétienne, « que c'était sans doute parce que jamais il n'avait été plus en paix avec sa conscience. » La génération sceptique et sensualiste qui nous environne ne peut pas compreudre ces satisfactions de l'âme qui dominent tous les plaisirs des sens. Le bienêtre matériel, voilà ce qui constitue ses joies, ses fêtes, et en dehors, il n'est plus que des idées incomprises. Eh bien! si l'on se reporte aux temps béroiques, où les opinions restent un peu fortement trempées, on s'aperçoit très-aisement que la paix de la conscience, la satisfaction du devoir, est peut-être la plus douce joie du corps, de l'esprit et du cœur. Le républicain qui se voue à

(1) Voir mon travail sur l'Europe pendant le Consulat et l'Empire de Napoléon. une cause et subit les liens pour elle , épronve un immense bonheur ; le chrétien martyr de la religion, les héros martyrs de la gloire, tous ces hommes d'exaltation et de pensée jouissent d'un bonbeur ineffable , d'une satisfaction que nous ne pouvons comprendre. Tel était le cardinal Pacca à Fénestrelle ; lui qui dans sa vie avait eu le bonheur de parcourir les catacombes de Rome, de saluer les cénotaphes des martyrs , devait retrouver dans ses propres souvenirs de quoi sanctifier et embellir cette captivité dont l'exemple était si fréquent dans la primitive Église. « Il peut « arriver, dit sainte Thérèse , que l'aine se dé-« tache du corps , si bien que les coups que l'on « reçoit vons soient joyeux comme les sons de « la musique ou l'odeur d'une fleur suave, »

Le cardinal Pacca resta ainsi à Fénestrelle jusqu'en 1819, fatale date pour le puissant persécutenr, représaille de Dieu contre le fort. Quand les revers vinrent pour Napoléon, lorsque les terribles événements de Russie ramenérent les débris de la grande armée jusque sur le Rhin, l'empereur se ressouvint du mauvais traitement qu'il avait fait subir au pape, et alors de sa personne il vint à Fontainebleau, résidence de Pie VII. pour arranger les affaires de l'Église. Le cardinal l'acca toujours captif, un concordat fut signé sans trop de réflexions par Pie VII, alors mal entoure, et sous l'oppression des caresses et de la crainte ; à la suite de ce concordat, l'empereur avant promis de rendre sa bonne grace aux cardinaux exilés, Pacca put sortir de la forteresse de Fénestrelle pour rejoindre le souverain pontife à Fontainebleau. Il fut étonné sur sa route, dans cette France qu'on lui représentait comme labourée par l'esprit philosophi que, de trouver tant de piété, tant d'affections saintes ; le clergé accourait au-devant de lui , les populations se pressaient pour recevoir sa bénédiction apostolique. Tout cela tenait (indépendamment de l'esprit religieux ) à la sourde opposition qui partout s'élevait contre l'empereur. Aux yeux de beaucoup, protestants et catholiques , le pape était un martyr politique, un prisonnier d'État, et on le témoignaît en entourant le modeste cortége du cardinal secrétaire

Sur la route, le genéral Savary avail envoyé un de sea agents aupres du cardinal Peces, pour lui dire que l'empereur lui rentrait toutes ses honnes grâces, s'il voulait enfin exposer au souverain pontile la légalité du nouveau concordat et en préparer la sincère exécution; ch bien! loin de suivre ce conseil de faiblesse et de concession, la première parole du cardinal, après avoir bairé Tanneau pontifical, ce fut de décharer qu'en nos

Ame et conscience concorata d'était ni légitime il librement consul, et que dels font pape d'exist hautement protester contre le tecl de l'anneau de saint Pierra arraché de force. Le carollar etait vie; chef du parti des siète, il ne voulist pas que il mointre concession fut faits, sorteu en ce qui touchait les droits de l'Égite, ouvertement violes per le concorat de l'anneau de l'Egite, ouvertement siète n'en le carollar de l'anneau et l'anneau

fermeté. L'horizon était triste et assombri; Napoléon, sous le coup fatal de la campagne de Russie, était à la veille de nartir pour l'Allemagne soulevée et en armes. A ce moment, l'empereur voulait constater que ses vastes États étaient en paix, les opinions satisfaites, et les querelles entre Rome et l'empire entièrement apaisées. Le mioistre des cultes exigea que les cardinaux vinssent se présenter aux Tuileries; là devaient se retrouver en face Consalvi et Pacca : Consalvi, doux et paisible; Pacca, avec son caractère si fortement nuancé. Quelle n'était pas la crainte qu'inspiraient alors l'aspect et le nom de l'empereur! La moindre de ses démarches était étudiée, redoutée par tous, et une frayeur générale se montrait sur tous les visages lorsqu'on annoncait l'empereur ! A ce terrible mot. tout le monde se prosternait comme devant une idole de Bahylone, et quels abaissements! Et lui qui savait son prestige distribuait en mattre des caresses ou des coups de fooet, des mots familiers ou des paroles de manyaise compagnie, qu'on accueillait en rampant avec une lâcheté de valet de pied.

L'empereur vint enfin aux cardinaux : devant Consalvi, il ne dit qu'un mot : « Ah ! je le connais, c'est Consalvi. » Puis il regarda fixement le cardinal Pacca; et lorsque le ministre des cultes le lui eut nommé, l'empereur, qui parut un peu décontenancé de la manière ferme et respectueuse à la fois dont le cardinal se tenait devant lui , dit en italien : « Voos avez été longtemps dans une forteresse?-Sire, trois ans et demi à Fenestrelle,» répondit le cardinal. Et l'empereur avec un geste tout théatral, façonnant une certaine manière d'écrire, lui dit : . Siete roi che orete scritto la bolla di scomunicazione (1). » Le cardinal ne dit mot, salua, et l'empereur continua : « Oggi non e più memoria di niente (2), » El Napoléon se retira au grand contentement du cardinal, demeuré debout avec une respectueuse inclination de tête. Pacca

(1) « C'est vous qui avez écrit la bulle d'excommunication.»

resta auprès du saint-père à Fontainebleau jusqu'à la fin de l'année 1813.

A cette époque, l'Empire croulait d'une ruine inévitable, et Napoléon, pour empécher que Murat, alors soulevé contre lui, ne s'emparat des États du saint-siège, consentit entin à rendre le pape à Rome, Toutefois, comme il désirait que le souverain pontife fut entièrement détaché du parti des zelonti, le cardinal Pacca recut un nouvel ordre d'exil dans l'intérieur de la France. Uzés fut fixé pour lieo de sa résidence obligée pendant la crise de 1813. Tel était le gouvernement d'alors : la force militaire, la police, la censure, l'exil, la captivité sur un mot et sur un simple ordre. A l'zés le cardinal attendit la Restauration, entouré des respects du peuple et de la vénération du clergé. La police avait pourtant tout calculé pour attiédir et rendre impuissante l'influence du cardinal : Uzès est une ville protestante; un prince de l'Église romaine devait v être mal vu, raillé, méprisé; et cependant, soit esprit d'opposition à l'empereur, soit le respect universel qu'inspiraient les vertus et le malheur, le cardinal l'avouait encore dans ses derniers moments, les trois mois de son séjour à l'zés furent les plus beaux de sa vie. La chute de l'empereur, la paix signée à Paris, la délivrance et le bonheur du monde par la ruine du systèmo napoléonien, abaissèrent les montagnes, brisèrent les fers, et Pie VII put revoir sa ville de Rome, ses chers Transtévérins, les jeunes filles qui semaient des fleurs sur le chemin que foulait sa mule. Le cardinal Pacca, qui avait rejoint Pie VII à Florence, était dans la voiture même du saint-père, à son entrée à Rome, et il ne le quitta plus; il fut un des hommes politiques qui insistèrent vivement pour que rien ne fut détaché de l'aucien patrimoine de saint Pierre; et une circonstance peu connue. c'est qu'il se fit le rédacteur, à Rome, de la protestation qui réclamait le comtat d'Avignon enlevé au saint-sière. Pacca, pour les principes, était un homme de granit, et la confiscation du Comtat lui paraissait encore une violence.

lei a prisente une question historique des plus rétriques ; je trois que c'aut étu ngand malheur que Ronce cui été définitivement réunie au royaume d'italie, sous la main de Napolén, ouno-setiement au point de tru de la question morale et religiesses, mais encere dans ses conséquences diplomatiques, car le caractère neutre, antique et majestaces de la completa de la completament de la completa de la completament alors dans la réaction de l'Europe qui suivit la conquete, la ville dérende serais peutére aujour-

(2) - Maintenant il n'est plus question de rien.

d'bui, comme Venise, nos possession autrichienne. Qui pourrai l'amis dire le mal que les vioiences de bapelleto un fai à la diplomatic calme et sede trepleto un fai à la diplomatic calme et sede trepleto et l'amis de l'Autrielet, et de l'amis Venise et la Dalmatic al Nautrielet, et qu'un y preme bien garde, si les principes revolutionnaires triomphalem jimmi simm les Légations ricette beau, il est grand au contraire, de voir un État central au milieu de l'Italie, qui garde le caractère religieux, imparitat et genéroux d'une hospitalité universelle, quand groudern toutes le de peugles.

La grande expérience du cardinal Pacca lui faisait dire qu'il ne fallait pas toujours croire à la fierté absolue des hommes et des gouvernements usurpateurs, et il aimait à raconter un fait constaté d'ailleurs par les archives pontificales. On sait que, de tous les rois établis par Napoléon, Murat seul avait survécu en 1814, Pour se maintenir, que n'avait-il pas fait, lui, si impétueux à la tête de sa belle cavalerie ? Il s'était séparé de l'empercur et avait marché contre ses propres frères d'armes. Il y a plus, Murat fit proposer au saintpère de renouveler l'hommage lige des anciens rois de Sicile, de se faire le vassal du saint-siège, et en conséquence de lui offrir la haquence ferrée d'argent, en lui tenant l'etrior de la selle, comme cela se voyait aux tableaux antiques? Oue diraient les admirateurs du fier Murat s'ils voyaient l'humblo lettre du roi de Naples au pape en 1814, telle qu'elle est conservée aux archives pontificales?

Une fois Pie VII restauré à Rome, le cardinal Paces en devient le ministre principal, le souple Consaivi traite avec l'Europe dans le congrès de règle les affires intérierres qui tocchen lu gouvernencent des Éstats ; il y apporte une grande ferneté, comme tous les sobesti. C'est à Paces que l'an doit la bulle qui résabil les jémites, dont il grime des concessions faires, « Téligie de Bome, secton Pecca, doit s'environner de son viul état et de as force antique pour reprendre son rang dans le monde; les jémites sont le mitte exthulique; an acqui les acquisses de la mitte de l'anne sance qu'il flut rimmer des sous suit ce curur. »

C'est à ce point de vue que l'institution des jésuites au temps présent est si combattue, et néanmoins c'est avec cette tendance qu'elle peut rendre des services! L'intelligence déborde dans la société, l'esprit de liberté est partout; l'éducation brillante jette chaque année dans le monde des masses de feunes hommes auxquels il faut des carrières à tout prix; le service que pourrait rendre l'institution des jésuites, ce scrait d'apporter dans l'éducation l'idée corrélative d'obéissance et de hiérarchie; aux colléges on chanterait un peu moins la Marseillaise, mais on apprendrait que le premier devoir est d'obéir aux pouvoirs établis, Je conçois fort bien que certaines opinions ardentes, séditieuses, ne veuillent pas des jésuites ; mais si j'étais gouvernement , j'aurais moins de répugnance pour un institut qui m'épargnerait des prisons, des gendarmes, des cours d'assises et des émeutes. Le rétablissement des jésuites se fit à Rome avec quelques actes d'administration intérieure qui devaient fortifier l'existence politique du pontificat.

Cependant les temps d'épreuve n'étaient point finis pour le saint-siège. Murat, qui naguere avait fait l'offre si humble de son vassclage au pape. menacé par le congrès de Vienne, prit les armes d'une façon brusque, subite, avec le dessein avoué de réunir sur sa tête tous les États de la péninsule italique, ainsi que le préparait le carbonarisme. Sous prétexte d'une route militaire plus facile pour marcher sur Milan , Murat demanda qu'une division de ses troupes fut admise sur le territoire romain. Une note de son ministre en fait une condition immédiate au saint-sière : le cardinal Pacca répondit par un refus fondé sur l'inviolabilité du territoire pontifical, tandis quo l'armée napolitaine s'avançait à marches forcées sur Rome. Le eardinal, au lieu de l'attendre et de ceder, résolut de quitter une fois encore, avec le saint-père , la capitale du monde chrétien. Pouvait-oo compter sur la parole de Murat? Ne garderait-il pas Pie VII en otage? C'était une coutume de famille. Le triste et solennel cortége se dirigea vers Genes, que le roi de Sardaigne s'était empressé d'offrir au souverain pontife qui ne voulut point se séparer du fidèle cardinal; sur son passage, Pie VII put voir de nouveau quel était le prestige de la tiare; les populations baisaieot la terre que ses pas avaient foulée.

Le maifette que publis le saint-père contre l'invasion de l'aura flu cancer l'euvreide aerdinal Paces; il cet signé de lui comme camerilague de la sainte Églice réposerectaire d'Étal. I sembait que la vic entière du cardinal était destinée à protecter course les voltences de la familie Bonaparac, entre course les voltences de la familie Bonaparac, mailigne tout entière suivir le pape à Géora, side constater que l'Europe ne reconnaissait à souverainnée que là où se trouvait le pape ce personne.

A cette époque commeuee uue première division entre les cardinaux Consalvi et Pacca. Consalvi, alors au congrès de Vieune au moment où il a'agissait de régler les questions définitives sur la souveraineté des Légations, eroyait au moins imprudent que le saint-père quittat Rome de nouveau; u'était-ce pas avouer que sa souveraineté n'avait pas de racines dans la population même? Le cardiual Pacea répondait « que mieux valait une retraite momeutanée en face de l'ennemi ( e'est aiusi qu'allait agir un peu plus tard Louis XVIII dans les cent jours) que de s'exposer à une captivité inévitable sous la main de Murat; si cette eaptivité avait ou servir les desseins de l'Europe en 1810, elle n'aurait pas le même but actuellement; il était inutile d'exposer Sa Sainteté, lorsqu'un voyage à Gênes était si facile, et un retour plus aisé encore, « l.es deux cardinaux avaient raison à leur point de vue; Cousalvi, à Vienne, savait que l'Autriche ne demandait qu'un prétexte pour détenir Bologne et Ferrare, et cet incident d'un voyage à Gênes pouvait servir ses desseins de conquête, Pacca avait la preuve que Murat voulait uu otage, et que la captivité du pape lui en servirait dans la crise que l'Italie allait subir de nouyeau, et fallait-il s'y exposer?

L'iuvasion napolitaine passa comme l'éclair; l'impétueux condottiere n'entra pas dans Rome; ses divisions se tinrent à distance , et le cardinal Somaglia n'eut pas même besoin d'abaisser les armes du souverain pontife. Le pape ne resta done que très-peu de temps à Gênes, aceueilli avec vénération, salué comme le roi des rois par les ministres sardes. On remarqua même dans le cortège du pape sir William Bentiuek, le frère de lord Portland, commandant des forces britanniques, et qui rendait ainsi hommage au souverain des États de Rome. Sous Guillaume III, les aleux de Bentinek étaient les plus furieux protestants de la conquête hollandaise, et ils auraient maudit leur fils qui balsait l'anneau pontifical. Les temps devaient plus tard modifier bieu des choses encore, et l'on verrait l'Angleterre, si sière, si autipapiste, supplier le saint-père de calmer l'Irlande; la force poutificale devait ainsi renattre de sa résignation et de son abaissement. Le séjour du pape à Gênes ne fut que de très-peu de durée ; uue marche eu avant du géuéral autrichien de Frimont suffit pour éparpiller les Napolitains, chèvres eraintives des montagnes, et le souverain pontife revit sa Rome chérie en passant à travers Turiu, Florence et la haute montagne de Radicofani, qui sépare la Toscane des États menains.

A ce retour à Rome, finit la vie politique du

cardinal Paeca, car ses idées fermes et arrêtées n'étaient plus en rapport avec le système de modération qui semblait prévaloir. Le cardinal Consalvi avait repris ses functions de secrétaire d'État, et Paeca eut sa retraite. Dès ec momeut, il devint le chef d'une sorte d'opposition qui se montra dans tous les conclaves. Le parti des zelanti lui fit une grande renommée, et, après la mort de Pie VII, il réunit quelques voix pour la papauté; c'est l'acca qui disposa de ces mêmes voix pour le pape Grégoire XVI. Dès lors, entièrement retiré des affaires publiques, il bornait toute l'activité de son esprit à quelques-unes de ces négociations qui viennent à chaque conclave constater la présence d'une opposition coutre le parti des couronnes. C'est une grande affaire qu'un conclave, moins par l'esprit et la direction spontanée des cardinaux que par l'influence que veuleut v exercer les nuissances étrangères. L'autre moitié de son temps , l'acca la consacrait aux sciences, à la littérature, pour lesquelles il avait une tendresse infinie. Président de l'académie de la religion catholique, il y prononçait des discours où toute sa vie était exposée , parce qu'elle était ane lutte pour le triomphe du eatholicisme et les droits du saint-siège. Esprit fin et distingué , il aimait les dissertations sur le dogme on la hiérarchic ecelésiastique, et chaeun de ses discours est empreint d'un mélancolique iutérêt sur l'état malheureux où le catholieisme est réduit dans plusieurs provinces du monde. Son intelligence ferme, au reste, se déguisait sous des formes charmantes ; il écoutait , applaudissait , sans jamais rien céder dans les points essentiels ; de sorte qu'il fallait le ménager dans les conelaves, comme up des caractères qui convenzient le mieux à la situation. Consalvi négociait toujours, atermovait, retardait les questions , Pacca les décidait avec fermeté; tant qu'il ne s'était agi que des points de détails , des prérogatives usuelles et des formes. Conssivi avait été un ministre parfait, parce que, homme du monde, il devait beaucoup au monde.

ou monote, il neviati seduciospi au monne.

Parco devini i prista intensirie l'impris di directioni di disconsissimi di resissance, consuliele des choses fermes, ce il e cardiali I bece no ir manqui i perio i l'intensirie mercilietu dana cet espriti du pontificat romais, il i l'évite toulgours des hommes de circonstance, des esprits providentiets qui vienne i à chaque monosit relusares in puissance du carbolicisme. Maintenant, floure est devenue le carbolicisme. Maintenant, floure est devenue le passance du carbolicisme. Maintenant, floure est devenue le reputation de l'intensirie de

cet avenir que la seience organilleuse araii promis, de l'aveu de cous, ne veta point réalise; elle nona a dome in décuerbantement de toute chore, conservation de la conservation de la contra descebebre vers la fortium, et la enganssier instince, de la corraption. De la ce puissant et nécessaire empire des choses religieuses, ce récou vers le sentiment catholique; les seprits mome les plus prévenus se sont demandé comment la liberté réclie, l'appiri démocratique, en nn moi, se monprévenus l'avoire. L'iriarde,

C'est qu'en effet la vraie , la légitime liberté ne se trouve que là : le reste est déception et mensonge, Si l'on étudiait bien les causes de la réforme -protestante, elles se trouveraient dans la tyrannie, dans les passions mauvoises (un roi qui veut un divorce et fait monter sa ieune femme sur l'échafaud, un électeur higame qui demande à Luther la ratification d'un seandale ), et surtout dans ee despotisme qui yeut réunir le double glaive temporel et spirituel, afin que les eris de l'Église ne s'élévent plus , et que l'homme d'armes paisse vider la eoupe des festins dans les aneiennes abbayes saxonnes ou normandes, où lord Byron voyait encore les longues files de moines, psalmodiant les chants des morts, quand lui s'enivrait au milieu des courtisanes joyeuses. La réforme protestante, qu'on a présentée comme le triomphe de la raison, ne fnt qu'une révolte de sensualistes, d'érudits pédants et de petits despotes impatients de tout joug moral dans la société bumaine.

## VI

## LE COMTE JOSEPH DE VILLÈLE.

Les hommes considérables du parti légilimiste, to requirit vegaçant dans le mid de la France, s'arrêcten labituellement à Norville, maison de campagna à quelques l'euces d'ir Dubouc, la vielle campagna à quelques l'euces d'ir Dubouc, la vielle campagna à quelques l'euces d'ir Dubouc, la vielle caute et à les pas non plus une ferme, c'est quelque choce qui tient à le fois ans traditiones et ant abbi-indes de la gentilhomomerie provinciale et de la gentilhomomerie provinciale et de la vie cidadie des captiones. La fotus et régulier, les bles sendes avec une méthode sémirarbie et hardite, es vigus à éculé des maiters, de partires partisiement irrigates, des plantantions d'arbres anternances de la considera de la considera de la compare que écult trop seignorial; une sorté de

parlage avec le paysan, des métayers dévoués, en un mot, une belle et bonne terre, mais sans luxe, sans apparat.

Dans eette maison de eampagne habite pourtant l'homme politique qui a dirigé pendant sept années à pen près d'une façon absolue les affaires de ee pays oublieux. Nous ne connaissons, en général, la vie du comte Joseph de Villèle que par les vulgarités de ce vieillard, conteur édenté, qu'on appelle le libéralisme , et qui défigure par ses récits les plus belles années de notre histoire. Quand on a bien répété quelques distribes contre les trois cents de M. de Villèle, contre la congrégation et les votes assouplis de la chambre, on pense avoir juge l'administration et l'homme pratique qui dirigea si longtemps les destinées de ce pays. Ce n'est pas dire que M. de Villèle ne fit nas de grandes fautes sous son long ministère : il les inspira, les subit ou s'y associa, et eela suffit pour appeler le jugement sévère de l'histoire, La plus grande de toutes fut d'avoir résisté tron longtemps à un mouvement d'opposition injuste, mais trop général pour qu'un homme d'État put le subir sans compromettre la monarchie tout entière. Au demeurant, le comte de Villéle fut peut-être

la tête de détails la plus forte, la mieux organisée en administration, je dirai presque en économie politique, C'était une intelligence très-avancée : eette loi sur la réduction de la rente, qu'on ose à peine essayer aujourd'hui , lui , en avait pris l'initiative au milien d'nn tonnerre d'opposition. Cette majorité compacte et forte , condition du système représentatif, qu'on se félicite d'avoir trouvée enfin après tant d'efforts, lui se l'était assurée pour sept ans. On lui doit la sécurité des possessions territoriales, jusqu'alors divisées en biens d'émigrés et en propriétés patrimoniales , l'indemnité pour les confiscations, le traité avec Saint-Domingne, une notable réduction dans l'impôt foncier, l'élévation du crédit public, la régularité du budget, la facilité des emprunts, la centralisation du ministère des finances ; toutes mesores qui doivent compter dans la politique d'un État. C'est ce qui jette un si grand éclat sur la vie du comte de Villèle.

comde de Villéle. Les familles de petite noblesse de province destinaient, en général, les cadets à un poste dans la marine, quand elles n'étaient pas d'esse vieilles soaches pour en faire un chevalier de Malte, comme les Villeneuve-Trans, les de Grasse, les Barras Saint-Tropez, les Suffren, qui fissient l'orqueil des vaiseaux de France. Ce fut dans cette carrière que débuta le jeune Joseph de Villèle, né dans l'année 1771, à la fin du règne de l'êle, né dans l'année 1771, à la fin du règne de Louis XV, 11 naviguait dans l'Inde comme simple garde, lorsque la révolution éclata sur la France, et alors il abandonna les vaisseaux de l'État pour la gestion d'une habitation coloniale à l'île Bourbon, dont l'amiral de Saiut-Félix, son parent, je erois, était gouverneur. C'est done un curieux rapprochement que la fin et le commencement de cette vie presque identique : planteur dans sa icunesse, agriculteur à la fin de son existence. et, à travers ecs deux extrémités si simples, si modestes, la présidence du conseil, la direction supreme de la France! Ce caractère d'ordre et de bonne gestion se reflète dans son gouvernement ministériel. Il v eut toujours l'administrateur babile dans M. de Villèle, l'homme d'État qui comprit le mieux la petite partie des intérêts, et ce qu'on pourrait appeler trivialement le ménage des affaires : cette renommée est demeurée à l'île Bourbon, où l'on se rappelle le gérant de l'habitation, qui depuis gouverna plus en grand les affaires publiques de la France. M. de Villèle y devint secrétaire de l'assemblée coloniale, et ses travaux sont encore considérés comme pleins de

sagesse et d'ordre matériel. Quand la tempéte révolutionnaire se calma , à la naix d'Amiens. M. de Villèle rentra en France. et, sans grands préjugés, sans idées étroites, il prit une position municipale sous l'empire de Napoléon, ce qui, à vrai dire, était la situation rationnelle du parti royaliste lors de la grande et glorieuse épreuve du gouvernement impérial. Pour une opinion politique se mettre tout à fait en dehors des affaires, e'est un suicide ; quelquefois cela est commode pour un parti riche, satisfait; le repos vieut, on dort, on se livre à la satisfaction propre, mais on ne sert pas sa cause; le devoir de la société, c'est le travail ; la condition de l'homme, l'action ; et l'existence d'un parti, c'est le dévouement. Sous l'empire de Napoléon , les déhris de l'opininn royaliste avaient parfaitement raisonné : l'empereur assouplissait les esprits à la monarchie, et refaisait l'ancien régime par ses tendances et par ses actes. S'il y avait quelque espérance pour les Bourbons, alors on se trouvait tout prét, et pour ainsi dire dans la maison, pour en ouvrir la porte; si, au contraire, cette espérance était malheureusement perdue, eh bien! alors on restait parti conservateur, grande coalition de propriétaires, ligue de gens de bien, et c'est une situation considérable dans un Étal. Cette position du parti rovaliste était si bonne que ce fut un des siens, le comte Lyneh, qui, maire de Bordeaux, arbora le premier le drapeau blane en 1814, et détermina ainsi le mouvement de la restauration. que les alliés voulaient moins qu'on ne croit.

M. de Villèle, qui se trouvait à ce moment décisif maire de Toulouse, se prononça avec une grande ferveur pour le mouvement bourbonien qui était si national. Ce ne fut pas l'acte le plus important à cette origine de sa vie politique : M. de Villèle publia encore une brochure contre la charte que Louis XVIII venait de donner à la France. Nous vivons aujourd'hui dans un temps impartial goi yout et pout tout entendre avec calme, et beureosement nous ne nous passionnons plus pour des idées ou des théories politiques; il y a quinse ans que, si quelqu'on avait mis en doute que la charte ne fut une œuvre admirable, il aurait été moralement lapidé, ou pour le moins traité de fou. Tout est bien changé aujourd'hui, où des esprits trèsgraves peuvent se demander si tout ce bruit de tribune, de presse, de journaux, est très-utile à la grandeur, à la force, à la destinée d'un pays; s'il n'y a pas la des causes de faiblesse et de décadence pour une nation ardente, passionnée comme la France; en un mot, si, avec ces formes hruvaotes, il est jamais possible de faire à l'extérieur comme à l'intérieur de grandes affaires à la manière do Richelieu, de Louis XIV et de Napoléon, à moins qu'une main habile, réduisant tout cela à n'être nlus qu'un mécanisme, ne fasse tout passer au niveau de son unité. Avec le système représentatif, on vivote, on ne grandit nas.

11 s'était donc élevé légitimement, en 1814, one école royaliste que j'appellerai provinciale, qui, au lieu du système vague et eentralisé du gouvernement représentatif, vaulait eréer des assemblées locales, des libertés de cité, de province, d'agrégations et de corporations. En échange de ces formes incertaines et philosophiques de liberté générale, il voulait appliquer la vieille organisation de la commune à chaque localité. Ces idées tenaient spécialement au Languedoc, aneiennement en possession d'états fort éclairés et trés-indépendants. C'est dans ces préoccupations que se trouvait M. de Villèle, et faut il lui reprocher de ne pas avoir trouvé, dans la charte de 1814 (toute parisienne et centralisée), la condition de sa chère liberté de province? La France historique lui paraissait rappeler la maison de Bourbon; mais cette France, à son tour, voulait que les descendants de saint Louis et de Henri IV respectassent le privilège des villes, des localités qui s'étaient données à la eouronne successivement avec la stipulation de leur droit. La charte paraissait oublier la France du passé, la commune, la paroisse, bien qu'elle eut la prétention de renouer la chaine des temps.

Pendant l'année 1814, M. de Villèle ne se méla que fort indirectement à la politique : cette formo de restauration ue lui plaisait pas; et, en effet, elle avait quelque chose d'étrange, car on y trouvait de tout : le drapeau blane et la république, les mousquetaires et les grenadiers de la garde impériale, le royalisme et les rézieides, M. de Blacas et Fouché. Des esprits considérables pouvaient donc se demander si eet amalgame était viable, s'il v avait possibilité à un tel régime de vivre et de se développer dans la plénitude de sa force (1), Aussi les cent jours arrivérent pour mettre fin à cette grande cobue, et comme si la politique avait hate de démèter les situations , les rovalistes se retrouvérent rovalistes, les jacobins reprirent leur couleur; il y eut des blancs et des bleus , rien de plus , rien de moins. C'est ce qui donna à la seconde Restauration cet énergique élan, et, puisqu'il faut le diré, ce caractère de réaction qui est la condition des partis vigoureux. Aimer et hair, c'est la vie forte dans les masses comme dans les individus : en debors tout est mollesse et transaction.

M. de VIIIèle se trouvait précisément à Toulouse au centre de ce mouvement méridional qui bouislonnait autonr du drapeau blanc, et lors des élections de 1813 i flut chois i dépaut avec unamimit, car le parti provincial n'ouhisit pas sa protestation courte le charte et son opinion blem promatien courte le charte et son opinion blem promacée pour ramener la France aux proportions d'un gouvernement of les localités auraient leur place naturelle arce la paroisse, les feux et la maison commune.

Arrivé dans la chambre qu'on appela introuvable . M. de Villèle dut tout d'abord examiner sa position, et surtout s'en faire une égale à son ambition active et raisonnée; cette chambre était ardente de royalisme , décidée à tout braver pour consolider l'antique monarchie; c'était un bon sentiment, mais il ne suffisalt pas : avec sa finesse expérimentée, M. de Villèle vit que ce qui manquait à la majorité de 1815 , c'était un homme d'affaires. Les uns, gentillatres accourus de leurs cháteaux , avaient peu d'idées , et encore moins d'hahitude de la politique appliquée; les autres, trop grands seigneurs, dédaignaient les questions spéciales, donnant à la tribune plutôt des coups d'épée qu'ils ne prononçaient des discours; de là devait résulter que celui de leurs collègues qui se ferait homme d'affaires pour leur épargner la besogue, pourvu que ses principes fussent surs et son dévouement incontesté, deviendrait peu à peu le rapporteur indispensable, puis le ministre du parti. C'était la tendance naturelle et inévitable des faits.

Aussi M. de Villèle, avec le pressentiment de

(1) Voyez mon Histoire de la Restauration.

cette destinée, jette autour de lui des regards pour se closité des autilies, des confineraties, qui plus tard pour rout, paringer acre lui le poish de saftard pour rout, paringer acre lui le poish de saftard pour rout, paringer acre lui le poish de saftard, de charte considération de la considération de N. de Cobbier. Coloide et un Bréche de l'expérie tout différent du sirin; et il y a une pensée dans accet distinction meme. Les deux parieire de la France les plus virences empréside de l'apprisé de l'expérit de ces provinces d'existent donc prendre une la restance de l'expérit de ces provinces d'existent donc prendre et l'expérit de ces provinces d'existent donc prendre et l'expérit de ces provinces d'existent donc prendre et place naturelle dans le chamber des députés, puis deux le pouvier. De la prendre session, mes les plus considérables.

Il faut maintenant se reporter à cette époque et voir la lutte qui s'engage entre deux systèmes. j'ai presque dit entre les deux princes qui les représentent, car l'un et l'autre vont aingulièrement influer sur les destinées de la France : ces deux princes, ee sont Louis XVIII et M. le comte d'Artois son frère, qui alors portait le titre de Mon-SIEVA. Cette lutte datait de loin; des l'emigration, les systèmes s'étaient séparés. La peusée de Louis XVIII avait toujours été de transiger avec la révolution française, avec les hommes et les choses, sans répugnance (puisqu'on assurait qu'il avait ou des relations même avec Robespierre et qu'incontestablement une correspondance avait eu lieu entre Louis XVIII et Barras ). Ce système , le roi restauré voulut l'appliquer à la France, et la charte l'avait même consacré d'une manière fondamentale. Le système de M. le comte d'Artois avait aussi sa logique et son intelligence ; le prince, ennemi des idées de 1789, croyait la révolution française profondément atteinte, le dirai presque brisée, par la chute de Napoléon, et surtout par la folie des cent jours; de là Morauxa conclusit qu'à l'aide du parti royaliste provincial, très-puissant et presque dominateur, il viendrait à bout de dompter l'esprit révolutionnaire qui n'était qu'à la surface du pays et pon encore dans ses entrailles. Ce système s'appuyait sur la majorité de la chambre de 1815, composée de trois éléments principaux : le banc religieux, que dirigeaient les marquis de Rougé et de Chifflet ; le parti militaire, et je dirai presque vendéen, avec le eri de rice le roi quand même, à la tête duquel se trouvaient M. de Labourdonnaye et le marquis de Béthisy; enfin l'opinion des libertés provinciales, qui comptait pour chefs MM. de Villèle, Corbière, Castelbajac, auxquels se mélaient les plus heaux nuns de France, Chatcaubriand, Fontanes, Bonald, Mont-

Toute cette majorité se réunissait au pavillon

Marsan , chez M. le coute d'Artois, C'était là que | se formulait l'opposition contre les actes de M. Decares, expression de Louis XVIII. M. de Villèle vivait au milieu de gentilshommes paresseux, ajmant mieux courre un lièvre que de faire un rapport politique, ou bien encore au milieu de grands seigneurs charmants dans la cau erie, mais incapables de travail; il devint done naturellement l'homme de confiance, le faiseur d'affaires de Mossigen ; et il se trouvait en môme temps qu'esprit de tempérance et d'expédients, M. de Villèle corrigesit les trop vives émotions de ses amis par la force calme et sérieuse de ses rapports. Il y avait d'autres hommes de valeur dans cette majorité : MM. de Vitrolles, de Bruges, de Pradel; mais nul ne portait à no plus haut degré que M. de Villèle l'aptitude de rédaction , la sureté de jugement; de manière qu'il faisait passer en des termes très-modérés les résolutions quelquefois les plus hardies. C'est à M. de Villèle que l'on dut les premières idées électorales de 1815, fondées sur le suffrage presque universel, où le gentilhomme devait conduire ses fermiers aux luttes électorales; il fut rapporteur du budget, et il refondit les projets financiers avec une aptitude remarquable.

Toujours d'une prudence extrême, M. de Villèle

aurait désiré éviter la rupture trop suudaine que prépara l'ordonnance du 5 septembre : il ne voulait pas se séparer d'une facon irremédiable des ministres de Louis XVIII, parce qu'il craignait de faire passer le pouvoir aux chefs du parti doctrinaire, et de leurs mains dans celles du centro gauche, Le roi l'aurait fait par dépit. M. de Villèle eut préféré une transaction à une brouille absolue avec M. Decazes. Esprit tempéré, il savait que pour s'emparer du pouvoir il ne faut pas en être trop loin, et qu'ou doit se garder de jamais jeter un defi à un gouvernement. Toutefois, lorsque la droite résolut la rupture, M. de Villèle accepta sa position nette; il devint l'homme de l'opposition, se placant sur le terrain provincial dont j'ai parlé, c'est-á-dire la défense de la commune, du elocher et de tout ce qui tenait enfin à cette constitution méridionale, l'objet de ses études , la force de ses souvenirs. Non-seulement il était orateur à la tribune, mais encore inurnaliste dans le Conserrateur, recueil qui , par sa périodicité, n'était point soumis à la cessure, et où travaillaient toutes les sommités royalistes : M.M., de Bonald, Castelbaiac, Cornet d'Incourt, Chateaubriand, Fitz-James, Bouville, recueil si éminent, dont la collection est devenue si rare aujourd'hui. La lutte du parti royaliste avee M. Decazes, violente, implacable, sous la direction de M. le comte d'Artois lui-même, fut conduite avec une grande habileté par la presse

et la tribune : la rupture des royalistes avec Louis XVIII fut absolue. M. Decazes se prononca contre cux , et ils le rendirent eu haine à M. Decazes. Nul parti n'avait plus d'esprit, plus de joyeux propos, une activité plus grande ; les gloires littéraires étaient avec lui ; les journalistes les plus éminents le secondaient : les frères Bertin. des Débats, Michaud, de la Ovotidienne, Bonald, Lamennais, Martainville, A chaque occasion, M. de Villèle développait, avec l'admirable netteté de son talent, cette thèse : que la loi électorale, telle que les doctrinaires l'avaient faite, u'était ni rovaliste ni nationale : antirovaliste, perce qu'elle exclusit l'action propriétaire conservatrice; antipopulaire, parce qu'elle était restreinte à une seole classe et qu'elle ne faisait pas assez descendre le cens vers le peuple pour le faire ensuite remouter par degrés risqu'à l'aristocratie (1).

M. Decazes défendait sa loi taut qu'il le pouvait. Mais il ne fut plus possible de se dissimuler que cette loi était vicieuse, compromettante pour les Bourbons, lorsqu'à Grenoble l'abbé Grégoire fut élu. Il faut lire, à cette époque, la terrible polémique du Conservateur contre le mauvais système qui perdait la monarchie. Louis XVIII, qui s'était jusqu'ici séparé de son frère , le fit sonder , pour savoir ee nu'on pouvait espérer du concours des royalistes, et alors commenéereut de nouvelles négociations avec M. de Villèle, la tête de l'opposition modérée. Dans ee parti, je le répète, existajent déjà deux fractions bien distinctes, les tempérés et les absolus. M. de Villèle avait un esprit trop étendo, une babitude d'affaires trop graude pour s'associer aux exeès, et s'il répugnait à une alliance avec M. Decazes, il le laissait venir paisiblement aux royalistes, sauf ensuite à le débusquer du pouvoir. Que fallait-il pour cela? Le brouiller d'une façon irrévocable avec la gauche; une fois cette rupture accomplie, M. Decazes serait obligé de venir à la droite, et alors on le representate c'est ainsi qu'on agit en 1819. Mais cette incertitude politique cessa par l'affreux atteutat accompli contre le due de Berry; M. Decazes, aceablé par les plos tristes polémiques, fut force de donner sa démission, et le mouvement royaliste des lors devint si pronoccé que le ministère Richelieu dut nécessairement se jeter dans les bras des royalistes.

Avec cet esprit sagace qui dominait sa vie, M. de Villéle vit bien qu'il ue fallait pas entrer tout d'un coup dans le ministère d'une manière riolente. On devait d'abord imposer des conditions de choses et de principes, obtenir par les centres

(i) C'est le système qu'a conservé la Gazette de France.

effrayés uno meilleuro loi électorale qui mettrait le pouvoir aux mains des royalistes tout naturellement et par la furee des choses. Si M. de Villèle entra dans le ministère Richelieu, ee fut sans portefeuille; son ami, M. de Corbière, l'y suivit avec le titre de grand mattre de l'Université, et le duc de Riebelieu accepts ces arrangements avec candeur et comme une véritable alliance : là était son erreur. Pouvait-il croire que c'était une situation suffisante pour les royalistes que ees postes secondaires dans un cabinet? Ceux-ei, mattres de la majorité, voudraient-ils se contenter de portefeuilles sans influence? Voici done ce qui arriva; on passa une session tant bien que mal dans cette sorte de mariage de raison; les royalistes ménagérant d'abord le duc de Richelieu ; mais au premier vote capital, ils renversérent le cabinet : cela devait être, et qui pouvait s'en plaindre? Il ue faut pas demander aux bommes et aux partis des vertus surhumaines ; quand on est si prés du pouvoir et qu'ou peut s'en emparer, on le faisse difficilement aux mains des autres. Un vote en finit donc avec le ministère Richelieu et une administration royaliste fut organisée sous la présidenee du due Mathieu de Montmoreney : M. de Villèle prit le ministère des finances.

Cette fois, on était parfaitement à l'aise entre amis ou compliees d'opinions, MM, de Montmorenev. de Villèle, Chateaubriand, Corbière, toos dévoués à un même système, prêts à le soutenir par toutes les forces. Le ministère des finances allait de droit à M. de Villèle, l'homme d'affaires du parti ; et presque immédiatement il y déploya des facultés considérables. Désormais ehez lui se révélérent deux hommes éminents : l'orateur, chef de majorité, adoré des centres; puis le ministre d'affaires, et supérieur peut-être à l'homme du parlement. A la tribune, M, de Villèle était merveilleux de clarté, simple, spirituel; il plaisait aux eentres parce qu'il avait un langage d'affaires inimitable, et dans ses bureaux, il étonnait les chefs de division les plus experts par son aptitude à tout comprendre, à tout saisir et, ce qui est une grande qualité chez les ministres, à tout résoudre.

Cependant ee ministrer, quelque uni qu'il pott étre, offri immédiatement différents nuances ; j'al déjà distingué au sein du parti repailste plusieurs abdivisions; d'abrord les provinciaux et les centralisateurs; les uns gens de clochers, les les centralisateurs; les uns gens de clochers, les autres partisans de Paris, de la cour, de la taip pals seudo distinción à faire, il y avait enerce d'autres nuances: l'esprit du dischuitlime siècle avait fait des ravages parmi les unbles, comme dans la bourgeoisie; bon nombre de gentilshommes restaient voltairiens, c'est-à-dire un peu impies, amateurs de plaisirs et de dissipations; à eoté d'eux les dévots, affiliés aux congrégations religieuses, esprits d'austérité et de probité; enfin, vensieut les geus d'affaires du parti, fort amateurs du budget, des places, grands dépenseurs de leur avoir. Ces nuanees des royalistes durent trouver leur représentation dans le ministère mêmo, M. de Montmoreney symbolisait le parti religieux : M. de Corbière, un neu roltairien, n'aimsit nas les jésuites; M. de Villèle, l'homme d'affaires, se trouvait souvent dans une position délicate : esprit positif, il ne ponvait pas toujours servir les instinets du porti religieux. Au milieu de ces difficultés inextricables, il se mit à gouverner par les intérêts : il y fut, admirable : il icta dans la bourse eongréganistes, gentilshommes; cherchant à atténuer les opinions extrêmes par les intérêts qui en sont le correctif. Il ne faut pas oublier cette eirconstance dans la vie politique de M. de Villéle, parec qu'elle va expliquer la puissance rivale de M. de Peyronnet. La inlousie sourde qui s'éleva entre ces deux hommes d'État fut une des causes du renversement du ministère royaliste, M. de Villèle devenant trop homme d'affaires et de concessions au parti du libéralisme et de la banque, il fallut pour les royalistes une tête résolue et d'action, et M. de Peyronnet prit cette place.

Le parti des gentillatres, qui n'avait pas vouto non plus trop complétement adhérer au système financier de M. de Villèle, prit de son côté pour organe et pour chef M. de Jabourdonnaye, et celui-ci reçuit de la parole railleuse de M. de Villèle le non de chef du parti des prointas. Aisui, la congrégation avec M. de Peyronnet, le parti des ultras avec N. de Labourdonnaye, sapérent sourdement la potitique d'affaires de M. de Villèle, et l'urcrul la cause récile de la chute de son enbinet, l'urcrul la cause récile de la chute de son enbinet,

Remontant dans l'nrdre ehronologique, i'ai besoin de détailler un peu les actes principaux de cette administration active, travsilleuse. D'abord, M. de Villèle prend dans le cabinet l'importance capitale, car il n'est pas seulement député, mais ehef de majorité, l'homme de confiance de Charles X, et par-dessus tout esprit sérieux et d'affaires; comme rapporteur du hudget, il s'est si longtemps occupé de finances que la tâche lui est faeile; il régularise tout, et conçoit les deux idées capitales du système financier, la réduction de la rente et la diminution de la contribution foncière ; e'est la première fois peut-être qu'un ministre des finances réalise l'idée d'un allégement assez considérable dans l'impôt, puisque dans quelques départements il s'élève jusqu'à 22 centimes par

franc. Quant à la réduction de la rente, M. de p Villèle, d'accord ici avec toutes les notabilités financières, a pour pensée fondamentale d'allèger les charges publiques ; la création ingénieuse du 3 pour cent à 75 est son ouvrage de préditection; il combine l'augmentation du capital et la diminution de l'intérêt, pour laisser au jeu de bourse son action naturelle et compenser les pertes par les bénéfices et faire gagner tout le monde.

Cependant l'opposition s'élève contre lui; les hommes qui aujourd'hui demandent le plus vivement la conversion de la rente comme une heureuse mesure financière, s'acharnent pour faire rejeter le projet de M. de Villèle ; il s'y mêle de la passion et de la colère aveugle, et M. Casimir Périer devient l'adversaire acharné de la mesure et M. Ilumann le seconde. Il est vrai que les oppositions politiques ont des motifs secrets à côté des raisons véritables, et qu'elles jugent les questions moins en elles-mêmes qu'en vertu de leurs ambitions impatientes de triompher.

La mesure considérable, celle qui marquera le ministère de M. de Villèle d'un cachet de grandeur historique, e'est l'indemnité accordée aux émigrés, accomplie avec tant d'art, tant de préeautions, que le trésor ne devait pas en être essentiellement grevé par sa combinaison avec la conversion de la rente. Cétait une grande violence que ces confiscations prononcées contre les émigrés; quand l'histoire vieudra avec sa vérité absolue, elle dira que ce fut même plus qu'une spoliation politique. La révolution s'empara du bien d'autrui parce qu'elle avait la force en main ; là était sa scule justification. Victoricuse à son tour, la restauration aurait ou faire restituer les biens spolies; c'eut été dent pour dent, violence pour violence; elle ne le fit pas. Toutefois il était odieux que depuis onze ans la restauration n'eut pas songé à préparer une compensation pour les spoliés à côté des heureux possesseurs. L'habileté de M. de Villèle (ut. dans cette circonstance, de proposer l'indemnité des émigrés en l'appuyant sur la réduction de l'intérêt de la dette; de sorte que les 30 millions de rente demandés pour les indemnitaires se trouvaient compensés par le résultat de la réduction. Les chambres repoussèrent ce projet financier, et l'indemnité scule trioupha après uue lutte violente, acharnée. La faute de ectte mesure fut de grandir la fortune de plus d'un ennemi de la restauration : parmi les plus forts indemnisés se trouvaient MM, de la Fayette, le général comte de Thiars et le duc de Choiseul,

L'aptitude spéciale de M. de Villèle pour les questions de linance se changeait en un gros et sérieux bon sens lorsqu'elle était appliquée aux

relations extérieures, et je dois dire iei comment il fut appelé à y jouer un rôle. Lors de la formation du ministère royaliste, le vicomte Mathieu de Montmorency avait été appelé au département des affaires etrangères; c'était, certes, un beau nom dans un homme d'honneur et de traditions monarchiques; le vicomte Mathieu avait surtout la couviction profonile qu'il fallait fortement réprimer l'esprit révolutionnaire après le soulévement de l'Espagne, en 1821; et, dans cette idée, il était allé en personne, comme principal plénipotentiaire, au congrès de Vérone. M. de Villèle ne partageait pas absolument ces convictions répressives; ses liaisons avec la banque de Paris, avec MM. Rothschild et Laffitte surtout, Ini avaient fait craindre qu'une guerre contre l'Espagne n'amenat une baisse trop eonsidérable dans les fonds publics, et la dépréciation du crédit lui faisait peur, parce qu'il y voyait la chute de son œuvre. Dès lors il se montra trèsopposé à toute intervention armée, il se promit done de contenir M. de Montmoreney avec mesure, et, dans ce but, il avait envoyé à Vérone M. de Chateaubriand avec des instructions tout à fait opposées à cette: du vicomte Mathieu. Cette dissidence entratna la démission du ministre des affaires étrangères et son remplacement par M. de Chateaubriand. M. de Villèle ne vontait pas alors la guerre d'Espagne, à laquelle, plus tard, il fut malgré lui entratné.

Maintenant commence pour loi une nouvelle lutte. Il s'était eru sur de M. de Chateaubriand, et nul esprit ne correspondait moins que celui-là au caractère de M. de Villèle; M. de Chatcaubriand avait de la poésie dans la tête et au cœur, un entrain indéfinissable pour toutes les choses généreuses et libérales ; M. de Villéle , au contraire, aimait le positif, les chiffres, les mesures de force et de souplesse gouvernementales : deux esprits de cette nature ne pouvaient longtemps se comprendre. M. de Chateaubriand craignait, avant toute chose, l'impopularité. M. de Villèle, comme tous les esprits pratiques, marchait devant lui sans s'en inquiéter. La rupture vint à l'occasion du projet de loi sur la conversion des rentes. M. de Chateaubriand, par désir de popularité, vota ouvertement contre le ministère dont il faisait partie; le soir même, il recut le bitlet suivant :

## " Monsieur le vicomte,

« J'obéis aux ordres du roi en transmettant de suite à Votre Excellence une ordonnance que Sa Majesté vient de rendre. J'ai l'honneur, etc. « Le président du conseil des ministres,

. J. DE VILLELE. »

« Lonis, etc. Le sieur comte de Villèle, président de notre conseil des ministres et secrétaire d'État an département des finances, est chargé par intérim du portefeuille des affaires étrangères, en emplacement du sieur vieum de Chateaultriand.
« Bonné à Paris, en notre château des Tnileries,

« Donné à Paris, en notre château des Tnileries, le 6 juin de l'an de grâce 1824, et de notre règne le vingt-neuvième.

« Signė: Lovis. »

Voiei la courte réponse de M. de Chateaubriand :

Paris, 6 juin 1824.

" Monsienr le comte,

« l'ai reçu la lettre que vous avex bien voulu m'écrire, contenant l'ordonnance du roi, datée de ce matin, 6 juin, qui vous confle le portefeuille des affaires étrangères. L'ai l'honneur de vous prèvenir que j'ai quitte l'hôtel du ministère et que le département est à vos ordres.

« Je suis, avec une haute considération, etc.

« CHATEAUSSIAND. »

C'était bref, impertinent de port et d'autre; mais M. de Villèle était dans son droit : un ministre, quelque grand que fut son nom, pouvait-il voter avec publienté contre l'opinion du cabinet? Pour prendre cette liberté, M. de Chateaubriand devait donner sa démission ou la recevoir.

Cette mesure, très-juste, avait néanmoins des dangers pour M. de Villèle. M. de Chateaubriand était lié à deux sortes de réunions parlementaires, celle qu'on appelait d'abord le parti Agier (les royalistes constitutionnels), puis l'autre coterie royaliste que M. de Villèle désignait sous le nom de la Pointe, sous M. de la Boordonnaye. Cette opposition soudaine, vivace, parmi les royalistes, compromettait la majorité de M. de Villèle, et ce fut alors qu'il chereha un pen de popularité dans une tentative de résistance que personne n'a Jamais bien connue et que je vais révèler pour la première fois. J'ai dit que, dans le ministère royaliste, M. de Peyronnet s'était fait spécialement l'expression du parti religieux; il y cherehait son appui, sa puissance. M. de Villèle se prit done à lutter secrètement contre l'influence congréganiste, et une chose qu'on ne sait pas, ee fut lui qui inspira à M. de Montlosier son fameux Mémoire à consulter contre les jésuites.

Ĉe n'était pas la première fois que, dans le même conscil, deux ministres avaient travaillé secrètement à la chute l'un de l'autre. Cette lutte, qui se continua quelque temps, aurait amené la chute de

M. de Villèle au profit de M. de Peyronnet, si les èlections politiques n'avaient hatè d'une facon plus décisive la chute de ce cabinet. Ces èlections firent triompher l'opposition, non pas l'opposition d'une seule conleur, mais nuancée de mille manières : ainsi les royalistes de la Pointe, ennemis de M. de Villèle, les amis de M. de Chateaubriand, une fraction du parti religieux, amalgamé avec le parti liberal, formaient la majorité; et alors le ministre essaya plusicurs combinaisons. D'abord M. de Villèle, qui avait conserve des rapports fort avancés avec M. Laffitte, n'aurait pas été opposé à offrir un porte seuille aux hommes de la gauebe. Les négociations échouèrent, et cela se concoit : ni le roi Charles X ni le narti révolutionnaire n'auraient accepté un tel pacte dans les eirconstances où l'on se trouvait alors. Ensuite M. de Villéle tata quelques amis de M. de la Bourdonnaye, pour savoir si un arrangement n'était pas possible, et. comme il èprouva des refus de toutes parts (les haines étaient trop vives), le ministre, après sept ans de pouvoir, donna sa démission. C'était la plus longue administration qui cut gouverne le pays,

M. de Villète, après a déminion recepie, son lu rester à la chamber des dépates comme chef d'apposition politique, en i leeniait la belle situation qu'il poursit y faire, que sersit, en effet, la destinée du ministère de N. de Nartignas? Par la force des choess, la terri lostigé de finir des concessions à la gauche, et, dês ee moment, le role de force des choess, la terri lostigé de finir des concessions à la gauche, et, dôte ee moment, le role de domait la majorité par la drotte, à moirs que parche, et alors te subines tesut livié gar le rol lui-néme, qui ne soufficiait par un tel abandon de sa péregatire au poptid de la révolutie par la rol lui-néme, qui ne soufficiait par un tel abandon de sa péregatire au poptid de la révolutie.

C'est parce que cette situation était très-bien comprise par les successeurs du ministre qu'ils exigérent préalablement à toute chose que M. de Villèle, ainsi que son collègue, M. de Peyronnet, fussent élevés à la pairie. Dans cette chambre libérale et modèrée, l'un et l'autre seraient absorbés; et, de plus, Charles X, qui tenait avee un grand serupule, selon l'ancienne coutume, à ce que les ministres déchus ne fissent pas d'opposition à leurs snecesseurs, par respect pour la prérogative royale, fit entrevoir à M. de Villèle qu'il désirait son séjour à Toulouse ou bien une situation tont à fait silencieuse à la chambre des pairs. M. de Villéle obeit; je erois même qu'il ne parla qu'une seule fois, mais ses amis agirent ponr lui dans la nouvelle crise qui se préparait. Depuis longtemps Charles X s'était vivement préoceupé des concessions arraebées par le parti libéral à M. de Martignac. Si ces concessions il les avait faites de bonne foi, dans l'esprit du prince ou commencuit à aller trop loin. Des lors le roi résolut de faire un ministère de résistance, au moyen de la fusion de tous les rovalistes dans un même système, et c'est pour cela qu'il s'était adresse à M. de Polignae, en y mettaut la condition essentielle que M. de Villèle ne se mélerait en rien à cette combinaison, parce que son nom était un dissolvant, et que néanmoins il devait l'appuyer de toutes ses forces. Personne moins que M. de Vittèle n'avait confiance dans la capacité de M. de Polignac, Lui, homme sérieux et d'affaires, ne voyait pas en M. de Polignae l'étoffe nécessaire pour un ministre appelé dans la grande crise de la monarchie; il se tint donc en silence les six premiers mois; puis, prenant pour prétexte la prochaine session, il vint à Paris s'asscoir sur les bancs de la chambre des pairs.

Ce vovage, au reste, se lia à une nouvelle combinaison politique. Il paraissait constant pour tous les esprits un peu graves que M. de Polignae no pourrait plus marcher la session suivante. En vain il meuaçait la chambre de dissolution, on n'obtiendrait pas des électeurs le concours nécessaire; des lors il fallait songer à la réorganisation d'un ministère nouveau, plus fort, plus capable. M. de Villèle offrit d'essayer cotte œuvre de couciliatiun. Il comptait sur M. Laffitte, sur M. de Saint-Cricq, sur M. Humann, pour attirer à lui la partie industrieuse du pays, la fraction libérale de la chambre : les auciens royalistes voteraient avec lui d'après les ordres du roi, et avec le concours de tous, il préserverait la monarchie de la grande erise ; il insista pour avoir une entrevue avee M. de Peyrounet; elle dut avoir lieu chez M. Olivier, à la banque de France, dans un diner d'apparat. De part et d'autre on se tint dans une telle réserve, avec des expressions d'une telle aigreur, qu'il fut constant, à la fin de la soirée, qu'il y avait impossibilité d'une réunion nouvelle, et qu'à cet égard, tout était fini. Charles X, informé de ces intrigues contre M. de Polignae, en sut très-mauvais gré à M. de Villèle, et on lui fit insinuer de s'en retourner à Toulouse, en même temps que M. de Peyron-

net était nommé minitre de l'interieur. Ce fut dans la retraite que le prit la révolution de juillet. Pour un esprit aussi grave que II. de de juillet. Pour un esprit aussi grave que II. de abboliment le supprendre. On un marchait deposis blein des années! Sil pouvait deposser ses préstions dans ses falsales conséquences, il avait trop l'habitude des parties et du peu des institutions patiques pour ne socampendre que, deposit 1930, la d'ynatte jouait as courrouse, et, exte folées, élle la d'ynatte jouait as courrouse, et, exte folées, élle la s'illuste pour ne socampendre que, de gariotic. Il

avail traversé le pouvoir sans acquérir une autre fortune que le patrimoise on peu agrandi que lui avait laissé son père. I roineme d'État real donc le proprieta l'proineme d'État real donc le proprieta l'proineme d'État real des avie, uon-sculement par ses occupations modestes, ses goals d'administration ménagère destes, ses goals d'administration ménagère encore par les principes, «t.; je le dirai presque, par son code posilique. Je m'explique:

Depuis la révolution de juillet, plusieurs écoles partageaient le parti royaliste; l'une, active, ardente, voulait la guerre ejvile, comme les Cavaliers des Stuarts : cette école n'était ni dans l'âge ní dans les habitudes de M. de Villèle, 1,a seconde voulait préter serment, aller aux élections, se méler, en un mot, à la vie publique, et M. de Villèle, qui considérait la charte de 1814 comme une mauvaise concession, n'en voulait pas davantage. Il adopta done un principe pour lui et ses amis, ce fut la réforme électorale; ses rapports avec la Gazette de France donnérent l'impulsion de réforme à la politique du parti royaliste. Cette fois la direction sérieuse du parti était sortie de ses niains : il est des temps pour chaque homme. Nous vivons avec une certaine somme d'action sur la société; elle dure pendant une période, puis elle s'éteint, Aussi, lorsque M. de Villèle voulut sortir de ses attributious d'un pontificat éloigné, pour se méler à la vie active de journaliste, il réussit peu. et fut obligé de regagner sa retraite et de se condanner au rôle de conseiller, parce que l'actualité n'était plus en lui. Les dernières périodes de cette vie ramenérent forcément M. de Villèle dans les paisibles fouctions d'agriculteur.

Ceux qui vont visiter aujourd'hui le président du conseil de la Restauration ne peuvent s'empécher de faire quelques réflexions philosophiques sur les grandeurs et les décadences des plus puissantes vies politiques. Vo'ei un honime d'État qui, pemiant huit ans, a dirigé les affaires du pays; les adulations de toute espèce venaient battre les pieds de son fauteuil; il disposait des forces et des ressources de la France; avec lui marchait une majorité constante, dévouée, le roi n'agissait que par ses conseils; il disposait des places et des honneurs; il faisait des pairs, dissolvait la chambre des députés! Et maintenant nul ne s'occupe plus de lui ; il est mort aux affaires. Parlez à la nouvelle génération de M. do Villèle, c'est pour elle un nom presque inconnu, mélé aux accusations vulgaires cootre la Restauration. Grave leçou dont les esprits séricux doivent profiter! Les élévations de la fortune sont passagères, eelles du mérite sont diseutées : il u'y a rien de fixe et de stable dans les conditions de la grandeur, rien de plus caprieieux que les causes de décadence : tel homme d'État qui se croit

appelé à se poser en renommée dans la postérité me laissera peut-tre qu'un nom oublé did à parte une période de quelques années. La loi de Dieu, c'ett qu'il n', a rien de grand que ce qui se ratache aux conditions élevées de l'homme; la puissance sai bient de ponssière, et il ne rete plus about que le souvenir de quelque beau dévouement on de quelques nobles vertiges nobles vertiges.

Le système de M. de Villéle peut se résumer par cette seule pensée : il voulut faire dominer les intérets au milieu du parti royaliste et dans les conditions du système représentatif; le premier des ministres depuis la charte, il eut l'babileté de grouper une majorité fixe, obéissante, qu'il domina par le vote et la tribnne. M. de Villèle eut l'benreuse pensée de réduire le gouvernement représentatif à n'être plus qu'un grand mécanisme autour du pouvoir royal pour lui prêter appui, le conseiller, et ne js mais embarrasser l'action de la eouronne, la scule grande, la scule forte, la scule nécessaire dans un État. Il y eut alors un ministère selon le roi, et une majorité selon le ministère, et e'est la perfection dans le système de gouvernement.

## VII

# LES COMTES ROLOWRAT, APPONY, FIQUELMONT ET MUNCH DE BELLINGHAUSEN, HORNES B'ÉTAT AUTOCUSES.

L'Antriche n'aime pas que la polémique s'empare de sea acte et juge ses hommes d'Etal; elle veut vivre et agir sitencieusement. Au temps actuel , cette vie de mystère n'est plus possible; publicité est partout, et les gouvernements les plus ememis de la presse l'invoquent par les manifestes et les articles de gazettes.

Le système de la politique autrichienne serésume à la fois dons me grande paleinee et une résolution subisi quand une side est arrêtée. De la une immobilité appareste et une scaion réclei journailire, et quelquefois si prodigiessement abstire quoi dirait de la temérité; politique qui a sez avantage et ses inconvenients. Cest parce que sez avantage et ses inconvenients. Cest parce que sexplorin l'avait bien comparte qui l'austie en tant y l'appende l'avait l'autriche on il l'arrètiet en marche : l'autrique de l'autriche on il l'arrètiet en marche : l'autrepos et l'in non les deux l'émoignages de ce grand art de deviner le système autrichien.

La vieillesse du prioce de Metternich vient de

prendre part à deux actes d'énergie pent-être un peu surexcitée : la répression des troubles de Gallieie, la réunion de Craeovie à la monarchie impériale. C'est au moment on l'on parlait de sa décadence morale que tout à coup le prince s'est reveillé par des actions presque téméraires. Au point de vue do la politique intérieure et extérieure, e'est grave. L'un de ces actes met en jeu la révolte des paysans contre les nobles , l'autre met en question la force et la sainteté des traités. Dans cette direction si dessinée que le prince de Metternich vient de donner à la politique autrichienne. est-il seul à soutenir le poids des idées et des résolutious? C'est ce que je me propose d'examiner. J'ai done choisi quatre noms considérables pour me reudre compte du véritable esprit du cabinet do Vienne.

Nul ne possède dans une plénitude plus absolue que le prince de Metternieb la direction des affaires étrangères en Autriche. L'état de faiblesse et de triste maladie de l'empereur Ferdinand ne permet même pas l'iotervention particulière et active d'une politique de eour ; la main souveraine, desséchée et fiévreuse, s'est retirée de la direction générale des affaires ; nul contrôle puéril et génant de eliambres on de journaux : ainsi , le prince de Metternieh estet demenre le dietateur supreme de la chancelleried Etat. Quelques personnes ont désigné déjà, comme son successeur dans cette hauto dignité, le comte de Figuelmont, spirituel causeur, Comment lo croire? Le comte de Fiquelmont est d'abord presque de l'age du prince de Metternich; il y a autant de chances pour la vie de l'un que pour celle de l'autre, dans cette solution immense que la tonibe seule peut donner. Certes, nul n'a un esprit aussi scintillant que le comte Fiquelmont, un plus aimable caractère; il est communieatif, instruit, causeur, et sou salon est le plus élégant de Vienne; mais entre Ini et le prince de Metternich il n'y a pas éventualité nécessaire de succession politique; on he peut compter que quelques chances d'anuées (1773-1778).

La famille, au reste, du conte de Fisperlmont au d'origine lerraine, «étal-dure qu'il y dans au d'origine lerraine, «étal-dure qu'il y dans au d'origine lerraine, «étal-dure qu'il y dans un trouve son uson dans les grandes chartes previnciels de Nancy, lars, comme celui de heuxoup d'autres familles sujourc'hui établies en Autriebe. Lerrque la résmino le la Lerraine de la Parsace contra l'activité de la Parsace qu'il de la la Parsace qu'il de la la Parsace qu'il de la la Parsace qu'il d'activité de la Parsace de la

il fut envoyé comme ministre plénipotentiaire auprès do Bernadotte, prince royal de Soède, à cette époque où les alliés mettaient tant d'importance à l'amener sur le champ de bataille de l'Allemagne. Auprès du général mécontent il fallait une diplomatic autant militaire que civile. Sir Charles Stewart (depuis lord Londonderry) était le représentant de l'Augleterre; le comte Pozzo di Borgo, celui de la Russie : le comte de l'iquelmont fut désigné par l'Autriche ; toutefois, ils étaient là moins comme ambassadeurs de puissances que comme surveillants et commissaires pour rendre compte des opérations de l'armée prusso-suédoise qui s'avançait contre Napoléon : les alliés suspectaient la bonne foi de Bernadotte, qui ne s'armait qu'en tremblant contre son ancienne patric. Tel fut ilone le commencement de la carrière diploma-

tique du comte Figuelmont. Le comte Kolowrat-Liebsteinsky appartient à la Bolième, à sa pittoresque capitale, et son nom s'y trouve inscrit comme burgraff supérieur, la plus baute dignité d'État. Il est ne à Prague, le 31 janvier 1778, ce qui en fait presque le contemporain du prince de Metternieb et du cumte de Figuelmont. Il faut noter la tendance et le commencement de ses études, toujours confurmes à elles-méines, parce que je considère le comte Kolowrat comme le représentant de la bureaucratie. Ici s'explique done l'engouement de la partie bourgeoise et la prétention qu'elle a eue un mument de l'opposer à l'influence de la noblesse, bien que M. de Kolowrat soit très-grand aristocrate. A Vienne, comme à Prague, ce nom est très-populaire. Et pourquoi cela? C'est que la bourgeoisie aime plutôt les paperasses que l'épée, et l'administration paisible que la guerre, même avec la gloire,

Le comte Kolowrat fut élevé à l'université de Prague, et on le voit à dix-huit ans déjà s'occuper de gouvernement de bailliage dans les cercles de Bohême. Sa vie se révéle des sa jeunesse. Si, comme toute la noblesse, il se rend à l'armée, ce n'est point pour y tenir l'épée à la tête d'un régiment de son nom, c'est cumme administrateur, commissaire des vivres, poste qui, du reste, a bien son importance : ainsi quand l'Autriche, en vertu de son traité d'alliance avec la Russie, fait marcher on corps d'armée auxiliaire sous le grand et sauvage Souwarow, le comte Kolowrat en est l'intendant ponr l'administration des subsistances, des munitions : administrer, c'est sa prédifection, comme pour d'autres nobles de grande race combattre et vaincre. Au plus fort des guerres contre l'emperenr Napoléon, le comte Kolowrat obtient le grade de commissaire des guerres aux armées. Quand la Bohême se lève en masse, après la bataille d'Au-

sterlitz, c'est toujours à la voix du comte Kolowrat ; lui seul prépare avec une habileté remarquable et une persévérance incontestée les levées en masse, les landwehrs, les landsturms; rien ne l'arrête, ni les difficultés de l'insurrection, ni les questions de finances; c'est son courage à Ini, c'est sa forme da dévoyement à la monarchie autrichienne que le service d'administration militaire. Dans la guerre de 1809, éclate surtout chez le comte Kolowrat cette ardente vocation pour les devoirs de la patria et les grandenrs de l'Autriebe. On sait qu'à ce moment la famille impériale fut en péril : Bonsparte menacait les vieilles races et la lignée légitime de l'Empcreur. Le comte Kolowrat sacrifia tout, sa fortune, son esistence de repos, pour la suretó da la maison d'Autriche.

Il fut donc un des grands patriotes de ce temps; car le patriotisme ne consiste pas seulement à défendre de folles théories de liberté, mais à protéger les institutions antiques, l'bunneur de son pays. Quand la paix fut rendue, par l'alliance de Marie-Louise avec Napoléon, le comte Kolowrat revint dans ses beaux domaines de Prague, dans sa splendide résidence de Reichenau, et il y commenca ses fondations publiques, les actes de bonne administration qui lui ont assuré la juste renommée et la prépondérance dont il jouit encore anjourd'hui dans l'administration autrichienne ; pour cela il fallait moins de génie qu'un esprit exact, appliqué. Lorsque la guerre éclata de nouveau en 1813, tandis que le prince de Metternich et le conite Stadion suivent les opérations du congrès de Prague, le comte Kolowrat est appelé au poste d'intendant général de l'armée autrichienne. Il organise tout le service considérable d'une armée de trois cent mille hommes prêts à entrer en campagne, derrière le rideau des montagnes de Bohéme.

Quelques années avant cette époque décisiva avait commencé la carrière diplomatique du comte Appony, Né en 1782, le comte Appony appartenait à cette partie de la haute Hongrie où s'élèvent les montagnes de la Moravie, entre Presbourg et Rosenberg, Son père , le comte Appony, était un des seigneurs bongrois qui, fatigués de la lutte sans but et sans terme que la grande noblesse des magnats continuait contre les empereurs d'Autriche, s'étaient franchement ralliés à l'auguste maison régnante, et dès lors il avait fixé sa résidence à Vienne. Possesseur d'une fortone considérable. le père du comte Appony se livra tont entier au gout des arts, à la musique, à la peinture, et c'était dans sa résidence de Vienne que Haydn avait composé ses plus belles pages d'oratorio. Élevé sous les yeux de son père, le jeune Appony fut destiné

à la diplomatie, partie si importante des affaires en Autriche. Le comte Stadion était encore chef de la politique autrichienne lorsqu'il fut attaché au corps diplomatique comme couseiller d'ambassade. Le premier poste important qu'il occupa fut celui de ministre à Bade ; on était alors dans toutes les graudeurs de l'empire de Napoléon, avec l'étrange et passive confédération du Rhin, sous son protectoral oppresseur; la pauvre Allemagne baissait la tête. Le seul but important de la mission du jeune comte Appony fut donc alors d'examiner et de suivre le véritable esprit de la vieille Germanie, et de pressentir l'époque de son réveil , tenté plusienes fois déin avant 1815, avec la Prusse en 1807, et avec l'Autriche en 1809. Ou attendait l'instant où la domination des Français ne serait plus soutenue par la force et la victoire. Ce temps vint après l'expédition de Russie, et c'est ainsi que le cointe Appour préluda à sa légation plus importante de Florence, qui suivit presque immédiatement la délivrance de l'Europe en 1814.

A ce temps était alors fort inconnu, comme simple commissaire de cercle, M. de Mûnch, depuis comte de Bellinghausen, et aujourd'hui président de la diète de Francfort. Je dois m'arrêter plus spécialement sur cette vie et ce caractère, parce que je crois aujourd'hui M. de Münch l'objet de la prédilection du prince de Metternich, et peut-être celui à qui sa succession est destinée. J'ai vu tout récemment à Francfort le témoignage de cette confiance amie et abandonnée. La famille de M. de Munch est fort obscure : il appartient à la bourgeoisie, comme M. de Thugut au peuple, aux artisans ; il y a plus de démocratie qu'on ne croit dans les monarchies qu'on dit absolues, et je peuse même que les idées les plus despotiques viennent des gens de démocratie, M. de Bellinghausen doit sa fortune à une rare sagacité d'esprit, à une connaissance parfaite des hommes, et à cette étude profonde du mécanisme de la constitution germanique qu'il a acquise par l'expérience et l'application. Sa carrière a commence pour ainsi dire dans la police de la confédération allemande, à ces temps où il fallait surveiller les partis, comprimer les passions mauvaises. C'est ce qui le fit spécialement remarquer par le prince de Metternich. Comme il u'avait pas assez d'importance de famille et d'origine pour se croire une individualité égoiste et absorbante, il se contenta d'étudier et d'appliquer la politique du prince de Metternich; il fit comme M. de Thugut, qui se plaça dans la pensée du prince de Kaunitz pour la dominer ensuite : exécuter les ordres avec sagacité, examiner, surveiller, conquerir pour l'Autriebe une sérieuse influence en Allemagna, telle fut la préoccupation de M. de Münch, et ce qui lui mérita la plus haute confiance de M. de Metternich.

Dans l'origine d'une carrière il faut savoir se faire obéissant, secondaire ; on ne doit pas heurter si l'on veut réussir, il faut se circonscrire dans une mission d'obéissance si l'on ne veut se perdre. Les écoles diplomatiques de l'Autriche, après la mort du prince de Kaunitz, ont été représentées, du rant la révolution française et l'empire, par trois systèmes : 1º eelui du comte Mercy-d'Argenteau, qui était de trop concéder : 2º le système du baron de Thugut, et après lui du comte Stadiou, nui, avec le sentiment esagéré de la puissance autrichienne, pouvait la jeter dans des guerres incessantes et des sacrifices infinis; 3º la tempérauce du prince de Metternich, milieu entre les deux idées de concession trop faible ou de résistance trop dure, et c'est ce système qui avait prévalu dans les grands changements opérés eu Europe par la chute de la dictature de Napoléon.

M. de Fiquelmont se rattacha avec constance à ce système, et c'est comme représentant de ces idées qu'il fut d'abord envoyé comme ministre à Naples par le prince de Metternich. La situation de l'Autriche y était très-délicate à cette époque ; la maison de Bourbon venait d'y être définitivement restaurée après les événements de 1815; l'Autriche, qui avait pris part à toutes les éventualités de la guerre et à tous ses sacrifices, ne pouvait pas s'opposer à la restauration de la vieille dynastie en vertu du droit antique; les Bourbons y régneraient. Mais afin de conserver toute sa prépondérance en Italie, l'Autriche voulait s'assurer sur cette maison de Naples une influence nécessairement en lutte avec la lignée de Louis XIV. En temps ordinaire, ce résultat n'eût pas été possible, par cette raison simple qu'à toutes les époques, et en vertu du pacte de famille, les diverses branches de la maison de Bourbon étaient unies les unes aux autres. Mais on était alors au milieu d'événements extraordinaires, travaillé par l'esprit de révolution, et l'Autriche dut profiter de la peur qu'on avait à Naples d'un mouvemeut insurrectionnel pour dominer une cour alors faible et craintive. C'est ce qui explique comment, lors de l'insurrection odieuse et puérile du carbonarisme en 1821, les Autrichiens marchérent droit sur Naples sans reneontrer d'opposition, et ils le firent avec vigueur afin de bien constater qu'eux seuls étaient capables de protéger à main armée le gouvernement napolitain. Ce fut dans ces circonstances que M. de Figuelmont eut à exercer une mission décisive auprès de la cour de Naples; il fallait à la fois inspirer confiance au vieux roi, rendre l'occupation la plus douce possible afiu

qu'elle, foi acceptée comme un précédent pour l'acent, et résister enfia à l'indument française qui vouisil apporter son caractère modéré et constitutionne la moitieu de s'écrements d'une restauration qui ne serait forte que parce qu'elle serait absolue et vigoureuse. Il y avait dans le caractère de M. de Fiquelmont le sérieux de l'Allemand, la finesse de l'Italien, et par-dessus tout l'esprit du gentilhomme français, caprit toujours prodigieux au dis-inhilitées siètes.

L'Italie était la grande préoccupation de l'Antriche, et, en même temps que M, de Fignelmont était à Naples . M. Appony passait de l'ambassade de Florence à celle de Rome, dans une époque également de sérieuse difficulté, puisque la mort du pape Pie VII allait nécessiter la réunion d'un conclave, et que du choix du souverain pontife dépendait la sécurité de l'Italic centrale. Ceux qui se rappellent le conclave de 1823 doivent reconnattre qu'il s'en présenta peu d'aussi difficiles, d'aussi disputés. Le règne de Pie VII avait été si long, que Rome avait eu le temps de voir se former des partis hostiles et divisés. Les modérés, les mondains, qui désiraient le cardinal Consalvi, ne tonaient pas assez compte de l'extrême facilité de vie du prélat, de ce laisser aller qui ne présentait pas de suffisantes garanties à l'austérité religieuse de Rome catholique. Les zelonti, que dirigenit un peu le cardinal Pacca, n'avaient pas, sclon les puissances, un caractère de modération assez souple pour mener les affaires religieuses à honne fin dans les temps difficiles. Le conclave de 1825 eut donc ceci de remarquable, que les puissances furent presque toutes décidées à donner l'exclusive, c'est-à-dire à reponsser le cardinal Severoli, auquel on avait fait une réputation de trop grande sévérité. Le comte Appony prit l'initiative au nom de sa cour, et le résultat qu'il obtint par l'exclusive (l'élection du cardinal della Genga, Léon XII) fut vu avec une grande faveur par sa cour. M. de Metternich tensit à avoir un pape qui, tout en montrant une profonde sévérité dans la vie privée, néanmoins ne resterait pas purement religieux et Italien. Le choix fut approuvé, et à cette occasion le comte Appony, dont la correspondance avait été trés-remarquée à Vienne , reçut l'ordre de Saint-Étienne, si pen prodigué. M. de Metternich lui écrivit une lettre de félicitation sur sa conduite sage et modérée dans une circonstance aussi canitale.

Telle était l'Italie, lorsque, ponr les affaires de l'Alleinagne, M. de Münch fut nommé représentant de l'Autriche à la diète de Francfort. Ce poste avait une grande importance, parce que, d'après la constitution de la diète, la présidence est assu-

rée à l'Autriche, et son ministre y exerce nne influence d'action et d'examen : 1º influence d'action, parec que là l'Autriche, qui a renoncé par le fait à la couronne impérisle, veut néanmoins conserver sa force morale sur l'Allemagne politique. et cette souveraineté, elle l'exerce par la diète; 2º influence d'examen, parce que Francfort, ville libre et parlense, est le centre le mieux informé des menées secrétes, des tendances particulières de chaque parti en Allemagne. Antique cité d'observation et de banque, elle correspond avec le monde entier par ses grandes maisons. M. de Münch, longtemps président d'un cercle, devait mieux que tout antre comprendre et suivre les menées des partis. Sa correspondance , écrite avec une grande perfection, fut bientôt remarquée par le prince de Metternich, et l'on ne sait pas asser tout le prix que met le prince à ces dépêches qui, n'appréciant les faits que comme accessoires, s'élèvent à des considérations d'une certaine grandeur. M. de Münch n'était pas d'une missance assex élevée, d'une fortune assez indépendante pour jamais lutter avec le chancelier d'État. Le caractère de M. de Munch, qu'il créa d'abord baron de Bellinghausen, lui plaisait par ses liabitades, son gout de belle galanterie et de sensualisme : les nobles dames, une table splendidement servie, lui permettaient à Francfort une domination plus douce, moins sentie par tous, et le prince de Metternich aimait tout cela comme un souvenir de ses ambassades. Il n'avait pas cette gravité allemande qui éjoigne la confiance et l'abandon. M. de Bellinghansen devenait pour la diéte de Francfort l'homme indispensable, comme M. de Kolowrat l'était pour l'administration intérieure. Senlement l'un restait l'observateur intelligent des intérêts généraux de l'Allemagne, l'autre se montrait le bureaucrate le plus zélé, au milieu de ce tout un peu disjoint des nationalités hongroise, bohème, morave, croate, illyrienne, qui toutes voulaient garder leurs priviléges.

Le remarquable taient qu'aut déployète comite Appony dans l'ambassed difficile de fione le fit un moment désigner pour le poste de Londre, de drevient a'signe les grands intestée de l'Orient. Mais lerque le nouvel ambasseder se préparét de l'Arient le reprise de l'Arient le prince le prince cont ilsué de concerner à Londres le prince Paul Esterhary, qu'i plainait plus spécifiement au chânte tory. Le prince Paul, arce ses mours faciles, ses prodigaillés retentissantes, a de principal de l'Arient de l'Arien

Le comte Appony reçus l'ambassade de France, vacente par la retraite du barro de Vincent; il désiratiy venir pour connaître cette nation si active et si spirituelle, jan aivait toujours rous le monde en éreil. Après donc un court congé pour visiter se terres en litorige, M. Appony visit habiter Paris, avec toute sa fimille (1627), sandis que le de Apperà celle de Pérerbourg, La diplomatie donnait un plus vaste théâtre à ces deux hommes de mérite.

Je dois m'arrêter à la physionomie générale des événements auxquels la diplomatie autrichienne vs se méler d'une façon active. Il ne faut pas oublier une remsrque que j'ai faite en commeucant cette notice, c'est que pour les affaires étraugères le prince de Metternich est le mattre absolu, le directeur suprême qui donne une même impulsion à tout ; de sorte que les trois ambassadcurs, prince Paul Esterhazy, comte Appony, Figuelmont, ne devaient être que le bras d'une pensée, celle du chancelier d'État, L'Autriche, à cette époque, entrait dans une politique trèsprononcée, car la marche des Russes vers l'Orient l'avait effravée : le cabinct de Vienne avait vu avec nne véritable douleur l'imprudent et populaire traité du 15 juillet 1827 pour l'émancipation de la Grèce. la victoire de Navarin et les conséquences absolument russes qui devaient en résulter. L'Autricbe , sans dégniser ses mécontentements , ses impressions, avait donc pris u or situation tout à fait séparée des trois puissances signataires; sa politique était de convaiucre la Frauce et l'Angleterre que dans toute cette question elles étaient dupes de la Russie, si habile à profiter de tout, et que, sous prétexte de relever la croix, cette puissance allait à ses fins de conquête et de domination. Il est curieux de pénétrer, à cette époque, dans les dépêches du prince de Metternich, aigres, colères et presque emportées contre la Russie et. par contre-coup, contre la France, sous la politique russe de M. de Damas , du comte de la Ferronuays, et les traditious de la diplomatie populacière de M. Canning. C'est M. de Metternich qui agit le plus puissamment pour renverser le ministère de M. de Martignac, et il développa son rôle en travaillant sous main auprès du roi Charles X pour la composition d'un nouveau cabinet moins dévoué à la Russie.

Je ne dis pas que M. de Metternich concourut au ministère du prince de Polignac, dont il deviun même la portée incapable; mais j'établis que les ambassades anglaise et autrichienne ne furent point étrangères ao mouvement ministèriel d'alors, qui brisa le ministère Marignac, comme eu 1821

M. de Metternich n'svait pas été étrauger à la chute du duc de Richelieu et de M. Pasquier, qui s'étaient opposés à l'intervention autrichienne dans le Piémont. L'opinion de l'Autriche était que l'affaire d'Orient était mal engagée par M. de la Ferrounays, tout au profit de la Russie, et qu'en conséquence il fallait à tout prix affaiblir, atténuer le traité d'émancipation de la Grèce, L'Autriche, qui se croit sure à ce moment de contenir l'esprit révolutionnaire, s'engage dans les questions purement d'affaires, jusqu'à ce qu'éclate la révolution de juillet, mouvement d'opinion que la diplomatie n'avait point assez pressenti, parce qu'elle ne tenait pas suffisamment compte des passions mauvaises et profondément irritées que la presse favorisait depnis vingt ans. Je crois que pour la diplomstie ce fut uu acte fatalemeut imprévu.

Cette révolution subite retentit au loin, et la secousse s'en fit sentir jusqu'à Vienne. On crut alors le crédit du prince de Metternich ébranlé, et on lui supposa comme compétiteur le comte Kolowrat: ie raconte moins les faits que les bruits qui furent répandus : on parla très-fort encore du vieux parti du prince Charles, de coustitutions d'états, et l'on attribuait tous ces projets à un parti do cour. Cette faveur de la presse libérale, M. de Kolowrat la devait à ses idées un peu bourgeoises : et comme d'ailleurs il faut toujours qu'un parti se personnific, on le prit au hasard comme chef de l'opposition en Autriche. Les journaux français retentirent donc comme d'un triomphe de la prochaine retraite du prince de Metternich et de l'élévation du comte Kolowrat, « Lui seul , disaientils, est un esprit régulier, parfait : qui sait? il donnera des constitutions provinciales. » Je crois que le comte Kolowrat était alors parfaitement en dehors de toute intrigue politique pour renverser M. de Metternich; il savait trop sa propre spécialité et celle du prince. Si lui connaissait parfaitement l'administration de la monsrchie autrichienne, il ne savait pas le premier mot des relations extérieures. M. de Kolowrat est administrateur. M. de Metternich diplomate, et dans un grand État tel que l'Autriche, une place est réservée naturellement à ces deux capscités; faire de M. de Kolowrat un chancelier d'État , c'était attenuer l'influence extérieure de l'Autriche, l'absorber en elle-même, mettre en présence les prétentions et les rivalités de territoires, la Bohême et la Hongrie, la Styrie et la Moravie. M. de Metternich seul tenait dans ses mains les liens intimes des grandes relations avec l'Europe, et uul ne pouvait le remplacer dans cette tache immeuse. C'était donc uu bruit vague et dénué de vraisemblance que l'avénement posaible de M. de Kolovrat à la place de M. de Metternich; on pourait y appeler M. de Bellinghousen, le conste de Fiquelmont, parce qu'ils saraient l'Europe; mais pour le comte Kolovrat, toutes ses études se finializate à l'administration autrichienne; et certes, plus que jamais, on allait avoir besoin d'activité et de force en présence de la révolution de juillet.

Le conite Appony était à son poste lorsque la grande sédition éclata aux rues de Paris; sur-lechamp it dut se consulter avec ses collègues, et ses premières dépeches révélèrent les difficultés d'un événement de cette importance, envisagé au point do vue des rapports de la France avec l'Europe. Dans ce terrible moment d'émotion populaire, le premier soin du comte Appony fut de s'enquérir, de so renseigner: toute la légation fut sur pied . depuis la rue jusqu'au salon (1), et je doia cette justice que les premières dépècbes du comte Appony donnérent l'espérance d'un prompt rétablissement de l'ordre publie. Dès que la monarebie du 9 août fut constituée, le comte Appony n'hésita pas à voir dans ee grand événement une garantie de sécurité publique, et il n'eut plus qu'à s'informer des bases générales de la nouvelle politique en ce qui touchait l'Europe : les traités de 1815 seraient-ils absolument respectés, et quels principes suivraiton dans la conduite des affaires diplomatiques? Lorsque le comte Appony cut entendu les raisona de haute sagesse et de politique générale qui avaient fait accepter au roi le pouvoir, afin d'opposer une digue au torrent révolutionnaire, alors l'ambassadeur écrivit une série de dépéches parfaitement rédigées, et il ne dissimula pas que le sentiment unanime était pour la consolidation de la monarchie nouvelle, afin d'éviter l'anarchie et la guerre. Il dit tout cela aussi haut que le comte Pozzo di Borgo l'avait écrit le 9 août, ot le sens connu de ces dépêches lui fit une bonne position auprès du nouveau roi à Paris, qui le traita avec une bienveillance marquée.

Il était impossible que dans l'Allemagne, ai Il était impossible que dans l'Allemagne, ai souvent agtiee, la révolution de juillet n'est pas son retenissement. Toutefois, à la direi de Francis la direi de la companie de la companie de la companie de le credit du come le litingaturan, il redouble pour ainsi dire sa puissance et sa force morale. En effet, dans l'état d'agitation des partis, le prime de l'eliternicit avail besoin d'avoir sous sa main un exprécentant de sa politique, esprit à la fois de soumierse et de francié de souvierse d'abort de de soumierse et de francié de souvierse d'abort de de soumierse et de francié de souvierse d'abort de de soumierse et de francié de souvierse d'abort de de soumierse et de francié de souvierse d'abort de de soumierse et de francié de souvierse d'abort de de souvierse et de francié de souvierse d'abort de de souvierse et de francié de souvierse d'abort de de souvierse et de francié de souvierse d'abort de de souvierse et de francié de souvierse d'abort de de souvierse et de francié de souvierse d'abort de de souvierse et de francié de souvierse d'abort de de souvierse et de francié de souvierse d'abort de de souvierse et de francié de souvierse d'abort de de souvierse et de francié de souvierse d'abort de de souvierse et de francié de souvierse d'abort de de souvierse et de francié de souvierse d'abort de de souvierse et de francié de souvierse d'abort d'abort de de souvierse et de francié de souvierse d'abort de de souvierse et de francié de souvierse d'abort de de souvierse et de francié de souvierse d'abort de de souvierse et de francié de souvierse d'abort de de souvierse et de francié de souvierse d'abort de de l'entre de la conservation de de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre d'abort de l'entre de de l'entre d'abort de l'entre d'abort de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre d'abort de l'entre de l'entre d'abort de l'entre d'entre de l'entre d'entre de l'entre d'entre de l'entre d'abort de l'entre d'entre de

afin d'entrainer doucement les États do second ordre dans un système de répression et de police; de fermeté, parce qu'anrès une résolution prise. il fallait aller droitement à la répression militaire ; et ce double caractère se reneontrait avec un incontestable mérite dans le comte de Bellinghausen, poli, aimant les plaisirs du monde et néanmoins résoln dans ses volontés, et ne cédant jamais devant les turbulences des multitudes, alors même qu'elles se transformaient dans les plaintes bourgeoises. La diéte alors avait à prendre des résolutions contre la presse, les sociétés secrètes, les universités et le tumulte des villes : M. de Metternich trouva dans M. de Bellinghausen un esprit propre à tout; à la violence s'il le failait, à la modération toujours, et par-dessus tout il reconnut en lui l'absence de ces petits préjugés de popularité qui gâtent les meilleures têtes. L'Allemagne fut donc rassurée par les fermes résolutions de la diéte, et M. de Bellinghausen rendit à cette époque d'éminents services à la t'onfédération, en la préservant de l'action corrosive de la propagande.

A ce moment, deux hommes d'État assuraient à la politique autrichienne des résultats considérables : le comte de Figuelmont, ambassadeur à Saint-Pétersbourg, et M. d'Ottenfels, internonce à Constantinople; tous deux, esprits d'affaires et de négociations, habiles et tempéres. Mélés à des questions de grande diplomatie, ils n'avaient pas à s'inquiéter des tendances révolutionnaires : à chacun son rôle dans un grand État tel que la monarchie autrichienne; eux avaient à s'occuper de l'Orient, de la balance des rapports entre les cabinets, comme si le temps était calme et l'horizon sans nuages; tandis que M. de Bellinghausen s'absorbait dans l'état de l'Allemagne et le comie Kolowrat dans l'administration des provinces. À Vienne, tout en ménageant la Russie, dont en nvait besoin, comme pouvoir moral, dans la répression des idées révolutionnaires, on n'acceptsit ecpendant pas toutes les idées de l'empereur Nicolas sur l'Orient. Pour la Pologne, on avait aidé la Russie avec franchise, parce qu'il y avait intérêt eommun, et l'on ne s'était même pas opposé à ce qu'elle effaçăt la nationalité polonaise par le partage , idée au reste très-soutenue en 1814 an con-

On était loin d'être aussi rapproché sur la question turco - égyptienne. Ici l'on voit reparattre tous les éléments primitifs de la question d'Orient,

rendre compte heure par heure à l'ambassadeur du estactive des événements.

<sup>(1)</sup> Les deux jeunes princes de Schwartzemberg et de Metternich, attachés ators à l'uminassade, s'étnient coupé les moustaches, parcourant les rues de Paris pour tout voir et

telle qu'elle se présenta en 1827; en 1829, la cour de Vienne ne veut nas que la Porte Ottomane. son alliée, succombe sous le protectorat de la Russie; elle la soutient dans sa lutte morale. De là ses relations secrètes avec l'Angleterre : M. d'Ottenfels se rapproche considérablement de lord Ponsonly à Constantinople, taudis que II, de Fiquelmont cherche à démontrer au cabinet russe « que dans l'état des esprits rien ne doit et ne peut troubler, sans danger pour tous, la bonne harmonie des cabinets. • Le progrés des idées révolntionnaires est le grand , l'unique effroi du prince de Metternich; cette crainte il l'invoque pour expliquer sa politique et arrêter celle des autres cabinets. Peut-être même la préoccupation en est trop grande pour laisser le calme nécessaire à l'intelligence de l'homme d'État,

A l'origine de la révolution de juillet, le corps diplomatique s'est aperçu, et M. Appony surtout, que, pour la sécurité de l'Europe, le roi Louis-Philippe doit rester seul mattre de la direction de son gouvernement. Tous ces ministres qui se succèdent à Paris avec plus ou moins de capacité et de volonté peuvent amener des accidents dans les relations de gouvernements, et le roi seul est capable de les résoudre. C'est pourquoi, sous le ministère de M. Laffitte, comme sous celni de M. Casimir Périer, M. Appony (après avoir, pour la forme, communiqué ses ordres aux ministres à portefenilles) va toujours directement au roi, ou bien se met en rapport avec le comte Sébastiani. le calque de sa pensée. Quand le faible M. Laffitte. si décousu, si désordonné, quand le brusque et cassant M. Périer, sont prêts à briser les derniers liens de confiance qui existent entre la France et l'Antriche, à l'occasion de l'Italie, c'est au roi que s'adresse M. Appony, en lui seul il met sa confiance : la parole inconsidérée des ministres estelle le dernier mot de la situation? Le roi rassure l'ambassadeur, lui dit ses intentions de paix, son inflexible résolution de la maintenir, et le peu de dorée de l'orage que suscitent quelques imprudents, quelques entétés. Les dépêches du comte Appony tiennent compte seulement des paroles du roi, et non pas des menaces emportées un des insinuations malveillantes des hommes que la fortune pousse aux affaires ; et en cela il est dans la vérité de la situation.

C'est ainsi qu'on arriva à l'année 1835, époque où les grands troubles commencent à \*apaiser. Il faut bien distinguer en diplomatie les affaires de ce que l'appellerai les dangers: les affaires ont des questions qu'ont des limites dans les intérêts, chacun sait alors ce qu'il reut et où il va; les dangers sont plus graves, parce qu'il ne s'agit

plus d'une simple affaire avec certaines conditions, mais de l'existence des gonernements examémes, vértiable et seule question qui se la cite de la companie de la companie de la companie de cette période. Avisail pas foi dans le gouernement que la France s'était dunné; cille le croyait ben intentionel mais impuissant; celui-ci, à son de la companie de la companie et la companie et la en verta de son principe populaire, et.; majer se efforts courte le propagadne, il me fat pas toujours mattre de la comprimier. A partir de 1833, il y ent bien encore de quellons éterieus. Filtale s'entennes de de quellons éterieus. Tiltacilles-mêmes ce alternative de vice et de mort que les rémennes de guillet aveires (lées pariout.

L'Autriche fut des lors placée dans un centre particulier d'affaires; le caractère si modère, si réfléchi du prince de Metternich, lui avait fait toujours choisir ce rôle de médiateur au milieu des grands complots; de toutes ses forces, il appelait le désarmement de l'Europe que ruinait l'état de guerre, et le comte Appeny fut un des diplomates qui insistèrent le plus pour l'ohtenir de la France, dont l'attitude, en 1852, violente et armée, avait inquiété le monde. Parfaitement posé à Paris, avec un salon très-agréable, le mieux composé, sous la spirituelle direction de la comtesse Appony, l'ambassadeur, plein de droiture et de raison, insista pour convaincre le ministère et les chambres du véritable désir qu'avait l'Autriche d'accomplir un désarmement sérieux. La paix du monde une fois assuréc, pourquoi ces mesures qui ruinaient tous les trésors d'État en exagérant la force des armements? Quel danger pouvait-il y avoir encore d'une guerre générale? La propagande serait comprimée par une forte police. telle qu'elle existait en Suisse, en Allemagne, en France; et en vertu d'un système simultané on pouvait arriver à la compression. En Suisse, M. de Metternich avait pour représentant un Français spirituel et actif, le comte de Bombelles; en Allemagne, il pouvait répondre de M. de Bellinghausen, qui par son infatigable activité surveillait toutes les menées, comprimait toutes les folles tentatives. Il n'y avait done plus que la France, et M. Appony vit avec une satisfaction naturelle le développement des lois répressives de septembre, qui enfin preparaient l'ordre et la sécurité au milieu de cette nation française, si intelligente et si forte, mais souvent aussi une cause de trouble pour l'Europe par la vivante hardiesse de ses

Appelé plusienrs fois à prendre la parole au nom du corps diplomatique, et comme son doyen, en l'absence du nonce, à qui ce droit et ce devoir reviennent dans les circonstances solennelles, M. Appony n'abress jamais las rei des Français que des parotes d'une respectieuses modérasion. Les représentatis de l'Europe, en présence du roi, ne peuvent pas dévetopper un système posiinque; en qu'ils dévients abushiere et appeter, c'est surious la continuation de la paix, la paisible existence des reporte sinte les gouvernements et les peuples; et, paisqu'il final le dire, plus cechienne de la continuation de la paix, la paisible et les peuples; et, paisqu'il final le dire, plus cepilinos ariontes le souterieres, plus celles vont au but qu'on doit se proposer, le caime et la modératige dans la peur les caimes et la modératige dans la peur des parents.

Depuis 1836, l'Autriche prend une attitude tonjours plus tempérée et médiatrice dans les vastes conflits qui s'élèvent. On n'a plus à s'inaniéter de l'existence intérieure des États, de la vie du gouvernement et de l'exécution des traités de 1815. Le prince de Metternich s'absorbe dans la question orientale, et celle-ci se présente sous des faces mobiles et inquiétantes; l'Autriehe a ponr principe traditionnel qu'elle doit protection et appui à la Porte Ottomane, son alliée; et tel est l'objet de la mission de M. d'Ottenfels à Constantinople, qui en répète l'assurance au divan. En même temps, la correspondance de M. de Figuelmont ne laisse plus de doutes sur les conséquences et les résultats du traité d'Unkiar-Skelessi: e'est, dans l'svenir, la fermeture des Dardanelles ponr toute autre paissance que la Russie; l'Angleterre a déjà protesté; or, depuis la réunion littorale de l'Adriatique à la monarchie antrichienne, Is question maritime intéresse vivement le cabinet de Vienne : le cabotage des Ragusais, des Dalmates, s'opère en grand dans is Méditerranée. L'Autriche s'inquiéte donc des tiens intimes de la Russie et de la Porte; et vis-à-vis de cette nnion, qui est la suprématie pour Pétersbourg. M. de Metternich a plusients partis à prendre. Si le nom et l'appui moral de la Russie luiont été nécessaires pour développer son système de répression en Allenisgne, et pour inspirer des eraintes à la révolution, il ne faut pourtant pas que les exigences de la Russie aillent trop loin. et c'est pourquoi M. de Figuelmont a ordre de se joindre anx insistances de lord Durham, qui demando l'explication, la modification du traité d'Unkiar-Skelessi. C'est à ce moment que se jettent les premières bases d'une union maritime entre l'Antriche et l'Angleterre : on agira de concert si les événements en Orient deviennent d'une telle nature qu'il faille prendre une détermination sondaine et simultance. Cette union entre l'Angleterre et l'Autriche est de vieille date ; elle se rattache presque à l'empire de Napoléon.

A Paris, M. Appony reçoit des confidences de plusieurs natures : les amis de la dynastie le consultent, l'interrogent d'abord sur le voyage projeté de MM. les ducs d'Orléans et de Nemours. qui veulent visiter Berlin et Vienne, L'ambassadeur accueille cette ouverture avec cet empressement de la haute aristocratie qui veut connaître et apprécier les princes de la maison d'Orléans. Je ne pense pas qu'il fut indirectement complice do la grande étourderie de M. Thiers, qui annonce à tort et à travers le mariage du due d'Orléans avec l'archiduchesse Thérèse d'Autriche, sans que rien eut été préparé ni pressenti. Mais on Isisse dire, on laisse agir, parce que la cour de Vienne a besoin alors de la France dans ses projets de répression sur l'Italie . l'Allemagne , la Suisse, Quand se présente la question d'Orient, M. Appony a ordre de ne pas repousser les offres de la France, mais à la condition bien expresse qu'on n'entrers pas d'une manière absolue daos les idées égyptiennes. Le pscha est presque nos antipathie pour M. de Metternich, Méhémet-Ali a failli troubler la vieille paix de l'empire ottoman, et la cour de Vienne ne pardonne pss aux bronillons : compromettre lo repos de l'Europe lui paratt presque un crima. Dans l'opinion du prince de Metternich, la période presente est toute de répression pour les idées révolutionnaires, qui certes ne sont point mortes.

C'est parce qu'il trouve ce sentiment au plus haut degré ches M. de Bellinghausen qu'il le prend en confiance, et M. de Bombelles avec lui-Les comtes d'Ottenfels et de Fignelmont lui psraissent plutôt des diplomstes aux études exclusivement extérieures que des hommes d'État qui ombrassent les idées de gouvernement. Ce sont des esprits spéciaux pour certaines questions qu'ils voient bien, et grandement; mais ila n'aperçoivent que ecis. Le comte de Kolowrat, que fistient et caressent les idées françaises, ponr le désigner comme successeur de M. de Metternich, n'est sn fond que lo pontife d'un état-major de plume, d'administrateurs , d'employés , et , parfait daos cet emploi, il est incapable de pénétrer le sens moral d'une question et la portée politique d'un événement. Cela est si vrai qu'on le soupçonne d'avoir prété la main à l'idée de mariage de l'archiduchesse Thérèse avec le prince royal due d'Orleans, et d'avoir fait nattre ces illusions en France, sans voir le côté difficile d'an tel rapprochement, qui ne serait populaire ni à Psris, ni à Vienne, M. Thiers s'est jeté dans cette idée avec ses inconséquences accoutumées ; il annonce, il publie ce marisge, qu'il dit préparé par son immense habileté.

Lorsque la question orientale devient absorbante à ce point que tout se concentre dans la guerre du pacha avec la Porte, M. de Figuelmont trouve naturellement sa place au-dessous ou à côté du prince de Metternieh, et alors il est fait ministre des eonférences. Est-ce un rival du chancelier et un successeur nécessairement désigné? Non , je le répète; nul n'a cette prétention, cette volonté. C'est un aide, un adjoint du prince, une tête spéciale, si pleine de finesse et d'esprit, qu'elle éclate dans la plus charmante causerie. Le salon de M. de Fiquelmont est le plus érudit, le plus instruit , le plus aimé à Vienne , mais il se garde d'être en lutte avec la pensée du prince de Metteruich, parce que M. de Fiquelmont sait trèshien ce qu'il doit de respect et de soumission à cette capacité si considérable qui gouverne la monarchie autrichienne depuis 1810. C'est avec M. de Figuelmont que commencent toutes les conférences sur la questiou orientale : e'est avec M. de Metternich qu'elles se finissent. Lorsque la France veut entratner l'Autriche à ses idées lors des événements de 1840, ou peut s'apercevoir que c'est M. de Metternich seul qui dirige et domine la question, et c'est à lui seul aussi qu'on s'adresse : lui seul fait aussi cette réponse : « Arrangez-vous à Londres, et je serai toujours prêt à accéder à ce qui sera fait dans la conférence; point de système à part, pas de politique exclusive : l'Europe toniques une et identifiée aux idées d'ordre et de paix! »

Il ne faut pas se dissimuler aussi que depuis 1841. qui fut le moment d'une sorte de crise intérieure d'administration provinciale, le crédit et la puissance de M. de Kolowrat grandissent effectivement, et ceci même sans contestation de la part du prince de Metternich , car ou se tromperait si l'on croyait que le prince veut tout et peut tout pour chaque partie du service dans la monarchie autrichienne : oui , il est absolu en diplomatie ; ministres et ambassadeurs sont des instruments dans sa main, parce que ses études, sa vocation, son passé, les immenses services qu'il a rendus, lui donnent le droit et la volonté de sa mission supérieure ; mais dans les questions intérieures, dans celles qui tienneut au gouvernement des provinces, de la Bohéme, de la Moravie, de la Gallicie ou de la Hongrie, il laisse à M. de Kolowrat la direction, la puissance, parce qu'il sait que telle est la spécialité de l'administrateur suprème qui, depuis vingt ans, s'est occupé de ce côté difficile du gouvernement autrichien.

C'est un des grauds embarras pour la cour de Vienue que cette administration provinciale si variée, si exigeante; et l'ou vient de le voir dans

la réceute affaire de la Gallicie. Après examen approfondi de cette question, il faut dire que la vive sollicitude de M. de Kolowrat a toujours été de résoudre ce grand problème, à savoir : s'attirer la haute nohlesse par les honneurs, et favoriser les paysans par la liberté graduelle, la propriété et le fermage; tiche immense dans la Hongrie, la Moravie et la Bohème, car paysans et uohles étaient toujours hostiles les uus aux autres ; le paysan, je le répète, veut la liberté et la propriété, les nobles la domination et l'obéissance : et que faire dans cette lutte? Ce qu'on a reproché comme un grand crime dans la Gallicie n'a été que la conséquence de ce seul fait : « Le gouvernement autrichien a retiré la main de protection qu'il accordait aux nobles, et alors les paysans ent pris leur revanche sur eux. »

Les scènes cruelles qui out eu lieu sout la conséquence nécessaire du système d'émancipation que la Russie, la Prusse et l'Autriche suiveut à l'égard des paysans dans les aneiennes provinces polonaises. Si tout ce mouvement est un peu sauvage, cela tient aux mœurs des habitants; l'Autriche n'a pas ordonné de faire, mais elle a laissé faire : la maison impériale a dit aux nobles : « Dès que vous vous séparerez de moi, vos paysans vous hriseront. » Et les tristes scènes de la Gallicie ressemblent un peu à ce qui se passait en France an commencement de la troisième race, lors de l'émancipation des communes ; les rois, favorables aux serfs. leur dounaient leurs chartes de communes; ceux-ci, joyeux et libres, couraient contre leurs seigneurs à coups de fourche, sonnaient la cloche des églises : mouvement de peuple, au reste, fort loué par l'école historique dont les ehels font aujourd'hui les plus amères critiques de la conduite du gouvernement autrichien. Rappelez-vous le recit enthousiaste de la formation des communes de Laon, de Beauvais, dans les écrits historiques de 1829, et vous aurez le tableau des mêmes excès de la Jacquerie! Quoi qu'il eu soit, M. de Kolowrat est le plus ferme soutien de l'émancipation des paysans, système bahile qui neutralise l'influence des nobles de Gallicie; ces nobles, avec le clergé, sont la partie patriotique du pays.

Aña d'aiténuer l'influence de II. de Kolovrai, le défletientà hecordes apine estrème confince au comie de Bellinghausen, esprit d'une portée hien plus étendue et d'une intelligence plus sagree, autrout avec le haute habitude des questions politiques. Le président de la diete germanique n'est pas seulement une tête de police, comme on a voulu le représenter, mais un esprit exercé, ciendu, souple, qui voit les questions sous celticedul, souple, qui voit les questions sous cel-

aspect de généralité tant aimé par le prince de Metternich; il raisonne la pratique même dea affaires. Chaque fois que le prince se rend au Johannisberg, il ne manque jamais de s'arrêter à Francfort pour voir M. de Bellinghausen, qui, de son côté, demeure presque toujours à Vienne, depuis surtout que les opinions ardentes de l'Allemagne se sont atticdies. Plus jeune que le comte de Fiquelmont et que M. de Kolowrat (1), il joint la modération des formes à une grande énergie de répression intelligente, et à l'amont du travail ce caractère de joyeux convive, d'homme à bonnes fortunes, qui ne déplatt pas à M. de Metternich. lui-même un des hommes qui exercérent le plus d'empire sur les femmes et par elles. Sonvent quelques bouteilles de vin de Johannisberg viennent en aide aux affaires du gouvernement, surtout dans ces longs soupers, les délices de la grande famille allemande; du Rhin à la Gallicie, quand neuf heures sonnent, les flots du vin et de la hière coulent à pleins bords, et les longs tonrhillons de fumée s'elèvent dans les vastea salons, autour des longues tahles; c'est l'heure des contes fantastiques d'Hoffmann et des fortes pensées politiques.

Si l'hôtel du comte de Figuelmont, à Vienne, est nne des pins agréables hospitalités, au milieu de l'esprit petillant du noble propriétaire; en France, l'ambassade du cointe Appony est une des plus aimables maisons de la capitale. La comtesse, femme de heaucoup de grâces, a mis à la mode les matinées allemandes; pourquoi faut-il, hélas! que les teints roses de Vienne, de Munich ou de Prague, n'aient point été transportés à Paris ? Nos femmes, si pales avant midi, n'ont pas la ressource du rouge sous les mille lustres; beaucoup de fleurs, une splendide musique, des danses et des valses viennoises, ne dérobent pas les révélations malheureuses des visages, dans les matinées, au soleil; et la diplomatie, qui dissimule tant de choses, n'a pas encore trouve un moyen de farder le beau et le laid que Dieu nous a départis. C'est on peu mentir à sa mission.

Le comé Appoy est un homme vrai, simple comme un rieux gentilhomme, simust le moude, et, lors de sex voyages en Hongrie, histonit à Paris, et, lors de sex voyages en Hongrie, histonit à Paris, son îl îls, il comit îl hodiple, uni sux Benciendori de Russis, peuno homme instruit, historiellant. Le comit încludiție, uni sux Benciendori ce le russis, peun homme instruit, historiellant. Le receptive de le russis, peun de mainteriori de le russis, peun de mainteriori de la russis, peun de la mainteriori de la russis de la rus

(f) M. de Münch-Beilingbausen est né en 1788.

C'est au milieu de cette situation paisible des légation» autrichiennes qu'a surgi tout à conp l'affaire de Cracovie, une des plus sérieuses, parce qu'elle a fait sortir le droit européen de ses conditions habituelles, et que l'Europe a pris encore une fois l'initiative contre l'esprit révolutionnaire. Soit que cet esprit ait été le prétexte, soit qu'on doive le considérer comme une couse réelle, il est incontestablement la première origine de teus les agrandissements des trois grandes puissances continentales. Si la Pologne n'existe plus, si l'Italie est sous la domination absolue de la maison d'Autriebe, il fant en chercher la cause dans cet esprit de turbulence qui, partout, s'est manifesté depuis 1830. Sans doute les actes du congrès de Vienne donnaient à Cracovie nne existence indépendante. comme ils assuraient une constitution à la Pologne: mais l'esprit de révolution a'est mélé à tout cela, il a fonrai des prétextes, et l'Europe a pris ses représailles. Certes, il ne faut pas l'en louer, la violence ne sert iamais aucune canse; lea monarchies doivent même un respect particulier pour la foi des traités. La diplomatie autrichienne, en cette circonstance, a pris une attitude plus dessinée qu'à l'ordinaire, et la vieillesse du prince de Metternich s'est ainsi imposé une tache très-rude, parce qu'il y a une opinion curopéenne toute-puissante, qu'il faut savoir respecter, même quand on a la force pour soi.

Je ne pense pas que cet acte se soit fait en dehors du prince de Metternieh, dont on apponce trop souvent la santé délahrée; mais, dans tous les cas, je le crois fait en dehors de ses hahitudes de tempérance et de modération. C'est un coup de tête : et . dans la vieillesse . ces résolutions-là sont imprudentes. Peut-être le prince est-if maintenant sous le charme exclusif de M. de Bellinghausen. qui, par ses habitudes de répression en Allemagne, altère assez le côté européen de l'intelligence si vaste du prince de Metternich , pour le réduire à certaines proportions étroites de police. Le spirituel M. de Fiquelmont, le tempéré M. de Kolowrat, le sage comte Appony, peut-être n'auraient pas conseillé une concession aussi grande à la Russie, la seule intéressée à ce qu'il n'y ait plus un seul vestige de la Pologne!

.

### VIII

## LE BARON BRUGIÉRE DE BARANTE.

Les anciennes familles de magistrature, sous la monarchie, voyaient s'ouvrir devant elles trois carrières pour leure nafants. Les antes succédaient à leur pirée dans les charges du partiemnt, séréchaussée ou baillings; un nom so faisait ainsi tradificientel, en l'irbéridié s'établit partout, dans les petites comme dans les grandes choses. La seconde carrière, éviaient les intendinenes, et presque tous les grands administrateurs du répne de Louis AIV, et spécialement de crei de Louis XV (fe plus large, le plus fécoad en travanx publies), furent des fils de magistrats (1).

Enfin, nm derniére voic ouverte aux families paciementaires, évaits 1 dejfinanties. Ceux qui connaissent un jeu l'histoire saveni que la phipari parte connaissent un jeu l'histoire saveni que la phipari ent confléca de magietrate, Quanti l'àsqiassil de l'Bonneur et de l'épée, nn gentilibenme representail le roi de France juni pour les affaires de gouvernament, les magistrates, profondiment périences entre les faits. Depuis le profesion. Jeannin jusqu'à N. de Vergonner, n'étaient-ep pais enfrances, et les indendances, qui fournississient les ministres les plus sérients, les ambassedeurs les ministres de plus sérients, les ambassedeurs les ministres les plus sérients, les ambassedeurs les ministres de les ministres de

Prosper Brngière de Barante sppartient, par son origine, à ce qu'on appelait une famille de robe de la province d'Auvergne. Il y avait dans eette famille une certaine fleur de littérature qui s'épanouit toujours : nn de ses ancêtres avait fait. dans sa première jeunesso, de petits drames pour la Comédie-Italienne, puis des dissertations plus sérieuses sur divers points d'érudition : il s'était enfin retiré dans sa province pour y mener la vie austère et grave du magistrat. Le père de M. de Barante . Clande - Ignace Brugière de Barante . avancé déjà dans la vie lors de la révolution francaise, avait accepté du premier consul la préfecture de l'Aude. Il avait cet esprit tempéré, cette modération de formes, qui se faisaient remarquer dans quelques-uns des premiers préfets du consulat. Drux écoles , en effet , devaient être bien distinguées dans les administrateurs de l'empire : l'une, obéissante jusqu'à la servilité pour l'éloge comme pour la persécution (et celle-ei comprenait en général les révolutionnaires); l'autre, plus élégante et réfléchie , se refusait à servir les pensées brutes et violentes du mattre, tout en secondant ses vues d'ordre et de gouvernement. Et cela tenait aux différentes formes d'éducation et d'origine : les fonctionnaires qui venaient de la révolution en avaient servi tontes les dietatures, celle de Napoléon n'était pour eux que le complément du comité

(t) Fau doane is preave dans mon travail sur Louis XV.

de salut publie; au contraire, les magistrats et les gentilshommes gardaient un certain respect d'euxmémes, un ectain amour-propre de leurs souvenirs et des traditions de la monarebie, qui les faisaient servir avec dévouement, mais aussi avec lembérance.

Au sortir de l'adolescence, Prosper de Barante, immédiatement jeté dans les fonctions publiques, fut nommé, à vingt-trois ans, auditeur au conseil d'État, puis sous-préfet de l'arrondissement do Bressuire (Deux-Sévres). On était en 1806, et qu'on remarque bien la dato et le lieu! Bressuiro avait été un centre d'insurrection dans la Vendée; il en restait un secret frémissement, des regrets chez les uns, des rescentiments chez les autres; comme partout où nne lutte violente s'était établie, il y avait des partis très-hostiles, les aequérenrs des hiens nationaux et les fils des anciens Vendéens, C'était un peu comme l'Irlande et l'Écosse sous le protectorat de Cromwell. Au sortir du consulat, tout était loin d'être calmé encore : le sous-préfet de Bressuire avait une grande tâche à remplir, et pourtant il n'avsit que vingt-cinq ans ! Dans l'exercice de ces difficiles fonctions , M. de Barante s'éprit d'une certaine passion pour le caractére vendéen, je veux dire ponr ees nobles familles qui avaient arrosé de leur sang cette bérolque terre. L'empereur ne le défendait pas ; au contraire, son grand esprit révait d'entrainer au milieu de ses armées glorieuses les chefs et les principaux héros de la Vendée, mission qui allait si bien aux gouts de M. de Barante. Il y contraeta même ce besoin de tempérance, de modération, d'examen calme et réfléchi, qui l'aidèrent plus lard dans l'histoire et la diplomatie. Tout en servant avec un dévouement incontestable les intérêts de son gonvernement , M. de Barante n'oublia jamais le respect que l'on doit aux causes malheureuses, lorsque ces causes se lient aux souvenirs historiques, aux traditions et aux gloires dn passé.

Annii Fempereur, nn an aprês, le nomma prês de du département de la Vende, d'apartement presque nouveu, formé du Poisou et de la Sain-cone, « di ferneaissel nei sedérai de l'Andeiano (mong, « di ferneaissel nei sedérai de l'Andeiano (mong, « di ferneaissel nei sedérai de l'Andeiano (mong, « de l'Andeiano (mong, « de l'Andeiano (mong, « de l'Andeiano (mong, » de pourtant set de l'Andeiano (mong, » de l'Andeiano (mong, » de pourtant set de l'Andeiano (mong, » de l'Andeiano (mong,

goùis, ses entrainements demenrent pour les aneiennes familles hérolques, pour ces légendes qu'un jour il reproduira comme érudit et chroniqueur; son imagination se platt aux récits d'une femme; il lui préte son temps, ses soins et jusqu'à sa plume ; non pas qu'il faille croire que madame de la Roebejaquelein n'ait pas eu, comme les femmes qui écrivent, ce génie personnel, cet admirable talent d'impression et de récits; elle les possédait au plus haut point, elle qui avait vn les chamos de bataille! N. de Barante ne fit que lui prêter cette correction de mots, cette exactitude grammaticale que donnent les études sérieuses et la vie littéraire. Je rappelle qu'à cette époque et à la suite d'un concours, M. de Barante publiait ce Précia littéraire du IVIIIº siècle, bien plus sérieux, bien plus impartial que le travail de Chéuier, si rempli de passions et de petitesses. Avec les dehors de la critique calme et de l'impartialité. l'école philosophique était implacable dans ses appréciations et ses ingements sur les œuvres de l'esprit; elle formait une coterie serrée qui ne laissait point passage aux libres opinions. Appréeier Voltaire avec sérénité dans le bien et le mal de ses œuvres, ne point admirer indéfiniment Rousseau, Diderot, Condorcet, était un crime sans rémission. Ainsi vivent et se protégent toutes les coteries ; pour elles, la liberté est un mot de passe : sous l'empire, l'éloge des idées religieuses, du sentiment moral des âmes, vous faisait exclure des académies, et l'on ne pardonnait même pas le Génie du Christianisme à M. de Chatenubriand.

Il faut également dire qu'à ce temps le nom de M. de Barante n'était point en faveur. Le père du jeune administrateur, alors préfet lui-même à Genève, remolissait avec dignité les pénibles devoirs de ses fouetions : je dis pénibles, parce que, en 1810, Genève était devenue un lieu de proscription ou d'asile, que la police avait choisi souvent dans ses sévérités odieuses. Madame de Staël résidait à Coppet, et avec elle la société choisie de Benjamin Constant, de Schlegel, de M. de Moutmoreney, alors en opposition avec l'empire. Si le préfet du Leman eut été élevé à l'écote des dietateurs révolutionnaires, il aurait exécuté, dans lenr pensée inflexible, les ordres de Fouché ou du géuéral Savary, organes du gouvernement impérial ; mais M. de Barante, issu d'une famille de magistrature, apporteuant à une opinion modérée, ne croyait pas possible d'agir avec ce monde élégant, spirituel, comme avec des repris de justiee. Il ne cessa pas d'admirer madame de Staël comme la femme européenne, dont l'esprit pouvait blesser l'empereur, mais dont la renommée vivrait autant que la sienne. Ces facons d'agir si modérées ne plurent

pas à Napoléon, et M. de Barante le père reçot sa démission. Néanmoins son fils garda sa préfecture, et fout même appelé à celle de Nantes, encore dans cette Vendée dont il avait si bien compris les grandeurs. Il la garda jusqu'à la cluste de ce puissant colosses qu'on appelait ['empire francais.

Ceci explique comment la restauration fut sa-Inée par la famille de Barante comme une époque de liberté et de délivrance ; ainsi l'avaient envisagée la société de madame de Staël, le due de Broglie, Benjamin Constant, tous eeux enfin sur qui la maiu de la police dictatoriale s'était si particulièrement étendue; cet empereur, que madame de Staël avait si énergiquement nomme le Robespierre à cheral, et que M. de Constant, alors en Allemagne avec les alliés, avait dénoncé à l'Europe dans ses écrits, leur apparaissait comme l'oppresseur du moude, et la véritable école libérale entourait lovalement Louis XVIII. En 1814, on trouve tous ceux que nous appelous anjourd'hui les hommes d'État, MM. Pasquier, Royer-Collard, Guizot, de Barante, aidant M.M. de Jancourt, l'abbé de Montesquiou, le prince de Talleyraud, dans le travail de la charte, et développant les conditions de la liberté. Cette école, qui peut avoir des nuances, des phases diverses, n'en continue pas moins l'œuvre qu'elle a commencée, e'est-à-dire l'alliance possible de la monarchie, de l'ordre et de la liberté. C'est donc avec ee même sentiment de répulsion contre toute dietature violente que M. de Barante demeure lorsque les ceut juurs arrivent. Bonaparte s'offre à ses yeux comme le despote d'autrefois, appuvé sur la mauvaise queue du parti jacobin ; et cette monstrueuse alliance devait produire d'informes résultats, tels que la parade du Champ de Mai, la constitution et le sabre, la liberté et la police. Ce fut en face d'une situation si particulièrement mauvaise que M. de Barante donna sa démission de préfet de la Loire-Inférieure.

 tinctions qu'ils accordent! Si il ne faut pas oublier qu'il existait un part froissé longtemps et victorieux après les cent jours. Ce parti, mattre de la majorité dans la chambre, poussit le gourenment aux excès. M. de Barante fut envoyé, par le département du Puy-de-Dôme, dans cette chambre d'épartement de 1818.

Let commence l'intime lisison de M. de Barante,

nommé directeur général des contributions indireetes, avec M. Decazes. Le ministre favori de Louis XVIII avait besoin de s'entourer de quelques royalistes sages, modérés, d'hommes sérieux et travailleurs, qui pussent lutter contre le torrent de la réaction de 1815. La chambre de cette époque, vive et très-fortement prononcée, n'écoutait rien : elle marchait dans le sens le plus irrité de ses oninions. M. Decazes dut donc nécessairement s'appuyer sur une minorité de résistance, et alors ae forma ce que depuis un a appelé le parti doctrinaire. Cette opinion, sous la direction de M. Royer-Collard, se composait d'un petit uombre de membres, ayant presque tous appartenu à la société de madame de Staël ; tela étaient MM. Maine de Biran, Camille Jordan, Guizot, de Barante, le due de Broglie. S'il y avait là quelques nuances, mélangées par le caractère, tous formaient un parti instruit, éclairé, dévoué profondément au système représentatif, aux institutions constitutionnelles, par conséquent fermes dans leurs idées, dégmatiques dans leurs résolutions, et M. de Barante, avec plus de douceur et d'aménité que tous les autres, se résignait, sous la main de M. Decazes, à ce que j'appellerai les nécessités d'un gouvernement. La première condition des hommes d'État est de s'abstenir des principes absolus; l'esprit qui s'applique aux affaires doit nécessairement s'assouplir et faire d'incessantes concessions aux hommes, aux situations. Le défaut alors du partidoctrinaire, je le erois, fut d'être trop entier dans ses idées, trop senteneieux dans ses expressions, et cela devait surtout déplaire aux royalistes, qui formaient de leur essenee un parti léger, chevaleresque, inconsistant, la main sur la vicille épée, le chapeau sur l'oreille, et ceci soit dit sans caricature.

M. de Barante s'associa loyalement à la fortune de M. Dezease, qui le fit nommer pair de France, en 1819, à treate-sept ann. Il devint, daus cette chambre, un des oracturs les plus dierts, les plus sages, les plus opposés aux mesures extrêmes, votant à coté de eq quo nappelai le parti cardinaliste, qui combattit avec mesure, mais avec une persévérance remarquable, le systéme de M. de Villéd. Cette vie, en dehors des affaires, haissa de doux loisirs à M. de Barante; il travaille laborieusement comme un simple et vrai littérateur ; époque brillante que celle-là pour les trois hauts enseignements de MM. Guizot, Villemain et Barante. Comme tous trois ont passé depuis à travers le gouvernement du paya, comme la vie d'affaires les a profondément secoués, je leur demanderai si ees temps de belies études ne furent pas les plus beureux, les plus faciles, les plus nobles de leur vie? Lorsque M. de Barante allait fouiller, rechereher dans les chroniques le réeit des riebes cours de plaisance des ducs de Bourgogne, les poétiques luttes, les admirables récits de Froissart, son esprit ne se complaisait-il pas dans tous ces ravissements de la vie historique, qui vous fait planer à la fois dans les régions de la poésie, de la politique, et de l'existence usuelle? Quand M. Guizot remunit les vieilles générations franques, les luttes des Gaulois contre Rome, la grande Rome, sa vive et forte intelligence n'était-elle pas plus à l'aise dana eet borizou sans limites, que dans l'examen absorbant de ces petits jeux de partis et de parlement qu'il est obligé de suivre dans ses devoirs politiques? et s'il n'avait pas pour se grandir les relations avec l'Europe, la politique ne lui parattrait-elle pas bien étroite? M. Villemain lui-même, étudiant les pères de l'Église et la splendide organisation du christianisme, devait éprouver plus de juie que dans ce temps de tristesse désabusée d'uu court ministère. Ma mémoire se lie à ces jours, qui fureut ceux de mes premières études, et l'auteur des Ducs de Bourgogne voulut bien aecepter la dédicace du premier ouvrage de ma jeunesse, Philippe-Auguste, et le protègea de ses ailes, comme M. Guizot avait protégé de son savoir mes premières études historiques.

Maintenant le reviens aux affaires. Nous étions sous le ministère de M. de Martignac ; la réaction royaliste allait eesser, et M. de Barante, à qui les idées sages et modérées plaisaient toutours, se rallia d'une manière loyale à ce système, qui cut sauvé la couronne de Charles X. A la chambre des pairs, il le soutint, et comme rapporteur, et comme membre de la majorité, jusqu'à l'avénement de M. de Polignae, qui le rejeta d'une facon très-prononcée dans l'opposition; mais toujours avec ses formes conciliantes, avec sa nature polie et facile. Comme il vovait de tous côtés l'édifice crouler. comme il était sincèrement attaché à la branche atnée, il suivait avec inquiétude les folics du parti royaliste, auxquelles il s'était déjà opposé en 1818. Il ne se trouvait point à Paris lors de la révolution de juillet : son nom ne se montra qu'à l'époque où l'esprit monarchique reparut avec le prince babile qui montait sur le trone. L'amitie de M. de Broglie et de M. Molé le désigna bientôt pour un poste

de diplomatie, et il reçut l'ambassade de Turin. On recherchait alors les bommes considérables avec un reflet de popularité.

Il faut d'abord se faire une juste idée de ce que pouvait être la diplomatie de la France en 1830, et les opinious que l'Europe se faisait sur nous-memes, pour expliquer la difficulté alors des ambassades. La révolution de juillet avait fortement surpris et effrayé les cabinets ; par le seul fait de cet écroulement subit d'une dynastie, le repos de l'Europe était compromis, les traités mis en question; en un mot, la paix se trouvait livrée au hasard d'une carte mal jouée; il fallait donc choisir des ambassadeurs qui, avec une certaine renommée de popularité, pussent rassurer l'Europe, et dire le deruier mot de la situation, le haut désir du roi de maintenir la paix, de respecter les traités, et d'amener, par la sagesse de son gouvernement, les esprits à un grand calme, Il faltait inspirer la confiance que souvent on n'avait pas soi-même, réveler la sagesse au milieu des folies, et avec cela, convaincre profondément les cabinets que ce qui s'était passé à Paris était sérieux, durable ; qu'on ne voulait point de propagande, mais qu'on ne souffrirait pas davantage d'intervention dans nos propres affaires; qu'en un mot, on se substituait à la restauration pour les traités, mais aussi avec une certaine liberté d'allure pour les actes personnels

du gouvernement. La mission de M. de Barante à Turin était d'autant plus délicate, que le royaume de Sardaigne se trouvait dans une situation particulière, tant à cause de sa proximité des frontières de France que par une circonstance spéciale : la présence de la plupert des sommités légitimistes, réfugiées à Turin ou à Nice. Le cabinet sarde, de son côté, devait s'inquiéter de la propogaude et de la complicité redoutée du gonvernement français dans les projets aventureux que les patriotes italieus pouvaient essayer contre le souverain légitime. Dés son arrivée, M. de Barante, entouré, pressenti par les partis bostiles, dut couvainere le gouvernement sarde qu'il n'y avait et ne pouvait y avoir aucune connivence entre la jeune Italie et le nouveau gouvernement établi en France ; que ce gouvernement se poserait comme l'ami, le soutieu des iutérêts légitimes ; mais qu'il ne souffrirait pas que d'autres gouvernements étrangers vinssent se méler des affaires sardes ; car l'intervention autrichienne pourrait amener une intervention d'une autre nature, que tout le monde avait intérêt à éviter.

M. de Barante eut le bonheur de rencontrer à Turin un roi fort éclairé, studieux, loyal, quelquefois un peu prévenu, mais qui, dans toutes les eirconstances sérieuses, craignait de se compro-

mettre avec la France. Il y avait, comme partoutun parti très-opposé aux idées françaises de 1830, et à sa tête le marquis de Pallavicini , homme fort lié avec les légitimistes. Ce parti n'était pas considérable, et le roi Charles-Félix ne lui aurait jamais permis d'aller au delà de ce que les convenances de famille et le respect du malheur lui commandaient. Les éventualités successoriales occupaient les esprits à Turin. M. de Barante s'y trouvait ambassadeur à peu près dans la même situation que le préfet de la Vendée autrefois, c'est-à-dire obligé de eoncilier les devoirs difficiles et multipliés avec la considération, je dirai presque le culte que lui inspiraient de grandes infortunes. C'est dans cette situation complexe qu'il apporta un esprit tout plein de délicatesse et de goot. Il savait bien que les gouvernements et les royales familles ont des principes et des idées qu'il ne faut pas heurter avec trop de violence, que les révolutions politiques sont des faits lentement et difficilement acceptés, et que c'est déjà beaucoup d'arriver à un résultat de calme et de pacification après les grands troubles publics.

Lorsqu'à l'approche du débarquement de la dnehesse de Berry il se forma un véritable complot dont Nice fut le centre, M. de Barante dut hautement porter la parole, demander une réponse catégorique au nom de son gouvernement, et il n'hésita pas dans le plein accomplissement de sa mission : c'est ici une distinction que les esprits d'élite seuls savent faire. Quand on accepte une fonction, on en connaît toute l'étendue, alors même que certaines choses répugnent à nos relations, à nos habitudes. M. de Barante fit à cette époque plusieurs voyages à Paris pour remplir les devoirs politiques ou les devoirs judiciaires de la pairie, et il put ainsi parfaitement exposer la véritable situation des esprits dans les États du roi de Sardaigne. Une fois les premières ébullitions qui avaient suivi la tentative de Madame tout à fait apaisées, il ne resta plus entre les deux gouvernements que des rapports parfaits.

Le roi Charles-Albert, prince très-applique, avait pris goût pour le caractère de l'ambassadeur de France. M. de Barante avait montré une trèsgraude discrétion dans toutes les affaires du complot de la duchesse de Berry; bien des documents avaient été trouvés lors de la captivité de Madame ; il y avait des choses si intimes que, pour appeler une grande indulgence sur tous, il fallait faire disparattre ou atténuer les traces malheureuses de complicité et de dévouement. Toutes les fois qu'il

s'agissait des personnes, M. de Barante se montrait large et facile, lorsque les intérets de sou gouvernement ne demandaient pas l'application vigoureuse d'un principe de force et de sécurité; et c'est ce qui distingue l'école véritablement politique : ménager les personnes, l'honneur, les sentiments de délicatesse, et néanmoins aller droit au but de force et de dignité gouvernementale.

Après sa légation si délicate à Turin, M. de Barante fut appelé à un poste véritablement capital, l'ambassade de Saint-Pétersbourg, Ouand il accepta cette mission, il dut se faire une idéc exacte, naturelle de ses devoirs dans une sobère si élevée, D'anrès les renseignements requeillis, comme toujours, avant de désigner un ambassadeur, on pouvait croire que M. de Barante serait personnellement accueilli avec une grande faveur : la société littéraire de Pétersbourg avait apprécié ses livres, et l'Histoire des Ducs de Bourgoone spécialement : ce beau travail lui avait donc créé nne grande nopularité. M. de Barante, de plus, était un homme bien élevé, qui devait attirer à lui ce que la Russie avait d'élégant, de spirituel et de sérieux. Mais M. de Barante n'allait pas à Pétersbourg pour se représenter lui-même ou la littérature française : ce u'était pas l'académicien qui devait y tenir sa place, mais l'ambassadeur, et, avec l'ambassadeur, le gonvernement et le roi qui en était le chef. Telle était la série d'idées fort exactes à travers lesquelles on devait passer pour arriver enfin au véritable sens de l'ambassade de Pétersbourg, Ce n'étaient point des bommages, un accueil personnel qu'allait chercber là M. de Barante, il savait qu'il l'obtiendrait dans de très-larges conditions ; il allait représenter sa cour, y développer les affaires, et obtenir enfin pour son gouvernement tous les égards qui lui étaient dus : c'est dans cette pensée de bien faire connrendre la vérité sur l'esprit et la force de l'établissement du 9 août, qu'il accepta une si baute mission. Il est essentiel de donner maintenant un aperçu des affaires qu'il fallait snivre auprès de l'emperent de Russie.

Quand M. de Barante fut nommé à l'ambassade de Pétersbourg, la question de Pologne était véritablement épuisée; s'il y avait encore quelques protestations dans la presse et à la tribune, si les chambres votaient des adresses stériles, le corps diplomatique savait que, par rapport à la Russie, le sort de la Pologne était définitivement fixé : iamais, eu aucun cas, le cabinet de Pétersbourg ne reviendrait de sa résolution sur la fusion de la Pologne dans la nationalité russe, et à moins de déclarer la guerre (ce qui était nne folie), il n'y avait, quant à ce, rien à espèrer. La graude affaire qui seule pouvait préocenper les hommes d'État. c'était l'Orient : la lutte entre la Bossie et la Porte s'était changée en une alliance intime, et une fois cette alliance conclue par le traité d'Unkiar-Skelessi, il fallait en adoncir les termes, en faire régier les conditions, puis enfin éviter un conflit entre le pacha et la Porte Ottomane; hautes difficultés qui se rattachaient plus spécialement à l'ambassade de l'amiral Roussin à Constantinople.

Lord Durham était déjà envoyé à Pétersbourg. En attendant le terme de sa mission, il avait suivi la route de la Méditerranée, visité lord Ponsonby à Constantinople, et traversé ainsi toute la Russie. Ce fut également cet itinéraire que prit M. de Barante, afin de s'enquérir par lui-même des détails et des tendances de cette question d'Orient qui devait faire l'objet principal de sa mission à Pétersbourg; car M. de Barante le savait, celle-la sculement pouvait être l'obiet d'une discussion sériouse : tout ce qui se rattachait au grand-duché de Varsovie était aux yeux de l'empereur une question finie, en debors de toute discussion d'affaires. A Constantinople, l'amiral Roussin, et M. de Billecoq, premier secrétaire, paraissaient pleins de sécurité sur le maintien de la paix entre la Porte et le pacha : lord Ponsonby s'agitait beaucoup, agissait avec cette vivacité de caractère et ce dandysme de formes qui est un peu le type de l'école de lord Palmerston. M. de Barante put voir avec quelle activité, quelle persévérance l'Angleterre suivait son plan dans les questions orientales. et comme preuve, il vit signer, pendant son sejonr à Constantinople, le traité de commerce et de libre échange que l'Angleterre venait d'obtenir de la Turquie sous l'action de M. Bulwer : résultat que nul ne pouvait prévoir, et qui constata jusqu'à quel point l'Angleterre était entrée dans la confiance de la Porte. Lord Ponsonby encourageait le sultan à la guerre contre le pacha, ou au moins il laissait les préparatifs s'accomplir, et ce rôle, opposé aux paroles de lord Ponsonby à l'amiral Roussin , devait tôt ou tard amener un conflit; l'ambassadeur put dès lors s'en convaincre,

Debarqué à Odessa, M. de Brante traversa par terre tous ces saises pays, cas population incenties qui séparent la Crimée de Pétersborge, Ce fut qui séparent la Crimée de Pétersborge, Ce fut porte de cette chilitation fetrança, de no méanisme militaire à coté du servage, ct d'un bonbeur patriarcal avec teustes les priestions de la vis accidet: lei, des villes moilé assistiques, soibilé curstieral avec teustes les priestions de la vis accidet: lei, des villes moilé assistiques, soibilé cursterpos, des facirs produced, le Vôlga, des lace, des monatgues; quelque chose de robuste dans les sobomes, et de limité dans les indiffigences; un ordre administratif établi comme l'angrenge d'un ordre administratif établi comme l'angrenge d'un antre mille pacieté diverses dans un insignation pouvait plus en être question comme affaire. Lord Durham l'avait complètement abandonnée; M. de Barante ne pouvait seul la défendre. Un ambassadeur, un bomme d'État ne doit jamais aborder de difficultés que celles qu'il peut résoudre, autrement e'est compromettre son eredit; lord Durbam, d'ailleurs, tout à fait sous le charme de l'empereur, ne secondait que très-faiblement le système de protestations : et quant à la question d'Orient débattue à Constantinople d'une manière sérieuse entre M. de Boutenieff, l'amiral Roussin, l'internonce d'Ottenfels et lord Ponsonby, elle ne retentissait à Saint-Pétersbourg que comme l'écho de la négociation principale, et lord Durham, sous le charme d'une grande illusion, était entre dans le système russe (1).

Le rôle de M. de Barante était done jei tout d'information, d'examen; mission qui demandait une vive intelligence, spécialement en Russie où les évènements les plus sérieux de la politique n'ont auenne publicité. C'est là qu'ou peut se convaincre d'une vérité pratique, à savoir que lorsqu'un souverain puissant est dans une voie bonne ou mauvaise, le sentiment de lui-même domine tout, et qu'on y persiste moins parce qu'on est juste que parce qu'on est engagé d'amour-propre. Autour de l'empereur il y avait une multitude d'hommes éclairés, de gens do cœur et d'bonneur; mais les uns, tels que le comte de Nesselrode, n'osaient pas dire toute la vérité; les autres, tels que les aides de camp de l'empereur, gens de dévouement et de bravoure, gardaient un si grand respect pour la majesté impériale qu'ils lui laissaient ses volontés. ses instincts même, sans oser les détruire ou sans les éclairer ; de manière qu'une fois une idée concue, l'empereur la gardait jusqu'au bout,

Ainsi se trouvait M. de Barante à Pétersbourg, cherchant à triompher d'une position souvent délicate, et que des ineidents venaient encore de temps à autre compliquer. La timidité du comte de Pablen à Paris, les démarches qui furent moins peut-être le résultat d'une réflexion que la suite et la conséquence du basard, mille eauses partieulières, tout devait contribuer à rendre difficile la présence d'un ambassadeur en titre à Pétersbourg. Toutefois, e'est une erreur de eroire qu'au moment où M. de Barante prit congé de l'empereur. il y aut des complications particulières qui commandaient d'une façon absolue le rappel de M. de Barante. On pourrait même dire que les grandes affaires étaient finies, et que jamais on ne fut en meilleurs rapports. Aussi le congé ne fut-il que

(1) Pour les détails, vayes mon travail sur l'Europe depui l'avénement du roi Louis-Philippe, pro tempore, et l'empereur, eu adressan les parotes les plus bienveillantes i l'ambassadeur de France, déelars qu'il espérais bientos le revoir. Ce ne fut que depuis le départ de M. de Baraute que les eboxes s'agirient peu à peu, et le comte de Pablen ayant quitté Paris sans esprit de retour, M. de Barante vit son cougé prolongé d'une manière indéfinie.

Un des caractères particuliers de cette ambassade à Pétersbourg fut surtout de voir un diplomate appartenant à l'ordre eivil pleinement réussir auprès d'un cabinet tout militaire, où toutes les choses se font à cheval et les présentations preseue dans les revues. Il y avait sans doute un inconvénient à n'être point constamment auprès de l'empereur dans les grandes parades, mais l'avantage était aussi de ne pas faire dépendre la dignité d'un pays de quelques bonnes ou mauvaises paroles dites publiquement par l'empereur au milieu de ses officiers. M. de Barante fut peut-être l'ambassadeur qui, par la nature de sun esprit, put le mieux renseigner son gouvernement sur les avantages et les inconvénients de l'alliance russe, sur l'esprit et les tendances de ce cabinet. Je le erois avee conviction, les bons rapports pourront se renouer; mais il est un point sur lequel tous les esprits sérieux se réunissent aujourd'bui : e'est que les deux États doivent, avant toutes choses, avoir le respect d'eux-mêmes, le sentiment de leur force et de leur valeur respectives. La Russie a plus besoin de la France, dans la balanee de l'Europe, que la France n'a besoin de la Russie, même au point de vue commercial. Il serait puéril que l'un ou l'autre des deux États aspirat au rôle de protecteur, comme cela s'est peut-être vu à d'autres époques. Dieu a donné à ebaque gouvernement, à chaque peuple, ses formes, ses institutions, et il ne faut pas juger tout sur un seul modèle. Le temps n'est pas éloigné, sans doute, où ces vérités seront comprises, et alors, sans renouer les intimités un peu caprieieuses et mobiles de 1814, sous l'empereur Atexandre, la France et la Russie pourront entrer dans uu système d'intérêt et de respect mutuels, le seul que les gouvernements sérieux puissent aujourd'bui désirer.

Depuis un an ees vérités paraissent mieux senties à Péterabourg, et le commerce, estet grande vole de la évilitation, prépare les rapprochements polítiques. Dans toutes les eirconstances, l'empeerur Nicolas r'est montré très-enpressé pour notre polítique sérieuse et toyale telle que le ministère et M. Guiron! Ya comprise. Tout récemment un traité a firê le rapports de navigation et de commerce entre les deux. États, et ce traité a motivé un échange de distinctions. M. de Barante a requ les insignes de l'ordre de Saint-André, et M. Kisseleff la grand'eroix de la Légion d'honneur. Je ne pense pas que ce soient là les indices d'une alliance exclusivement russe; nul ne la désire; elle est souvent un fardeau et rarement une nécessité: mais eet échange de bons procédés prépare le seul résultat appelé par tons les esprits sérieux, c'està-dire la bienveillance mutuelle entre les couroones et les rapports réguliers entre les deux gouvernements. Il appartient à M. Guizot de réaliser la pensée d'une situation mitovenne, digne et réservée, au milieu des grandes puissanecs. Ce n'est pas là ee qu'on appelle l'isolement. La France ne pent pas être délaissée dans les questions enropéennes ; tout ce qui sera réglé sans elle manquera d'équilibre, de darée, et surtout de force morale.

#### IX

## LE COMTE DE TORENO.

La politique traditionnelle survit heureusement à tous les turbulents épisodes que les révolutions lettent au monde. Certaines idées, certains intérêts ne peuvent pas mourir : les dynastics se modifient, les royales familles se succèdent; mais la permanence des traditions est la vie même de toute diplomatie dans les États fermement constitnés. Si la maison de Bourbou a subi les tristes caprices de la fortune dans sa lignée, les plans de Henri IV, de Richelleu, de Lonis XIV sont éternels, parce qu'ils se rattachent à notre existence de neuple, à notre eirconscription de territoire, à nos influences naturelles. C'est pourquoi les bommes d'État qui s'écartent de cette ligne ne vivent qu'un jour, comme les passions qui les soutiennent. Ceux-là sculs existent pour la postérité, qui marchent avec les idées de longue expérience.

Aujourd'hni, le paete de famille se reforme comme de lia-même, parce qu'il en moiss une ambition de ræe, un interfe celonif de dynasite, ambition de ræe, un interfe celonif de dynasite, sevient piete le part pour la fait en detror de set intérites naturels; à Naples, nous emorpsins de sarbusties et les cordes de 1812, polítique étrange, qui vais pour eveluite de Jerr Naples sons in main de terre, qui gouverne déjà le Portingal. Cest done le particular de la consistencia de la consistencia de la particular de la consistencia de la consistencia de la particular de la consistencia de la consistencia de la consistencia de particular de la consistencia de la consistencia de la consistencia de particular de la consistencia del la consistencia del la consistencia de la consistencia del la con et à Madrid, où notre influence va naturellement s'agrandir. Sur ce terrain, nous allons rencontrer l'Angleterre comme Louis XIV l'avait rencontrée, comme Napoléon la trouva plus tard. Rien ne change, comme on le voit, et ceux qui prétendent que 1789 a modifié la face du monde ne sont vrais que sur ce point, à savoir : que toutes pos faiblesses, nos imperfections viennent de là; nous ne sommes quelque chose qu'en nous senarant de cette époque de bronillons sanglants et de niais philosophiques. J'ai choisi la vie du comte de Toreno, moins pour suivre sa personnalité historique (qui n'a pas nne importance assez capitale pour nous occuper) que pour envisager la question espagnole tout entière, depuis l'époque des cortés de 1812 et la guerre de l'indépendance, événement auquel se méle le comte de Toreno, jusqu'à ce moment où l'on reparle du traité d'Utrecht. Les vieilles choses ne sont pas mortes, comme on le répète parmi les jeunes bien décrépits. Don José-Maria-Gnevoo de Llano, Ruiz de Sa-

ravia, viconste de Matarrosa, depuis comte de Toreno, était né à Oviedo, dans les Asturies, ce pays de montagnes qui fonenit à Madrid une grande partie de la classe laboricuse, les muletiers asturiens, les vendeurs d'aqua fresca célèbres jusque dans l'admirable roman de Bon Quichotte. Don José naquit quelques années avant la révolution française, en 1786, le 26 novembre, à la fin du règne de Charles III, roi travailleur clont le com est populaire en Espagne. Il alla faire ses études dans la Vieille-Castille, et se tronva tout jeune bomme, en 1808, lorsque le cri de l'indépendance espagnole se fit entendre pour secouer le joug fatal de Napoléon, Don José avait sucé dans l'air des montagnes une énergie de caractère et une surabondance de force; et, bien qu'à vingt-deux ans à peine, il se chargea d'insurger sa province et de l'organiser, dans cette guerre à mort que les guérillas déclarèrent à l'oppresseur de la patrie. Glorieuse épogne ponr la Péninsule (1).

Le nouvement d'insurrection qui s'étendait sur toute l'Europe, à cette époque, n'à aimais été par-faitement compris, et pour l'étudier spécialement en Epagne, il funt savoir que plusieurs écoles (il en Epagne, il funt savoir que plusieurs écoles (il en Papare, ai funt savoir que plusieurs écoles (il en Epagne, aimais en Epagne) es réstaitement an milien de la prise d'armes. Il y assit d'abord le mouvement religieux, denergique, puissant, les mouvement religieux, denergique, puissant, les moines, les frayles, si oxionaux en Epagne, chefs des bandes de géréfiles, béréques sous les rimites.

(1) l'ai cherché nonmoins à la faire comprendre dans mon travail de l'Europe durant le ceneulet et l'empire de Aupoléon. de Saragosse. C'était le parti véritablement espagnol, le parti peuple, celui qui délivra la patrie. Puis, à ses côtés, et marchant neanmoins à la délivrance commune, se trouvait une école libérale et spéculative qui spécialement dominait dans les cortes de Cadix. Le xvius siècle avait laisse quelques empreintes en Espagne dans les hommes de seience, d'éducation polie; le comte d'Aranda les avait favorisées, et ces idées, survivant à l'époque de la révolution française, s'étaient infiltrées dans les traditions historiques, popularisées par la Teoria de las Cortes, du chanoine Mariana. Ce parti, enthonsiaste des formes constitutionnelles de 1789, sacrifiait en échange les sueros de chaque ville, de ebaque province. En 1808, ces deux nuances se confondaient dans une même énergie contre la tyrannie de Napoléon et le gouvernement de l'imbécile Joseph; plus tard elles devaient se retrouver dans une lutte politique.

Le comte de Toreno appartenait essentiellement au parti philosophique de l'Espagne; son éducation l'avait façonné à ces tides de réforme politique et ecclésiastique que le comte d'Aranda avait mises à la mode, et presque anssisto en le voit en rapport avec l'Angeleterre, habile à exploiter la tendance des Espagnols contre l'action française.

Curieuse étude à suivre, que eette alliance des intérêts anglais et de ceux qui s'appelaient les libres penseurs du xviue siècle! C'est don José qui se charge d'alter sollieiter, à Londres, les secours nécessaires pour l'insurrection des Asturies; il négocie, et se fait, dès ee moment, le partisan passionné des Anglais. De Londres désormais vient son appui et sa protection. Si les moines (les frayles), vrais Espagnols, conservent une vieille et nationale antipathie pour les habits rouges, il n'en est pas ainsi des philosophes aux eortés; aussi, pour récompenser le zèle de don José, l'Angleterre favorise son élection, à l'âge de vingt-cinq ans à peine, pour les grandes cortes de Cadix. Il était alors colonel dans l'armée nationale, ou, pour parler plus exactement, chef d'une de ces bandes de guérillas qui harcelaient les armées françaises; à cette époque, les fonctions et le devoir étaient complexes, parce que tous les députés aux cortes appartenzient à l'armée on aux ordres religieux, qui étaient aussi une armée. A Cadix, don José se révéla immédiatement dans son amour pour les deux idées inséparables, le xviiie siècle et l'Angleterre ; il se prononça comme l'ennemi le plus vif des institutions monacales, et le partisan le plus chaud de l'Angleterre. Il attaqua l'inquisition, s'efforcant ainsi d'enlever à l'Espagne son caractère, sa force de nationalité, pour en faire uu second Portugal sous la domination des torys ou des whigs, avec une flotte auglaise à Cadix ou à la Corogne. Cette situation, prise dans les cortes de Cadix, amena la disgrace du comte de Toreno lors de la restauration de Ferdinand VII, prince qu'il faut aujourd'hni juger avec impartialité dans ses aetes comme dans sa politique. Le nouveau roi d'Espagne n'était pas un homme aux idées étendues, d'un vaste développement d'intelligence. mais il avait deux sentiments très-exclusifs; il était Espagnol et Bourbou; Espagnol avec tous les défauts et les qualités de ce caractère national : de la paresse nonehalante et une énergie abrupte, de la familiarité domestique et du despotisme oriental, quelquefois de la eruauté comme un chef de guérillas ou un picador de taureaux. Il était Bourbon par son indicible tendance envers sa race, par l'orgueil de sa maison, par l'amour de la vieille monarchie, et une répugnance invincible pour les nouveautés libérales; religieux par la pensée, liecucieux par la parole, Espagnol, et cela comme le muletier des Asturies , ou la manola de Madrid, ou le hidalgo d'Andalousie, Ferdinand VII, avec une sagacité instinctive, sut parfaitement distinguer, en 1814, les vrais libérateurs de la patrie, les vieux Espagnols, en armes pour elle, de ces turbulents députés des cortes qui s'étaient ligués avee l'Angleterre pour faire triompher ses idées et sa domination, plus encore que la nationalité espagnole. Don José, appartenant au parti des libéraux anglais, fut obligé de quitter l'Espagne, et vint alors se réfugier à Paris. C'était l'époque de ees conspirations ardentes qui se liaient au sonlèvement général de l'Europe. La constitution des cortés devint alors à la mode; on la proclamait partout en vertu de l'insurrection militaire, à Cadix, à Naples, à Lisbonne. Par ses prouesses et ses antécédents, M. de Toreno devait seconder de toutes ses forces ce qu'il appelait les espérances de sa patrie. Après la campagne de 1823, le systême national des Bourbons triompha; le paete de famille recut sa complète exécution par l'expédition de M. le due d'Angoulème et la chute des cortès de Cadix.

Mon Bien! di la vicillé code libérale a vani pas tout corromps, les idées et les faits, ou verrait combien la maison de Bourbon flut nationale, et aver quelle persèreme celle avait compris les intérêts et les traditions diplematiques du paysitérêts et les traditions diplematiques du paysles cortes, et réabilité récrimand VII, quel écait son hat? Une vigoureuse latte contre le système agais qui, à l'étide de la constitution, voulait s'emparer de l'Espagne comme il avait fait pour le de 1890; Caumin n'avait-il pas montré bustes set de 1890; Caumin n'avait-il pas montré bustes set

CAPEFIGUE. - LES DIPLOMATES.

colères o jiet toutes ses menuces? La resturriou de Ferdinand VII ue fut donc que le triamphe du système français; si l'on suivait une à une les questionn diplonatiques depuis un siéce, on ver-rait que la grande plaie pour notre France a été l'inflancené para phisiopolique et libéral. Au xuru siécé, il veudait la patrie à Frédérie et à Carrier, et, quo sa restantation, il ettil prostemé aux pieto de l'Angleterre pour la supplier d'un-problème l'ambre famigaire de privater en Engager, prostiluée, la révolution parfait uéanmoins de sa vertu et de ca ladeste patricique;

En 1826, alors étudiant à Paris, le rencontrais souvent, à la Bibliothèque du Roi, deux hommes fort modestes, qui visitaient ses longues et savantes galeries, sous la direction du prodigieux Van Praet; l'un et l'autre parlaient français avec une accentuation espagnole, gutturale, un peu étrange (et qui dans l'espagnol vient de l'arabe). C'étaient M. Martinez de la Rosa et le comte de Toreno. Tous deux s'occupaient d'érudition et d'histoire : Martinez de la Rosa, Grenadiu d'origine, révait de son Alhambra, de ses souvenirs moresques, de ses églises dentelées; Toreno, qui avait uno viguent plus grande dans l'esprit, des fibres plus vivement émues par les choses politiques, préparait son Histoire du soulèvement de l'Espagne sous Napoléon. Nul n'était plus capable de suivre et d'accomplir une pareille tâche; acteur dans le monvement, soit à l'armée, soit dans les eortes, homme politique avant tont, le comte de Toreno avait pu comprendre la cause et le développement de cette belle guerre de l'indépendance, qui brisa le prestige de Napoléou; Martinez de la Rosa faisait des drames, de la poésie, de la simple littérature; il se délassait dans l'exil; Toreno ne cessait pas de faire de la politique. C'était un caractére préoccupé, absorbé par les événements de sa patrie; soldat et orateur, il révait le rôle de Thucydide dans le récit des guerres nationales auxquelles il avait assisté.

Cependant les éveuements marchairen dans la voie que pouvait désière le comé de Toreno. A Paris, éclatait la révolution de 1830, et le parti de rélugiée supposto pat sulter cette castatophe terrible, comme le précurseur d'une révolution semblade dans la feminisal. Le soi récinaul VII, impiriet, maisorif, avait époses une princessé jenne, exites, qui exerciti un grande paissance sur son service, qui exerciti un grande paissance sur son les rapports doctiveres invandant un pou diseales rapports doctiveres invandant de particular bourton, il ca révolut un changement sensible dans le vieil espirit espaços. Le roi fut entrainé, domnié par les événements; les flereires entoque-

rèrent la reiue Christine, la prirent non pasconme but, mais comme moyen d'arriver à leurs desscins, et lorsqu'à la mort de Ferdinand VII, a fallut soutenir les drois de l'infinnte, la reine donarière fut obligée de recourir à l'appai du parti libéral modère contre les cardistes. A cette époque commence une ère nouvelle pour l'Espagne : plusieurs systèmes et puisserus bounsear arrivent qui vont s'emparer du terrain de la politique.

En première ligne, M. de Zea, l'esprit de tempérance diplomatique dans la révolution, libéral à la façou de M. Decares en 1818; ses longs rapports avec la Russie lui avaient donné une empreiute européenne. Dans un état de société calme, régulier, M. de Zea cut été sans doute l'homme le plus capable de réaliser un bon système de gouvernement; mais au centre de l'Espagne en feu, où étaient et où pouvaient être les modérés? Garder un milieu quand la guerre civile est flagrante, cela est impossible; le milieu n'arrive qu'après les longues luttes, quand les ames sont fatiguées. M. de Zea, qui aurait pu beaucoup avec Ferdinand VII, uu peu libéralisé, à la façon de Louis XVIII (M. de Zea avait quelque chose du comte d'Aranda), était incapable de dominer les hommes et les événements tels qu'ils se produisaient, avec toute l'énergic des guérillas et de la guerre civile, la lutte des serviles et des negros.

Martinez de la Rosa arrivait avec une plus grande réputation révolutionuaire que M. de Zea, car il avait souffert et subi la persécution pour la eause commune; son nom se liait à la mémorable époque des cortés : n'avait-il pos eu un moment meme le portefeuille des affaires étrangères? Mais les services antérieurs, incontestés, ne suffisent pas toujours aux partis, qui veulent vivre avec le temps actuel et satisfaire leurs intérêts et leurs passions présentes; ils regardent moins ee qu'un homme a fait ou souffert pour eux qu'ils ne s'inquiétont de ce qu'il fera. Or, par tempérance de caractère, par douceur, ou, si l'on veut, par faiblesse. Martinez de la Rosa n'était pas capable de servir les vues réactionnaires du parti libéral. Celui-ci voulait des mesures vigoureuses, l'application de certains principes contre les hommes, et il ne lui donnait que des discours; l'auteur de l'estatuto real crovait que cette charte était un progrès suffisant pour les idées et les intérêts. Ce u'é-

lait pas assez pour la révolution.

Il fallait donc s'adresser à des caractères plus en avant dans les conditions mêmes de la révolution politique que subissait l'Espagne. Tant que M. de Zea gardait le moinstère, il avait cru indispensable d'éjoiner de Baderid MM. Martinez de la

Rosa et Toreuo. L'un et l'antre, revenus de l'exil à l'étranger, s'étaient rendus dans leurs provinces, et le comte de Toreno avait pris une grande influence dans les Asturies (les provinces sont une pnissance en Espagne). Bientôt élevé à la dignité d'afferez mayor, il seconda le developpement du parti de la reine, comme l'espérance du mouvement libéral. A la mort de Ferdinand, le comte de Toreno fit partie de la députation qui vint complimenter l'infante sur son avenement à la eouronne. Élu député, il siègea dans l'assemblée des procuradores, et de ce poste il entra bientôt dans le cabinet comme ministre desfinances, car il avait développé à la tribune une ecrtaine aptitude d'examen et de rigueur dans l'appréciation des comptes. Est-ee une fatalité? Coux qui dans les causes révolutionnaires se disent les purs, les désintéressès, se trouvent presque toujours mêlés à des opérations compromettantes pour la moralité. A ce point de vue, M. de Toreno, comme Mendizabal, fut aeeusé d'être un des grands agioteurs de l'Espagne. Sa direction des finances fut très-sévèrement jugée; les emprunts laissèrent sur lui de fâcheuses empreintes. Alors, sans doute, et pour faire excuser cette partie douteuse de sa vie, M. de Toreno se ieta dans les exagérations du principe révolutionnaire, moyen souvent babile de faire excuser par les partis les petits péchés ailministratifs ; faites des concessions de principes, les partis vous en feront d'une autre nature ; qu'on soit un homme sans scrupules, qu'importe! les opinions passionnées vous le pardonueront bien, pourvu que vous soyez pour elles ardent, dévoué. Il fut donc à peine question des tendances du comte de Toreno dans ses opérations financières, et il fut porté à la présidence du conseil, parce que la révolution en avait besoin dans ses desseins politiques.

Triste époque alors pour l'Espagne! La dispersion des ordres monastiques, la confiscation des biens du clergé; on dépouillait les églises des vases saerés. On fit de la monnaic de toutes choses : les biens des couvents furent vendus au profit de l'État; l'Espagne en fut-elle plus riche? Aucunement; les tableaux de ses grands mattres furent partout dispersés; les mécréants et les juifs se disputerent les dépouilles des églises. Et quant à la présidence du conseil du comte de Toreno, voici ee qui se passait : c'était l'époque des plus grands efforts et des sucees incontestés de don Carlos; si les affaires de ec prince avaient été bien couduites, s'il y avait cu de l'ordre dans ses finances, de l'unité dans ses conseils, de la modération dans la pensée, il aurait infailliblement vainen. Heureusement pour la jeune reine Isabelle, il se révélait au moins autant d'intrigues

dans le cabinet du prétendant que dans le minitère de la reine; or la erinite du triumphe possible de l'on Carlos devait donner plus d'énergie, plus d'audrea au parti des libreaire; on accessit la reine régente d'être d'accord avec les cardistes, de ne point donner asse de vie et de mourement au principe révolutionnaire, la force active contre dou Carlos. De la cette guerre sourde qui était faite aus prévogatives de la couronne par un parti puissant.

On était done partont dépassé; le règne de M. de Zea n'avait été que d'une courte durée, Ces temperances de caractère ne convenaient plus à la situation des esprits ; après lui, était venu le mou, le timide Martinez de la Rosa, révolutionnaire en théorie, conservateur de fait. Le comte de Toreno, qui lui avait succédé, ne pouvait donner ui plus de force ni plus de tenue au gouvernement de la régente; tôt ou tard, celle-ci devait être dominée par les deux forces qui triomphent et s'élèvent nécessairement dans les révolutions : la parole et l'épée, les assemblées et un soldat. Ainsi, le système des cortés et la dictature d'Espartero devaient apparattre comme les conséquences de la situation au milieu de l'Espagne agitée. Le comte de Toreno se serait parfaitement accommodé des eortès de 1812, dont il avait fait partie, et, en général, nous appartenons toujours un peu aux premières impressions de notre vie. Mais cette anarebie des cortés (qui n'était pas un gouvernement) devait bientôt faire place à la dietature d'Espartero, paree que, dans le fait, eclui-ei allait rendre un service incontesté à la révolution espagnole, en la délivrant de son puissant et véritable danger : l'armée de don Carlos, La dictature d'Espartero venait de cette origine, rien ne devait lui faire obstacle d'une manière sérieuse ; aussi, le règne constitutionnel de M. de Toreno, de très-courte durce, fit bientot place à ee singulier M. Mendizabal qui promettait, en charlatan, la guérison prochaine des plaies de l'Espagne; il travailla en juif, en banquier, et Toreno céda la place à un exploiteur plus hardi et plus habile, qui aecomplit le pillage des égliscs et suspendit le payement des impôts en Espagne, pour se mettre plus complétement saus doute à la discrétion des Anglais.

A cette époque, le counte de Toreno commence à preadre une certaine expérience des bommes, éprouve un vériable dégont pour les idées et les formes révolutionnaires qui déloritent. Comme tous les espris éclairés, impartiaux, il est profodément affecté des seéues de la Granjia; exte révoite de soldats, ectte scienc du Bis-Empire, n'allait point à son caractère tout rationnel et plein d'études; esprit métaphysique, comme un grand nombre de députés surs et fermes de l'Espagne, il apercut la nécessité de mettre uue digue à ces sauvages iusurrections, et, membre des cortès, il vota dès lors avec les modérés. Puis, quand il vit ces jeunes priucesses captives, cette reinc régente expulsée par le pouvoir des soldats, il offrit ses services avec loyauté à Marie-Christine, et il partit avec un congé de santé pour Loudres et Paris, sans doute afiu de juger par lui-même les intentions do ces deux cabinets, les éclairer sur la véritable situation des Espagnes, et demander appui pour le pouvoir légitime. A Londres, le comte de Toreuo avait laissé d'anciennes affections, vieilles comme l'époque de la guerre de l'iudépendance ; la manière dont il avait parlé de la puissante adhésion de l'Angleterre, dans sou livre sur la guerre de 1808, avait été applaudie par le duc de Wellingtou et les principaux chefs de l'armée auxiliaire. Il vit bien que l'Angleterre, surtout, désirait garder une certaine influeuce sur les affaires de la Péniusule, Comme toujours, le comte de Toreno ne s'y opposait pas ; puis il viut à Paris étudier les véritables intentions du cabinet, en même temps que ses goûts littéraires et son aptitude d'histoire le portèrent vers les recherches sur un point qui avait bien sa portée politique alors, j'entends parler de l'Histoire de la domination de la maison d'Autriche en Espagne. Cette étude, le comte de Toreno la suivait avec prédilection ; le crois qu'il y apportait une intention secrète.

Pour expliquer le but et la pensée de ce livre que se proposait d'écrire le comte de Toreno, il faut d'abord poser en fait qu'à ses yeux la cause du prétendant était perdue, et que, selon lui, il ne pouvait plus être question de son droit à la couronue d'Espagne. Dès lors, ce droit reposait sur la tête des deux ieunes infantes, la reine Isabelle et sa sœur; et puisque tôt ou tard il fallait songer à un mari de la reine, la question était de savoir daus quelle lignée, dans quelle maison on choisirait ce mari. Les uns penchaient justement vers la maison de Bourbon, comme une continuation traditionnelle du passé; les autres désiraient un prince d'Allemagne, peut-être même un Autrichien; et des lors on voit toute l'importance politique qu'allait prendre le livre du comte de Toreno, puisqu'il allait rappeler l'époque qui avait vu réguer la maison d'Autriche en Espague. Cette époque était brillante, splendide, et je crois que le conste de Toreno, un pen dans les opinions anglaises, voulait broder son œuvre pour constater que la décadence de l'Espagne datait du jour où la maison de Bourbon l'avait gonvernée. Mensonge de parti : cette ruine venait de la révolution fran-

caise; l'historien aurait élevé si haut la race flamande de Charles-Quint, aux dépens de la race française de Louis XIV, qu'on aurait pu comparer les deux époques; point de vue faux, sans doute, mais qui aurait singulièrement aidé les idées de mariage telles que l'Angleterres pouvait les eutendre après la ruine des espérances de don Carlos.

Quoi qu'il en soit, à son passage à Paris, le comte de Toreno se livra à des recherches considérables dans les précienses archives, et la France lui ouvrit libéralement ses trésors de pièces diplomatiques. La révolution d'Espagne avait pris alors une tendance si désordonnée, que les esprits de tempéranee s'en étaient séparés avec effroi : l'insurrection de la Grania marque le commencement véritable de la dictature militaire: en vain la reiue Christiue veut lutter contre le général victorieux qu'entourent les passions populaires et qu'elles exalteut comme un héros. Espartero, par le fait mattre des destinées de l'Espagne, y règne par les juntes et l'armée; la reine Christiue cède et résiste tour à tour, ne songeant plus qu'à une abdication politique pour laisser passer l'orage. Ce fut durant cette époque si agitée que le comte de Toreno resta à Paris, tout eutier livré aux études sérieuses, et y cherchant une distraction qui ne manque jamais aux esprits d'élite fatigués de la politique. Nul ue counaissait mieux l'état des partis, la situation des opinions ardentes ou découragées dans la Péninsule; il devint souvent l'intermédiaire de la reine Christine, qui l'éleva à la grandesse en 1859. L'Espagne commençait alors une ère toute nouvelle sous l'empire de la constitution si imparfaite de 1837; tous les fermes esprits sentaient la nécessité de réprimer les juntes provinciales : don Carlos venait de trouver un refuge en France. La dictature d'Espartero devait cesser à son tour, parce que toute violence amène avec elle-même une réaction, et qu'il n'y a pas de despotisme militaire, quelque tendu qu'il puisse étre, qui n'ait son terme. On songeait donc séricusement à une solution quelconque des affaires d'Espagne; les esprits sérieux s'y préparaient. Cette solntion se rattachait à la situation des affaires intérieures et des relations à l'extérieur, c'est-à-dire à la forme, à la garantie des constitutions et à l'action régulière des pouvoirs les uns envers les autres, puis à l'influeuce que l'Europe pouvait exercer sur le mariage de la jeune Isabelle. L'exil de la reine Christine, son séjour à l'étranger, ne pouvait être qu'une situation passagère comme le pouvoir absolu d'Espartero; la reine douairière devait être rappelée en Espagne, soit par un mouvement de peuple, soit par un mécontentement d'armée. Dès que la cause de don

Carlos était finie, il n'y avait plus à examiner que cette seule question : fallait-il préférer un régime militaire invoquant partout l'appui de la violence. à la tempérance du système de la reine Christine, plus habite, plus réfléchie qu'on ne le croyait généralement? Restait encore un seul obstacle à cette autorité de la régente, c'était sa position non avouée avec celui qui depuis a pris le titre de duc de Rianzarès. Cet embarras, on ne se le dissimnlait pas, meme aux Tuilcries, était sérieux, parce qu'il autorisait les invectives, les aceusations, les injures du parti de la révolution, trop heureux de flétrir une tête couronnée et d'appeler la reinemère madame Muñoz. A la cour de France, où l'on aimait véritablement la reine Christine, on lui conseillait la consécration d'un mariage qui seul pouvait légitimer une position équivoque; et pour cela on offrait l'influence des relations avec Rome, de nature à faciliter les dispenses pour un mariage secret.

Ce n'était là qu'un premier aspect de la question auquel le comte de Toreno s'était parfaitemeut associé; l'autre, plus considérable, était le mariago de la jeune reine Isabelle, et divers systêmes se trouvaient en présence. La France, sortie du chaos, commençait alors à comprendre toute la grandeur de la maison de Bourbon, et les études historiques de M. Guizot favorisaient la puissance des idées traditionnelles. Le système français par rapport au mariage était celui-ci : « Nous no voulons qu'une seule chose, que la jeune reine choisisse pour époux un Bourbon. » Ici la difficulté se subdivisait encore : ceux qui voulaient une fiu à tout principe de guerre civile en Espagne, soutenaient que le meilleur parti à prendre était d'unir le fils atné de don Carlos à la reine Isabelle: mariage qui , favorisé par l'Europe , trouvait un double obstacle : d'une part, le parti de dou Carlos se montrait difficile sur les conditions d'une abilication royale, tandis que les révolutionnaires modérés, tels que Martinez de la Rosa, Toreno, ne voyaient pas assez de garanties dans une transaction qui, en définitive, mettrait le pouvoir aux mains des carlistes. La combinaison Bourbon (rien que Bourbon) n'en demeura pas moins celle de la cour de France; et ici point de limites ; que ce fut un prince de la maison de Naples, de Lucques, d'Espagne ou d'Orleans, peu importait encore pourvu que le principe établi fut sauvé. Telle était l'opinion personnelle aussi de la reine Christine, et elle y rattacha facilement Martinez de la Rosa et Isturita; le comte de Toreno ilemeura neutre, parce qu'il avait un irrésistible penchant pour les idées anglaises.

Ces idées anglaises qui ont de la tenue, de la

persévérance, voulaient arracher l'Espagne au pacte de famille, et l'on doit se rappeler qu'en 1814 la cour de Londres en fit une condition du traité de paix qui rendait la couronne à Ferdinand VII. L'Angleterre, placée sur le même terrain que dans la guerre de la Succession au dixhuitième siècle, désirait un prince allemand sur le trone d'Espagne; elle espérait éteindre de cette façon les ilerniers germes du pacte de famille, et ce principe elle le popularisait à l'aide de la plus ardente faction révolutionnaire sous Espartero. L'Angleterre insinuait aux patriotes progressifs que renouer avec la maison de Bourbon, c'était placer l'Espagne dans un état de suiétion constante à l'égard de la France; qu'elle ne devait pas être une auxiliaire, mais une natiou complétement indépendante : avec un roi étranger d'origine on serait toujours mattre de la politique du pays, tandis qu'avec un prince do la maison de Bourhon on devrait attendre les ordres et les iustructions de Paris. L'Angleterre offrait toutes les garanties au parti des cortés s'il acceptait le prince de son choix ; la succession d'Isabelle étant fondée sur les coutumes antérieures aux lois béréditaires de la famille des Bourbons, pourquoi u'irait-on pas jusqu'au bont dans cette voie ouverte en 1833, et ne continuerait-on pas ce principe par un mariage en dehors de leur ligne? Ces idées, je le répète, avaient séduit le comte de Toreno, et dans ce hut on le voit travailler avec ardeur à son Histoire de la domination de la maison d'Autriche en Espagne, pour en relever l'éclat et la spiendeur. Il ne faut pas non plus oublier que les premiers rapports du comte de Toreno avaient commencé avec l'Angleterre, et ces impressions ne s'oublient jamais, lorsque surtout elles se mélent aux héroiques efforts de la patrie. Le comte de Toreno vint sièger aux cortès

de 1810, fort considéré par la reine, et conservant ses alliances, ses principes, ses opinions d'un libéralisme tempéré. Une certaine inquiétude d'esprit lui faisait incessamment quitter l'Espagne pour visiter tour à tour la France, l'Angleterre, l'Italie, où il allait autant pour les hesoins de sa santé que pour recueillir les matériaux indispensables à son vaste travail. Dans ces anuées de voyage, il avait assisté, lointaiu spectateur, aux tristes et étranges événements de la patrie : il avait vu la régente d'Espagne exilée à Paris, toujours active et pleine d'espérance, Espartero dictateur, Arguelles petit tyrau, alguazil de tutelle, les cortès et les juntes, la fusion momentanée du parti carliste et du parti de Christine, princesse faible dans son intérieur, mais bardie et eutreprenante dans les questions d'État. Le comte do

Madrid.

Ce rétablissement de l'autorité de Christine faisait nattre plusieurs questions qui se liaieut aux contumes, aux lois traditionnelles de la monarchie espagnole, et la première était la forme de constitution qui scrait préférée. Au milieu de toutes les mauvaises idées de gouvernement, l'Espagne, qui par ses mœurs ne ressemble à aueun autre pays, subissait ce criterium universel, la eonstitution anglaise, que l'engouement du dixhuitième siècle a jetée sur tant de nations ; et ce balancement des pouvoirs n'allait à aucune des eoutumes castillaues. Les mœurs de l'Espagne ne se prétaient qu'à une double combinaisou politique, le roi net, les priviléges provinciaux, priviléges que contenalt l'action religicuse. Il n'y avait pas eu Espagne les premiers éléments d'une chambre des pairs considérable, car la vieille grandesse était affaiblie ou éteinte. Quant à la ehambre des procuradores, elle ue scrait qu'une représentation ardente et factionse, ou bien une chambre complétement annulée. La reine, appuyée sur l'école de MM, de Toreno et Martinez de la Rosa, ne pouvait pas abdiquer eette forme représentative d'une manière absolue, car elle était l'œuvre et l'idée prédominante de ses amis. Sa politique des lors fut d'affaiblir, d'atténuer autant qu'elle le pouvait le mauvais esprit des deux chambres. Quand on ne peut détruire les institutions fautives, le meilleur parti à prendre c'est de lenr enlever leur côté apre, actif, influent, de les empécher enfin de produire le mal.

La seconde question, celle du mariage de la teune Isabelle, se présentait non moins sérieuse. et il faut dire par quelle phase elle avait passé. En 1841, lors de l'exil de la reine Christine, on était revenn au mariage avec l'infant Carlos, fils du prétendant, et le motif de ce rapprochement se trouvait dans l'impérative nécessité de s'anpuyer sur nne opinion influente. En Espague surtout, deux grands partis étaient en lutte : le milieu était encore faible, indécis; on devait donc opter entre le mouvement Arguelles-Espartero et les carlistes, avec lesquels la reine Christine s'était déjà mise en rapport à Paris. La base d'un arrangement devait toujours être le mariage du fils de don Carlos avec la jenne reine Isabelle, Narie-Christine y était complétement décidée. L'école du comte de Toreno et de Martinez de la Rosa se dessina naturellement comme un obstacle, non point au mariage en lui-même, mais aux conditions d'après lesquelles il serait conelu. On reprit l'éternelle question de savoir si le prince Carlos-Luis scrait roi d'Espagne ou sculement mari de la

Toreno salua done le retour de la reine-mère à | reine. Le prince, je le erois, passait condamnation sur le simple mot; mais ce qui lui importait surtout, c'était de savoir la position qu'on ferait en Espagne au parti qui avait servi ses intérêts, Quelle forme de gouvernement serait adontée à Madrid? N'y aurait-il aucune modification à ce système constitutionnel d'assemblées et de chambres, en si compléte opposition avec les mœurs de l'Espagne? Ne vaudrait-il pas mieux revenir aux priviléges des provinces, aux institutions religicuses, aux formes autérieures de la monarchie? Autour de lui, dou Carlos avait des amis, des serviteurs fidéles : qu'en ferait-on? « Il ne doit v avoir ui réaction, ni même de restauration. Sur ee point insistaient spécialemeut MM, de Toreno et Martinez de la Rosa, représentant les intérêts modérés des cortés. Toute négociation fat donc brisée, quoique le gouvernement français s'intéressat vivement à une solution si partieulièrement satisfaisante, pourvu qu'elle admit un second mariage avec un prinee de la maison de Bourbon pour l'infante sœur de la reine. Il fallut recourir à des combinaisons nouvelles : et ici encore deux systèmes se trouvaient en présence, toujours dans les mêmes tendances que lors de la guerre de Succession; les choses ne changeut pas ainsi en diplomatie. L'intérêt français se résuma dans un double mariage tuut favorable à la maison de Bonrbon; l'intérêt auglais dat, au contraire, se résumer dans un mariage germanique.

Ce fut dans le but de ces négociations que le comte de Toreno visita plusieurs fois encore l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie. Quoique, par ses principes et ses antécédents, il appartint au parti philosophique, il avait essayé également, à Rome, une négociation que la reine Christine avait tout à fait à cœur ; c'était la reconnaissance et la béuédiction de son mariage secret avee le due de Rianzarès. Il se passait un fait fort triste dans l'Espague catholique; ce pays, où les émotions religieuses sont si puissantes, avait été mis, par la faute de son gonvernement, dans une sorte d'interdit avec Rome. Le Portugal avait obtenu son concordat, quoique sous l'influence de la domination anglaise, et l'Espagne vivait comme en dehors de l'Église. La reine Christine mettait done un haut prix à obtenir à la fois la bénédiction de son mariage et la réconciliation de l'Église espagnole avec le saint-siège. En vain la négociation fut ébanehée par le comte de Toreno : sa solution était réservée à un négociateur plus catholique, qui visita l'Italie deux ans plus tard (1). A

(1) Le due de Gor, je crois, qui a présidé la chambre des pairs, et que je rencontral en Italie en 1845.

son retour de Rome, le comte de Toreno séjourna quelque temps à Paris. La maladie dont il était atteint fit de visibles progrès, et il y monrut dans l'hiver de 1815, avec la réputation d'un bomme d'érudition et d'esprit, gâté par deux idées, la philosophie du dix-huitième siècle et la manie du système représentatif appliqué partout et à tout, L'école de M. de Toreno était une nuance de celle de M. Martinez de la Rosa, plus prononcée dans le sens du libéralisme. En vicillissant, M. Martinez de la Rosa était devenu plus monarchique; le comte de Toreno gardait ses souvenirs des cortés de 1812 avec un caractére plus courageux, plus imprudent, en mémoire de sa première éducation militaire. M. Martinez de la Rosa, comme M. Isturitz, sut parfaitement s'accommoder des formes

monarchiques, tandis que le comte de Toreno

crovait possibles les idées des cortès de 1812. An reste, ce qui se passe en Espazne constate que les mœurs des peuples, quelque violence on'on puisse leur faire, restent toujours les mêmes; elles éclatent et triompbent tôt ou tard. Est-ce que, de bonne foi, l'Espagne possède le système représentatif, avec ses libertés nécessaires? Nullement. Aujourd'hui c'est un dictateur qui prend le pouvoir, arrête et fait fusiller les jonrnalistes; le lendemain, on percoit l'impôt sans le vote des chambres; un général établit la censure de sa propre autorité ; nne feuille déplait, on la supprime; un homme est-il suspect, on l'arrête sans ménagement. C'est donc absolument ce qui se passait sous le roi absolu, avec cette seule différence qu'il y a d'autres noms, des semblants de liberté, et, comme conronnement, un peu de gnerre civile, nne dette accablante, des impôts difficiles et la misère du peuple. Il faut espèrer que cet état de choses aboutira enfin à la véritable théorie monarchique. Déjà l'idée de Louis XIV se réalise : la maison de Bourbon en Espagne triomphe par un double mariage. Les factions germanique et anglaise vienment d'être vaineues sur le champ de bataille des négociations diplomatiques. Reste maintenant à dompter la force et la pensée révolutionnaire, qui se mettrait fort voloutiers au service de l'étranger. On l'a vu au temps d'Espartero. Il se manifestait alors la plus touchante harmonie entre les hommes qui fusillaient à Madrid, mitraillaient à Barcelone, et les républicains à Paris. Espartero était le béros de l'Espagne. Aujourd'hui, pour M. Thiers et ses amis, l'Angleterre senle a eu raison dans l'affaire des mariages, et lord Palmerston a été le seul ministre habile. Ce parti s'appelle pourtant national !

X

LES COMTES CZERNITSCHEFF, REMCKENDORFF ET ORLOFF,

AIDES DE CARP GÉNÉRATE DE L'EMPERETE DICOLAS.

Il peut paratire étrange que dans un live des la étracte la lisarpair de displantate curpétent, par loccupe des alies de camp gateiraux per le recupe de la faile de camp gateiraux peut de la companie de la companie de la companie de la companie de la conseil de la companie de

Cette contume est celle de la Russie. Certes le cabinet de Pétersbourg a eu et possède encore d'habiles diplomates. Pozzo di Borgo était une téte de grande tempérance ; le prince de Liéven, un homme de sens et de droiture; le comte de Bibeaupière offre une des longues expériences de diplomatie; le comte de Boutenieff est aujourd'hui en première ligne; le baron de Brunow est actif, ardent pour le service de son cabinet; le comte de Meden a beaucoup grandi à Vienne, Si le comte de Nesselrode pouvait joindre un peu plus de fermeté de langage à cette vaste science da passé de l'Europe, qui en fait une archive vivante depuis 1809, ce scrait un esprit parfait de tenue. Je crois donc que l'influence des aides de camp généraux de l'empereur tient à l'organisation même de la Russie, à ce système militaire qui ne reconnatt dans la hiérarchie que l'armée, et une seule volonté, le commandement de l'empereur. La diplomatie des aides de camp généraux est douc la plus souvent employée dans les affaires de cabinct; comme elle est l'expression de la pensée personnelle de l'empereur, et que cette pensée est absolue, prépondérante, quoique tempérée par les usages, je crois d'une grande utilité d'étudier la vie et de faire connaître la carrière des trois hommes qui se sont le plus rapprochés de la personne des empereurs Alexandre et Nicolas : je veux parler des comtes Czernitscheff, Benckendorff et Orloff, dont les nous ont si souvent retenti, mélés aux affaires européennes.

Dans les grandes parades, à Pétersbonrg, on

peut voir et suivre encore un officier général parfaitement conservé, d'une taille si svelte, gn'on jurerait presque celle d'un jeune homme; un soin excessif de toilette lui en donne toutes les façons; on dirait son front orné encore d'une belle chevelure; ses allures sont vives, saccadées; sa marche droite, son con parfaitement tendu. Cet officier général, c'est le comte de Czernitscheff, ministre de la guerre, aide de camp général do l'empereur Nicolas. Son nom est vieux dans les annales même de notre histoire : il n'est pas une des coquettes de l'empire de Bonaparte qui ne se souvienne du hel side de camp que l'empereur Alexandre envoya deux ou trois fois à Paris, comme un uouvean Potenskin, de 1810 à 1811. Le comte de Czernitscheff, célébre alors dans les salons, est né en 1782 ; déjà colonel-propriétaire d'un régiment de cosaques de la garde impériale, il fut chargé d'une double mission en France, presque comme tous les officiers russes, l'une publique, l'autre secrète. La mission publique consistait à porter nne lettre de son souverain à Napoléon; l'empereur des Français aimait ces ambassades familières qui venaient salner son pouvoir, alors qu'il se disait le neveu de Louis XVI et le successeur de Louis XIV. Ces sortes d'hommages donnaient un nonvel éclat à sa couronne; il la portait d'or, de fer, sous son aigle impériale. Napoléon, qu'on a voulu faire l'homme du peuplo, l'expression de la démocratic couronnée, était un suzerain tout bronze d'orgueit féodal, qui aurait fait revivre les fiefs, les titres, le droit d'atnesse. C'est le véritable et grand côté de ses œuvres, que la reconstitution de la société au point de vue aristocratique et religieux. Otez-lui cette grandeur, ce n'est plus que l'Attila tel que l'histoire nous le décrit, La mission secrète du comto de Czernitscheff était de s'enquérir réellement des forces quo le vaste empire français pouvait mettre en mouvement dans une guerre qu'on disait imminente depuis l'application du tarif russe et l'occupation du duché d'Oldenhourg. Alexandre, à la veille de grandes hostilités, désirait obtenir tous les renseignements indispensables pour échirer une campagne. Il n'y avait là nul abus du caractère d'envoyé. La diplomatie se permet ces sortes d'onquête; elle ne serait rien sans cela, et Napoléon ne s'en privait pas à Vienne, à Berlin, à Pétersbourg même, cités remplies de ses agents. Le colonel Czernitscheff, comme le prince de Metternich, fit de la diplomatie avec les graces de sa personne, et, dans cette société guindée et de fort mauvaise compagnie qui formait la cour des Tuileries, les bounes fortunes n'étaient pas difficiles, même tout à côté de l'emperenr.

Jusque-là tout était bien, si le comte Czernitscheff n'avait entrainé un malheureux employé de la guerre, nommé Michel, à lui livrer les états de la grande armée destinée pour la campagne de Russie. Ce fut par une singulière légèreté du comte que les traces en furent laissées lors de son départ. La police, qui avait quelques soupcons sur les rapports du comte Czernitscheff, fit visiter son appartement. On y trouva les fragments d'une lettre, et l'on fut bieutôt sur la trace des conpables. Le malheureux Michel expia son crime sur l'échafaud, et ce sang dut être un long remords ponr le comte Czernitscheff. En vain le télégraphe joua pour se saisir du jeune colonel : il avait déjà passé le Rhin, courant à franc étrier à travers l'Allemagne, avec les états de l'armée française.

On a dit que cette circonstance du grand larcin anx bureaux de la guerre avait fait modifier les plans de Napoléou, et contribué au manyais succès de l'expédition de Russie. Je n'attribue pas tant d'importance à ce fait : n'a-t-on pas écrit la même chose sur le plan de la campagne de 1815, livré avant la bataille de Waterloo? On le dira toujours après une expédition manquée. Les renseignements qu'Alexandre put se procurer ne changèreot rien aux grandes vnes stratégiques que Napoléon avait seul dans sa tête, et qu'il n'écrivait pas à ses hureaux. Tout cabinet intelligent sait d'ailleurs, à quelques hommes près, les forces de chaque État; si l'on peut obtenir plus de détails par la trahison, quant aux faits généraux, ils sont facilement pénétrés par chacun des intéressés. Ainsi, des l'origine de sa vie militaire, le comte Czernitscheff se mêle à des missions diplematiques. Il est preste, bardi, aimé des femmes, insimuant et poli. Puis, reprenant son rôle d'étatmajor et d'officier d'avant-garde, il fit avec distinction la campagne de 1812. Il y commandait un de ces grands pulke des cosaques de la garde qui firent tant épropyer de désastres à pos armées. Son caractère allait perfaitement à cette activité bouillante de la cavalerie légère. Quand les Russes débordérent sur l'Allemagno pour se joindre au grand mouvement de la délivrance, le géoéral Czernitscheff vint passer l'Elbe au-dessous de Magdehourg, et, avec sa division de cosaques, il prit part aux batailles de Lutzen et de Bautsen. Sa mission était de harceler, de pousser, d'enlever les convois : les bulletins de Napoléon le désignent toujours comme chef de partisans, avec tontes les épithètes de colère que l'empereur prodiguait aux ennemis redoutables. En 1815, quand nous manquions de cavalerie, les cosaques

étaiont d'infatigables et terribles visiteurs sous

nos tentes; le courage de notre belle et grande infanterie ne suffisait plus.

Tandis que le comie Cermitcheff faisit insicampage dans la partie aetre et d'avantegrele, le conte Atrandre de Benchenforf servait dans dorft, comme les Lièvres, paparisonent à la Livonie, province moité allemande, moité rause, qui garde aisit une physicomoir métangée des deux nationalités sits et germanique. Son père, service de Rouse con l'empereur Pant. Les Benchendorff et les Lièvres duient surtout simés de l'impératric d'arté Pedervons, a mére d'Atexandre, et que le cara chériasit d'une tendrema le l'année de l'arté pedervons, a mére d'Atexandre, et que le cara chériasit d'une tendrema le le non d'Alexandre. Secondre parent lisables

La révolution française avait jeté en Russie beancoup de gentilsbommes et de prêtres, qui s'étaient voués au service du souverain, les uns eu offrant leur épéc, les autres leurs études, leur science; l'abbé Nicole, que nous avons tous vu si aimé du duc de Richelieu, avait fondé un institut français pour la noblesse russe. Ce fut dans cet institut que le jeune comte Alexandre entra à l'âge de treize ans, pour en sortir à quinze, comme cadet dans le régiment Séménowsky (garde impériale). Sa fortnne y fut si rapide qu'à vingt-six ans déjà il était aide de camp de l'empereur Paul, qui, reconnaissant en lui du courage uni à la capacité, lui donna une mission en Allemagne, le grand pays intermédiaire que la Russie ménage avec tant de sollicitude dans ses rapports de diplomatie. La Russie, en effet, a une double destinée : l'Orient, pnis le centre de l'Europe ; pour une guerre d'Orient elle peut déployer ses immenses ressources, jeter des masses d'hommes sur le Pruth et même dans l'Asie Mineure; nulle puissance no peut sérieusement loi résister, la modération est la seule limite qu'elle doit s'imposer. Mais dans une guerre au centre de l'Europe, sa force n'est pas la même, car elle ne peut agir et se monvoir qu'avec l'Allemagne; jamais elle ne pourrait entrer dans une guerre sérieuse sans le concours de la Prusse ou de l'Autriche; admirable auxiliaire, elle ne saurait jamais être la tête d'une coalition. A ce point de vue, elle caresse, elle ménage l'Allemagne, qui pourtant ne l'aime pas, et dont elle ne pourrait être que l'arrière-garde.

La mission du jeune comte de Benckendorff, fort importante, se liait à la campagne de Souwarow: « Il fallait pénétrer l'esprit et la direction des cours germaniques dans une prise d'armes si capitale. » Eucore à Vienne, il reçut l'ordre de se rendre en Gréce pour essayer une alliance avec les populations chrétiennes, et préparre te soulivement des Souliotes. Enfin Benckendorff vint commander un régiment dans la guerre de Géorgie, ec thétire où s'essayent presque tous les officiers russes. Chaque nation choisit ainsi une écode de batalités, vértiable camp d'exercies où les armées apprennent les grands combats. Tel est Algre pour la France et la Géorgie pour la Russie.

Dans ces missions de confiance, le général Benckendorff fut charge d'organiser à Corfou les Sonliotes et les Albanais réunis sous la bannière russe. A ce moment l'Europe voulait sérieusement lutter contre Napoléon, et pour cela elle s'adressait à toutes les forces, à tous les auxiliaires ; les Souliotes et les Albanais étaient de braves soldats ; les Russes les armaient pour la cause commune dans le mouvement de délivrance. Le comte de Benckendorff resta dans le midi de la Russie durant toute la campagne si glorieusement couronnée par Austerlitz. Il ne parut en ligne dans l'armée russe que lorsque la Prusse, secouant enfin les liens impitoyables que l'empereur Napoléon lui avait imposés, se mesura si malbeureusement à Jéna. Alors le comte Benckendorff fut envoyé à Berlin avec une mission secrète de l'empereur, afin de promettre des secours actifs d'hommes et d'argent. Cette mission eut un plein succès, et dans la campagne de 1807 on trouve le général de Benckendorff comme chef d'état-major de l'armée de Tolstoy. Terrible choc que ce champ de bataille d'Eylau; ce fond de neige couvert de quarante mille cadavres, que Napoléon décrivait en artiste dans son hulletin; Friedland fit passer la victoire sous la tente de France, et Tilsitt vit deux empereurs qui se pressaient la main en se livrant les destinées du monde.

On entrait ainsi dans un état de paix et d'apaisement des âmes, après les excitations de la victoire. Le général Benckendorff, déjà fort avant dans les secrets de son souverain, fut adjoint au comte de Toistoy, qui recevait la première amhassade de Paris. C'était uu temps de jeunesse et de joie pour tous. L'empereur Napoléon, au fatte de la victoire, caressait tous les grands noms de l'aristocratie, les traitant avec les facons de Louis XIV; il fut poli, convenable avec les envoyés russes qu'il voulait attirer à son système. M. de Tolstoy précéda l'ambassade du prince Konrakin, et la mission de M. de Benckendorff finit avec celle de l'ambassadeur; alors il quitta Paris pour une campagne de Turquie, car telle est la destinée des officiers généraux russes : des batailles ils passent inopinément aux uégociations, Ils sont envoyés pour prendre une batterie ou obtenir un traité, et le caractère russe est si habile, si multiplié, qu'il réussit à tont cela.

C'est à ce moment que commence à paraître le conne évoird, aujourthui l'aide de raup fiveri de l'emperur Nicolas, et qui le mérite à jaste litre par un dévouement à louie épreur et um fidélié hors ligne. Le conne Orleil porte le sentiment d'obbissance à ses plus extremes limities. Le service de l'empereur pour lui est un culte; il est-uc comme lyaire plus est une culte; il est-uc comme lyaire plus est une culte; il est-uc comme lyaire est autorité dans les conseils, le conne Orleil met son home au compredie d'autorité dans les conseils, le conne Orleil met son home au compredie, d'entire no son souréain, et à lui obir : cela tient peutêre à son origin, je d'inir persque au son traditionnel qu'il porte.

Le dix-huitième siècle, et Voltaire spécialement, se sont beaucoup occupés des Orloff. Le philosophe de Ferney, spirituel et plat courtisan, comme d'Alembert et Diderot, vendait la vérité bistorique pour les médailles d'or de Catherine. Orloff était le favori de la czarine; pour Voltaire c'était un dieu. Les mattresses de roi, les favoris des impératrices, quoi de plus grand, de plus baut pour les encyclopédistes? On doit chercher l'origine des Orloff parmi les strélitz que la politique de Pierre 1er sacrifia aux besoins de son gouvernement et de la discipline militaire. Parmi ces soldata magnifiques que le czar se plaisait à exécuter de sa main, il en vit un d'un saug-froid si stolque, d'un courage si beau, qu'il l'appela auprès de lui. l'interrogea; et comme il fut frappé de plus en plus de ses réponses, fières et simples, Pierre le fit entrer dans ses gardes. A la troisième génération, nous tronvons un Grégoire Orloff. alors officier dans l'artiflerie russe; ses autres frères servaient dans les grenadiers; Grégoire fut choisi comme aide de camp du général Schouwaloff, grand mattre de l'artillerie; fortune rapide, et moins rare en Russie qu'on ne le croit : un soldat peut s'y élever haut par les services. par la fantaisie, par la fortune, plus capricieuse que toute chose. Sur ce point, le plus vaporeux, le plus fantastique des despotes, ce fut le comité de salut public, qui fit des généraux avec des sergents aux gardes françaises; tant il est vrai que tous les pouvoirs absolus se ressemblent; il n'y a pas loin entre madame Dubarry et Saint-Just; ils ne différaient que par les facons, et à tout preudre, je préfère celles de la favorite.

En Russie la force du corps, la finesse de l'espril, les passions et les sens servent également la destinée d'un soldat. Grégoire Orloff devint le favori de la princesse Kourakin, aimée de Schouwaloff, qui déjà ordonnait l'exil de Grégoire Orloff en Sibérie, lorsque Catherine, virement frappée

de l'audace de son regard, le fit entrer dans la conspiration qui devait lui assurer le nouvoir. Orloff fut le chef de ce grand complet, et comme récompense il recut le titre de grand mattre de l'artillerie, au lieu et place de Schouwaloff, et de plus l'amour de la czarine. Aucune limite ne fut mise des lors à l'ambition d'Orloff; le favori espéra tout, même la main de sa souveraine ; il la méritait! Quel courage pour réprimer les séditions armées! Partout Orloff se présente et paye de son intrépidité personnelle; puis il est négociateur avec les Tures, avec l'Autriebe; il fait la guerre sur terre et sur mer; et à la fin, lorsque la faveur l'abandonne, il voyage partont, en Allemagne, en Italie, en France, avec les pompes d'un souverain. Ce n'était point là une organisation vulgaire.

Un autre Orloff, Alexis, d'une taille de colosse, balafré comme le duc de Guise, seconda son frère, et de ses mains, dit-on, etrangla le jeune empereur Alexis daus sa prison. Caractére primitif et sauvage, son domaine fut la mer; amiral, il conduisit la flotte russe avec courage, Son frère Ivan fut le littérateur, le philosophe, l'ami de Voltaire et de Rousseau, et Wladimir resta lieutenantcolonel des gardes. Parmi la descendance de ces Orloff, il en est un autre dont la vie est plus curieuse encore; il prit le rôle de littérateur libéral sous la restauration : c'était Grégoire Wladimir Orloff, qu'on rencontrait en France, en Italie; vovageant en grand seigneur artiste, et s'entonrant de toutes les médiocrités littéraires des journaux du vieux libéralisme. Il écrivit sur la révolution de Naples en 1820, sur la peinture et la musique en Italie, avec des idées parfois justes, toujours empreintes de l'esprit du temps, si petit, si ctroit. L'esprit libéral caressait Grégoire Orloff, qui finit sa vie fort obscurément dans la grande dignité sénatoriale à Pétersbourg. Tels avaient été tous les Orloff : nul d'entre eux n'était vulgaire ; tous avec de l'énergie, de l'habileté, une finesse infinie, l'amour de l'État, le courage militaire; c'était la vieille peau russe.

L'aide de camp actuel de l'empreur Nicolation unite (virile, n'estap ad une hemale he lightime de cette famille; toutchis, i fluir ternaquer qu'en trussie la léglimide de missance n'a pas les mêmes privilèges qu'en France, et l'adoption, approuve au l'article de l'article de l'article de l'article de l'article de contre Carrinitcheff, i e comit o'blef de n' 1775; comme list. i set di sitspece de de 1812. Bientat le non qu'il portai, la vient de 1812. Bientat le non qu'il portai, la vient primite d'épolyce sons la tonce, le firet authori à la personne de l'empreur Alexandre, non parie morre comme de de camp, mais comme simble officier d'état-major. Le comte Orloff est plus d'une fois cité dans les bulletins russes pour son coup d'oril et son intrépidité au champ de balaille. Les malheurs si déplorables pour nos armes dans la campagne d'Allemagne et de France amenèrent les alliés sous les murs de Paris : à cette époque de si lamentable souvenir, la Russie, entre toutes les puissances, s'était montrée la plus modérée, la plus exempte de projets amhitieux; elle avait besoin que la France fût forte dans la balance générale de l'Europe. Toutes les espérances du sénat et de la nation s'étaient groupées autour de l'emnereur Alexandre, si populaire en 1814. Ce fut en son nom que le comte Orloff signa la capitulation de Paris, de concert avec le général Fabvier et le colonel Denys de Damrémont. On sait avec quel enthousiasme les Russes furent partont accueillis, et ils durent cette bonne réception à la modération de leur caractère, à leur modestie dans la victoire. Cette époque vit donc réunis à Paris les trois aides de camp dont j'écris la biographie : Czernitscheff, Benckendorff et Orloff.

Ce fut par la haute conflance qu'il inspirait à l'empereur Alexandre que le comte Orioff fut chargé d'une mission délicate, celle de présider, au nom de l'empereur, à l'entière exécution du traité de Kiel, c'est-à-dire à la réuniou de la Norwêge à la Suède. Voici quelle était l'importance de cette négociation. L'enmereur Alexandre, dans l'entrevue d'Abo, concertée avec Bernadotte, y avait pris certains engagements pour entratner le vieux camarade de Bonaparte dans la coalition et lui faire prendre parti contre lui. Il fut même question, un moment, sinon de placer sur sa tête la couronne de France, au moins de lui assurer nne place dans le gouvernement qui pourrait surgir après la ruine de Napoléon; et, eu supposant que Bernadotte restat prince royal de Suède, on s'obligeait à rattacher à la Scandinavle la terre antique de Norwége, le ragina gentium de Jornandés, en compensation des sacrifices de la Finlaude et de la Poméranie, cédées à la Russie et à la Prusse. La restauration des Bourbons ayant rendu la première hypothèse tout à fait irréalisable, il fallait donc que la seconde fût pleinement exécutée, et l'empereur mettait un grand prix à ce que uulle résistance ne vtnt du roi de Danemark. Tel fut done le but de la mission du comte Orloff, et il la remplit selon les intentions d'Alexandre , avec discrétion et babileté : à son retour , il fut nommé son aide de camp. Dans la seconde campagne de 1815, le comte Orloff reçut le gouvernement de la ville de Naney, qu'il garda pendant la fatale occupation de la France.

Dans la situation nouvelle que la paix de 1815

allait créer pour la Russie, voici quelle était l'influence des trois aides de camp : le comte Czernitscheff, hardi, chevaleresque, tout plein de lui-même, conservait les conditions, les défauts et les qualités de sa nature un peu vaniteuse : le comte de Benekendorff, plus sérieux, discutait quelquefois les mesures proposées par l'empereur et ne les exécutait que conditionnellement ; quant au comte Orloff, esprit fin comme tous les Russes, il se conteutait du rôle d'exécuteur passif des ordres de l'empereur, et sur ce poiut il maintenait le sang de ses ancêtres. Benckendorff, comme Czernitscheff et Orloff, avait fait les campagnes de 1814 et 1815, avec la division qui avait traversé la Hollande ; Il assistait à la bataille de Craonne. En 1815, il accompagna de nouveau l'empereur Alexandre, et, à son retour en Russie, il fut appelé an commandement de la deuxième division des dragons de la garde, puis chef d'état-major général. De sa nature, l'empereur Alexandre était timide, incertain ; l'éducation libérale qu'il avait reçue du colonel suisse la Harpe autorisait une certaine liberté de parole autour de lui, et l'ajouterai que par cela même il avait moins besoin d'obéissance passive. Les aides de camp n'eurent pas la même importance diplomatique qu'ils ont obtenue dennis sous son successeur.

Quoiqu'il eut passé à travers de grandes crises, le système d'Alexandre était plutot civil que militaire, et son esprit était moins fortement nuaneé d'une tendance moscovite. C'est ce qui creait autour de lui le crédit du comte de Nesselrode et de M. Pozzo di Borgo, généralement peu agréables au vieil esprit russe. Aussi les missions spéciales qu'eurent à cette époque d'Alexandre les aides de camp généraux, furent presque toutes limitées à des formules de compliments ; la diplomatie civile eut le dessus. Nous voyons le comte de Czernitscheff remplir successivement une foule de missions qui se bornent à des affaires de famille, à des félicitations pour la naissance d'un fils, ou un avénement à la couronne. En 1817, il vient à Bruxelles saluer la naissance d'un prince héréditaire d'Orange; en 1818, il est à Stockholm, auprés de Bernadotte, appelé au trône. Il ne quitte point l'empereur, ni aux eaux de Spa, ni au congrès d'Aix-la-Chapelle, à Paris et à la Have. Il vient avec lui à Vérone. mais aucunement avec une charge diplomatique. Il est aide de camp attaché à la personne de l'empereur, il le suit, exécute ses ordres, mais les affaires de diplomatie sérieuse restent aux mains du cabinet et de M. de Nesselrode, qui en a la suprème direction. C'est encore l'école diplomatique des congrès de Vienne; les habitudes prises, ou ne les quitte pas.

Le comte de Benckendorff, non moins attaché à la personne de l'empereur, réside plus spécialement à Pétershourg; sa place est à la tête de la division des cuirassiers de la garde, qui tient garnison dans la capitale ; déjà il rend des services par une attention scrupuleuse de discipline, d'ordre et d'organisation. Dans l'année 1824, par une nnit de tempétes et d'orages (c'était le 7 novembre), la Newa s'agite comme nne grande mer, et en un moment elle monde Saint-Pétersbourg. Ce fut un désordre, une confusion dont rien n'approche; des vents impétuenx soulévent l'eau partout; les cris affreux , le bruissement de la tempéte jetajent une terreur indicible, et dans cette épreuve de Dien, le comte de Benckendorff déploya un courage, une énergie an-dessus de tout éloge. L'empereur lui écrivit une lettre de félicitations, une des dernières peut-être qu'Alexandre ait tracées, car, à peine à quelques mois de là, il mourait à Tangarock. Czernitscheff, Benckendorff et Orioff étaient autour de lui quand l'ange de la Russie s'envola, pour me servir des expressions nationales. On retronve encore l'énergie et le dévouement des aides de camp de l'empereur dans cette grande émeute qui salua d'nno manière si sanglante l'avénement de l'empereur Nicolas au trône.

Nul, il faut le dire, ne déploya une plus puissante énergie de caractère mélée à un plus profond respect du droit, que l'empereur Nicolas dans cette circonstance; à lui seul vraiment on dut la victoire sur les factieux. Montrant à la fois le courage personnel d'un soldat, la vigueur et l'intelligence d'un souverain, l'empereur paya partout de sa personne; le czar obtint le repos de son pouvoir par l'épée, ct c'est immense. Dans cette circonstance, il fut parfaitement secondé, je le répète, par les conites Benckendorff et Orloff. Ces dévouements-là dans les crises ne s'oublient point, et lei commence une nonvelle situation diplomatique qu'il faut faire comprendre, pour expliquer même la tendance actuelle des affaires en Russie, L'empereur Nicolas est dominé par deux sentiments : il porte un respect profond à la mémoire d'Alexandre, son frére; tout ce qui a tenu de près et de loin à sa personne lui est cher; il aime aussi à conserver les positions acquises, les droits anciens, et pourtant, je dois le dire, les hommes de l'époque alexandrienne ne sont pas les siens, il n'a pas envers eux une absolue confiance. J'en prends un exemple : tout en prodiguant les choses les plus aimables au comte Pozzo, en lui écrivant de sa main , l'empereur Nicolas ne pouvait pas le souffrir; et si le comte de Nesselrode descend un peu lui-même au fond de sa position, il verra que son erédit est plutôt le résultat d'une habitude que d'une de ces confiances

spontanées qui viennent du cœur. De là son robe purement passif, qui n'ou pas une observation. Cest s'applique également au comte Caernischefig. Tempereur le conserve parce qu'il sait merveillensement le mécanisme de l'armée, comme M. de Neschrode a les détails des dafaires étrangères. Tous deux sont de simples archives vivantes d'un temps fini; ils ne sont due celle.

A l'avénement donc de l'empereur Nicolas, il se fit un changement dans le caractère de la diplomatie russe, désormais plus militaire que civile. Les comtes Orioff et Benckendorff devinrent les honmes paissants, quoique espendant avec les caractéres divers que j'ai déjà indiqués; savoir : le comte Benckendorff, d'une nature moins passive, osant quelques observations; le comte Orloff, au eontraire, mettant sa gloire et son bonneur à l'obéissance la plus absolue. Le comte de Benckendorff fut nommé chef des gendarmes de la garde, ce qui revient à la direction de la police militaire en France, avec les mêmes fonctions et le même devoir que le général Savary auprès de l'emperenr Napoleon. C'est en cette qualité qu'il suivit le czar dans la guerre de Turquie en 1828, veillant avec une attention scrupuleuse sur tout ce qui touchait à la personne de l'empereur; tandis que le comte Orlorff déployait une vigueur peu commune dans la répression des troubles survenus aux colonies militaires. C'est en ces circonstances surtout que se révélait l'énergie originaire des Orloff ; le vieux strélitz était là ; la peau d'ours paraissait au moindre frottement sous les riches uniformes et les décorations de toute l'Europe : les hommes n'oublient jamais leur première origine. Dans les Orloff il y avait à la fois du Tartare et du favori ; pour la répression c'était une main de fer, pour l'obéissance uno main gantée : et dans les monarchies absolues, ces sortes de caractères doiveut nécessairement tenir la première place.

Dès tors, toutes les missions d'une gravité confiante sont pour le comte Orloff; quand l'ompereur veut donuer une empreinte personnelle à une négociation, c'est le courte Orloff qu'il y destine, et incessamment le comte passe de la diplomatie à la guerre. Il a fait avec vigueur la campagne contre la Turquie; il fait avec non moins d'énergie la campagne contre les Polonais. Ici, son crédit s'augmente d'autant plus que cette campagne de Varsovie s'empreint d'un caractère purement russe. C'est une réaction qui vient de loin; l'empereur Alexandre a protegé les Polonais coutre l'opinion de la vieille Moscovie; maintenant les antipathies peuvent éclater librement, et c'est avec joie : il y a trois siècles que les Polonais et les Russes cherchent des champs de bataille; ils s'y rencontrent encore une fois, et les balonnettes se croisent sanglantes. Désormais le comte Orloff aura la plus absolue confiance de l'empercur, qui l'envoie à la Have, à Londres, partout où il faut consulter ou s'enquérir ; la diplomatie de l'Europe l'écoute , le consulte, moins pour savoir son opinion personnelle que parce qu'on le sait l'organe, l'image, la pensée intime de l'empereur. Quand il a des inionctions, il ne s'en écarte pas d'une ligne ; le comte Pozzo di Borgo faisait des observations raisonnées, des remontrances sur une ligne diplomatique qu'il ne croyait pas bonne; il expliquait uue situation selon ce qu'il pensait de vrai et de juste; le prince de Liéven tempérait par une grande douceur de caractère et une facilité extrême de rapports les volontés absolnes de l'empereur. MM. de Boutenieff et de Brunow sont surtout des hommes d'affaires, qui savent qu'ou doit accorder beaucoup de concessions pour obtenir un résultat.

Quant au comte Orloff, il voit les gnestions moins par ses yenx que par ceux de son empereur : il s'éclaire non point sur la vérité absolue, mais sur cette vérité relative qui en est une toujours pour nous parce qu'elle platt à ceux que nous aimons ; il n'oserait dire que la ligne suivie est mauvaise ou la pensée fausse; et ce qu'il y a de spécialement remarquable dans le comte Orloff, c'est qu'il ne suit pas cette pente par un mauvais esprit d'abaissement : c'est chez lui habitude d'obéissance, tendance vers l'admiration religieuse pour son empereur, à peu près comme cela se reproduisait dans les généraux de Napoléon. A la fin, les plus fidèles n'osaient plus lui dire ce qui était vrsi, même sur la situation et les forces de l'ennemi. L'empereur voulait que les choses ne sortissent pas do l'ordre strict qu'il avait tracé; et voità comment les intelligences d'élite s'égarent, se perdent.

La position du comte de Benckendorff le rapprochait aussi intimement de l'empereur une celle du comte Orioff; peut-être plaisait-il moins, parce que son caractère était moins assoupli, qu'il osait dire souvent la vérité à son souverain, et quelquefois même lui résister; distinguant ainsi deux idées toujours parfaitement séparées : le devoir e'est-à-dire l'exécution pleine et entière de ce qu'on doit à la position qu'on a acceptée, et cette sorte d'aveuglement souvent honorable, vieille foi de chevalerie que l'on s'impose pour ne plus voir que par les yeux de son mattre. Le comte Benckendorff avait cependant toute la confiance de l'empereur, et ne le quittait plus dans sa vaste pérégrination, qui embrassait tant de peuples. Ce fut dans un de ces voyages qu'il tomba malade et mourut, pendant la traversée, sur un batean à vapeur de guerre, à la hauteur de l'île de Dago, vivement regretté de tout ce que la Russie compte d'hommes honorables et d'esprits avancés. Le comte Benekendorff avait été élevé dans les idées de la politique tempérée qui distingue l'école du comte do Nesselrode, Toujours en correspondance avec la princesse de Liéven, il empruntait à cet esprit éclairé les impressions favorables sur les affaires de France, et sans doute il fût parvenn à effacer bien des préventions, si elles n'avaient pas été trop vives, trop prononcées. Le comte de Benckendorff était membre du conseil de l'empereur, sénateur de Russie et comblé de toutes les dignités. Une de ses filles a épousé le prince Grégoire de Wolkonsky. l'autre le comte Rodolphe Appony, et ces liens de famille constatent encore la tempérance des idées du comte Benckendorff et la direction de ses sentiments politiques.

Le comte Orloff lui a succédé dans son titre et ses fonctions de chef des gendarmes de la garde, ministre de la police militaire, et aujourd'hui lui seul possède l'entière confiance de l'empereur, qui le considére comme sa main d'exécution fidèle. Le comte no l'a pas quitté un seul moment dans ses récents voyages; ceux qui ont eu l'honneur d'approcher de la personne de l'empereur, lors de ses deux itinéraires d'Angleterre et d'Italie, ont pu voir le comte Orloff à la tête de ce brillant état-major qui partout accompagne l'empereur Nicolas; à Londres, à Palerme, on a pu étudier co groupe militaire tout russe par les formes, aux manières polies et néaumoins impérieuses , ne se mélant à rien de ce qui se passait an dehors, et suspendu pour ainsi dire à la parole de l'empereur, exécutant ses ordres avec une ponetualité toute militaire. A Londres . l'empereur, comme enivré de la bonne récention. faisait éclater sa joie par son geste, son regard ; les aides de camp, afin de caresser encore davantage cet enthousiasme, exsgérajent d'une fscon étrange cette parole très-répétée dans la causerie de l'empereur: « Je suis enchanté d'avoir été si bien recu. » Écho fidéle des émotions de leur souverain, les aides de camp la redisaient comme la plus douce flatterie qui pût arriver aux oreilles de l'empereur.

A Palerme, lorsquo l'empereur y vint l'année al 1815, le salon du comé Criff d'étà d'evem comme une colonie rasse, car, pas plus qu'en Angleterre, dofficiers et alées de camp ne se mélaient en rien à l'exprit de la population italienne. L'empereur, attendif à tous les tendres soins domestiques y à totete les façons du plus deux ménage, s'occapait peut de politique. On avait parté d'une tentative crimineile contre la personne de care, la fidélité du conte Criff de cint constanment éveillée, par du conte Criff de inti constanment éveillée, par

tont à côté de l'emperenr, il le suivait des yeux comme la majesté sacrée de l'empire, et le roi de Naples le secondait par toutes les veilles de sa police. Il v avait quelque chose d'étrange, j'eu fus témoin alors, dans cette population toute russe, que les Siciliens regardaient avec une curiosité mélée de je ne sais quoi d'inquiet et d'importun. C'étaient des hôtes souvent difficiles par leur exigence, leurs manières impératives : la Sieile, qui prétait son soleil, pouvait désirer plus de complaisance et d'affabilité; non pas que l'empereur ne fut d'une courtoisie parfaite, l'impératrice d'une bonté divine; mais les deux races ne se comprenaient pas; je comparais la présence des Russes en Sieile à un bouquet de noirs sapins au milieu d'une foret d'orangers et de citronniers , nature absolument antipathique.

Durant ce séjour assez prolongé en Sicile, le comte Orloff recut mission d'aller à Rome pour conclure quelques arrangements avec le pape, relativement aux catholiques de Pologne, et souder le terrain sur cette question : L'empereur pourrait-il lui-même visiter le saint-père? La Russie avait à Rome un ministre d'infiniment d'esprit et de tact, le comte Boutenieff, et certes le comte Orloff ne pouvait faire mieux que lui : son nom pourtant n'y était point incounu; un des Orloff, dans ses moments de loisir, avait écrit l'Histoire de la peinture en Italie, ouvrage au reste médiocre et rédigé sous les influences du vieux parti libéral. A Rome, Pasquin et Marforio, uni disent parfois quelques vérités, avaient porté ce jugement sur le voyage du cointe Orloff : « Boutenieff fait les affaires. Orloff prépare les logements. » L'entrevue nne fois arrangée avec quelques difficultés de la part du pape, l'empereur Nicolas vint à Rome, et le courte Orloff ne put s'empêcher de remarquer après la longue entrevue du Vatican une agitation extrême, une inquiétude marquée sur la physionomie de son souverain. Je ne dirai pas l'histoire si connue du séjour de l'empereur Nicolas à Rome, en présence du monde chrétien ; je suivis en voyageur attentif jusqu'au moindre incident. et certes saus l'esprit habile, souple, de M. Bontenieff, les affaires, loin de s'arranger, auraient pris une tournure acerbe. Les Romains n'accueillirent pas l'empereur avec un grand enthousiasme: il y a chez ce peuple une fierté antique qui traite les rois comme le faisait le sénat de l'antique Rome; les Transtévérins ont tant vu de monarques déchus et de souverainetés en décadence, qu'ils accueillent tons, empereurs et rois, avec cette fierté qui rappelle la gloire dn Capitole. Il y a sous ees misères, encore des façons de tribuns et de consuls qui traitent les rois en clients; les Transtévérins ne

saluent que le pape et les cardinaux, comme les symboles des empereurs et du sénat.

Il serait fanx de comparer le crédit du comte Czernitscheff à celui du comte Orloff; la position du comte Czernitscheff est plus élevée qu'influente: ministre de la guerre, il veille sur la vaste organisation de l'armée, sur la discipline, et certes, c'est immense dans un État militaire. Au delà de ses fonetions il est peu puissant dans l'esprit et la confiauce de l'empereur, parce que, je le répète, le comte Czernitscheff est l'honune d'un autre temps et d'un autre régue. Sou crédit personnel est un peu comme ses allures, il s'y mèle quelque chose de suranné, de vieilli; hélas! il est impossible d'empécher les ravages du temps et de la fortune! Chaque homme appartient à une période, il v vit et il v meurt; c'est en vain qu'il veut se rattacher à un temps nouveau, il ne le peut pas; il se met du blane et du rouge, ce meusonge des ris et des amonrs ne cache pas l'age, L'empereur Nicolas diffère de l'empereur Alexandre, comuse 1814 de t846; des temps nouveaux sont venus; la puissance souveraine de l'empereur Nicolas a été obligée elle-useme de céder devant des nécessités impératives. Certes nul ne dispose de plus grandes forces, et néaumoins comprimé par la situation actuelle de l'Europe, par les intérêts des cabinets, le grand colosse de la Russie ne peut pas se monvoir, et son activité s'use dans une toute petite guerre en Géorgie.

La cause de cette position active et génée néanmoins, la voici : en tant que puissance européenne, la Russic est contenue par l'Alleniagne, si calme et si reflechie; elle peut bien, dans une coalition, seconder la Prusse ou l'Autriche, envoyer sur l'Elbe et même sur le Rhin deux cent mille hommes comme arrière-garde, excellentes troupes, fernies soldats; maia elle ne peut, en aucun cas, preudre l'initiative en Europe. Il n'en est pas ainsi quand elle se pose comme puissauce orientale; certes alors elle peut immensement, parce que son avenir est là : toutefois encore, dans ses projets sur Constantinople, la Grèce et l'Asie Mineure, elle est contenue par les deux grandes forces navales de l'Augleterre et de la France. D'où il arrive que cet empire gigantesque, avec le développement le plus énergique de ses ressorts , est néamnoins obligé souvent de se replier sur lui-même, à moins d'oser quelques-uns ile ces coups de tête qui jetteraient la perturbation dans le monde. Jusque-là, son empercur, au lieu de parattre en conquérant, devient l'hôte aimable et poli de toutes les capitales, Il voyage en Sicile, parcourt l'Italie presque en artiste, et cette aituation nouvelle sera peut-être pour la Russie une époque d'aractiorations intérieures. Ce ne sont pas les terres qui manquent à cet immense Élat; son étendue est assez considérable sur la carte pour ne point désirer l'agrandir encore; la baute intelligence et l'énergique volonté de l'empereur peuvent donc s'appliquer aux améliorations industriclles et administratives de la Bussie. Aujourd'hui , l'embarras de la Pologne agitéc n'existe plus; le foyer de résistance est éteint même à Cracovie. La Russie a en elle-même tous les éléments de grandeur et de prospérité : un territoire riche, des mines abondantes, des manufactures en progrès, des ports dans la mer Noire et dans la Baltique, deux grands fleuves qui les lient; avec des chemins de fer, les grands espaces seront parcourus , l'industrie circulera partout comme le sang dans les veines, les richesses seront échangées, et ces triomphos, si dignes de l'empercur Nicolas, valent bien les sanglants trophées de la guerre et de la conquête. Je le répète, ce ne sont point les terres qui manquent à la Russie, et si la pénurie des céréales se fait encore sentir longtemps, les flots d'or de l'Europe iront s'engloutir dans les greniers de la Crimée.

# ХI

## LE PRINCE JULES DE POLIGNAD.

Je ne sache pas de plus mélancolique histoire que celle de la noble duchesse de Polignac, l'amie intime de la reinc, cette femme que des misérables prirent comme à plaisir de calomnier, pour que les larmes de son beau visage vinssent siflonner d'une douleur profonde l'âme si aimante de Marie-Autoinette; les méchants ne se contentent pas de nous persécuter en nous-mêmes, ils nous paursuivent aussi dans ce que nous aimons ; ils rendent nos douleurs plus poignantes en hrisant le cœur de ceux qui nous approchent. Telle fut la destinée de la duchesse Yolande-Gabrielle, la mère d'Armand et de Jules de Polignac, frères bien-aimés, qui curent deux sentiments exaltés dans leur vicl'amour pour leur tendre mère et le culte du comte d'Artois, si beau, si noble gentilhomme. Avez-vous contemplé quelquefois à Versailles le portrait de deux femmes, si calmes, si belles, un peu vermillonnées, comme toute l'école de ce temps? Vêtues en bergères, un grand chapeau de paille à l'anglaise, elles parcourent le petit pare de Trianon, changé en laiterie suisse : ces deux femmes sont la reine et madame de Polignac, l'une morte sur l'échafaud, l'autre expirant de douleur à Vienne,

en apprenant l'exécrable mentre de la reine ; deux vies moissonnées en même temps.

Le théâtre et la fantaisie commencent à nous faire admirer les costumes de la vieille monarchie. Sous la restauration, on raillait les gentilshommes, les mousquetaires, les chevau-légers, les dragons de la reine; mainteuant la mode nous les fait aimer. Une autre justice viendra plus tard, c'est de nous faire justement admirer ces époques de dévoucment et d'esprit français qui précédérent 1789, à côté de la révolution, qui nous a fait reculer jusqu'à la sauvagerie des vieux Francs du ve siècle. Cette justice viendra difficilement, parce que les amours-propres sont intéressés à soutenir les faits contemporains : les générations sont peu impartiales envers le passe; toutes se crojent plus parfaites, plus avancées; elles sacrifient tont à leur eroisme, et les flatteurs ne manquent pas,

If y wait was balle qualific dain in relias of Transe, Critis Tingquet protection qu'elle accordait, avec son embousiasune de femme, à de nobles de junes gentilomens sans forture, s'il y eut de l'innes gentilomens sans forture, s'il y eut Fayette, il y eut unais des chevaliers dévoués junqu'à h mort, et les deux rérers, Ammand et Jules de Polignas, furent de ce nombre. Endants, jis furent berech dans les apparenents de h reine de l'internation de l'innes de l'innes

La famille de Polignac fut en effet comblée des bontés de la reine ; les cabales de cour, les mauvais propos de la rue l'accusérent de dévorer la fortune publique sur le livre rouge. On peut feuilleter ce livre, aujourd'hui déposé aux archives du royaume; la famille de l'olignac s'y trouve à peine portée une ou deux fois pour des sommes peu considérables, et pour la baronnie de Fenestrance : tandis que MM. de Lameth, M. de la Fayette, et surtout ses chers Américains, y reçoivent de larges encouragements. Cette vive amitié de la reine pour les Polignac était donc un sujet d'incessante jalousie, et dés que les premiers orages de la révolution grondèrent, l'exigence impérative des meneurs de la cour et de l'Assemblée imposa l'exil de cette noble famille; madame de l'olignac partit avec ses deux enfants, Jules et Armand, pour Vienne, où les avaient suivis les recommandations de la reine. Là précisément commença l'éducation de Jules de Polignac, à poine ébauchée en France, et une circonstauce assez piquante pour un esprit à coups d'État, c'est que son premier précepleur se montra tout à fait dans les idées souveilles de libèret ét de constitution; le dout Nathieu de Montmerner, n'avait-il pas en l'abbé Sicyks pour précepteur? Le complément nécessire de l'éducation de gentillomme était alors les voyages; le prince palate de Poligaes et itoute l'Altemage, l'Italie, s'occapani de l'examen des formes des pouvernements et den mours des peudes un trebeccupé des lôtes que Montesque avait jetter dans iemande publique aux la pondération ets poeuvirsmonde publique aux la pondération des poeuvirs-

Cependant les orages grondaient en France, et sous les débris du trône la hache du bourreau atteignait Louis XVI et Marie-Antoinette, ees deux noms qui avaient toujours excité une religicuse tendresse dans la famille de Polignac, Pour les erovants à ce magnétisme immense et mystérieux qui unit les êtres entre eux par des sympathies étranges, et cette musique des nerfs et du cerveau, dont le retentissement se fait sentir dans la commune harmonic de la nature, il se produisit le phénomène dont j'ai parlé, c'est qu'une semaine après, jour pour jour, en apprenant la mort de la reine de France, son amie, madame de Polignae mourut. Comme l'Allemagne aime les légendes, les rapprochements mystérieux, on écrivit ces deux mots seulement sur la tombe de madame de Polignac : « Victime de l'amitié : » car la mort de la reine l'avait tuée.

Jules de Polignac, profondément affecté, parcourut le reste de l'Europe ; et comme un moment la Russie avait semblé plus spécialement prendre un droit parti contre la révolution française, M. de Polignae devint un des chands admirateurs de la généreuse politique de Catherine II et de Paul Ir. jusqu'an jour où le ezar si bizarre expulsa cette belle troupe de gentilshommes qui s'était groupée autour de lui, comme les braves huguenots au xviº siècle sous les ordres d'un Condé; c'était le même esprit, A Riga, M. de Polignac s'embarqua pour l'Angleterre, et l'aspect de la force de ce gouvernement et de la grandeur de ce peuple le frappa vivement. Il faut s'arrêter sur cet incident, parce qu'il va dominer la vie politique de M. de Polignac. Il s'abandonna incessamment à la comparaison et au parallèle de la France et de l'Angleterre. Il v vit une grande aristocratie toute nationale quoique divisée, une démocratie immense mais respectueusement soumisc anx lois, une religion d'État, un parlement jamais capricienx et présentant une majorité fixo pour un côté ou ponr un autre, les séditions apaisées par la baguette d'un constable : de là il conclut que cette forme de gouvernement, réduite à ces proportions d'aristocratic, ponvait développer avec une certaine énergie les ressources

d'un peuple, M. de Polignac eut donc un faible pour le représentatif anglais, c'est-à-dire pour la domination de quéques grandes familles sur les masses, et ce système il le réva pour son pays, sac considérer que l'égalité était notre rève jaloux.

Ces réflexions, il put les faire alors; mais les événements étaient bien en dehors do ces proportions philosophiques. Après le Directoire, la France se stabilisait sous le consulat, sorte de transition pour arriver à la couronne impériale. Dans cette époque toute provisoire, les habiles du parti royaliste faisaient ce raisonnement, qui n'était pas sans logique : si la révolution a besoin de se faire monarchie pour se sauver, pourquoi ne reviendrait-elle pas à l'ancienne race? Le moment était donc venu d'en faire l'essai. Fausso idée, parce qu'en général ce ne sont pas les principes qu'unc révolutiun désire préserver, elle en fait bon marché au besoin. Ce qu'elle souhaite, c'est la consolidation des intérêts nouveaux, des biens acquis ou dérobés, des situations accomplies, des amourspropres satisfaits, sortes de jouissances qu'on désire se conserver une fois acquises; tont le reste n'est qu'un vocabulaire de convention. Or, la fortune militaire de Bonaparte convrait tontes les antres ; qu'il fit de la monarchie ou du despotisme, peu importait : homme nonveau, il protégeait les întérêts nouveaux, et cela suffisait. Les idées politiques ne sont qu'en dernière ligne, et la liberté du pays n'est souvent qu'un prétexte pour cacher bieu des égoismes satisfaits. Les uns désiraient Bonaparte comme la persounification des faits révolutionnaires, les autres commo protection de l'ordre et de la sécurité; tous voulaient en finir avec l'anarebie.

Il n'y avait de murmures qu'à la surface de la société, et cette opposition du petit nombre, parce qu'elle s'agite et se trémonsse incessamment, fait facilement croire qu'elle est puissante et prête à renverser un ponyoir. Alors Pichegru était en Angleterre; Moreau s'était engagé dans un monvement contre lo premier consul qui allait se faire emperenr; de nobles et fières âmes dans l'armée ne voulaient pas abdiquer le passé de la république. Les royalistes crurent donc le moment favorable pour essayer leur propre combinaison, celle du rétablissement de la vieille maison régnante. C'est dans co complot qu'entrérent les deux frères Armand et Jules de Polignac, lo noble marquis de Rivière, avec l'héroïque George Cadondal et ses Brctons. Il est essentiel, pour l'honneur de tous ces gentilsbommes, de bien séparer deux faits qui n'ont entre cux aucune relation : je veux dire la machine infernale et ce qu'on appela la conspiration de George et de Pichegru. Ils sont à denx | ans de distance l'un de l'autre, et néanmoins on les a confondns pour calomnier de nobles et saintes vies. La machine infernale, concue par le parti jacobin, ne vit se mêler à son complot que les enfants perdus du royalisme. La conspiration de George et de Pichegru, à laquelle prirent part MM. de Polignac et de Rivière, fut concue sur deux bases très-larges, très-légitimes : l'examen et l'action, 1º L'examen, MM, de Polignac et de Rivière, aides de camp de M. le comte d'Artois, devaient examiner, au nom du prince, la situation des esprits à Paris, recounaître si la présence des Bourbons était nécessaire pour préparer une restauration, C'étaient de jeunes et imprudents explorateurs auxquels le cointe d'Artois avait communidé un service, et ils l'exécutaient sans sourciller. 2º L'action, et celle-ci appartenait aux généraux George et Pichegru : à George , le plus noble des caractères, le plus sier des Bretons, qui avait révé le combat de trente de ses hommes contre les trente guides du consul; à Pichegen, l'ami de Moreau, qui, par ses liaisons avec le parti républicain, pouvait amener le soulévement de l'armée. Ce fut avec des instructions spéciales de M. le comte d'Artois que MM. de Polignac et de Rivière vinrent en France, non point pour conspirer, je le répète, mais pour examiner la situation. Comme à cette époque la police se mélait un peu à tout, je crois que dans ce complot il y eut quelque machination secrète pour attirer un prince du sang sur le territoire français; on essayait déjà ce guetapens odieux qui plus tard fut accompli contre le due d'Enghien. L'Angleterre était remplie d'agents provocateurs, qui, par de fausses espérances données aux Bourbons, voulaient entrainer le comte d'Artois ou les ducs d'Angoulème et de Berry sur le continent. Bonaparte avait besoin de donner un gage à la révolution française : faute de mieux , il fit fusiller un Condé dans les fossés de Vincennes.

Qu'on se représente donc à Paris, après une votte centre les listes de Normandie, c'abritunt de chaumière an chammière junqu'à la barrière de chaumière an chammière junqu'à la barrière de de l'article s'abrigation de l'article s'abrigation de l'article s'abrigation de Polignate en a vings-cinq et Jules vings-deux; surveillès, traqued sans Paris, et néamonies enterenant de rapports acreté arecté exercé exercé existeres l'articles de paris, et después en la vings-centre de l'artis, à chaque et l'artis, a chaque en de l'artis, a chaque en de l'artis, a chaque et des anales d'artis, s'obié su millen de ce l'artis, d'artis, s'obié su millen de ce l'artis, qu'obie en millen de ce paris qui pour les malberrares et un grande soli-

tude, il parvint jusqu'à la porte d'un vaste hôtel. La, avec tont le luxe naissant du consulat, on donnait un grand bal; les cours étaient remplies de voitures, les appartements resplendissaient de lumières brillantes et la musique était des plus douces. Qui donnait ce bal? Peut-être quelque fournissent enrichi , quelque jacobin aristocrate; et le noble fils de la duchesse de Polignac. l'amie de la reine de France, entendait lire, à la lueur des torches, un ordre de police qui prescrivait d'arrêter les brigands Jules et Armand de Polignac, avec Rivière et George : c'était l'ignoble langage de la police consulaire, qui n'épargnait ni Moreau ni Pichegru. Le jeune homme continua d'errer dans Paris, demandant l'hospitalité partout et partout refusé, parce qu'un ordre des consuls déclarait complices des chouans ceux qui lenr donneraient asile. Quel début de la vie, pour un jeune gentilhomme destiné aux grandes fortunes de la cour de France! et comment s'étonner désormais que les menaces de mort eussent toujonrs trouvé le prince de Polignac calme, impassible, résigné? Il existe une de ses lettres, écrite bien des années après, du château de llam, et tout empreinte de cette admirable résignation. « Ma jeunesse, dit-il, a commencé avec les proscriptions; j'ai ensnite occupé, à l'étranger et dans mon pays, les premiers postes de l'État; je passe mon âge mur dans une nouvelle prison. Vous voyez bien que j'ai connu toutes les émotions de la vie et que l'adversité n'a plus rien à m'apprendre. » C'étaient, eu effet, tontes les phases d'une existence profondément secouée, et ceux qui contemplent ces vies d'exception si métées de grandeurs et d'infortunes. si relevées et si abaissées par la fatalité, ont béni souvent le Dieu puissant de leur avoir fait une existence de paix et de solitude.

Le séjour des jeunes de Polignac immédiatement signalé et découvert à Paris, tous deux furent arrétés, et une circonstance curiense dans cette vie. c'est qu'on saisit sur le jenne Jules de Polignac un projet de constitution pour la France, et reposant sur les doctrines du système représentatif anglais. Une telle découverte s'explique pourtant. Si l'on considére le principe même de la conjuration contre Bonaparte, le complot reposait sur denx éléments : le royalisme et le républicanisme. Ainsi George et Pichegru, Morcau et M. de Rivière marchaient au même dessein. Pour concilier ces deux éléments, il fallait donc trouver un système de monarchie pondérée qui put concilier les divers partis républicains et monarchiques, et voilà ce qui explique le projet trouvé sur M. Jules de Polignac. Il est curieux, au reste, de voir l'auteur des ordonnances de juillet arrêté avec nne constitution en poche, pour l'opposer au despotisme soldatesque du cousulat, et s'exposant à la mort pour une idée de liberté et de monarchie pondérée.

Le procès sur la ennspiration de George et de Pichegru réunit à la même audience le marquis de Rivière et les deux frères Armand et Jules de Polignae, tous les trois aides de camp de Monsieur, tous également proscrits et voués à la mort. C'est à cette autlience que se passa la plus admirable scène : le marquis de Rivière embrassant avec transport le portrait de M. le comte d'Artois que le président lui présentait pour le reconnaître; un combat fraternel de générosité : Armand de Polignac, l'atné, demandant qu'on sauvât la vie à son plus jeune frère qui n'avait pas de discernement, et que lui seul avait entrainé; Jules de Polignae s'écriant à son tour que lui ne pouvait être hou ni utile à personne, qu'il n'avait ni femme ni enfant : « A peine entré dans la vie, je la quitterai saus regrets puisque je ne l'ai pas connue. » Il v eut attendrissement de tous, et, quoique le pouvoir consulaire fut implacable, sur l'intervention de quelques femmes de grandes maisons, l'impératrice Joséphine fit commuer la peine de mort en une détention pour les jeunes gentilshommes, tandis que George Cadoudal et ses héroiques Bretons mouraient sur l'échafaud : ils étajent peuple. M. de Polignae fut transféré au Temple, puis à Vincennes. Lui et son ami M. de Rivière aimaient à raconter qu'nne des grandes peines dans leur noble vic, ce înt le jour de l'exéention des braves Bretons; et tant l'exaltation triste et lovale était vive au cœur dn margnis de Rivière, qu'il s'écria plus d'une fois les larmes aux yeux : « Jules , nons sommes déshonorés de ne point mourir avec enx. »

Le dessein du nouvel empereur était de rallier à sa couronne les anciennes familles. Comme il se connaissait en noblesse et en aristocratie, il pensait que jamais il ne pourrait établir une puissante stabilité sans le concours des autiques lignées de ee sol qui ne tremble pas. Il fit done proposer aux trois jeunes gentilshommes d'entrer dans ses armées, et à ce prix la liberté leur serait rendue avec le grade de colonel ; cette même proposition, Bonaparte l'avait faite à George Cadoudal, Certes, en auenne autre circonstance une partie de gloire et d'épée n'aurait été refusée; des hommes qui venaient d'exposer leur vie avec une insoueiance chevaleresque pour une affection ou pour une idée, n'auraient pas hésité devant une campagne sous les ordres de l'empereur; mais il fallait tenir compte des considérations morales, qui se rattachaient au dévouement personnel des jeunes gentilshommes pour la famille des Bourbons. Ils eassent suivi avec orgueil la grande épée de Bonaparte, connétable de leur roi légitime, ainsi que le proposait Louis AVIII; mais pour eux l'empereur n'était pas le droit sonverain de la France.

Mon Dieu, ici se présente à moi une question historique, et l'on sait que l'aime à les aborder hardiment, au milieu de tant de petitesses d'écrivains uni s'agenonillent devant le vulgaire et la popularité : je soutiens que la gloire de Bonaparte eut été plus parc et plus haute, plus nationale, son apothéose moins Cirque Olympique, ses images moins figures de cire, et sa carrière plus utile à son pays, s'il avait changé son glorieux glaive de consul contre l'épée de connétable; je dis que si empereur il fit contempler son nigle à toutes les capitales, deux fois aussi il attira l'ennemi chez nous, et lni seul prépara, par la folie des cent jours, la fatalité des traités de 1815. Le consul Bonaparte, connétable au pied du trône de Louis XVIII; lui, donnant sa gloire à la patrie, le roi donnant la paix et la stabilité d'une vieille dynastie, l'union d'nn antique sceptre et d'une jenne épée, je crois que sous eette double et pnissante influence notre patrie aurait en des destinées plus grandes et plus fermes avec les rives du Rhin , la Belgique, convoitée déià par Louis XIV. Mais ces choses-là penvent-elles se dire en histoire? Est-ce que les temps sont murs pour de telles appréciations? Mieux vaut mentir dans un ramassis de vulgarités; elles nons poussent à tontes les for-

M. de Polignae passa done six ans de sa vie à Vincennes, dans ce donjon qu'il devait revoir plus tard lorsque de nonveaux malheurs péseraient sur sa tête, et en 1850 il put se dire, en saluant de nouveau le manoir de saint Louis : « Pent-être quelqu'un de ces vienx corbeaux qui battent des ailes sur la tour a-t-il été jeune avec moi, et mon compagnon de créneaux et de menrtrières. » Durant ees six années, les pensées religienses vinrent consoler le prince Jules de Polignac : de cette époque date son zèle ardent ponr remplir ses devoirs catholiques, car le jeune gentilhomme, jusqu'alors, comme la noblesse du xvur siècle, aimait les fêtes, les plaisirs, les amonrs gracieuses et les idées de donte et de désabusement , la vie seion les tableanx de Boueber et de Wattean.

La police fut très-surveillante jusqu'à 1810; à cette époque l'empereur se croyait mattre des partis : la France était dans as puissance et sa gloire; une nièce de Marie-Autoinette occupait le trone impérial. Napoléon aurait mis son orquiel à placer auprès de Marie-Louise le nom d'un Polimace, et plus d'une fois des propositions indirectes

fureut faites, toujours repoussées avec la même ; fierté par le captif; ou se relâcha uéaumoins des premières rigueurs, et le ministre de la police géuérale, Savary, vint annoncer à MM. de Polignac et Rivière qu'enfin on leur donnait une maison de santé pour prison. Singulier régime que ces maisons de santé sous l'empire, toutes pleines de prisonniers d'État, mélangés à quelques surveillants de police, espions fort doux qui tenaient au courant le ministre des mots et des projets. Là se vovait un amalgame de républicains et de royalistes; ce fut dans une maison de santé ilu faubourg Saiut-Antoine que se trama la conjuration du général Malet, uu peu semblable à la conspiration Pichegru, avec la même volonté, les mêmes résultats. les mêmes éléments et les mêmes projets, la fusion des idées royalistes et patriotes. Toutefois MM. de Polignac n'y prirent pas une part active; ils ne se lièrent qu'à la conspiration morale des événements, qui certes inarchaient d'un assez grand pas depuis 1812 pour arriver à un chaugement dynastique. A mesure donc que les alliés s'approchaient de Paris, la police redoublait de précautions; hientôt un ordre du ministre fixa Tours pour la résidence de M. de Polignac ; alors entre les ames royalistes il existait une sorte de télégraphe électrique, et quand M. Jules de Polignac sut que M. le comte d'Artois était arrivé à Vesoul, il lui prit un désir ardent de voir et de saluer le prince auquel il avait consacré sa destinée. Il partit donc sur-le-champ à travers les périls, au milieu des soldats désespérés de perdre leur empereur, des populations plus ou moins soulevées; sa joie fut au comble lorsqu'il put baiser les maius du comte d'Artois, le prince chevaleresque qu'il avait quitté depuis déià onze ans. et pour qui il avait joué sa vie. Que les temps avaient change pour eux : naguére exilés, proscrits, maintenaut prêts à un triomphe d'opiniou et de drapcau! Ce fut done à côté du comte d'Artois que M. de Polignac rentra daus Paris, où mainteuant vont se dérouler d'autres destinées.

La restauration reposit sur trois étéments bien distincts: l'Pesperi libera], qui faisit explosion contre le système oppresseur de l'empire; à Pies-prit ryspitise de devouement personnel à l'ancienne dynastie; à Piestion de Piézanger, Or, use remarque à firse, c'est que l'action de l'étranger, dont ou a rendu complice le royalitme, favoriait 1814; i pelus grand liberal du tempe était l'empereur Alexandre, qui adorait les hommes de 1738 dans le dans. I Pesque aussité N. la contact d'arbitration et de 1814; i pelus granque aussité N. la contact d'arbitration et qui adorait et hommes de 1738 caussi se dans le dans. I Pesque aussité N. la contact d'arbitration et prince lutes se trouvirent de l'opposition:

pas les serviteurs de son frère ; tout ce qui émanait du comte d'Artois lui paraissait en debors des conditions rationnelles ile son gouvernement. Le roi fit donc cesser au plus tot la lieutenance générale de Mousieur, qui avait cherché à organiser les provinces d'une façon royaliste. Dans cette crise, le comte d'Artois avait envoyé M. de Polignac à Toulouse, afin de servir de pivot et de centre au comité rovaliste qui s'y organisait. M. de Polignac s'y montra modéré, saus aucune rancune contre les personnes, ce qui révélait chez lui un sentiment calme et l'impide après de longs malheurs éprouvés. Il demeura cependant très-ferme dans ses principes, surtout en ce qui touche les idées religieuses, qui avaient fait la consolation de ses iours d'épreuves : et lorsque Louis XVIII proclama la charte, M. de Polignac et quelques autres pairs, avant de préter serment, demandérent des explications nettes sur ce qu'ou pouvait entendre par la liberté des cultes : cette disposition ne blessaitelle en rien la suprématie de la religion catholique, la foi nationale de la France? On lit alors grand reproche de cette protestation; au demeurant, elle n'était qu'un cri de la conscieuce, qu'une manifestation iudividuelle sur la portée d'un serment, Ceux qui prétent un serment avec la volonté de le modifier ou d'en faire un nouveau, selon l'oceurrence, ne se font pas ces serupules, mais un homme d'honneur et de foi veut savoir la nature des engagements qu'il contracte, et tel fut le but des explications demandées par le prince de Polignac.

La lutte engagée par Louis XVIII contre le parti rovaliste et le comte d'Artois dut faire au prince de Polignac une situation naturellement opposante. Le vieux roi faisait bien quelques compliments sur la fidélité de Jules et d'Armand de Polignac, mais ni l'un ni l'autre n'avaient sa confiance; il les considérait comme les chefs du pavillon Marsan, contre lequel Louis XVIII avait tant de préventions. Le prince Jules désavouait hautement cette marche du milieu adoptée par M. Decazes ; il aimait le gouvernement représentatif, mais dans les formes aristocratiques de l'Augleterre ; la loi d'élections, œuvre des doctrinaires, lui paraissait une cause de décadence pour le principe monarchique. Jusqu'ici le prince de Polignac u'avait donc agi que comme un homme considérable du parti rovaliste, à côté de ce qu'il y avait de plus pur et de plus consciencieux dans l'opinion extrême, tels que le vicomte Mathieu de Montmorency, M. de Bruges, M. de Chateauhriand; il n'avait pas participé à la vie active des affaires; doté de toute la configuce de Monsieur, il assistait avec assiduité à ces conférences, qui, du pavillou Marsan, allaient retentir au sein de la majorité

royaliste. Mais lorsque M. de Villèle eut formé son cabinet, l'habile homme d'affaires vit bien qu'il lui était de toute impossibilité de ne pas faire une belle position au prinre de Polignac, et cette nécessité s'expliquait seule en se faisant les idées nettes sur les diverses nuances qui divisaient déjà les rovalites.

Toutes ces nuances, cu effet, n'étaient pas complétement satisfaites ; les impatients ( qu'on appelait ultra) ne demandaient pas micux que d'avoir un chef en debors du ministère; si donc le cabinet n'obtenait pas l'assentiment absolu du prince de Polignac, son adhésion à la politique générale du ministère, ce chef était tout trouvé, avce un nom considérable et la confiance absolue de Monsieur; d'où M. de Villèle conclusit avec raison qu'il fallait une position à M. de Polignac. La circoustance désirée se présenta bientôt ; le vicomte Mathieu de Montmorency avant donné sa démission de ministre des affaires étrangères, M. de Chateaubriand dut le remplacer dans le conseil : alors l'ambassade de Londres fut proposée au prince de Polignac. Aux motifs que j'ai indiqués se joignaient d'autres considérations. Je n'ai pas besoin de dire l'importance de l'ambassade de Londres, poste de premier ordre, et le plus fort traitement du builget, Mais, pour M. de Villèle, éloigner M. de Polignac était une nécessité capitale ; par la nature de son esprit actif et doux à la fois , M. de Polignac devenaît, presque malgré lui, le centre nécessaire de mille intrigues qui se croisaient, et dont le but était le renversement de M. de Villèle. En outre, comme le renvoi de M. de Montmorency avait provoque les irritations du parti religieux, les plaintes des royalistes zélés, il paraissait utile de se les rattacher de nouveau par le choix d'un serviteur de Monsieur, dont la vie était un exemple de piété et de bonnes œuvres. Cet fromme d'État, d'ailleurs, on le déplacait; on l'envoyait à Londres, dans une sphère qui devait lui être agréable, car toute la jeunesse du prince de Polignac s'était presque passée en Angleterre; il y avait véeu enfant, et ses premières armes dataieut, pour ainsi dire, des grandes agitations de Pitt sous le consulat. Monsieur, d'ailleurs, insista, et le prince de Polignac ne savait jamais refuser à celui auguel il s'était voue corps et âme, avec la foi d'un gentilhomme de l'époque hérolque.

A Londres, la position du prince de Polignac n'était pas sans difficulté; on était en plein sous le ministère de M. Canning, é est-Adre à cette époque libérale et presque révolutionnaire que l'Angleterre auxi immédiatement acceptée ou créée pour lutter contre l'esprit européen dans les guerres d'Epagne de 1823. Le caractère du prince de Polignac était parfaitement connu de M. Canning; la tendance de ses opinions, fortement nuancée de rovalisme, était un fait trop public, trop avoué. pour que le ministre put le méconnaître; il résulte même de la correspondance secrète des affaires étrangères, que M. Canning avait fortement insisté auprès de M. de Villéle et de M. de Chateauhriand pour que le prince Jules ne fût pas envoyé en Angleterre, parce qu'il pouvait y apporter des opinions trop hostiles à la politique présente. Il fallut, à plusieurs reprises, donner l'assurance au ministre anglais que le prince de Polignac serait contenu par ses instructions supérieures, et que d'ailleurs c'était une fausse opinion que de lui croire des principes en dehors de la modération et du calme nécessaires dans les affaires politiques.

A peine donc arrivé à Londres, le priuce de Polignac surprit M. Canning par l'expression faeile et toujours lovale de ses principes, et il ne faut point en parattre étonné; dans la société anglaise, le libéralisme n'a pas une signification aussi étroite que dans nos mours. En France, c'est souvent de la petite jalousie, uue haine de caste, un le no sais quoi qui murmure bassement contre toute distinction traditionnelle; en Angleterre, on est libéral toutes les fois qu'aristocrate ou réformiste on s'empreint d'un vif esprit de nationalité. et le prince de Polignac avait cet esprit par-dessus toutes choses. Les formes politiques de l'Angleterre lui plaisaient : créer une aristocratie en Frauce était son rève, en lui donnant les allures fortes, dessinées, des partis et des opinions en Angleterre; en ce point, il ne pouvait pas être en opposition avec M. Canning. D'ailleurs, le prince de Polignac s'était fait un devoir de ne jamais se mêler aux intrigues de politique et de parlement, ce qui est un moven de plaire à tout ministère anglais, M. Canning lui en tint compte.

Au mourent où le prince de Polignac arrivait à Londres, deux questions s'agitaient avec uue certaine ampleur de négociations et de formes : l'une était relative à l'Espagne, l'autre à la Grèce. En la considérant dans son application positive, la question d'Espagne était finie, puisque l'armée française était à Madrid et qu'il n'y avait plus à revenir sur une difficulté jugée ; seulement, le fait une fois accompli, il fallait voir le résultat qu'il produirait, L'Angleterre, en v comprenant même le duc de Wellington, était fort inquiête du parti qu'allait prendre la France relativement à l'occupation de l'Espagne. Il n'y a pas de question qui préoccupe plus les Anglais que celle de notre prépondérauce dans la Péuinsule ; qu'ellé arrive par une alliance de famille on par la couquête, cefa

est indifféreut; l'Angleterre s'alarme même de

untre force morale. Les armees françaises une fois dans la Peininste, M. Gaming possit au prince de Pulignar eette simple question : « Gambien de sessual ess unit-2» Le prince de Polignar reçut ordre de M. de Villês de déclarer à M. Caming que la France ne demandait pas meus que d'excuer la Peininste, de se que la paix de esparis y avaix la inderêt au poul de pour en amer permanente au delà des Pyrieires. El cette déclarnio, qui satisti plesimente M. Caming, crould la position de M. de Polignar plus fairle 3 autotion, qui satisti plesimente M. Caming, crould la position de M. de Polignar plus fairle 3 auto-

La seconde question était relative à l'émancipation de la Grèce, et je dois le dire jei hautement, les sympathies de M. de Polignac, comme celles de Charles X, étaient de rendre à la Grèce son existence sainte et chretienne; l'école de M. de Polignac était sur ce point plus avaneée et plus sincère que le libéralisme. Et pourtant cette question de la Gréce émaneipée était plus difficile qu'on ne peut le croire, à cause surtout des intérêts qui se heurtaient sur ee terrain. L'Autriche, proteetrice de la Porte Ottomane, ne voulait pas consentir à l'émancipation de la Grèce, et se tenait en dehors de toute négociation. Ouelques esprits sérieux croyaient entrevoir aussi, dans la vive sollicitude de la Russie pour la Grèce, un désir de conquête et d'agrandissement. Si M. Canning, à son tour, était très-partisan de l'émancipation de la Grèce, c'est qu'il y avait dans son caractère une partie d'enthousiasme et de libéralisme, une sorte de poésie classique, souvenir des études d'Harrow, et qui, selou l'expression de M. de Metternich, en faissit promattre de quartier avec la férule au parlement. Dans ce heurtement d'idées et d'intérêts, il était difficile de ménager les vues de tous, et surtout d'amener une solution raisonnable. M. de Polignae fut un des signataires du remarqualile traité du 6 juillet 1827, qui proclaus l'emaneipation de la Grèce, et en cette affaire l'esprit chrétien, je erois, domina le véritable esprit politique. Tout le parti tory, en Augleterre, considérait la bataille de Navarin comme un événement malheureux, une victoire entièrement au profit de la Russie.

I'n des caractères éminents de l'ambassade de M. de Polignac à Londres, c'est qu'elle resta toute française, avec un esprit profondément national. Tous ses actes furent dietés par la protection des intèrets du pays. Il fit respecte par les pécheurs anglais nos bancs et nos côtes, il soutint avec fermet les privileses de nos commoties. Chanue (ois qu'une insulte était faite à notre pavillon, M. de Polignae faisait d'une réparation immédiate l'affaire de sa préoecupation presonnelle. Les intérêts privés trouvaient chez lui appui; sa bienveillance ctait générale. Les proscrits de la restauration recevaient secours du vieux proscrit du consulat, et beaucoup d'entre eux obtinrent des passe-ports ct une annistie pour revenir dans notre France; l'esprit gentilhomme dominait cette nature élevée, de manière qu'il n'y avait rhez lui ni ressentiment, ni manque de procédés : le malheur lui inspirait un mélancolique intérêt, car il le comparait avec les souvenirs de son passé et neut-être les presseutiments de son avenir. La vieille noblesse était admirablement française, son patriotisme était heau, et si M. de Polignac avait eu l'intelligence des intérêts nouveaux à un même degré, il eût été un des hommes politiques les plus éminents de l'époque. Mais le prince savait mal son temps; il voyait étroitement, et surtout il paraissait dominé par l'orgueil de sa propre capacité, au reste trèslimitée.

Le prince garda l'ambassade de Londres durant tout le ministère de M. de Villèle, qui le redoutait beaucoup, parce qu'il le savait en pleine possession de l'amitié et des sentiments de Charles X. A mesure que la tendance et les fantes du ministère de M. de Villèle préparaient la ruine inévitable de cette administration, les espérances de M. de l'olignar s'étaient aerrues, et sa correspondance avec le parti religieux, ses sympathies nour la druite extrême, alors de l'opposition, lui faisaient espérer que le temps approchait où il pourrait régir lui-même les destinées de la Fraure, but secret de son ambition; et pour cela il s'était mis en rapport avec tous. Trois éléments au sein du parti royaliste avaient surtout contribué à la chute de M. de Villèle : le parti religieux, un moment conduit par M. de Rivière ; l'extrême droite (ou la pointe), sous M. de la Bourdonnaye; enfin la défection, ou le parti Agier. M. de Polignac révait la fusion de toutes ces nuances, sous un ministère dont il serait le président.

Cétais alors ne point comprendre la tendance des diéces et du mouvement politique; l'ouragan qui renversait le ministère de 3. de Villète vossit min decide des ropalistes que du cett du libemoni de coide de ropalistes que du cett du libepa servir d'auxiliaires, contribuer à la chiute de pa servir d'auxiliaires, contribuer à la chiute de A, de Villète, ja résient pas la main qui l'avait brisé. Quand donc, après la chuite de ce ministère, i l'agui de former une administration nouvelle, unille preniès un se porta sur 3. de Volguez; fei de 3. de libérales et prêter la main au centre gauche.

Pendant la première session de ce ministère, M. de Polignac ne quitta point Londres, limitant ses démarches à une correspondance intime avec le roi Charles X et quelques amis dévoués qui préparaient son avénement. Déjà commençaient les pourparlers, les menées, qui devaient aboutir à un ministère de résistance contre les progrès visibles des idées libérales. Le cabinet de M. de Martignac se souteuait à peine, Charles X crovait trop céder; le parti libéral demandait toujours, et se montrait impatient, désordonné, Aux yeux du roi, et à la fin de la première session, il paraissait constant que le ministère de M. de Martignac perdait la monarchie, idée fausse, sans doute, on au moins fort exagérée, mais qui existait profondément dans la conviction de Charles X. Dés lors, il devait songer à son remplacement ; retournerait-il vers M. de Villèle? Le roi n'en voulait plus paree qu'il le eroyait usé, et que ses amis le croyaient comme lui ; il voyait dans l'ancien président du conseil un sujet de divisions pour les royalistes : la préoccupation du vieux monarque était que la cause fondamentale de tous les désordres dans les chambres, e'était le morcellement des sincères amis de la monarchie. Or, un cabinet qui les aurait groupés eu faisceau, qui aurait réuni autour de lui le parti religienx, la contreopposition et les ministériels de M, de Villéle, lui paraissait la combinaisou la plus satisfaisante dans la crise actuelle. La majorité s'y trouvait compacte et forte.

Cette pensée, Charles X la poursuit avec persévérance; il ne veut pas briser tont le ministère de M. de Martignac, mais il espére en détacher les éléments qu'il eroit les plus propres à une combinaison royaliste, tels que M. Roy, M. Portalis; et des qu'il voit M. de la Ferromays épnisé, incanable de suivre les affaires, le roi songe immédiatement à M. de Poliguac pour former un cabinet de résistance aux concessions qu'il croit malheureuses. A cette conviction se rattachent les deux voyages que fit M. de Polignae à Paris daus l'espace de moins de six mois. Si l'on en croit les Mémoires que le prince a publiés on fait publier, il ne savait pas le premier mot des desseins du roi, qui l'appelait aux affaires; il ignorait qu'on lui réservat cette rude táche. Je crois que M. de Polignac se trompe dans ses souvenirs; sur ce point il faut incessamment comparer son témoignage à celui des membres du ministère de M. de Martignac. Je tiens du comte Portalis, alors ministre des affaires étrangères, qu'il recut l'ordre exprès de Charles X d'appeler M. de Polignae à Paris; le but officiel

rance, qui dut faire la part très-large aux idées | du voyage indiqué par le roi était l'utilité, la nécessité d'une entrevue du prince avec M. de Mortemart, qui partait pour l'ambassade de Pétersbourg; on était en pleine question d'Orient; il était essentiel que les deux ambassadeurs pussent se voir pour rapprocher et concorder leurs instructions réciproques en présence du roi. Il est difficile de croire que là fût le seul but du voyage du prince de Poliguac à Paris; à quoi bon une entrevue personnelle entre les deux ambassadeurs? la correspondance sur ce point devait suffire; et pourquoi soulever sans motif l'opinion publique par la présence du prince de Polignae à Paris?

Je crois donc que dès ce moment la pensée de Charles X était d'organiser un ministère royaliste avec M. de Polignac; le prince y travaillait presque ostensiblement par ses paroles et ses démarches; il est trop sincére et trop loyal pour le nier, car à ce moment il tit déjà parler à des hommes de toutes nuances, et surtout aux chefs du parti Richelieu, à M.M. Pasquier, Decazes, qui refusèrent une telle association, non point parce qu'ils n'honoraient pas le caractère de M. de Polignae, mais parce qu'ils croyaient son esprit impuissant et la tendance du libéralisme trop impétueuse pour subir un cabinet avec un tel drapeau. Instruite de la présence de M. de Polignae à Paris, la presse entière se souleva avec des expressions ardentes, passionnées, et cette opposition, quelque injuste qu'elle put être, devait suffire pour arrêter le roi Charles X, à la veille alors de réaliser sa pensée d'un ministère de droite.

Dans les affaires politiques , il ne faut pas toujours aller avec ses propres couvietions, fussentelles bonnes et justes, mais un peu avec les couvictions du public; une mesure doit être envisagée moins dans son bien absolu que dans le résultat qu'elle peut avoir en présence de l'opinion : ainsi, lorsque le roi Charles X fut appelé à composer un ministère, après qu'il eut reconnu la tendance trop faible du ministère de M. de Martignac, sa faute fut de eroire que parce qu'il avait des intentions bonnes et droites eela sullisait. Il devait examiner et juger surtout quel effet allait produire la composition d'un ministère avec trois noms aussi malbeureusement impopulaires que ceux du prince de Polignac, de M. de Labourdonnave et ilu comte de Bourmont. Certes, j'admets que e'est à tort, et que tous ces caractères étaient politiquement bonorables; à certain point de vue, ils étaient même plus libéraux que ceux qui en prenaieut le nom; mais quand un pouvoir s'organise. il doit tenir compte même des préjuges. Nul no neut braver impunément l'opinion publique, pas

plus dans le gouvernement que dans la famille. Le ministère qui prit le nom de M, de l'olignac fut formé secrétement, presque comme un complot. Toutefois, dans l'idée du roi et de la majorité de ceux qui le composaient, ee cabinet devait correspondre à l'esprit de la chambre, dont chaque nuance était minutiensement représentée. Le prince de Polignae, à l'origine, ne prenait point la présidence du conseil ; son action ministérielle se bornait au département des affaires étrangères, afin de ne pas donner une couleur trop prononcée à la combinaison : ambassadeur à Londres, il était appelé à diriger les questions à l'extérieur ; selon lui, c'était une chose simple et parfaitement constitutionuelle. M. de Labourdousaye n'était-il pas l'homme dont la rude parole avait fait le plus de mal à M. de Villèle? M. de Chabrol restait l'expression tempérée du centre droit; M. Courvoisier représentait le ceutre gauche, M. d'Haussez l'opinion Martiguac, et enfin M, de Bourmont, esprit temperé, n'était qu'un nom d'armée, très-dévoué à la restauration. Dans un ordre abstrait, cela était vrai ; au point de vue pratique, c'était absurde : les noms propres ne sont quelque chose que lorsqu'ils correspondent à des sympathies de principes, et pour ne eiter que M. de Courvoisier, quoique dans le fait il appartint historiquement au centre gauche, pourrait-il jamais attirer cette opiniou au ministère de M. de Polignae?

11 y a quelque chose de curieux, jo dirai presque d'impatientant, à cette époque de crise : e'est la candeur du prince de l'olignac, qui croit en lui-même et en sa fortune à ce point de s'iusaginer que tout va s'aplanir, parce que ec qui s'est fait est dans la prérogative royale et dans les conditions constitutionnelles, « Le roi est libre de choisir des ministres, Charles X a usé de son droit; quel obstacle peut doue se présenter devant ce qui est légal? » M. de Polignac ne voit aueun danger; il marche devant lui comme s'il n'y avait pas de situation plus simple, plus rationnelle; il ne voit pas l'inflammation des cœurs, l'insurrection de toutes les têtes. La conviction du prince est à ce moment si compléte, qu'il n'y a ricu de plus historiquement vrai que les répugnances de sa pensée pour les coups d'État, qui lui paraissent inutiles, d'autant plus qu'il espère toujours, avec un sourire stéréotype sur ses levres, vaincre les résistances, parce qu'il est dans le droit et dans la légalité. C'est moins de la présomption que la conséquence d'une conviction profondément arrêtée. Il voit avec foi dans un certain horizon, ni au delà, ni en decà. Les coups d'État, si on lui en parlait à ce moment, il no saurait et ne pourrait les avouer. Ce qu'il veut, c'est remplir la mission

que le roi lui a donnée, et il le fait avec loyauté et désintéressement.

On se rappelle avec quelle fureur fut accueilli le ministère Polignac. La presse fut impitoyable; c'est à ne pas le croire aujourd'hui; les articles sout d'une stupide grossièreté. Le prince s'en inquieto peu, parce qu'il a le sentiment que ces attaques sont injustes , passionnées. Ouelques-uns de ses collègnes en paraissent effrayés; il les laisse libres de rester ou de donner leur démission, et, marchant de plus en plus droit dovant lui, il prend la présidence du eonseil ; premier sujet de jalousie. Il en résulte une erise ministérielle. la séparation de M. de Labourdonnave, qui ne veut pas subir la présidence du prince de l'olignac. En sacrifiant M. de Labourdonnaye, le nouveau président du conseileroit faire un acto populaire; M. de Polignac faire de la popularité! Il veut convaincre le pays qu'il n'a pas l'intention de briser la charte. Le rapport qu'il fait faire en avril 1830, les exposés de motifs, les lois qu'il prépare, tout se ressent de eette idée fondamentale, qu'il veut gouveruer par les lois et sous l'empire des majorités.

On peut juger le calme, la sécurité que lui iuspire sa position personuelle, par les simples actes d'administration dans son département. M. de Polignae reforme, organise ses bureaux, comme s'il devait rester là indéfiniment. On lui doit la centralisation des affaires, le système des deux grandes directions qui se partagent la diplomatie, et surtout upe institution dont l'absence se fait encore remarquer. la chaire de droit diplomatique. avec un enseignement attaché au département des affaires étrangères. N'est-il pas extraordinaire que dans un pays où il y a des chaires pour toutes choses, dennis la langue slave, le sauscrit, jusqu'aux plus vagues théories de philosophie et de constitutionalisme, il n'existe nas un enseignement pratique et positif des traités, des grandes transactions curopeennes; d'où résulte cette ignorance qui se fait remarquer dans la presse et les chambres sur les choses les plus usuelles de la diplomatie. Ce fut douc une bonne pensée de M. de Polignac que de combler ec vide, Ces cours publies fureut spécialement affectés aux jeunes hommes qui se destinaient aux ambassades, et, afiu de donner encore une specialité plus grande à ces études , M. de Polignae voulut que ceux qui se destinaient à la diplomatie, sous le titre d'attachés, lissent un surnumérariat dans les bureaux des affaires étrangères. Désormais on devait arriver dans les ambassades avec des études pratiques et des connaissances préliminaires.

Le défaut capital du prince Jules de Polignac fut de croire avec une conviction profonde à la possibilité de calmer les partis au moyen d'une politique nationale et d'une application spéciale aux affaires. La vie des partis est, au contraire, une sorte de surexeitation active et jalouse, qui ne voit rien en dehors du trionsphe de leurs hommes et de leurs idées. Certainement la politique de M. de Polignae était française; le ministre qui parlait un langage ferme et décidé à l'Angleterre sur l'expédition d'Alger conservait intacts la diguité de son pays et l'honneur de la nationalité. Aux yeux des opinions ardentes, cela ne suffisait pas; il n'y a pour elles de grande politique que celle qui les caresse dans leur instinct. Le jeu des justitutions politiques en France était d'ailleurs organisé de manière à ce que les noms propres y tinssent une large place, et celui du prince de Polignac était une menace. A tort ou à raison, ou l'accusait de réver une monarchic absolue et aristocratique. et cette croyance générale avait rendu le gouvernement impossible. Le ministère de M. de Polignac était réduit à ne pas remuer, ou à remucr en tout brisant, Jamais position plus étrange, On avait persuadé au pays et aux chambres que ce ministère était un épouvantail par ses intentions et par ses actes, et certes il n'y en avait pas dans l'histoire parlementaire de plus innocent et de plus incapable de tenter un de ces grands coups qui changent la face des empires. Le défaut saillant de M. de Polignac, c'était de ne rien voir, ou de voir dans un horizon très-resserré, et cela explique comment, malgré lui et en bonne logique, il fut sucecssivement amené aux coups d'État, et, ce qui est pis que les coups d'État, à ect esprit de déroute et de mollesse qui laissait tout aller à la Providence, sans voir qu'on marchait inévitablement à une ré-

volution. lci quelques doutes se présentent, et sans entrer dans les détails qui ont été l'objet de deux livres spéciaux 1, je veux revenir sur les ordonnances de juillet, et sur les mesures qui ont préparé ou suivi leur exécution. On sait que dans ces sortes d'examen je suis sans préjugés et sans aucune des fantaisies constitutionnelles; je erois donc que M. de Polignac, pas plus que Charles X, n'avait dans la pensée de violer la charte par les ordonnanees de juillet; je crois que cette charte, le roi et le ministre l'avaient jurée de bonne foi, et qu'en tout point ils voulaient l'exécuter. Mais depnis longtemps on les préparait l'un et l'autre à cette conviction, qu'en vertu de l'artiele 14 de la charte, son principe dominant et fondamental, le roi pouvait, dans un cas exceptionnel, s'armer de

(t) Voyez mon Histoire de la Restouration et l'Europe depuis l'avinement du roi Louis-Philippe.

sa prérogative pour amener la concorde et l'harmonie des pouvoirs. Cette conviction devint si absolue, que les ordonnances de juillet furent signées presque avec insouciance, comme de simples mesures de sûreté générale délibérées en conseil.

C'est encore en vertu de cette foi, de cette conviction profonde, que M. de Polignac ne prit aucune mesure de précaution vis-à-vis de l'Europe pour s'assurer son assentiment : il était trop Français pour appeler l'appui de l'étranger; et eeci venait de sa loyauté, de la confiance qu'il avait dans l'ordre monarchique : gentilhomme, M. de Polignac ne croyait pas possible qu'on vtt la question autrement que dans le strict honneur monarchique : ainsi, dans l'esprit du ministre, le corps diplomatique n'avait pas besoin d'être prévenu des ordonnances, paree que son devoir spontané était de se rendre là où était le roi de France, auprès de qui il était accrédité. Ainsi la loyante de M. de Polignac u'aurait jamais supposé que des régiments , leurs officiers on tête, pussent onblier leur devoir et passer à l'insurrection ; calculant une résistance qui irait jusqu'à la mort, de la part du soldat et de l'officier surtout, il avait pense que les troupes de la garnison étaient suffisantes sans en appeler un plus grand nombre, car il ne songeait pas que la défection ferait du vide. Hélas ! ce calcul était celui de la lovauté et de l'houneur aux jours de la chevalerie; mais était-ce juger avec sagacité son temps, faire la part surtout à ces tristes et fatales révolutions qui avaient fait douter de tout, du pouvoir et de Dieu même? M. de Polignac n'avait point assex médité sur le nouvel esprit des sociétés, sur l'éducation publique et privée : sorte de cénobite, il vivait dans la cellule de son honneur, sans s'enquérir des opinions du monde. Or, le monde alors était en proje à toutes les doctrines, et à tous les exemples de rébellion et de révolte, dans les esprits comme dans les actions. Comment le prince avait-il la usémoire assex courte pour ne pas se souvenir de la défection des cent jours, ce grand manquement à la foi jurée, abandon inoul du drapeau? Tout était incertain, les chambres, la presse, le pays même; il y avait une ébullition dans les âmes qui ne permettait plus le système d'honneur et de gentifhommerie de l'ancien régime. Il y avait tant de félons ! Et c'était méconnaître la société avec ses éléments nouveaux, que de croire à la posaibilité d'un conp d'État sans que la fidétité de l'armée, recrutée par la conscription, égale et démocratique, eu fût ébranlée,

Là fut donc toute la faute de M. de Polignae ; il ne vit pas que tout était changé autour de nous, que les consciences étaient ineertaines, les dévouements affaiblis, et que la doctrine des intérêts dominait toutes les autres. Il ne vit pas surtout que la presse avait agi d'une manière désastreuse pendant gninze années contre l'établissement de la restauration : que la royauté n'inspirait pas assex de crainte pour comprimer les méchants, ni assez d'amour pour commander les sacrifices aux fidèles; ses amis étaient divisés, les esprits au plus haut point d'exaspération. On ne calculait plus rien ; le bas peuple était travaillé par des pamphlets de toutes sortes; l'audace était partout en dehors du gouvernement. Un coup d'État se tente à la naissauce d'un pouvoir, lorsqu'il est ferme, que les consciences jeunes et fortes viennent antonr de lui pour le saluer comme au 18 bromaire; mais un conp d'État quand la main est faihle et que la

vieillesse arrive, c'est un excès et une folie, Je n'ai point à examiner si M. de Polignac prit l'initiative des ordonnances de juillet, ou si elle vint de Charles X; je crois que les ordonnances furent l'inspiration d'un petit comité qui correspondait aux affections royales, et qu'elles devinrent ensuite l'œuvre du conseil des ministres tout entier. An demeurant, M. de Polignac, avec la meilleure foi du monde, n'y vit qu'un moyen de ramener l'harmonie des pouvoirs par la dictature momentanée du roi, en vertu de l'article 11 de la charte. Cette conviction de la légalité des ordonnances fut toujours profonde chez le prince de Polignac, d'où cette imprévoyance de mesures, qui ne suppose même pas une résistance sérieuse, Aussi, tout devient pnéril dans les actions et les démarches de M. de Polignac, après que les ordonnances sont lancées ; il reste plein de sécurité. comme s'il s'agissait d'une mesure ordinaire, dout l'exécution est laissée au cours régulier de l'administration et à chaque ministre dans son département, il croit le succès tellement infaillible, qu'il se renferme, le 27 juillet, au département des affaires étrangères pour vaquer aux questions courautes, avec le même sang-froid et la même sécurité. A tous les rapports qu'on vient Ini faire, à tous les indices qui se manifestent, il répond par cet invariable sourire, cette physionomie polie, mais impatientante, qui décourage toutes les âmes energiques et semble vous dire : « Vons vous trompex; j'ai tout prévu. » C'est un décousu, un laisser aller dont rien n'approche; il s'inquiète à peine ; l'emeute gronde , qu'est-ce que cela? le peuple est en armes, il répond : « Qu'on lui donne du pain et de l'argent ! » Il a tellement foi dans la royauté, une telle confiance dans le prestige de la couronne, que la supposition qu'elle peut subir une grande ruine ne peut entrer dans sa pensee. Quand enlin l'heure du combat a sonné, lorsque le

drapeau tricolore flotte sur les tours Notre-Dame, et qu'à l'hôtel de ville siège déià un gouvernement insurrectionnel, le prince Polignac, que l'expérience éclaire, croit avoir fait son devoir, et cela lui suffit; c'est le même calme, le même sang-froid désespérant. Après deux jours de résistance aux Tuileries, il vient auprès du roi à Saint-Cloud ; soldats, courtisans, serviteurs, tous murniurent autour de lui, accusent sa faihlesse ou son imprudence : il les écoute sans s'émouvoir, même le pétulant M. de Sémonville, qui lui dit les choses les plus dures dans une langue qui n'est pas celle de la bonne compagnie. Quand le roi lui demande sa démission pour faciliter les arrangements, M. de Polignac la donne en croyant que tout est fini là; il contre-signe les ordonnances qui nomment M. de Mortemart, et félicite le nouveau cabinet comme s'il s'agissait de successeurs au temps paisible de la restauration; il croit son rôle politique fini pour le moment, et que l'opinion satisfaite s'arrêtera devant cet acte; en un mot, qu'il n'y aura ni accusation, ni jugement, ni révolution, et qu'on restera dans le cercle de la légitimité.

Le lamentable cortége quitte Saint-Cloud avec nn roi proscrit, une armée sans chef, le moral affecté, pour se retirer sur Rambouillet; M. de Polignac est toujours auprès de Charles X, 11 n'est plus ministre, mais il a un titre de cour et il en porte l'hahit avec affectation , comme s'il était encore aux Tuileries. Au moment où les négociations s'engagent avec les chefs insurgés à Paris, les amis de Charles X lui conseillent d'éloigner l'ancien ministre, afin de constater la sincérité de ses concessions politiques, et alors M. de Polignac, qui ne veut point embarrasser son vieux maitre , part plein de sécurité, pour chercher un abri en Angleterre à travers la Normandie. Va-t-il enfin comprendre sa position? Autonr de lui se manifeste une sorte de jacquerie; tous les paysans sont souleves aux cris les plus horribles; il devient l'obiet d'une haine sauvage à coups de lourche. On ne : prononce son nom qu'avec des menaces de mort. et pendant deux semaines il erre dans les campagnes sous les déguisements les plus divers , les plus grossiers; à ces jours de malheur, je dois le proclamer ici , le prince de Poliguac retrouva de nobles dévouements.

Il se faisait alors une singulière police de gardes nationales et de volontaires sur le territoire de la France. Ou commandait des battes à travers champs, comme dans une grande chasse. Tout ce qui avalt l'air un peu noble, les mains blanches, le port distingué, était un objet de suspicion pour les municipalités nationales. Étai-il possible que le prince échapti à cette police révolutionaire,

qui signalait ses victoires avec tant de joie? Que de réflexions alors durent venir à son esprit! que de tristes rapprochements! Il avait commencé sa vie par la proscription terrible : jeune homme de vingt-deux ans, il s'était tronvé à Paris lorsque, sous le consulat, la police faisait erier par les rues, dans son ignoble langage, « la conspiration des brigands Poliguac, Rivière, Pichegru et George. » Et, à vingt-cinq ans de là, même proscription, mémes eris, mêmes périls. C'est dans ce moment que le prince, avec ses sentiments profoudément religieux, se montrait tranquille et résigné; il ne craignait rien, ni l'autorité violente, ni le peuple souleve. Ce qu'il souffrit pendant cette quinzaine d'angoisses est impossible à dire. Il traversa la campagne soulevée jusqu'aux falaises de Granville. Une femme de grande maison et de sainte vie lui prépara les moyens de passer cu Augleterre, sur un de ees petits navires suogleurs toujours prêts à la noble contrebantle des proscrits. Le prince avait souvenir des falaises de Normandie, où il avait débarqué, avec son frère et le marquis de Rivière, sous le consulat. Tous les préparatifs furent faits en silence par des mains généreuses qui protégérent le malheur. Ce sont de belles ames, celles là qui, dans les énoques de tempéte publique, savent se détacher de leur propre securité pour se faire les protectriees et les gardieunes du malheur, Dans notre temps d'égoisme, cela se voit peu et ne se comprend pas davantage. Le prince de Polignac se renferma dans une petite maison anx environs de Granville, où tout était prêt, un bateau avec des hommes dévoués; mais la mer était grosse, la tempéte soufflait avec violence, et le capitaine ne voulut point s'exposer au danger du mufrage. Il en résultat un retard de quarante-huit houres, retard funeste, puisque de la campagne soulevée les jeunes hommes se portérent à la maison du rivage où se trouvait le prince de Polignac. Lette maison, on la cerne de tous côtés; on y pénètre en armes. Mille cris de mort sont poussés, et comme dans les époques révolutionnaires, la populace se montre hideuse de menaces et ile propos. De l'aveu du prince de Polignae, jamais il ne subit de danger plus réel et d'outrages plus sanglants : des individus forcenés, les manches retroussées, brandissant devant lui de larges coutelas, lui jetaient ces paroles : « Si nous étions surs que tu es Polignae, nons te plongerions ces couteaux dans le cœur. »

Il faut rendre cette justice aux autorités organisées même par l'insurrection, qu'elles protégèrent le prince contre ces cannibales. Souvent elles lui firent un rempart de leur corps. Le pouvoir, quel qu'il soit, est de sa auture protecteur; il ne se laine aller aux excis que dans les crises, propugil est falle de colore. Bans ces reconstances ne rèvelle sonjours ce courage font passif du prince calcune, il el cettal unos-cellerente la quétade de sons dans, mais encore à la foi qu'il avait dans le symbole religieux, asim préservali qu'il portait préserval de la companie de la companie que la avait donne appélairence au respublir que la avait donne appélairence au respublir que la avait donne appélairence au respublir que la avait donne de la companie de la companie la avait donne de la companie de la companie la avait de la companie de la companie de la la avait de la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la compa

« M. le baron, arrêté à Grauville, au moment où. fuyant les tristes et déplorables événements qui virmueut d'avoir lieu, je cherchais à passer à l'île de Jersey, je me suis constitué prisonnier entre les majns de la commission provisoire de la préfecture de la Mauche, le procureur du roi de l'arrondissement de Saint-Lo ni le juge d'instruction n'ayant pu, d'après les termes de la charte, décerner un nandat d'amener contre moi. Dans le cas, ce que l'ignore, où le gouvernement aurait donné des ordres pour m'arrêter, ce n'est que de l'autorité de la chambre des pairs , dit l'article 20 de la charte setuelle, conforme en cela à l'ancienne ebarte, qu'un membre de la chambre des pairs peut être arrêté. Je ne sais ce que fera la chambre à ce suiet, et si elle mettra sur mon compte les tristes événements des deux jours que je déplore plus que qui que ce soit, qui sont arrivés avec la ranidité de la foudre au sein de la tempéte, et qu'aucuuc force, aucune prudeuce humaines ne pouvaient arrêter, puisqu'on ne savait, dans ces terribles moments, à qui entendre mi à qui s'adresser, et qu'on ue pouvait tout su plus que défeudre ses iours.

"Mon deitr, M. le haron, scrais qu'un ma peiram de me retirer chem noi, pour y rependre les habitaties d'aux vie pisible, les seules qui soient habitaties d'aux vie pisible, les seules qui soient che malgré mon, comme le avent loss ceux, qui me cuansissent. Ance de vicissitudes out rempli mes jours, asset de revers out habitatie not rempli mes jours, asset de revers out habitatie not rempli mes jours de la rie oragense que j'ai jarrousrement de un propriétie, d'avoir jumais couservé auxun souvenir d'aigreur courte eveu qui avsient ment de ma propriétie, d'avoir jumais couservé auxun souvenir d'aigreur courte eveu qui avsient le temps de nom solvenirié. Et en effet, N. le le temps de nom solvenirié. Et en effet, N. le souvenir, a ma linicé de ces thaugements continuels que présente le siècle où nous vivons, si les opinions politiques de ceux qui sont frappés par la tempéte devenaient des délits ou des crimes aux yeux de ceux qui embrassent des opinions politiques plus beureuses?

« Si je ne pouvais obtenir la permission de me retirer tranquillement dans mes foyers, je désirerais qu'il me fût permis de me retirer à l'étranger, avec ma femme et mes enfants. Si enfin la chambre des pairs voulait prononcer mon arrestation, je désirerais qu'elle fixat le lieu où je serais retenu, au fort de Ham, en Picardic, où i'ai longtemps été détenu dans la longue cantivité que i'ai énrouvée dans ma jeunesse, ou dans quelque citadelle commode et spacieuse à la fois. Ham convieudrait mieux que toute autre à l'état de ma santé, affaiblie depuis quelque temps, et altérée surtout depuis les derniers événeruents qui se sont passés. Les malheurs de l'hounéte homme doiveut mériter quelques égards en France. Mais dans tous les cas. M. le baron, il v aurait, j'oscrais presque dire, quelque ebose de barbare à me faire amener dans la capitale dans un moment où tant de préventions ont été soulcrées contre moi, préventions que ma scule voix ne peut apaiser, que le temps seul peut calmer. Depuis longtemps je ne suis que trop accoutumé à voir toutes uses intentions représentées sous le jour le plus odieux.

« Je vous ai soumis tous mes désirs, M. le baron. Je vous prie, ignorant à qui m'adresser, de vouloir bien les soumettre également à qui us droit, et d'agréer ici l'assurance de ma haute considération.

« LE PRINCE DE POLICNAC. »

Quand on se représente l'effervescence des innes, la coêter des russ centre les signativas des ordonnances, l'on a peine à comprendre comment le prince de Polignes put écrire cette l'être avec un si grand sang-froid, un capit si en debors des fais in event ries orit i demande les formes légales, pas au milieu de la société innergée! Il ne sain rien, la veut ries orit i demande les formes légales, la veut ries orit i demande les formes légales, que que l'année de la société innergée l'année les temps était encore à la charte et si les pouvoir riequiur vaineux malbeureux qui redenande l'exil me qu'un vaineux malbeureux qui redenande l'exil me la replivité dans la prisso d'Esta de sa juenosse.

De Saint-Lo, le prince fut transféré, à travers mille périls, au château de Vincennes, demeure pour lui déjà bien comne, et qu'il salua avec uu mclancolique respect. Jamais il ne perdit son calne; la Providence lui semblait une si grande loi, qu'il se soumetait à ses décrets sans murmurer. Le gouverneur, général Danmesnil, en fut vivement frappé; le prisonnier demanda un piano, pour consoler ses enunis par la musique, et des crayons pour dessiner des sites, afin que le temps s'écoulât plus vite, et que les heures sonnées par le heffroi pussent passer plus rapidement.

Oui ne se rappelle Paris au mois de décembre 1850 et les périls de la société à cette époque d'agitation et de troubles? Dans ce lamentable procès des ministres de Charles X, on vit se lever, la pique en main, le bonnet rouge au front, la partie la plus hideuse ile la population; s'il n'avait pas existé un gouvernement d'honneur et de force, décidé à sauver la vic des prisonniers, au prix même de sa sureté, il y aurait eu du sang versé à flots. La révolution de 1793 n'était point morte encore ; les prolétaires restaient les mêmes, avec leurs mœurs épouvantables, et un moment on put craindre que la démocratic, comme ce squelette dont parlent les légendes allemandes, ne grimpat avec ses ougles le long des murailles du donjon de Vincenues et, comme une vile araiguée, ne vint s'attacher à sa proie. Hélas! le parti royaliste oublieux ne rend pas une justice assez graude à ce pouvoir, si faible à son origine, qui fit tout pour sauver les ministres captifs, insqu'à ce point de s'exposer lui meme à un bouleversement. Il n'y a rien de plus ingrat que les partis!

Dans ses interrogatoires, le prince de Poliguae resta toujours le même, avec ee caluie, cette indifférence qui désespérait ses amis et ses ennemis. La cour des pairs fut réunie pour le jugement ; je dois le dire , le prince avait pleine confiance dans ce corps politique, composé d'hommes qui avaient assez vu les révolutions, les vicissitudes de la fortune pour juger avec calme, et saus esprit de parti, les aetes et les personnes des derniers ministres de Charles X. L'important était de sauver leur vie. de les arracher, pour ainsi dire, à ces hurlements de la multitude, car enfiu, quelle que fût la peine, elle ne serait nécessairement que temporaire. Dans les choses politiques, il n'y a rien d'éternel; la captivité n'aurait lieu que pour un temps. Ces mêmes hommes, frappès par un arrêt de justice, seraient rendus à la société, parce qu'au fond, ils étaient plus imprudents que coupables, et que tous étaient gens il'honneur ; les années, qui marchent, effacent les terribles impressions des partis. J'ai dit autre part les détails de ce grand procès devant la cour des pairs 1, et la condamnation qui cu fut la suite, le dévouement de M. de Martignac, l'attitude calme et digne du prince de l'olignae à l'audience, Quand l'arrêt fut prononcé, M. de

(1) L'Europe depuis l'avénement de Louis-Philippe,

Poligusc s'en montra fortement ésnu, parce qu'il le croyait injuste et illégal. Il s'en exprima dans une lettre eurieuse, presque inmédiatement écrite à son défeuseur, M. Mandaroux-Vertamy, et dont voiei les termes:

### - Au donjon de Vincennes, er 22 décembre 1830,

« Le jugement, unique dans nos annales révolutionnaires, que la cour des pairs a rendu contre moi, jugement qui, j'espère, ne trouvera plus d'imitation dans nos discordes civiles, m'oblige, mon cher Vertamy, à vous prier de guider la princesse sur ce qu'elle doit faire, car il me semble que l'article 25 du code civil prescrit quelques règles à suivre. Je préfére qu'elle ne vienne pas à Vincennes de quelques jours; il faut attendre que l'irritation, vraie ou excitée, qui agite en ce moment la capitale, soit calmée. Dites-lui qu'elle ne s'afflige pas de ce qui vient de se passer; elle me connatt, et elle sait qu'une âme trempée par trente années d'adversités ne se laisse pas abattre par une infortune de plus, surtout quand ce doit être la dernière; d'ailleurs, l'honneur ne meurt point; un roi de notre antique monarchie nous l'a dit; et les rigueurs du code pénal n'ont point de prise sur le sentiment. Répétez donc à la princesse qu'elle prenne courage; au reste, i'en aursi pour deux. Je désirerais sculement être transféré dans un lieu où je puisse être à même de faire un peu d'exercice et où il me fut permis d'avoir ma femme et mes enfants auprès de moi , les seutes consolations qui me restent ici-bas. Après tout, je n'ai plus de volouté, plus de désirs à exprimer; j'accepte tout ce que m'enverra la Providence; je ne regrette que la peine que mes malheurs font éurouver à mes amis, et vous savez, mon cher et execlient Vertamy, que je vous place, à cet égard, au premier rang de mes victimes. Vous aurez sans doute vu le viconite de Martignae; il était fort souffrant hier; on a bien malrécompensé son éloquence et ses bons sentiments; je m'en afflige autant pour lui que pour moi; un pareil défenseur devait être le gage d'une victoire certaine; je l'espérais, je l'avoue, lorsque j'ai vu avec quelle attention on l'écoutait; mais il y a des personnes dont l'oreille est bien loiu du cœur. Adieu, mille amitiés, tout à vous,

#### и J. ва Роциялис. »

Je rapporte ce document pour bien faire connaître la nature d'esprit du prince de Polignac. Sa conscience allait toujours droit devant elle, sans tenir compte le moins du monde des cirronstances et des difficultés. Il ne voyait pas que la cour des pairs et, puisqu'il faut le dire, le gouvernement

bi-iméme, venaient de lui rendre un inumense service, en l'arractant des nairs du peuple par un arrêt de capitirlé. Sans doute, jus point de vue (fagl. il. y avait quelque chose (gartraordinaire dans ce système de peintific créé point la circuntame, dans cet avert par induction, qui groupail tes arricles de bist difficilement applicables. Mais en qu'il follait viec tout cete, c'esta l'intension en qu'il follait viec et out cete, c'esta l'intension des fartes de peuple. Set en écessité motiva un peu d'arbitraire, bieu permis chaque fois qu'il capital viel les secureis.

Après l'arrêt pronoucé, M. de Polignae fut ramene à Vincennes, et je peuse que ses affections politiques ne lui ont pas fait oublier tout ce que fit le pouvoir pour préserver sa vie. Ce doniou de Vincennes était si rapproché de Paris! à la moindre émeute, on se porterait à cette extrémité du faubourg Saint-Antoine, si souvent agitée par les révolutions. Le conseil des ministres décida doue que M. de Polignac et ses collègues seraient transférés au château de Hsm (il l'avait lui-même indiqué), forteresse gothique bâtie par le counétable ile Saint-Pol pour y renfermer Louis XI, et que ce roi si rusé fit servir de prisou au connétable de Saint-Pol. Ce lieu était triste, mais sur ; on n'avait à craindre ni une évasion, qui compromettrait le gouvernement dans sa force et sa popularité, ni uue émotion sanglante de peuple qui tuerait moraement le nouvoir. Les personnes qui dennis ont visité le château de Ham peuvent se faire que idée assez exacte de la triste demeure de MM, de Poliguac, de Peyronuet, Guernon-Banville et Chantelaure : deux chambres au rez-de-chaussée, deux aux étages supérieurs, une salle à manger, peu d'espace, mais une certaine liberté. Les ministres pouvaient se voir, accueiltir leurs amis, et, chose assez triste, il n'y avait entre eux que très-peu d'intimité dans un malheur commun; les mêmes divisions qui s'étaient souvent produites dans le conseil se réveillaient, et des reproches étaient adressés par les uns aux autres, comme pour dire : « Si je suis ici, c'est votre faute. » Au demeurant il y eut uue grande fermeté d'âme en face de la captivité de Ham.

captivité et Bain. Le prince de Poligiase partagenit ses loisirs entre la musique, le diessin et la rédaction de quelques ouvrages politiques. Il me fità e ette époque l'homneur d'écrire une brochure remarquable contre mon travail sur de Restauretion, qui alors vensit de parattre. Certes, je n'avais janusis en l'intention d'attaquer la personne du prince, et encore moins le capiti de llam, mais je me réservais toute liberté pour examiner sa politique, politique foyale mais pour examiner sa politique, politique foyale mais mstheureuse qui avait perdu la branche atnée des Bourbons, Alors autour du prince de Polignae vinrent se réunir sa femme, d'origine anglaise, et d'un si noble dévouement, et ses enfants, fort jeunes encore, qui avaient vu et subi sa bonne et sa mauvaise fortune. L'amour de la famille était pour le prince de Polignae une religion exaltée. Il appartenait à une des plus illustres races de France; ses alliances le rattachaient à tout ce que la patrie avait de grands noms et de haute aristocratie, et comme une nortion de ectte aristocratie s'était ralliée an gouvernement nouveau, souvent le nom du prince était prononcé aux Tuileries. M. de Polignae doit rendre cette justice au roi régnant, qu'il ne cherchs qu'nne occasion pour faire cesser une captivité assez longue, une expiation assez cruelle d'une imprudence qui n'était au fond qu'un acte de dévouement envers les idées et les principes de la monarchie.

Depuis que le maréehal Sébastiani, par son second mariage, était devenu son proche parent, le prince de Pidignac trouva en lui un défenseur persévérant. On doit eet hommage au comte Sébastiani, que non-sculement il apporta dans les conseils des idées modérées, mais encore qu'il se posa comme le constant protecteur de ceux qu'une grande infortuneavait frappes. Lorsque les temps devinrent plus calmes, le comte Molé prépars une amnistie pour les prisonniers de llam; et ee qu'il y eut de louable dans cet acte, e'est qu'on n'exigea d'eux aucune démarche qui aurait pu blesser leurs convictions. On ne leur demanda aucune parole, auenn serment ; il ne suffit pas de rendre un service, il faut encore l'environner de ces formes de susceptihilité exquise qui ménagent les émotions de l'honneur. Par la teneur de l'amnistie. M. de Polignac dnt passer à l'étranger. Il visita l'Allemagne, et devenu grand propriétaire en Bavière, Il halota constamment Munich et ses environs, se livrant à l'éducation de ses enfants, à l'amélioration de ses terres, à la culture de l'esprit et du cœur. Il écrivit encore des brochures, des considérations morales sur l'état de la société, sur le mouvement des esprits; enfin, des Mémoires, des explications sur sa conduite politique; ces Mémoires supposaient sans doute un baut sentiment de délicatesse et une juste susceptibilité, mais, en vérité, ils offraient un singulier contraste avec la certitude historique. Je conçois qu'il put se justifier d'avoir signé les fatales ordonnances, et aceuser le maréchal Marmont de faiblesse et d'hésitation; mais établir qu'à Paris tout avait été prévu pour l'exécution oles ordonnances, qu'il y avait eu force et habileit dans le mesures, et nulle faute dans l'exécution, c'était une thèse hien êtrange en dehors des évènements qui s'édaient passés sous nos yeax. Nous artions y l'aris s'alandonné par le pouvoir et livré à l'insurrection, le prince de Poliguac sans force, sans direction, et ne croyant au périt que forsque le drapeau blanc était déchiré sur la couronne en mille oiécos!

mille pièces! L'exil du prince de Polignac fut même bientôt levé : une décision ministérielle lui permit de rentrer en France, pourvu qu'il ne vint pas hahiter Paris, précaution bien inutile, car l'opinion publique était beureusement ainsi affadie , que ce même peuple qui aurait déchiré les entrailles au prince de Polignae en 1830 s'inquiétait à peine de sa destinée. Il put traverser la France, son nom éerit en toutes lettres sur son passe-port, sans qu'il y eut un cri, une plainte. Partout, dans ce pays oublieux, il fut accueilli svec une sorte de respect. Le prince viut habiter Saint-Germain, eité mélancolique, qui longtemps servit d'asile aux Stusrts; Saint-Germain, avec ses vieux arbres, son château, abrite toutes les infortunes. Il différe de Versailles (souvenir d'un grand pouvoir), parce qu'il respire le temps de la Fronde; c'est un pays déjà délaissé bien avant que la royauté se délaissat elle-même.

A Saint-Germain, M. de Polignac travailla constamment à expliquer va vie politique, dans laquelle il trouvait peu de fautes, parce qu'elle avait toujours été dietée par le devoir. La malsdie commencait à l'accabler ; fatigué, goutteux, il se remusit à peine. La mort de Charles X et celle du due d'Angouléme l'affectérent profondément; religieux par croyance, il aimait à traiter les questions morales et politiques, restant tonjours dans la conviction qu'il ne s'était pas troupé, et que la France l'avait méconun; c'est toujours un peu la condition de ceux qui n'ont pas su la gouverner. La France est comme un cheval impatient de tout joug, mais lorsque le frein est bien posé, lorsqu'en le caressant vous ne le prenez point à contre-poil, il est docile et facilement dompté, Les fautes de M. de Polignac. je le répète, vinrent de nobles sentiments, de l'opinion exagérée qu'il s'était faite de la royauté et de lui-même, et surtout de l'ignorance absolue de la société telle que la révolution l'avait faite, Il s'était crée une France selon son bonneur ou son blason, et le pays réel, n'étant plus compris ni gouverné, se joua capriciensement du pouvoir à ce point de briser une couronne.

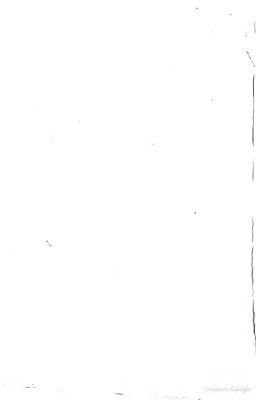

A mesure que l'histoire populaire se jette dans des voies toujours plus étranges et fantastiques sur les époques contemporaines et sur les hommes qui y ont joué un rôle, je crois indispensable de persévérer dans la mission que je me suis donnée de garder la vérité historique comme dans un vieux reliquaire. De là, ces publications répétées qui me paraissent un devoir. Je voudrais lutter, s'il était possible, contre le torrent qui déborde partout et pousse la société dans une si fatale confusion d'idées. Je puis me tromper, sans doute, mais personne plus que moi n'apporte de conviction et de persévérance dans son œuvre.

Je publie un nouveau volume sur les diplomates européens ; c'est encore la biographie des hommes de conservation et d'ordre, si tristement calomniés par l'école actuelle, et que je veux présenter dans la vérité et la certitude historiques. Il n'y a que délation et outrages contre ceux qui ont préservé la société des ravages de la guerre et de l'anarchie, tandis que les éloges sont prodigués à ces personnages sanglants des jours de la terreur républicaine, à ces gentilshommes sans mœurs, à ces avocats sans cause, à ces abbés défroqués, à ces procureurs tracassiers, ou à ces ignohles produits des rues de Paris qui composerent la tourbe révolutionnaire. Les esprits de conservation sont flétris, outragés, les démolisseurs exaltés jusqu'aux cieux ; la presse s'unit

CAPEFICUE. -- LES DEPLOMATES.

partout dans cette œuvre mauvaise; et peut-être me saura-t-on gré de persister dans ma tâche de vérité et de conscience.

Fai choisi dans les diplomates anglais le marquis de Normanby et lord Aberdeen. La politique française de diverses époques est représentée par le duc de Mortemart, M. de Martignac, le duc de Bassano, le maréchal Sébastiani et le comte de Sainte-Aulaire; l'Autriche, par le baron de Thugut et le comte de Stadion ; le Portugal, par le merquis de Palmella; la Suède, par les comtes de Lœwenbielm. C'est peut-être une hardiesse facilement expliquée lorsqu'on pénétrera au fond des personnages historiques, que de comprendre parmi les diplomates le roi Léopold de Belgique et le roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV : l'un mélé à toutes les négociations importantes de l'Europe, l'autre qui a essavé pour l'Allemagne une œuvre hardie dont les résultats ne peuvent être encore appréciés. Enfin, comme dans mon opinion une force immense se rattache à la puissance catholique, j'ai osé aborder le caractère du pape Pie IX; je l'ai vu et jugé comme souverain temporel, bomme d'État, comme novateur en présence du sacré collège, de l'Italie et de l'Autriche.

Ce sera done encore l'histoire contemporaine par les bommes. Peu de réclamations me sont venues à la suite de ces volumes ; i'ai cherché à

y mettre les soins les plus scrupuleux. Si quelques erreurs m'étaient échappées, je supplie qu'on les signale, car je nem donne pas ce earactère infaillible que s'attribue, dans savanité, l'école philosophique contemporaine. Toute mi fierté, s'il est permis d'en avoir dans les œuvres humaines, sera d'avoir lutté de toutes mes forces

coatre l'erreur, d'éprouver une vive répugnance pour les choses vulgaires ou les applaudissements achetés par une renégation de principes, et aurtout de ne pas chercher un vain bruit en soulevant des tempêters. L'orgaeil a perdu l'homme; c'est une tradition venue de Dieu dans les livres saints.

#### LES DIPLOMATES

...

# HOMMES D'ÉTAT EUROPÉENS.

QUATRIÈME SÉRIE.

1

### LE MARQUIS DE NORMANS

(CONSTANTIN MENS) PROPS, CONTR DE MULCRATE).

En 1822, à l'époque settie du congrés de Veron, ou voysil. à Broeren ui pous homme à la mite dégante et centrique, expression de ce la mite dégante et centrique, expression de ce l'expression de ce l'expression de l'expres

beancoup les Anglais ses compatriotes, les recevait avec affection dans sa délicieuse villa. On ne parlait que de lui et de sa toute jeune ferme, qui faisait les honneurs de son salon d'une manière parfaite. Ce conple d'heureux époux était lord et lady Normanby dont tout Florance s'occupail alors.

C'était véritablement une vie d'artiste que celle du ieune lord s'occupant de tableanx, de statues, d'antiquités ; écrivant quelquefois de petits sonnets, récitant les vers italiens du Tasse et de Métastase avec un goût parfait; puis en intime comité, lord Normanby jouait la comédie, et il la jouait bien; il excellait dans les petits-mattres; la journée on la passait à cheval dans des courses lointaines à travers cette délicieuse campagne qui sépare Pise de Florence, où la vigne pend en guirlande sur l'olivier. En jour on allait saluer le Campo Santo, les fresques du Giotto, le eampanile, le dôme ; le lendemain on se jetait sur la route de Rome; enfin, deux fois par semaine, ford et lady Normanby recevaient grande compagnic d'artistes, de peintres et de poêtes. J'ai eru nécessaire de bien faire connattre les commencements de la vie de lord Normanby, afin d'expliquer un peu ses manières actuelles; les Anglais qui ont trop longtemps habité l'Italie prennent des habitudes d'artistes souvent sans leune, sans convenance, sans appréciation des devoirs et des formes du monde; de la roideur ils apsent la 1 desimotuter : ils sout froids, guindés, ou bien ils s'abandonnent à lout le laiser-aller de la vie italienne. Cette observation n'est pas indifférente dans la suite de l'existence de lord Normand.

Quelle était l'origine du hort si fastuceux, si gal, si ficelle artist e Qui l'arvil port sé quitter l'Angle-terre pour se retiere à Florence? Était-ee paut natissie, enusi, faigne des émolison, on lien, ce dans le comme de l'artiste de l'

Las titres en Angieterre cachent souvent bien den originen meyennes on zimmgine toujours, inorgoù novi quedquen nom fatteux deut le souioragoù novi quedquen nom fatteux deut le soumormade en aus annules de Heart VIII, que les titulaires d'aujourd'hai remonteut à ces souches aniques, à ces traditions héradiques; il n'en cut rien pourtait : en Angieterre, et sauf quelques en cut de la marche de la marche de la majeste propie, en ce de la majeste proyale, soit par mariege, alliance, es acht elle fié, des oriet que l'antique assisteraite se concentre sujourd'hui dans quelques families haiconcentre sujourd'hui dans quelques families haiconcentre sujourd'hui dans quelques families haiconcentre sujourd'hui dans quelques families hai-

Le nom très-bourgeois du marquis de Normanhy est douc celui de Phins; son premier ancêtre connu, James Phips, était un armurier de Bristol, ouvrier solide et fort qui, à l'époque de l'émigration pour les colonies, sous Charles Ier, dut partir, comme Cromwell, pour la Nouvelle-Angleterre, afin d'y chercher fortune. Il y trouva l'aisance dans son travail, et surtout une postérité immense, car la chronique veut qu'il ait eu vingt-six enfants males. Le seul d'entre eux qui acquit quelque illnstration, le plus jeune, Williams Phips, devint un savant mathématicien, et surtout un des industricls les plus habiles, avec une hardiesse de conecption et de projets que rien n'égale. Depuis le xvi\* siècle un esprit d'aventure et de découverte réchauffait toutes les têtes : on révait incessamment des projets étranges, fabuleux, des fortunes rapides. Or toute la génération des colonies s'occupait des moyens de pénétrer au fund des flots, afin

de recueillir les débris des galions, de trouver enfin une machine qui put foniller les entrailles de l'Ocean et servir l'art admirable des plongeurs. Cette découverte paraissait d'autant plus utile qu'alors les mers de l'Amérique étaient sillonnées par de nombreux gations, chargés de lingots d'or, de doublons et de quadruples, que le nouveau monde envoyait en Espagne. Sir Williams Phips eut le bonheur d'appliquer sa première invention à la recherche d'un de ces navires qui avait fait naufrage sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre, et ses efforts furent si heureux qu'il trouva de l'or en masse, comme dans les fécries ou dans les trésors des contes arabes. Sa position grandit alors, et le gouvernement anglais, voulant favoriser et ennoblir cette curieuse industrie, lui conféra le privilège de ces pécheries d'or : de plus, sir Phins recevait le titre d'écuyer, puis de chevalier, un des premiers degrés de la noblesse anglaise. Comme dans la Grande-Bretague la fortune est la base de toute dignité, de toute puissance, le chevalier Phips devint l'homme le plus important des colonies anglaises. Les idées aristocratiques s'emparérent bientôt de lui ; il fit à sa mort un seul et unique héritier qui vint avec un immense patrimoine s'établir définitivement dans la mère patrie.

L'aicul et le père du nouveau chevalier Phips avaient été des industriels distingués; celui-ci fut un jurisconsulte éminent, studieux élève des lois, ensuite chanceller de l'Irlande; poste supérieur qui lui donnait la surveillance du code entier de ce pays d'exception : l'Irlande formait alors un royaume à part, avec son parlement, sa législation, ses coutumes; et cette dignité de chancelier grandit si considérablement l'origine des Phips, que le fils du chancelier d'Irlande put épouser l'béritière des Sheffield qui possédait par substitution une partie des biens de l'illustre race des Buckingham. Voilà donc l'arrière-petit-fils d'un simple ouvrier qui s'élève au premier rang de l'aristocratie anglaise. Cette aristoeratie, profondément intelligente sur ce qui fait la force et la puissance d'nne institution, se renouvelle par le passage incessant de la bourgeoisie riche, capable, dans les rangs de la classe privilégiée, de manière que l'illustration vient à la fortune, et la fortune à l'illustration; et cela sans dédain, sans mépris, sans envie de fumer ses terres, comme le disait avec un pen d'impertinence la gentilhonmerie de France, fiére et brave, spiri-

tuelle, mais trop dédaigneuse.
Parce mariage, le fils du chancelier Phips devint
lord Mulgrave, et membre de la pairie, où il commença de sièger un peu avant la révolution francaise. Je trouve dans les Annales des voyages que
le premier baron de Mulgrave fut un des capitaines

de la marine britannique les plus remarquables, non pas seulement parce qu'il se battit hien pour l'bonneur de son pavillon (cela est commun en Angleterre), mais paree qu'il eut en lui eet esprit de découvertes, traditionnel dans sa famille, et ce besoin d'intrépides aventures qui le firent aller jusque dans les mers de glace pour découvrir un passage aux pôles, à cette époque célébre pour la navigation, et que venaient d'illustrer le capitaine Cook et l'amiral Anson, A son retour, le capitaine Mulgrave devint membre de l'amirauté, et siégea constamment avec les torvs; il mourut à Liège, venant des eaux de Spa, en 1794, laissant, pour héritier de son titre et de sa pairie, son frère, qui portait le titre de marquis de Normanby, mattre de l'artillerie, et père de l'ambassadeur actuel.

On me pardonnera cette lougue généalogie. En France nous connaissons mal les familles anglaises, cette histoire des origines et des blasons ; je crois que pour bien pénétrer la vie des hommes politiques, il faut remonter à leurs races, à leurs antécédents: on v découvre souvent l'explication d'un caractère et la elef de toute une carrière. Le marquis de Normanby, général d'artillerie fort distingué, avait épousé une jeune fille du comté de Durham, du nom de Sophie, fille de Christophe Mulling, la mère du lord Normanby actuel. Celuici naguit le 15 mai 1797, et fut envoyé, comme les jeuues lords , à cette éternelle école d'Harrow, où tous les honmes politiques de l'Angleterre ont été élevés. Il n'est pas un nom de pairie, de parlement qui ne se rattache au souvenir de ce collège : lord Byron, sir Robert Pecl, Aherdeen, John Russell; dans cette école nulle distinction de partis, d'opinions et de classes, ear la riche bourgeoisie s'y montre à côté de l'aristocratie souveraine. Les études d'Harrow-Hill créent même une sorte de familiarité entre tous les rangs; on s'en souvient dans les bonues comme dans les mauvaises fortunes, et Byron à Venise gardait mémoire de ses ieux, de ses mattres et de toutes les espiégleries de Robert Peel (1).

Enore enfant, déjà se révelait chez le Jeune Normanby un gout d'art et de poésic; il faisait des vers fort médiocres. La langue anglaise a cela de particuller qu'avec des cadences sans rinne, elle permet à lous la poésic, bonno ou mauvaise, à la hauteur des vers latins du collège, c'est-à-dire une soite de formules et de phrases coupées, sans pensée, sans inspiration : le jeune Normanby, euroyé au collège supérieur de Cambriège, s'y livra suispassionnément à l'art de la comédie; il jouait de fort jolis rôles, on dit meme avec esprit et distinction. Tout cela entrait dans les mœurs de l'Angleterre, des hautes classes qui composent la société choisic. Lord Normanby fit ensuite deux choses très-sérieuses dans la vie ; il se mit sur les rangs pour une élection politique, et il se maria. En Angleterre, où l'expérience des traditions garantit contre les excès de la jeunesse, on demande peu de conditions d'age; à la majorité de vingt et un ans, on peut être membre du parlement, on s'y fcotte déjà aux affaires ; si on est laborieux et travailleur, on entre dans les bureaux, et on acquiert ainsi l'expérience pratique avant un portefeuille; si l'on veut conserver son dandysme de jeunesse, sa vie de voyage, on se contente de mettre sur sa carte de porcelaine, membre du parlement, et avec ce titre on va habiter Naples, Florence, partout où le caprice vous appelle, auprès du pacha d'Égypte ou d'un nabab de l'Inde, avec la même insouciance (2). A vingt et un ans, le 18 août 1818, lord Normanby se maria à miss Marie Liddell, la fille atnée de lord Rayensworth.

Ce qui avait éloigné le jeune Normanby de ses fonctions nouvelles dans le parlement tenait à une cause politique que nous ne comprenons pas bien en France, parce que nos mœurs sont en complète opposition avec le véritable esprit traditionnel du système représentatif. En Angleterre tout est classé en partis, tout se divise avec une telle exactitude que chaque nuance trouve sa représentation, je dirai presque héréditaire; chaque ville, chaque bourg appartient de plein droit au parti tory ou au parti whig; quand on est nommé par une cité ou par un bourg qui professe l'une de ces deux opinions, on ne peut plus s'en séparer; on n'a plus la liberté de son vote, et quand on se résout à voter pour une coulenr autre que celle que vous représentez, il faut nécessairement donner sa démission. Ce sont là des mœurs publiques que nous ne comprenons pas bien.

Il se trouvait donc que lord Normanby, tery de famille, élu par un borg; fory, était en compléte opposition sur la question des estholiques avec le parti ministérie d'alors (le cabine Literpon), et, sans hésiter il donns as demission; libre désormais de tout enagement, le jeune tout visita l'Italie et vint se fixer à Florence avec lady Normanby. Dans cette vie de plaisirs et de distractions, et dans cette villegalature dissipée il attendait un temps et un cabinet plus conformes à ses opiones, misque accident particular cabinet plus conformes à ses opiones, misque que

<sup>(1)</sup> Vuir la notice sur sir Rubert Peel.
(2) Je me reppelle avoir rencouré à Nuples, à Rome, en Sicile, plus d'un membre du parlement que la session préce-

capall très-peu, je voos le jure, à Sorreute un dans les ruines de Pouspel.

harmonia wec ses ynpushises. Rien ne fiat oshibipour domer de l'éctat à son ségure à Broence : musique, bals, peinture, et sortoui le flévêue? à Broence : réquest et tattede use aventure de galancier et équipes et rattede use aventure de galancier et équipes et rattede use aventure de galancier et d'enlèvement qui fit quelque brait; lord Normanlys avait le gooti décide pour les épaises romanesques; il évasyait dans le genre. Revenu à Lonporte equipous, lord Normanlys es porta comme caudidat whig pour le bourg d'Higham; if fit et die et vin siègre au partement dans le feau whiggione. Il y parls peu, se domant alter tout canier à la viter de la comme de la comme de la comme de la comme la parls peu, se domant alter tout canier à la vi-

En Angleterre, il y a deux sortes de littératures : l'une populaire, gagnant son pain quotidien avec de l'enere, des plumes, et un labeur journalier, telle qu'elle est uu peu parmi nons ; l'autre aristocratique, qui sert comme de distraction à une grande partie de la fashion la plus étégante. Ce sont les beures de loisir que l'on consacre à la poésie. aux lettres, à l'appréciation des mœurs du temps. Dans ce pays, par la même raison que les ministres écrivent des articles de journaux, ou de longs commentaires dans les revues, les jeunes lords font des romans, les ladys de petites pièces de vers. ou des portraits de fantaisie, que l'on voit ensuite reproduits sous des convertures de moire ou de velours, dans les keensakes de la haute aristocratie. Lord Normauby put done a'abandonner à ses goûts avec toute liberté; il put se livrer à ses fantaisies avec d'autant plus d'aisance qu'il était homme du grand monde, avec une fortune immense, et qu'il n'attendait pas un résultat d'argent de la publication de ses livres, et cela donne une vive allure de liberté. Le besoin a fait faire tant de mauvais livres, et souvent un mauvais livre est une mauvaise action.

Le roman anglais, aux derniers temps de George III, et au commencement de George IV, avait été entièrement dominé par le genre de sir Walter Scott, la peinture répétée des mœurs historiques, des légendes, des traditions. La place, à ce point de vue, était donc prise, et le suiet épuisé; il l'attait quelque chose de neuf pour frapper les esprits, quelque chose surtout qui correspondit parfaitement aux bahitudes et à la vie de lord Normanby, à ce dandysme du monde et d'artiste, et l'auteur prit pour texte les mœurs de sou temps. Les trois premiers romans de lord Normanby portent les titres de : Oui et non, le Contraste, Matilda. Le but de cet article n'est pas d'apprécier le mérite littéraire de l'ambassadeur; tant il y a que c'est toujours la même donnée, la même pensée qu'il développe, les mœurs du monde élégant qu'il décrit. L'imagination ne se met pas en grands frais : ses personnages sont généralement froids, guindés; il n'y a ni événements d'invention, ni incidents fantastiques ; on dirait, à la vue de tant de personnages roides, empesés, quo la plume a été tenue par une main si gantée, qu'elle n'a pu rien écrire en dehors de certaines idées et de certains mots. Il n'entre point, je le répète, dans cette notice d'envisager le côté littéraire de lord Normanby : ce travail, au reste, a été fait plusieurs înis dans les revues en Angleterre, et ceux qui ont quelque désir d'apprécier le mérite littéraire de Sa Seigneurie, n'ont qu'à parcourir les Keepsakes et les Annuals illustrés, depuis 1828 jusqu'en 1831, ils y trouveront prose et poésies de lord Normanby à foison. En France, nous n'avons plus l'Almanach des Muses (1).

Le aucció de sen livres tecani plutés au moude qu'il vojai qu'à le grandeur des conegions. Je me borre donc à consigner ce fail littéraire dans la vide lord Normaby, car la quisité d'asseur influera accessairement sur sa vie politique; elle dommer à loucte se notte diplomatique, à tous adminer à loucte se notte diplomatique, à tous acretes pas un mail. La diplomatie à besoin de littéraire, parce que l'étudo et l'élégance ne gateut rien dans l'expression de la pensée, et dans un déba même technique.

Malharausaniem le caractère d'unieur nous donne à nous tons un sentiment presonnel démesuré, une iractibilité qui ne supporte ni le consuré, une iractibilité qui ne supporte ni le contrainiers et lorrage nous rections auteur due la cerrière des founctions publiques, ministres ou dipinmates, nous ne conservous pas toujours le calme et te anap. Troid nécessaires dans l'appréciation de les anap. Troid nécessaires dans l'appréciation de Marco sont charmantes, mais une pur prudes, coères et massaules; les artites sont intempénants, emportes, les-nouvent auteur de un mortant de sérieux. I et se travatera l'explication de blen des sérieux, le se travatera l'explication de blen des de marquis de Normauby.

Le jeune memitre du parlement resta silencieux junqu'à la formation du ministère de lord Goderich, en 1828, sorte de mixino entre les torys et les whigs, maniére de transition pour arriver à un colinet plas unamer dans une couleur ou dans une autre. Lord Normanby ill plusieurs discours re-marquales en faveur des caboliques d'Irlande; il y montra du talent, du courage, et une volonté bienveillante pour l'émanciquelor religieuxe, chos bienveillante pour l'émanciquelor religieuxe, chos

(1) Au reste, un des romans de lord Normanby, Clorinde ou le Collier de perles, out un grand snocks. ses dignes d'éloge. La culture des lettres donne de plus larges pensées sur l'esprit, la justice et lo droit public des nations. Celui qui a beaucoup étudié le cœur humain est nécessairement libéral, non point dans le sens que donne à ce mot le parti révolutionnaire, toujours étroit et mesquin, mais dans cette large condition qu'imprime à l'homme le sentiment moral et religieux. Ainsi, lord Normanby se déclara le partisan de l'émancipation des catholiques d'Irlande, si déplorablement opprimés sous le despotisme protestant; de remarquables discours lui donnérent une place distinguée parmi les orateurs du parlement. Il se fit aussi le défenseur de l'affranchissement des noirs, du bill sur lo rachat des esclaves. De là une certaine renommée, bientôt acquise parmi les whigs, et, en 1852, lord Normanby fut un instant gouverneur de la Janualque, puis il accepta lo sceau privé, dans le premier ministère de lord Melbourne, tandis que son ami lord Palmerston prenait les affaires étrangères (1).

Avant de pénétrer dans l'examen sérieux des questions diplomatiques qui s'agitèrent si nonbreuses sous co cabinet, il est besoin d'exactement caractériser une certaine école de dandysme auglais, antipathique à nos manières, à nos formes, à notre esprit, et qui so révèle spécialement parmi les bommes d'État du whiggisme nouveau. Dans notre histoire diplomatique, à quelque point qu'on la prenne, soit avec l'ancien esprit chevaleresque de la gentilbommerie sous Louis XIV, soit avec les formes rudes de la révolution française, ou les insolences du système napoléonien, on ne trouve rien de comparable à la suffisance d'une certaine école de diplomatie anglaise, si longtemps représentée à Constantinople par lord Pousonby, à Madrid par M. de Villers (lord Clarendon), à Londres par Jord Palmerston, et à laquelle se rattacheut la vie politique et les formes de lord Normanby. Ce dandysme consiste surtout en une si parfaite assurance dans ses propres moyens, qu'il ne reste plus que le dédain pour les autres ; puis des façons si absolnes dans les questions politiques, qu'on daigne à peine les traiter du bout des lévres, et avec les formes de commandement et d'injonction; école au demeurant fort déplaisante. Ceci rend les relations du corps diplomatique extrêmement difficiles avec les ambassades anglaises; quelles que soient la patienco et la résignation des hommes polis, ce ton do suffisance porto avec lui-même un mépris de tonte sorte de concours qui blesse avec quelque raison les susceptibilités les moins fières. Je crois que la plupart des fautes de lord Palmerston,

(i) Voyez mon travail sur l'Europe depuis l'avénement du rei Louis-Philippe, comme celles de lord Normanhy, vienneut de ces estimients extréaire, ranaque de formes, orgueil de son pays, sentiments au reite irrès-honorables, si on laissait un pea la place aux ritrès-honorables, si on laissait un pea la place aux autres ligitimes amours-propres, et à la majesté d'autres nations qui peuvent se placer à l'égal de l'Augeleterre, si baute et si fière qu'elle puisse justement pour l'air ésamé dans l'article de lord Palmetreston l'histoiro de cette première administration des whist.

Lorsque M. Peel forma son cabinet, en 1835, le ministère de lord Melbourne se retira tout entier, et le marquis de Normanby sujvit la fortune du parti auquel il appartenait. En Angleterre, les choses se passent ainsi, avec une rectitude parfaitement exacte; il y a peu de transactions et de mélango : le pouvoir est moins un moyen de fortune qu'uno situation qu'on accepte pour mettre en pratique les principes entiers de sa vie; votre opinion, en un niot, se formule comme gouvernement : ou est au ministère en vertu de certaines idées, et l'on en sort lorsqu'il est impossible de les réaliser. C'est précisément pour n'avoir pas exactement accepté ces principes de conduite que sir Robert Peel est si profondément déchu dans son propre parti ; tory, il a développé avec énergie les principes whigs, qui n'apportenaient ni à ses antécédents, ni à sa vie politique, et ceci perd un bomme d'État en Angleterre, où tout se décide par les traditions : la vie polítique est là d'une grando unité; on naît et l'on meurt avec la même foi. Si M. Peel croyait les opinions whigs l'expression do la vérité, il devait leur céder la place. Il n'est pas indifférent à la morale d'un pays qu'un hommo d'État passe d'un parti à un autre. Les fausses situations font un mal étrange à la vie publique des peuples.

Sir Robert Peel tomba dans cet essai d'un ministére maj réfléchi, John Russell fut appelé à former un nouveau cabinet. Dans cette combinaison. comme il fallait une place à lord Normanby, en rapport avec ses principes, il accepta lo poste de lord-lieutenant d'Irlande, et voici on vertu de quelles idées. La plaie profonde de l'Angleterre. c'était l'Irlande, depuis trois siècles attachée à ses flancs. Il était difficile de n'y pas prêter attention ; la misère y était affreuse, l'agitation immense. Un gouvernement cut donc été fou de laisser ainsi un pays périr sous l'émente et la faim. Là était la difficulté de tous les temps. Cette mesure était également indispensable dans la situation parlementaire du ministère whig; ce cabinet, presse par les torys, no pouvait se soutenir que par l'appui du parti irlandais; O'Connell l'avait promis moyennant certaines concessions, et la première de toutes, c'était le choix de lord Normanhy comme lordlieutenant d'Irlande, parce qu'il avait montré dans toutes ces cireonstances un esprit libéral et favorable à l'émancipation. Fort aimé des amis d'O'Connell, lord Normanby pouvait done rendre de grands services, appeler incessamment l'attentiou de l'Angleterre sur ee malheureux peuple, afin de lui éviter le désespoir et la révolte; il fallait, en lui assurant une situation plus beureuse, faire nattre en lui peu à peu le calme et la modération des pensées; remplaeer l'agitation par l'espérance, la tourmente politique par un système de concessions réciproques. On doit rendre cette justice à lord Normanby qu'il s'aequitta de sa tache difficile avec une intelligence très-distinguée et une libéralité de principes très lomble ; il fut ponulaire sans esprit de révolution. Tout en renoussaot le prineipe factieux de la séparation, il parvint néaumoins à satisfaire les exigences impérieuses d'O'Connell, et par ce moyeu, il réussit à donner an ministère whig les deux résultats qu'il espérait, le calme de l'Irlande et l'appui du parti d'O'Connell dans le parlement. A cette occasion, lord Normanhy recut de sou souverain le titre de marquis, un des plus élevés en Angleterre. Il s'opère dans la noblesse anglaise une sorte de défiguration jucessante par les noms, les titres, les pairages, les concessions qui arrivent, soit par la puissance royale, soit par l'hérédité de race; tel homme d'État longtemps connu sous un nom très-vulgaire, Jenkins, Phips, prend un titre d'aristocratie, vieux comme la conquête normande; pourtant le nouveau titulaire n'a rien de commun avec l'antique lignée dont il usurpe l'illustration traditionnelle. Cette modification rend très-difficile l'histoire des honimes d'État d'Angleterre, lorsqu'on n'est pas familiarise avec le blason et l'histoire personnelle de chaque race.

Cependant, la situation de lord Normanly er Irlando n'étit pa complétement bonne, les whigs poussient bien, jusqu'à un certain point, faire des enaccasions aux enholiques, server la nais à des enaccasions aux enholiques, server la nais à milif de l'Agistaur était la réparation de l'Anglerere de l'Étande r'estalat révolutionnier susquel aucun calhiert ne pouvait souscrire. O'Cannell apart, il imposait, enfin, le repard du bill politique part, il imposait, enfin, le repard du bill politique de N. Pritt qui, d'arrant la guerre de la Revolution de N. Pritt qui, d'arrant la guerre de la Revolution les deux antionalités sons une naême déciative.

(t) Au moment où j'écris ces lignes (Génes, 15 mai 1847), O'Connell vient de mourir non loin de moi. C'était un bomme de physionomie asses vulgaire.

En ce qui touche la situation de l'Irlande, il faut toujours distinguer trois points dans les difficultés qui s'agitent : sa religion, son bien-être et son indépendance politique. Sa religion, nul ue peut lui refuser le droit de faire eesser l'oppression qui vient d'une époque de harbarie et de conquête ; l'abaissement religieux de l'Irlande était une honte pour l'Angleterre; cette féodalité d'évéques et de prêtres anglicans, ce système qui accablait le pays sous les dimes, formait un ensemble d'iniquités qui ne pouvait durer sons une civilisation aussi haute que celle de l'Angleterre. Avec la liberté religieuse, le gouvernement devait incessamment s'occuper du bien-être matériel de l'Irlande, parce qu'il y avait quelque chose de sinistre et de sauvage dans cette condition d'un peuple condamné à mourir de faim : améliorer les eultures , multiplier les moyens de communication, faciliter le transport des produits de l'Irlande, agrandir son commerce, tout cela devait exciter l'incessante et vive sollieitude du gouvernement. Le seul point donc où devait commencer la véritable lutte politique, la division radicale entre les deux écoles, c'était la question du repeal du bill, le dernier but moins encore d'O'Gonnell que de ses amis extrémes; car lui était un homme modéré : s'appartient-on jamais quand on est la tête d'un parti? Les sonffrances même de cette population n'étaient exploitées que pour arriver à ce dernier résultat, l'histoire, bélas! de presque toutes les grandes luttes : les griefs réels servent de passe-port aux ardentes exigences. Les souffrances de l'Irlaude n'étaient que des moyens, des façons d'éloquence pour abontir à la destruction de l'œuvre de Pitt qui avait marché, dans sa pensée vigourcuse, à l'unité des trois royaumes. Au point de vue d'une politique élevée, le plus beau résumé de l'histoire d'Angleterre n'était-il pas d'être parti de l'heptarchie saxonne pour arriver successivement à la grande fusion d'unité nationale? Détruire ce résultat c'était remonter à la barbarie ; les whigs même, les radicaux intelligents ne pouvaient aller jusque-là.

Cest parce que lord Normanhy s'était un peur pie aux ides d'U'Annell, qu'il ne fut point trup ile aux ides d'U'Annell, qu'il ne fut point conservé dans cette viec-eyaqué d'Irlandee; lorque les whigs arrivéres pour la seconde fois a pouvoir, on craignail d'être déboréé par le parti irlandais. Lord Normanhy, le cur anis trop aréent, fut d'hoc nisissire de la marine pendant quedque temps, spécialife pour la peutile il d'estit fort impropre; mais en Angelerce, avec les privilèges de l'amérant, le distillé pour la peutile il d'estit fort impropre; mais en Angelerce, avec les privilèges de l'amérant, le distille pour la peutile de l'estit de l'amérant, le distille pour la peutile de l'estit de l'estit de la commande de l'estit de l'e

raire, de voir et d'apprécier les questions, un peu 1 de fatuité qui lui faisait trop dédaigner les longs services, les expériences dont il avait des exemples dans sa propre famille : les Phips, les Mulgrave avaient fourni d'execllents marins. Si la littérature donue une connaissauco superficielle, une certaine droiture d'esprit, une manière facile de juger les choses et les hommes, elle a aussi ses inconvénients. On papillonne superficiellement, on dédaigne les spécialités, on se croit une science générale, une universalité souveraine qui prend indirectement toutes les formes, se multiplie dans toutes les situations. Lord Normanby ne resta done quo quelque temps au ministère de la marine pour passer à celui de l'intérieur, plus dans ses goûts, dans ses attributions, D'ailleurs en Angleterre, que font en général les diverses natures des ministères à des hommes purement politiques, choisis dans le parlement par un revirement d'opinion, et si désignés qu'ils doivent nécessairement arriver à la position que leurs antécédents ont faite? Une fois membres du cabinet, leur préoceupation est de faire dominer l'idée qu'ils représentent, les amis qui les ont entourés. Quant à ce qu'on appelle le matériel des affaires, l'administration positive, elle slépend moins d'eux que des sous-secrétaires d'État, hommes de burcaux et de dossiers. Ainsi la plupart des actes de chaque département se font par l'exclusive action des sous-ordres dont l'expérience est vicillo et dont l'aptitude s'est longtemps façonnée. J'ai dit, par exemple, à l'article de lord Palmerston, qu'avant de devenir un homme politique, Sa Seigneurie avait occupé plus de vingt ans le simple poste de sous-secrétaire d'État au département de la guerre, et qu'il s'y était montré actif et véritablement spécial.

Le ministère de John Russell se retira tout entier pour faire place aux torys et à M. Peel. Le marquis de Normauby donna sa dómission avec ses amis; il résolut de visiter encoro une fois sa chère Italie, attendant tout des eirconstances et de la belle positiou que M. Peel faisait au parti whig par ses concessious. Il n'y cut rien de plus extravagant, de plus en dehors des conditions d'un homme politique d'uue eertaine gravité que la conduite de sir Robert Peel dans les trois dernières aunées do son ministère de 1843. C'était manquer de tact et de sens que de se jeter, lui avec ses amis, dans un libéralisme outré. M. Peel et les torys ressemblaient un peu alors aux légitimistes français qui, en abdiquant leurs priucipes, appellent ou aideut la république en exagérant les doctriues de liberté. Chaque homme et chaque chose doivent êtro incessamment on rapport, et chaque situation doit s'harmoniser avec les personues : aux eouservateurs, l'ordre, l'unité; aux novateurs, l'anarchie, le désordre. Que si un républicain exagère les principes monarchiques, ou un monarchiste les principes républicains, l'un et l'autre perdent alors la valeur des principes et leur moralité personnelle. M. Peel fit donc un tort immense à son parti, et un plus grand tort à lui-même, dans ce ministère stérile et remuant qui mit en péril la constitution d'Augleterre, Lord Palmerston et lord Normanby purent espérer, sans porter leurs prévisions trop loin, un prochain retour aux affaires : les choses étaient déjà prêtes lorsque l'un et l'autre visitérent Paris à leur retour d'Italie, Cette rencontre, en avril 1816, fut moins un hasard qu'un rendez-vous sérieux sur ce terraiu de France qu'on avait hesoin de tâter, paree que là se faisaient les grandes affaires. Lord Palmerston allait reprendre le département des relations extérieures et , dans sa pensée, lord Normanby accepterait l'ambassade de Paris; tous deux done voulaient se poser en présence des hommes d'État et des corps politiques en France. Ils virent beaucoup ile monde; charmants de manières et de discours , ils cherchérent à effacer les préventions facheuses que l'on gardait à leur égard depuis les négociations de 1810, sl maladroitement accomplies par M. Thiers. Les choses étant ainsi préparées, à la formation

du dernier ministère de 1816, avec lord Palmerston, le marquis de Normanby accepta l'ambassade de Paris, poste que l'on considérait comme trèsimportant. Ici se préscutent, sous un triple examen, le caractère du noble lord, la société dans loquelle il va résider, et enfiu l'esprit du gouvernement auprès duquel sa eour l'accrédite. Lord Normanby, homme aimable, causeur vif, piquant et d'uno éducation très avancéo, aurait nécessairement un salon agréable : ses habitudes littéraires , sa fréquentation d'un monde d'artistes, le souvenir de sa vie florentine, pourraient lui donuer ce lustre, eette graee parfaite, attravante, mais souvent aussi eet oubli des grandes eonvenances du monde dont les Anglais donnent trop souvent l'exemple lorsqu'ils ne sont pas dans l'extrémité opposée; sa condition d'homme de lettres, et il n'y avait jamais renoncé, avait laissé sur lui l'empreinte d'une susceptibilité, d'une vanité d'auteur, d'un amourpropre qui, je l'ai déjà dit, est un peu notre caraetère à nous tous, qui écrivons tant bien que mal sur les choses humaines. Il devait en résulter qu'au premier choc, à la plus simple résistance, lord Normanby s'arréterait , ferait la moue comme une belle femme blessée, ou bien le matamore comme un héros de ses romans fashionables. On voit ces choses-là chez les gens de lettres à un plus haut degré que chex les hommes politiques qui ont appris la patience. Après avoir crèé des types fantaques, les romanciers videntifient avec le personnage qu'ils ont invent ; ils en deviennent la personnification sinérée, avec leurs pompes et leurs ridicules. Je ne fais de cela aneune application lord Normanby, comme tous les auteurs, devait subir les effets de cette maladie de l'imagination et de l'orgenie.

Ensuite la haute société française, dans laquelle lord Normanby allait vivre, est de sa nature peu patiente envers ceux qui méconuaissent ses droits aux égards et aux respects. Si elle va au-devant des étrangers avec une cordialité bienveillante, elle exige que, par réciprocité, eeux-ci respectent le pays et jusqu'à ses préjugés. Lord et lady Palmerston, lord et lady Normanby, avaient été comblés d'égards lors de leur passage à Paris avant la formation du ministère whig; l'ambassadeur et l'ambassadrice l'onblièrent un peu trop quand ils revinrent officiellement prendre possession de l'hôtel du faubourg Saint-Honoré; non pas que lord Normanby cessát d'être un homme aimable, mais il manquait de cet usage du monde qui est la vie sociale; il restait trop l'artiste de Florence, avec le souvenir de l'existence étourdie et facile sous le soleil d'Italie. L'ambassadeur ne comprit pas assez les distinctions de rang, la hiérarchie si respectée pourtant en Angleterre.

Il faut encore ajouter que toute eette école des whice s'était fait de fausses idées sur le caractère et l'esprit du pouvoir auprès duquel lord Normauby était accrédité : je ne parle pas du souverain, dont l'intelligence était trop supérieure et la position trop élevée pour que les petites irritations pussent l'atteindre, mais du ministre qui, par sa position spéciale au département des affaires étrangères, devait avoir à traiter des questions sérieuses avec lord Normanby, Malheureusement ses amis les whigs avaient pris comme type commun des homines d'État en France M. Thiers, En 1840, on avait vu ce ministre étourdi s'aventurer en aveugle, puis reculer en enfant; et de là lord Palmerston avait conclu sans doute qu'avec tous les ministres français et dans toutes les questions ou pouvait agir de la même manière; qu'ainsi que M. Thiers, M. Guizot s'aventurerait sans réflexion pour reculer ensuite avee faiblesse, Ici lord Normanby se trompait étrangement, et ses amis avec lui. Chaque homme a son type, chaque époque son caractère; M. Guizot appartenait par son origine à l'école de la Restauration, c'est-à-dire à un gouvernement de dignité, de raison et de tempérance. Il ne ferait done pas une parade de stratégie, comme au cirque; il n'invoquerait pas l'époque impériale (époque sur laquelle ses jugements n'ont rien d'enthou-

siaste); mais, comme toute l'école de MM. de Talleyrand, de Richelieu, de la Ferronnays, il n'oublierait jamais qu'il existait une France, digne, forte, traditionnelle, et que, si son gouvernement ne doit insulter personne ni favoriser les idées de désordre, il ne doit point non plus se laisser insulter; il savait qu'un pouvoir sérieux ne doit agir nu après mure délibération , mais aussi que lorsqu'il a pris un parti d'honneur et de devoir, il doit y demenrer ferme. A tout cela j'ajoute cette autre conviction fort élevée chez M. Guizot, qu'un pays éclairé tel que l'Angleterre peut bien se laisser entrainer par des questions d'amour-propre, actives, irritables, mais que tôt ou tard ce pays revient à ce qui est inste et vrai. Non, il n'y avait pas, il ne pouvait pas y avoir de divisions assez profondes entre deux grands peuples pour qu'ils fussent prêts à adopter des colères sans motifs et des susceptibilités toutes personnelles.

Jusqu'à la question des mariages espagnols, lord Normanby se tint dans le meilleur rapport possible : ses salons furent ouverts, un peu confusément sans doute; en tous les cas, avec nne extrême bienveillance. Les manières de Sa Seigneurie, témoignantes avec des gestes un peu italiens, plaisaient au monde artistique ; les affaires semblaient moins occuper l'ambassadeur que la musique, la peinture, en un mot la vie facile de Paris. L'ambassadeur affectait même une grâce particulière, secondé dans les honneurs de sa maison par lady Normanby. Mais lorsque la question des mariages espagnols fut soulevée, le caractère limpide et gracieux de Sa Seigneurie s'altéra tout d'nn coup, et alors vinrent cette correspondance, ces rapports, qui depuis ont reçu la plus grande publicité. En généralisant ces dissentiments, on peut les placer dans une sphère de vérité historique qui doit les dépouiller de beaucoup de singularités. En effet, le vrai point de la question qu'aueun débat ne pouvait modifier, e'était la dissidence essentielle, traditionnelle, qui, à toutes les époques et dans toutes les situations, devait exister entre la France et l'Angleterre sur les mariages espagnols; ni les justes convenances des personnes, ui les précautions de phrases, ne pouvaient changer la nature des choses, la tradition des intérets. Quand on disait qu'on était d'accord sur tous les points , c'était un mensonge ou une illusion; par la force des choses on devait ne pas tout se dire et agir séparément. Les caractères devaient donc s'altèrer par la situation étrange d'une alliance de principes et d'une séparation d'intérêts. Voici eu effet deux gouvernements qui , placés pour chaque détail des affaires chaeun dans des positions bostiles, néan-

moins doivent vivre d'accord sur l'ensemble de la

politique; c'était une des plus grandes difficultés, parce que les deux situations s'exeluaient l'une par l'autre ; on devait s'entendre cordialement et marcher dans des buts divers. Voilà ce qui explique comment des caractères évidemment loyaux ont pu suivre une ligne de conduite secrète et séparée. et cela par la force des choses. D'ailleurs, et il faut bien admettre eeci en diplomatie, c'est que suivre et développer un système partieulier utile à son pays, et chercher à le faire triompher par des movens de finesse et d'habileté, ce n'est que de l'art usuel, admis, reconnu. La lovauté dans ces sortes d'affaires ne consiste qu'à tenir la parole donnée, les engagements pris ; sur tout le reste, on demeure libre de sa ligne, de sa politique, et l'habileté consiste à la faire triompher. Ainsi la France a pu très-librement soutenir et développer ee principe : « qu'elle n'admettait pour le mariage de la reine Isabelle qu'un membre de la maison de Bourbon, » Ce principe posé, et pour le faire réussir, elle a pu légitimement employer tous les moyens qui rentrent dans les éléments et les labeurs de la diplomatie; ici elle restait pleinement dans son droit; elle n'eut trompé qu'au cas ou elle aurait dissimulé son but ou changé de principe. De son côté, et je reste dans les conditions impartiales, la diplomatie anglaise a pu souteuir, appuyer un candidat de son choix, sans excepter le prince de Cobourg; c'était son droit; si elle n'a pas réussi, c'était sans doute parce que sa combinaison n'avait pas de chances, ou que son habileté a fait fausse route. Si donc M. Bulwer à Madrid avait remporté la victoire et conclu les mariages dans sa pensée, nul n'avait à s'en plaiudre, chacun usait de sou privilège d'ambassade et de sa légitime action.

Il était incontestable qu'après l'évéuement des mariages espagnols, les dissidences qui s'élevaient entre lord Palmerston et M. Guizot devaient bien embarrasser la position de lord Normanby à Paris. Dès les premiers pas on le voit timide, hésitant et sans parti pris; l'homme de bon gout, le gentilhomme va rendre ses bommages à l'infante duchesse de Montpensier, et pour se justifier il établit la distinction un peu subtile entre la double qualité d'infante d'Espagne et de duchesse de Montpensier. Lord Normanby, toujours à l'imagination un peu romanesque, refuse de voir l'une et salue l'autre (1) dans la gracieuse et jenne princesse. Il parait à la cour sous un aspect et ne veut pas qu'on l'aperçoive sous un autre, comme ce masque à deux visages qu'il avait admiré à Pompei. Ces subtilités rentrent-elles dans l'esprit de notre temps sérieux? On les dirait empruntées à la scolastique, aux thèses d'université.

Cette petite affaire prend bientôt des proportions plus graves; les choses s'enveniment, et pourtant sur les faits les plus simples, dans un pays de parlement et de paroles, à la suite des explications de M. Guizot à la chambre des députés! Il est inconeevable qu'un homme comme lord Normanby, qui appartient à un pays où les ministres chaque jour expliquent et développent leur situation, racontent les affaires de la diplomatie dans le parlement. quelquefois avec nigreur ou inconvenance envers les gouvernements étrangers, puisse s'irriter de quelques paroles moins insultantes que les phrases vingt fois jetées par lord Castlereagh, M. Canning ou lord Palmerston lui-même sur la politique de la France. Cependant, par un mouvement de colère né de la situation même, ou par une susceptibilité par trop chevaleresque de l'ambassadent, ce qui est un simple accident devient une grosse affaire; lord Normanby s'en affecte comme s'il était offense personnellement, comme si pour contester un point, une opinion, un fait, on lui donnait un démenti; comme si dans les affaires publiques, dans les procès, il n'y avait pas toujours deux parties en cause qui affirment deux ehoses différentes, sans pourtant se croire offensées jusqu'à ramasser une épée pour croiser le fer, comme un mousquetaire aux temps de Louis XIII et de la Fronde. Il fallait que ces irritations fussent bien vives,

Pajouteri que, dans la singulière voie de sanceptibilité rirade que le marquia de Normandy avait choirie, il recevait les cousells, les avis, les concuragements liberuillants des hommes et des concuragements liberuillants des hommes et partier les des la croire pour l'hommes de journablems qu'il était plotts intielligant que sériemment coupable; il serait trop déplorable de penser qu'il cité et le raisport et avec l'ambassieur. Ceptadant les faits sont il, les articles inshisteut; le dant les faits sont il, les articles inshisteut; le , tous les notres étaient à N. Gaiou, boutes les , tous les notres étaient à N. Gaiou, boutes les

<sup>(4)</sup> l'ai trailé toutes ces questions dans un livre spécial sur les mariages espagnols.

gloires pour lord Palmerston et le marquis de Normanby, qui seuls avaient bien agi; nons avions manqué à la France dans la question des mariages, nous avions tort dans nos formes avec l'Angleterre ; » on aurait dit que la polémique des journaux était datée de Londres et que les articles étaient écrits à l'ambassade du faubourg Saint-Honoré, Ceci flattait lord Normanby; il aspirait à devenir un chef politique et parlementaire à Paris; il se vit déjà le protecteur d'un nouveau ministre qui succèderait à M. Guizot : comme l'Angleterre avait fait à peu près ce qu'on avait voulu avec M. Thiers, et que eclui-ci à toute phrase faisait l'éloge de l'alliance anglaise, on espéra à l'ambassade anglaise uu cabinet de centre gauche, Dans cet état il fallait frapper fort sur M. Guizot, qui avait eu le tort de rester Français. De la, cette invitation de bal envoyée par erreur au nom de l'ambassade anglaise, et désayouée avec affectation.

Le marquis de Normanby fait bien de se défendre de toute intention dans cette conduite d'un bomme qui n'aurait pas su vivre : boutade d'un bravo de Florence ou d'un artiste de Callot à longue rapière. Entre certaines gens, nous concevons qu'il y ait des impertinences qui ne vont pas loin, parce qu'elles ne portent pas haut. Mais les hommes imnortants doivent toujours se traiter au sérieux, et ne pas user entre eux de ces mauvais airs de matamore qui ue vont bien à personne; alors même qu'il y aurait des griefs considérables entre eux. ils doivent toujours être placés à leur rang, à leur dignité; et ceux qui les insultent se blessent euxmêmes profondément. Le marquis de Normanby put le voir à ce bal de son ambassade, sorte de manifestation qu'il avait préparée, on un si petit nombre de notabilités vint assister; on y compta, sans doute, quelques noms honorables, mais que l'aigreur, on les prismes de l'opposition, aveuglaient à ce point de ne pas leur laisser comprendre qu'ils commettaient une faute. Les chofs et les adeptes du parti national y assistèrent avec une extrême complaisance, tandis que la majorité de la ebambre, le parti conservateur, se groupait dans le salon modeste de M. Guizot, qui. le même soir, avait réception. On put done de tous côtés immédiatement reconnattre que la position de l'ambassadeur était radicalement fausse, et qu'il fallait prendre un parti: ou la retraite ou l'ameudement, aprés qu'on eut essayé, mais en vain, de renverser le ministère. Le roi se montra, toujours comme un Bourbon, plein de dignité; et toute intrigue fut repoussée avec la certitude que M. Guizot serait défeudu coutre les meuées auglaises, que soutemait avec son patriotisme habituel le parti révolutionnaire en France.

Le système de lord Palmerston avait pu être contrarié par le résultat des négociations espagnoles; cela se conçoit et s'explique; il ne l'avait même pas caché en plein parlement. Mais, en supposant les dissidences les plus saillantes entre les deux cours de Londres et de Paris, ce u'était pas une raison pour compliquer cette situation, déià si difficile, par une querelle personnelle d'ambassadeur, qui rendrait les relations d'homme à homme impossibles. Il y avait done deux partis à prendre. je le répète : ou rappeler le marquis de Normanby, ce qui était capital, ou lui indiquer une voie de retour et de conciliation qui lui rendrait possible encore le séjour diplomatique à Paris. Lord Palmerston, à travers quelques défauts de caractère, est un homme sérieux, qui aime les résultats d'affaires; et non-senlement en Angleterre, mais en Europe, il aurait été blâmé d'accepter d'une facon absolue toutes les démarches et les étourderies de l'ambassade de Paris. Ce retour vers les convenauces lui paraissait d'autant plus impératif, qu'après avoir consulté tout le corps diplomatique, à Paris comme à Londres, les torts avaient été donnés à lord Normanby, assez léger pour méconnaître et insulter le côté grave et éminent du caractère de M. Gnizot; done, avec une franchise qu'il faut louer, ford Palmerston écrivit au marquis de Normanby pour l'inviter à sortir d'une facon quelconque de la position délicate et personnelle où il se trouvait, par une démarche qui honorerait son caractère, tout en élevant celui de M. Guizot. Cette démarche était simple ; on devait choisir le doyen du corps diplomatique à Paris, le comte d'Appony, esprit si sage, si modéré, comme souverain arbitre du différend entre M. Guizot et lord Normanby, et celui-ci réglerait lui-même les formes à suivre et les paroles à échanger pour un rapprochement. Tout cela se fit avec l'esprit de convenance qui distingue le comte et la comtesse d'Appony ; il ne fut dit de part et d'autre que des choses dignes; les querelles personnelles s'effacèrent devant la gravité d'une situation de gouvernement à gouvernement, et ford Normanby put désormais rester dans un poste que son esprit et les grâces de ses manières lui rendent si facile. M. Guizot accepta une invitation à diner très-empressée, et lord Normanby vint à son tour diner aux affaires étrangéres. Nous avons si peu d'aristocratie aujourd'hui, et un si grand besoin de formes, qu'il eut été à regretter que le mauvais ton ne fut pas laissé à une seule école; on peut se séparer de principes, être hostiles d'intérêts, mais entre les hommes comme entre les gouvernements il doit demeurer des tradițions de convenance que nul ne

peut oublier.

Les affaires reprirent d'elles-mémes leur cours babituel, et le marquis de Normanby ses habitudes de vie, qui restaient toujours faciles, littéraires, artistiques, souvent pas assez gardiennes de sa véritable dignité. Le monde reçu par lord et lady Normanby n'était pas assez choisi, et se ressentait de sa vie de Florence; l'ambassadeur fréquentait les theatres, plus les petits que les grands, et l'on pouvait apercevoir le noble couple à plus d'une avant-scène de mélodrame, fort appliqué à la contemplation des scénes de boulevard. Mais ces facilités ne regardaient plus que le caractère personnel de l'ambassadeur, homme aimable, spirituel, chez qui le goût des lettres domine tous les autres. Quand on a mené la vie d'un romaneier avec plus d'un roman dans sa propre vie, il eu reste toujours quelque chose. Florence! Florence! lorsqn'on a véen avec la liberté d'artiste, peut-on tout à fait t'oublier pour l'existence grave d'un diplomate en France?

н

## LE DUD DE MORTEMART

(CASIMIR-LOUIS-VICTORNIRE OR ROCETCROUART).

Il se révité dans le caractére lumain des phémotes si érrages, des oppositions su siliantes, moment si étrages, des oppositions su suiliantes, volumes si étrages, des oppositions sui suiliantes, volumes de la compartir de la volume del volume de la volume del volume de la volume de la volume de la volume de la volum

Voici maintenant ce même due de Moriemart, en 1850; le noble roi Charles X lui confic une missiou difficile, mais cofin qui n'est ni au-dessus de son courrage, ni au delà de ses moyens. Il S'agit, pour sauver sa courrence, de poter à Paris les ordonnances qui constituent un nouveau ministère, dont lui, due de Mortemart, a la présidence; Paris est insurgé, il est vrai; la scélition est mattresse de

(1) Volr mon Histoire de la Restauration.

tous les points; on tire quelques coups de fusil, comme dans les émeutes de la Fronde; mais il n'y a pas l'ombre, le simulacre de ces grands périls que le duc de Mortemart a su dignement affronter dans ses belles et grandes campagnes. Il est plein de force et de vie, car il a guarante-trois ans à peine; il commande une compagnie de vieux soldats, débris de la garde impériale (les Cent-Suisses). Sa missiou n'a rien d'impossible : un roi malheureux l'envoie à Paris pour communiquer les ordonnances de retrait des coups d'État, soit aux chambres, soit à la commission de l'hôtel de ville. Eh bien, je n'ai jamais lu ce singulier itinéraire du duc de Mortemart sans être frappé du désordre, de l'incertitude qui président à sa conduite : il faut aller vite, et il s'arrête partout ; lui, si brave, s'inquiète du murmure des feuilles du bois de Boulogne, des vents qui lui rapportent les bruits populaires de Paris ; il entre timidement dans la grande eité, comme s'il allait commettre une mauvaise action et au nom d'une cause qu'il ne saurait avouer; il fait tont, hormis d'accomplir sa mission; il vague enfin d'un point à un autre, jusqu'à ce qu'il se retire fortivement au palais du Luxembourg. Cette contradiction dans la vie du duc de Mortemart est une de ces fatalités qui doivent vivement frapper les esprits dans l'étude des caractères bumaius. Il y a des moments où la faiblesse et l'impuissance de l'homme se révélent d'une façon étrange, où il est impossible d'échapper à cette loi commune d'abaissement qui nous commande à tous; il y a des peurs qui nous saisissent on ne sait pourquoi, afin de témoigner de notre humaine nature. Enfin, je dois le dire, le populaire soulevé est une chose si effravante, que les caractères les plus fermes, les plus décides, n'osent pas quelquefois le regarder en face. Trève à ces tableaux d'une époque déplorable ; j'ai hâte de revenir à l'existence, si éminemment distinguée, de M. le duc de Mortemart. Le nom de Mortemart appartient à la lignée des

nechembount, si favoritée des dons de Pégri de de la beusité ; on sai que madame de Mentespan étail Rochechouart, et la spirituelle favorite ne démentain pas les beus carresérées des familles. De la commentaire de la commentaire de se familles (est de la commentaire de vivolente de la commentaire de la commentaire de vivolente de la commentaire de la commentaire de vivolente de la commentaire de la commentaire que commentaire

Rochechouart actuels descendent des vicomtes primitifs. Ici qu'on me permette quelques réflexions qu'autorise l'étude des vieilles chartes. Je crois que la maison primitive de Rochechouart s'est éteinte dans le xviº siècle, et que c'est par alliance ou par substitution que celle d'aujourd'hui porte les armoiries et les titres de l'antique lignée. Ces armes sont fascées et nébulées d'argent et de gueules, couronne de prince sur l'écu et couronne dueale sur le manteau. Les supports sont deux griffons de sable, colletés de gueules bordés d'argent, avec cette devise un peu ambitieuse, Ante mare unda, et c'est à cause même de cette devise superbe que l'histoire critique peut se complaire à discuter les titres et l'antiquité de la maison de Rochechouart actuelle; il ne faut jamais trop d'orgueil en ce monde.

Casimir-Louis-Victurnien Rochechouart, duc de Mortemart, naquit à Paris, presque au berceau de la Révolution française, c'est-à-dire le 20 mars 1787. Enfant, il émigra avec toute sa famille, et l'Angleterre fut le lieu de sa première éducation. Lorsqu'à l'époque du Consulat un peu d'ordre naquit en France avec l'énergie de ce gouvernement réparateur qui balaya l'idée de 1789, la duchesse de Mortemart revint avec son jeune fils à Paris; la terre natale est si belle à saluer! Son fils avait alors quatorze ans. Il y acheva ses études. Une des branches de cette maison s'étant rattachée à l'Empire par l'acceptation d'une charge même dans le palais impérial, le jeune Mortemart à seize ans s'engagea dans les gendarmes de la garde, que commandait M. de Ségur, La guerre, c'était vraiment la carrière des gentilshommes sous Louis XIV. Dès la plus tendre enfance, n'allaient-ils pas s'essaver aux sièges et aux batailles? L'Empereur aimait ces noms de grande noblesse; il aurait voulu s'en entourer par tous les côtés; on a dit plus tard que cette noblesse l'avait trahi: erreur d'histoire qu'il faut se hâter de démentir. Tous ceux qui lui restèrent fidèles jusqu'à la chute de sou pouvoir, ceux même qui vengèrent sa mémoire, les Las Cases, les Montholon, les Ségur, étaieut gentilshommes ; si l'Empereur fut trahi (les événements eurent tant de part à sa ruine), ce fut bien plutôt par les fils de la Révolution française, par les hommes qui, étant montés jusqu'à une fortune inespérée, craignaient de la perdre; tous, fatigués de la guerre, voulaient enfin jouir du repos qu'ils croyaient avoir acquis par tant d'efforts et de services.

Ce lui eu qualité de simple sous-lieutenant que le jeune Mortemart fit la canpagne d'Austerlitz jusqu'à Friedland; à Austerlitz il avait dix-huit ans, à Friedlaud dix-neuf et demi; il lut alors

nommé lieutenant dans un régiment de cavalerie. décoré de la Légion d'houneur sur le champ de bataille, puis capitaine, ayant gagné tous ces grades un à un, en s'exposant avec courage dans les plus glorieuses journées. A cette époque, il fut attaché comme aido de camp au général Nansouty, et toutes les campagnes de la grande armée virent lo jeune Mortemart. Comme je u'écris pas un annuairo militaire, je n'ai nul besoin de répéter la chronologie des batailles : elle se trouve partout écrite. Après les plus beaux faits d'armes dans la fatale campagne de Moscou, Napoléon le nomma baron avec une dotation de deux mille francs de rente. Je rapporte ce fait singulier, parce qu'il exprime ce qu'avaient d'étrange ees facons de l'Empereur à l'égard de la vieille noblesse, Voità l'héritier des Mortemart, due héréditaire par race, appelé sous le vieux régime à toutes les dignités de la cour, et qui reçoit le titre de baron, ni plus ni moins qu'un fournisseur d'armée ou un préfet; propriétaire d'un héritage immense, on lui assure un majorat de cent louis, les gages qu'un Mortemart aurait donnés à un huissier de chambre. C'est ce que ne pouvait comprendre le vieux roi Louis XVIII, si spirituel, si railleur; il s'expliquait parfaitement comment Bonaparte avait pris la couronne de France, c'était un fait de guerre et de révolution : mais le monarque, si fort en généalogie, refusait de eroire qu'un gentilhomme se transformat aussi pleinement, qu'un due ou marquis de naissance devint baron comme le dernier des parvenus dans la monarchie de Bonaparte. Pourtant tout ceri s'explique encore : l'Empereur, grand féodal, voulait rétablir un liguage nouveau, une noblesse à lui, dont sa couronne impériale serait le sommet; et, en vertu de ce principe, il créait de grands et petits feudataires autour de lui. Par suite de cette étrange fusion, un Mortemart était baron, Fouché duc, et Cambacérès prince, dans ce bizarre assemblage qui formait comme la base de son organisation monarchique ! Il fallait être Napoléon pour prendre les corps, les cœurs et les âmes, et préparer sons sa main de fer ee singulier chaos du passé et du présent. M. de Mortemart, baron de l'Empire, fut ensuite

M. de Mortemart, baron de l'Empire, fut ensuite atlanché à la personne da l'Empereur comme officier d'ordonnance; ce groupe de jeunes et fringants officiers, réunis autour de Napoléon, compátit tous les grands noms de l'ancienne monarchie. L'Empereur, comme Louis AIV, simait à dire (1): Mortemart, Turenne, Presión, Ségur, quand i Mortemart, Turenne, Presión, Ségur, quand i

(1) Cet esprit de l'empereur Napoléon j'ul cherché à le faire connaître dans mon travail sur l'Europe pendant le Consulat et l'Europe. donnait un ordre, et un nom de roture sortait | difficilement de sa bouche. Singulière destinée que la postérité a réservée à Napoléon! C'est l'homme nonulaire que l'on offre à la démocratie comme souvenir et comme symbole, et personne ne fut plus aristocrate, plus dédaigneux pour les noms de bonrgeoisie et de peuple ; il aurait tout fait pour un enfant de vieille noblesse, et ne pardonnait rien à la bourgeoisie qui s'élevait. M. de Mortemart fit donc comme officier d'ordonnance les glorieuses et tristes campagnes de 1813 ; il s'v comporta bravement, et fut désigné pour porter à l'impératrice régente les drapeanx pris à l'ennemi. A la fille des empercurs il fallait un nom de haute noblesse. Il vint alors à Paris dans toute la force de la jeunesse et de la vie; puis il rejoignit l'Empereur qu'il ne quitta qu'après le dernier ebamp de bataille. A la Restauration, M. de Mortemart, baron de l'Empire. reprit son titre de duc, comme sous l'ancien régime ; il fut élevé à une des premières pairies, et nommé expitaine-colonel des Cent-Suisses de la garde, toujours par droit béréditaire, si respecté par les Bourbons. Sa mère était une Brissae, et les Brissae, dans leur race, avaient la charge de colonel des gardes suisses depuis Henri IV, comme les Biron celui des gardes françaises. Le dernier titulaire avait pavé son devoir de son sang. Le due de Brissac actuel avait préféré la carrière administrative à l'uniforme du soldat, et, sous le titre de comte, il avait accepté une préfecture des mains de l'empereur Napoléon; les Cent-Suisses passèrent donc au duc de Mortemart avec la pairie des que la nuison du roi fut restaurée en 1811.

A cette première restauration, il y avait un étrange mélange de toutes choses ; du libéralisme de 1789 avec le système impérial à peine tombé. le tout couronné de la pensée boorbonienne ; le gouvernement de Louis XVIII se donna spécialement pour but de rattacher les gentilshommes qui avaient servi Bonaparte de leur épée; sans manquer à la fidélité traditionnelle, ils y trouvaient tont à la fois un souvenir de la vieille monarchie et un véritable gage donné aux idées nouvelles, fusion qui plaisait considérablement au roi Louis XVIII. A son tour le duc de Mortemart accepta le commandement des Cent-Suisses : on sait que cette conspagnie ne portait ce nom étrauger que par une forme traditionnelle : composée en majorité de vétérans de la garde impériale, les vieux soldats trouvaient là nne retraite palsible et armée; leur service consistait à la garde des portes du palais. 1814 passa rapidement, et lorsque les Cent-Jours arriverent, M. de Mortemart suivit Louis XVIII à Gand avec une honorable fidélité ; s'il avait servi Napoléon jusqu'à Fontainebleau, une fois délié de son serment il pensa ne devoir d'autre loyauté qu'à la vieille dynastle à laquelle appartenaient son nom

et as familie.

A la second restauration, M. de Mortemart n'avait point encore acquis l'âge légal pour le voie dans la chambe des pairs, il ne pril donc part à demais la chambe des pairs, il ne pril donc part à l'avait de la commandation de

De la cette grande tempérance de caractère, ces opinions ealmes, ecs principes impartiaux; et en le plaçant dans une position si élevée au sein de la garde nationale, on voulait donner un gage à la partie bourgeoise et modérée de la population de Paris. M. de Mortemart n'avait point cette ardente passion du rovalisme qui animait la chambre de 1815, et surtout ce qu'on appelait le pavillon Marsan , l'oriflanime fleurdelisée , Mossikua , comte d'Artois. Par sa famille même, il était tout entier dans les opinions du duc de Richelieu, et par tendance il tenait un peu à tout le monde. A côté de lui il y avait un Mortemart très-impérialiste par sa femme, dame d'honneur de l'impératrice Marie-Louise; puis les Forbin-Janson, dont l'un était exilé, proscrit par la réaction royaliste; et l'autre, missionnaire ardent et tout à fait dans les intérêts de la royauté la plus exaltée. Un Rochechouart commandait la place de Paris, lors de l'exécution du maréchal Ney, et avait longtemps servi en Russie; du reste, je répête que M. de Mortemart, de droite et de gauche, avait des proches, des parents, des amis dans tontes les opinions ; et e'est une remarque à faire à l'égard de presque toutes les grandes familles d'aristoeratie, elles s'arrangent si parfaitement qu'elles trouvent des frères, des cousins sous tons les drapeaux. Prenez les Montmoreney, les Choiseul, comme les Mortemart, les la Rochefoucauld, les Rohan, vous trouverez une division très-habile parmi leurs membres, de façon qu'il y en ait toujours un qui appartienne à un parti différent; et dans la même famille, des gentilshommes légitimistes, d'autres ralliés, de vrais impérialistes, quelques-uns frisant même le républicanisme. Pourquoi cela? Est-ce simple hasard, ou calcul habile, intéressé? Mon Dieu, il y a de l'un et de l'autre, et l'on s'explique d'ailleurs tout cela en présence des chances si mobiles et si variables qui agitent notre patrie depnis 1789. Ces familles, en effet, qui ont de grandes propriétés, des fortunci à conserver, désirent, sous quelque système que ce soit, un patronage qui les sauve dela crite. La légitimité triomphe-è-elle? vité le parent royaliste est invoqué. Este el révolution? un autre cher cousis montre un peu son petit bounet rouge. De cels il faut conclure que l'esprit est encore parmit es gentibhommes de France, et qu'ils n'out rien perdu de cette habitété lant célébrée par le cardinal de Ret sous la Fronde.

Le duc de Mortemart resta tout militaire à cette première époque de la Restauration; on le voyait fort assidument à la tête de sa compagnie des Cent-Suisses, composée d'hommes à la taille colossale, sous de splendides uniformes, presque tous décorés, image de ce qu'avait de plus magnifique la vicille garde; ils défilaient la parade selon l'antique usage, avec les fifres et les tambours qui jouaient la marche traditionnelle des gardes suisses. D'après la hiérarchie du palais, toutes les portes intérieures, je le répète, étaient confiées aux Cent-Suisses ; les gardes du corps étaient dans les appartements ; les Cent-Suisses hors les battants, comme sentinelles d'honneur. Le duc de Mortemart avait pour lieutenant le marquis de Rougé (1), d'un royalisme ardent ; mais il mettait un soin particulier à commander luimême sa compagnie qu'il aimait comme sa création; dans la chambre des pairs, le due parlait peu et avec une timidité extrême, en ménageant tous les partis : esprit essentiellement droit , avec des intentions excellentes, le duc de Mortemart n'avait qu'une portée très-limitée, et en vain on cut reeberché en lui la grace qu'on disait héréditaire dans les Mortemart; sa conversation était douce, de bonne compagnie, ses manières affables, mais it n'avait vraiment, ni dans sa parole, ni dans sa tenue, rien de supérieur. L'heureuse obscurité à laquelle il se condamnait était-elle une justice qu'il se rendait à lui-même? C'est ainsi qu'il passa les ministères du duc de Richetieu, de M. de Villèle, votant avec les opinions modérées, parlant peu, très-dévoué à ce parti conciliateur qui voulait faire de la Restauration un système hienveillant de fusion entre toutes les âmes.

En 1828, une carrière plus vaste, plus large, e s'ouvrit devant lui; car i fin tinité aux faliares actives du gouvernement. Depuis 1818, l'ambassate de Russie était confiée au topa conta de la reste de Russie était confiée au topa conta de la referenonary, qui l'avrit remplie avec prohité, dignité tet confiance. L'avrit passe (Larles X résolut de former le ministère de M. de Nartignac, comme une concession aux chambres, il désir au ministre de sant distinct de la faire s'etrangères dans les idées et les pensées de la Russie, et M. de la Feronnaux fut désigné pour la flaire s'etrangères dans les idées et les pensées de

(1) C'était un des loyaux caractères de la Restauration.

ce poste qu'il accepta avec quelque répugnance; tes ordres du roi étant formels . M. de la Ferronnavs devint secrétaire d'État des affaires étrangères; et quand il fallut le remplacer, le choix de son successeur fut l'objet d'une longue discussion dans le conseil. A cette époque, l'opinion était qu'on ne pouvait envoyer un ambassadeur à Pétersbourg en dehors de l'armée : voici pourquoi? La plupart des réceptions s'y font à cheval; l'empereur, incessansmeut aux revues , aime à s'entourer des ambassadeurs étrangers, et pour cela il fallait un soldat. C'était d'ailleurs le moment où se préparait la campagne des Russes sur les Balkans; pour suivre l'empereur Nicolas dans cette guerre, il fallait un officier général qui joignit à la science stratégique, à l'expérience des batailles , une certaine dignité de sa personne, un beau rang dans la biérarchie, et des services réels. Quand le conseil dut examiner ces questions , le nom de M. de Mortemart fut prononcé presque avec unanimité; les Rochechouart et les Richelieu avaient été longtemps au service de la Russie; ce nom devait donc plaire à Pétersbourg. La modération des idées du duc de Mortemart devait remplir le but qu'on se proposait : éclairer l'empereur sur les véritables forces de la France, sur ses desseins en Orient : l'arrêter s'il allait trop loin, le seconder s'il s'arrêtait dans les limites légitimes; et cette direction, si bien tracée, donnerait une grande importance à la mission du nouvel anihassadeur, qui devait suivre l'armée russe dans sa campagne contre l'empire ottoman. Il partit de Paris au moment du rappel de M. de la Ferronnays, et ici commencait pour le noble duc une nouvelle carrière.

Le rôle d'ambassadeur demande plusieurs couditions, qu'il est fort difficile de trouver et de réunir : la première de toutes c'est une position faite, un nom qui, par son origine ou par ses services, puisse marcher de pair avec toute l'aristocratie curopéenne ; joignez à cela une droite raison . une finesse d'apereus qui ne taisse rien échapper, et une dignité de soi et de son gouvernement qui, sans blesser personne, puisse se faire écouter dans les circonstances essentielles, et même dans les crises. Le duc de Mortemart avait beaucoup de ces conditions, et nul ne pouvait disputer sa naissance et ses services ; il avait de la raison , un sens clair des choses, mais it ne fattait rien demander de plus à son esprit timide; son horizon était sur, mais horné. Dieu n'a pas départi entre tous les hommes la même somme de faeultés intellectuelles. Parfaitement accueilli à Pétersbourg, sa mission commença presque à la campagne des Balkans, et ici vient sa correspondance, dont je crois pouvoir donner l'analyse.

Cette correspondance se ressent des diverses impressions que recueille le due de Nortemart : il est militaire d'abord, et il critique avec beaucoup de franchise tous les préparatifs faits par l'armée russe qui, à cette époque, manque à toutes les conditions de prévoyance (lorsque l'empereur Nicolas arriva sur le Pruth, il n'y avait ni magasius, ni régiments au complet, et il fallut tout recommencer). Au point de vue de l'examen diplomatique. M. de Mortemart, moins habite, n'a que des apereus très-incomplete de la question : il ne voit et ne seut que le côté russe. Placé sous le charme de l'empereur Nicolas, qui le comble de prévenances, il demeure enthousiaste pour le prince qui le traite si bien. Il ue sort en ceci ni de sou rôle ni de sa mission, car le ministère Martignac, avec M. de la Ferronnavs à la tête des affaires étraugères, est plus spécialement russe. Le comte Pozzo di Borgo s'agite à Paris, avec une habileté peu commune, pour effacer les fausses impressions et les nouvelles exagérées que les Anglais mettent en circulation pour établir que la campagne des Balkans est manquée , et que l'expédition des Russes contre les Tures n'aboutira qu'à leur ruine. Il se manifeste une agitation inonie aux affaires étrangères; M. de la Ferronnays vent sincérement le triomphe de la Russie, parec que, indépendamment de son affection personnelle, il sait bien qu'avec elle la France pourra obtenir les frontières du Rhin-

Au retour de cette campagne de 1828, M. de Mortemart demanda un congé et vint à Paris pour porter quelques paroles ile l'empereur Nicolas à Charles X, et s'enquérir lui-même d'une situation qui l'inquiétait. Il trouva à cette époque le ministère de M. de Martignae vivement chranté sous la double action de la coterie du prince de l'olignac et du vieux libéralisme s'agitant, dans un sens opposé, pour perdre ce ministère probe et loyal, M. de Mortemart put dire au roi quelles étaient les vues personnelles de l'empereur Nicolas sur la question gréco-russe, sa vive ten lance pour la dynastic des Bourbons, ses eraintes pour l'avenir, au milieu de la lutte des partis ; il donna un franc appui au ministère de M. de Martignac, à la modération de ses idées, qu'il croyait une transaction entre toutes les opinions généreuses (1), et le duc de Mortemart les professait avec franchise.

On peut done s'imaginer si, à cette époque, il fut entouré, pressé, interrogé. La lice était ouverte violente à tous; chaeuu espérait triompher, et comme le due de Mortemart exprima toujours des principes très-libéraux en donnant des espérauces de paix et d'ordre, il se fit un nom très-populaire, même dans le centre gauche, et on songea des lors à en faire le chef d'une combinaison ministèrielle au cas of M. de Martignae et ses amis seraient obligés ile se retirer. Ceci ne doit pas être oublié.

Ce fut pendant son séjour à Paris que Charles X prépara ce premier voyage de M. de Poliguae dont j'ai parlé, et qui avait pour but, disait le vicux roi, de raporocher entre eux les ambassadeurs de Saint-Pétersbourg et de Londres sur la question d'Orient. Au foud Charles X ne voulait qu'une chose : appeler 31. de Poliguac auprès de lui, et l'entrevue n'était qu'un prétexte. Quand donc M. de Mortemart repartit nour Pétersbourg , il dut voir avec une vive inquiétude la situation des affaires; il put dire même à l'empereur Nicolas l'anxiété dans laquelle il se trouvait par rapport aux intentions définitives de son souverain sur un coup d'État : et ee fut à la suite de quelques conversations intimes avec le tsar qu'il dut éerire à Paris des paroles il'abandon qui retentirent dans le haut monde diplomatique (2). L'empereur Nicolas, prévoyant les folies que Charles X oscrait, sans movens de les accomplir, voulait en vain les empécher; ce fut la cause d'un second voyage du duc de Morteniart à Paris; il y eut l'occasion de s'exprimer devant le roi avec assez de franchisc pour que ses avertissements, répétés par la presse, lui donnassent un haut cachet de popularité. Depuis 1829 jusqu'à 1830, l'Europe était occupée

de la France sous deux aspects : la question (O'rient chia arrivée à one si grande maturité qu'il lain nécessairement une intervention, quelle qu'elle fut, pour la résoudre; et les diverses puissances se contraient alors vers la France, aliu de l'avoir comme auxiliaire dans le conflit qui pouvait s'étraver. Toute la correspondance des affaires étra-

eter, toute it dorrespondence des inutes ergantes initiation more de cette même l'ence, à la lutte des partis visaces et achurels : de tous coiscierulait le brait que Charles 3 retirevait à des écretait de l'entique (Charles 3 retirevait à des cabinets et en cifrayni heaveoup d'autres 1, nonpa, pe dois me habre fuel eller e, qu'il y est répugnance parui les cours pour sur cévolution de férmetiq qui parti donné plus de force, plus d'émerge un prinurait donné plus de force, plus d'émerge un prinaruit donné plus de force, plus d'émerge un prinprise de l'entire de l'entire de l'entire de l'entire de égilement que Charles X-était faible, sans courage personnel, que s'il ouis uiu nou qu'il daz, ce serait avec improdence, sans moyens d'execution; que prinche de l'entire d'estat de l'entire de l'entire de l'entire de prinche de l'entire de l'entire de l'entire de l'entire de l'entire de prinche de l'entire de l'entire de l'entire de l'entire de de l'entire de l'entire de l'entire de l'entire de l'entire de de l'entire de l'entire de l'entire de l'entire de l'entire de de l'entire de l'entire de l'entire de l'entire de l'entire de de l'entire de l'entire de l'entire de l'entire de l'entire de de l'entire de l'entire de l'entire de l'entire de l'entire de de l'entire de l'entire de l'entire de l'entire de l'entire de de l'entire de de l'entire de l'entire de l'entire de l'entire de l'entire de de l'entire de de l'entire de

<sup>(1)</sup> Voir au reste, pour ces détails, mon Histoire de la Restauretion.

<sup>(2)</sup> Voir mon Histoire de la Restauration.

des idées et des besoins de sons jooques. En plantieras circonstances l'empereur Violents avail en à l'explique a res le duc de Mortemart sur les deux points dont je viens de parier et la question d'Orient et les coups a l'état. Sans doute de la question d'Orient et les processeurs des des processes que processe par processeurs de la question d'Orient et les mêmes temps la pensée d'un comp de folie, fonnat mêmes temps la pensée d'un comp de folie, fonnat parce qu'un let d'évenmont pouvait juéer l'Europe dans des difficatiés infinies; tout échec en patreil can est si périllera.

Cut sous cas impressions d'une cassories sérieux aver l'empereux de Rusile, que le due de Nortemart eut à s'en primer auprès du roi Claurles N, et ils fit avec le respet profisso d'un gentilhomme, mais aussi avec une loyale sincérisit; de li tun pou de froideur de la part du vienz roi, qui ne vouluit par être contarif dans ten descriau par es qu'il appeil une resistante tilbratie, et le dou de Novpepilon une résistante tilbratie, et le dou de Novland de la comme de la comme de la contra de Nomphie, à quelque distance de Balutesson et nou lon de Saint-Claurd où résidait le teux roi.

Le duc y arrivait à peine, lorsque les ordonnances de juillet parurent dans le Moniteur et provoquérent la tumultueuse résistance; les événements marchérent avec tant de rapidité que le 27 juillet M. de Mortemart put apprendre la lutte fatale de Paris: il erut dans la charge et les devoirs de son service de se rendre à Saint-Cloud pour prendre le commandement des Cent-Suisses de la garde, qui ne devaient pas quitter le roi et préserver sa personne sacrée. Ici eominence une nouvelle situation ponr M. de Mortemart : comme un digne officier, il se serait fait tucr pour sauver le roi de France ; tous ceux qui approchaient ce noble prince trouvaient en lui un charme indicible qui commandait le dévuucment. Ce dévonement allait imposer de grands devoirs au duc de Mortemart, et ees devoirs immenses auraitille eourage de les remplir dans toute leur étenduc? On était au 28 juillet, et Paris était au pouvoir de l'insurrection ; la garde royale s'était retirée à Saint-Cloud. Il y avait encore certaincment des moyens de transaction; le groupe de députés tremblants réunis chex M. Laffitte semblaient s'être arrêtés sur le nom d'un président du conseil comme garantie, en même temps qu'ils demandaient la démission de M. de Polignae et le retrait des ordonnances; soit spontanément, soit par insinuation, le duc de Mortemart fut désiré par la réunion Laffitte, car il jouissait d'une certaine popularité. Le bruit s'était répandu que M. de Mortemart avait plusieurs fois refusé le ministère, parec que la part faite aux

(1) Je crois que ce marquis de Forbin-Janson est le même qui ensuite, raffineur de sucre, a fait une faiilite colossale à Marseille. liberlés du pays ne lui avait pas parn assez large; j'ajoute que, par M. de Forbin-Janson (1), il était très-avant dans le parti libérai qui, presque toujours, l'avait souhaité pour président du conseil en remolacement du prince de Polizuac.

Bonc lorsque, par les conseils de M. de Vitrolles, le roi Charles X se fut décidé à renvoyer le ministère Polignac, le elioix de M. de Mortemart pour la présidence du conseil fut définitivement arrêté, Le roi s'y résigna difficilement, puis il en comprit l'importance; il ne s'agissait plus que de déterminer le duc de Mortemart à l'acceptation de cette charge si délicate, et moins militaire que politique, Le roi ül rédiger l'ordonnance de nomination, appela auprès de jui le duc de Mortemart. J'ai raconte avec détail, dans un autre livre (2), cette scène historique de royale insistance et de refus persistants. Le duc se sentait-il insuffisant pour la situation, ou bien redoutant-il les périls? Il fallat que le roi Charles X le poussat à ce point de l'acculer matériellement presque dans une embrasure de croisée. et qu'il lui ent l'urdonnance de nomination dans le ceinturon de son épée. « L'était, disait le roi, un service personnel, un acte de dévouement à la dynastie, et, s'il était besoin, il lui ordonnait d'accepter. - Le duc de Nortemart s'inclina et dés lors l'acceptation fut donnée; il y eut donc nonveau contrat de fidélité conclu entre le prince et le sujet. lei commence la situation la plus délicate, la plus exposée, ct qui appelait la fermeté la plus grande, unie à la plus haute liabileté.

Le due de Nortemart, président du conseil, avait d'abord choisi des collègues; deux furent désignés parfaitement en harmonie avec la situation des esprits : M. Casimir Périer pour l'intérieur, et le général Gérard pour la guerre. Les éléments du ministère une fois arrêtés, que devait faire le duc de Mortemart? Se rendre en toute hâte à Paris, voir ses deux eollègues si avant dans le parti libéral et s'entendre avec eux sur les premiers actes du gouvernement (M. de Mortemart avait carte blanebe); faire insérer les ordonnances dans le Moniteur, réunir les denx chambres, lutter enfin d'une manière efficace avce l'esprit révolutionnaire encore hésitant et qui effrayait les plus fermes eœurs. C'était difficile, périlleux, je le sais, je l'avoue sans peine; mais, pour un digne soldat comme le duc de Mortemart, qui avait affronté les boulets et la mitraille, pour un gentilbomme dévoué au roi de France, ce n'était qu'un devoir impératif : mieux valait succomber que d'abandonner ce terrain. Au lieu de cela, que fait le due de Mortemart? A tous les

(2) L'Europe depuie l'anénement du roi Louis-Philippe.

pas il s'arrête, à chaque obstacle il hésite; il se dégnise et se cache même; puis il confie les ordonnances à son secrétaire qui se sépare de lui. Au milieu des rues de Paris, il s'arrête, cause, consulte tout le monde, et court se réfugier à la chambre des pairs. Dans cette espèce de focteresse, il constitue une forme de gonvernement dont l'hôtel de ville devait bien se railler! Était-ce là vraiment ce que le duc de Mortemart devait faire ? Tant il est vrai qu'il est des jours dans la vic des hommes de grand cœur qu'on ne s'explique pas! Il y avait évidemment de la doulenr et de la fatigue dans toutes les démarches du duc de Mortemart ; il éprouvait ce sentiment profond que tout s'en allait, et dans cette sorte de désespoir on ne garde pas toujours la fermeté suffisante et un juste esprit de direction. Nul no nie que Paris, à ce moment, ne fut bouleversé par la guerre civile : toutefois il était possible de circuler à travers des périls bien minimes quand on les compare aux grands jours des batailles : la route était large depuis Saint-Cloud jusqu'à Pacis. Puisqu'il avait pris un dégnisement populaire, qu'avait-il à redouter? Le peuple des barriendes était certainement bien despote, caprieieux, mais enfin tant d'autres allaient, marchaient dans les rues de Paris, qu'un soldat si brave, un gentilhomme de cour si baut ne devait pas hésiter quand II s'agissait de sauver la monarchie.

Cette faiblesse du duc de Mortemart avanca considérablement les affaires de la révolution de juillet; une fois malheureusement engagé, le négociateur fit faute sur faute : il laissa échapper toutes les occasions, toutes les circonstances d'une transaction possible qu'indique encore sa conversation avec le prince habile et providentiel désigné pour la lieutenance générale du royaume, et qui fut révélée avec beaucoup d'indiscrétion ; on capporta des paroles, des engagements, et en des termes plus ou moins précis, bruits qui devincent populaires et ne furent pas démentis. C'est que peut-être, très-affecté de ce qui s'était passé, le duc de Mortemart voulait reconquérir alors l'affection des légitimistes qu'il avait perdue. Sa position devient désormais trèsfausse; il ne veut pas entrer avec petteté dans les combinaisons nouvelles, et il ne peut plus rester dans le parti légitimiste : de là ses incertitudes, son besoin de retraite et sa disparition subite des affaires publiques. Le président du conseil nommé pac Charles X, chargé de la formation d'un ministère, abaudonne son poste sans démission, sans protestation aucune; il se retire dans ses terres, se contentant de prêter serment à l'ordre pouveau sans difficulté, sans conditions, par les mêmes motifs qui déterminent tout le parti politique.

Maintenant commence une nouvelle phase de sa

vie, et on lit avec étonnement un article du Moniteur qui annonce la nomination du duc de Mortemart comme ambassadeur extraordinaire à la conc de Russie. (On était en 1830.) Qui l'a déterminé à reprendre la haute position qu'il occupait sous Charles X? A-t-il complétement calculé les conséquences de cette acceptation sous un nouveau règne. et l'accueil qu'il va recevoir à Pétersbourg? l'établis d'abord que l'acceptation de l'ambassade de Russie par le duc de Mortemart tenait à une cause fort honorable pour lui-même, c'est-à-dire aux périts du pays, et au désir d'éviter à l'Europe une guerre menacante. C'était sur les instances du général Sébastiani, à la suite d'une conversation avec le roi Louis-Philippe et d'après les conseils de l'habile comte Pozzo di Borgo, que le duc de Mortemart s'était résolu à accepter la mission de Pétersbourg. On croyait les hostilités imminentes; la Russie devait former comme l'arrière-garde de l'Europe contre nous, et il fallait évitec les grands désastres de 1815 et 1814. Le patriotisme du duc de Mortemart ne vit que ce grand devoir, sans caleuler les convenances de sa position personnelle et la manière dont serait interprétée sa démarche : il partit pour Pétersbourg avec cette mission spéciale, et, arrivé à son poste, il dut s'apercevoir que mille préventions existaient à la cour impériale contre le ponvoir né en juillet; lui-même, si bien traité comme ambassadeur de Charles X en 1828, n'obtenait pas la même confiance, le même abandou do l'empereur Nicolas. On l'accueillit personnellement, et il parvint à rectifier les idées du tsar et à faire comprendre les sages intentions de la monarchie du 9 août; mais j'ai le devoir de dire que pour gaguer une meilleure position à Pétersbourg, ou peut-être pour reconquérir la faveur des légitimistes. M. de Mortemart s'engagea, je le crois, dans des couversations trop développées sur des projets d'avenir. qu'on put supposer un instant comme une chance, mais qui n'étaient pas réalisables au milieu de l'effervescence des partis. On prit ainsi à Pétersbourg de simples hypothèses pour des engagements. On crut que les instructions de l'ambassadeur allaient au delà des affaires pratiques, si bien quo lorsqu'on apercut le vide de certaines paroles, on s'aigrit et l'on s'irrita, non-seulement contre le cabinet des Tuileries, mais contre le comte Pozzo di Borgo, supposé l'instrument dans ce qu'on appelait une intrigue. Si donc l'ambassade du duc de Mortemart réussit pleinement sur la question principale et pratique de la paix et de la guerre, s'il parvint à laisser des impressions plus exactes sur les forces, l'esprit et les périls da pouvoir en France: sous un autro rapport il compliqua les relations personnelles des deux eours; il rendit difficile

610

désormais la position d'un ambassadeur sérieux à Pétersbourg. L'empereur Nicolas, à travers les grandes qualités de son âme, la fermeté, le sentiment de lui-même et de son pays, a un défaut particulier, c'est de revenir difficilement sur une opinion conçue; une fois qu'il a un sentiment sur un homme, spr use question, serait-il faux, il le garde fermement, et ses conseillers n'osent pas le contrarier dans ses moindres desseins. Or de l'aubassade de M. de Mortemart datent ces premières et mauvaises impressions, qui ne se sont jamais effacées dans la pensée du tsar, bien que le temps et l'expérience aient pu le détromper. C'est parce que, au point ile vue ilynastique, cette ambassade ne fut pas absolument habile qu'il en est resté du ressentiment.

A son retour M. de Mortemart rentra complétement dans la vie privée, au milieu d'une fortune immense, s'abstenant de toute démonstration active et saillante à l'égard du principe nouveau. Je crois même ope le désir de se placer un peu mieux dans le parti légitimiste, qui l'accusait avec injustice, l'entratna à de fausses démarches, et surtout à cette lettre de refus qu'il écrivit au sujet d'une mission d'honneur que le roi désirait lui confier pour le mariage du duc d'Orléans. Le plus grand malheur pour un homme du rang, de la fortune, de la naissance du due de Mortemart, c'est de ne pas savoir prendre une position dessinée, et de louvoyer lorsque tout doit être net parce que le cœur est haut. On concoit parfaitement qu'un homme qui n'a ni situation sociale, ni fortune, et qui veut néanmoins se maintenir aux affaires, puisse ainsi abdiquer ou atténuer ses convictions, afin de conserver une position lucrative ou des honneurs inespérés. Mais M. de Mortemart avait-il besoin de cela? De deux choses l'une : ou il restait légitimiste, ou il s'était rallié au fait nouveau. Dans ees sleux cas, il lui fallait une position nette, la dire et l'avoyer : la monarchie nouvelle méritait un haut intérêt politique, et M. ile Mortemart pouvait le proclamer; et sa fidelité à l'ancienne devenait ebevaleresque : il fallait opter saus hésitation aueune. Dans les négociations des journées de 1830, M. de Mortemart avait été timide, incertain, et malheureusement ectte eirconstance de sa vie détrempa sur toute sa carrière ultérieure. Il est certaines actions qui, en venant toujours dans notre mémoire et pesant sur elle, donnent à toutes nos démarches quelque chose d'irrésolu, de manière à ce qu'on ne sait famais ce qu'on veut ou même ce qu'on pense; tandis qu'en se plaçant avec netteté ou dans le principe vaince ou dans le régime réparateur qui lui a succédé. M. de Mortemart aurait eu plus de joie, parce qu'il se serait fait une religion d'honneur de sa position acespoée. En 1830, vii avais servi le rois Charles X, acce fermoéé, et pris place au soin du parti légitimiste, avec son nom et sa fortune il aurait en une constitue de la comme de la fortune il aurait en une constitue de la comme de la

Je dis que, dans l'une ou dans l'autre hypothèse, la vie du duc de Mortemart aurait été plus complète: on ne peut servir deux idées à la fois, deux affections; cela produit des déchirrments et ces mille douleurs intimes qui arrachent l'ame. On veut préparer son repos par des concessions à tons, et l'on se tourmente. C'est une sorte de faiblesse qui, cherchant la paix de l'esprit, ne rencontre que le trouble. Avec tontes les conditions d'une grande fortune, et tous les nobles instincts, on dit que le due de Mortemart n'est pas heureux. Hélas! nous savons tous qu'il a perdu ses plus chères affections, que le malheur a affligé sa lignée, et que son bean nom peut s'éteindre. Aussi me suis-je borné, dans cette notice, à juger l'homme politique, à apprécier sa conduite et ses actes; l'homme d'honneur et de chevalerie a été respecté; je le retronve eneore partant pour Alger avec le vieux due de Caraman, dans le hut de chercher des distractions militaires au milieu de ces soldats, dignes héritiers de l'armée de France. Le eourage personnel n'a jamais manqué au due de Mortemart, mais on pent être hrave comme son épée et n'avoir pas de caractère; on peut être un bomme d'honneur dans toute sa vie, et pourtant s'exposer, par une timidité excessive, à être jugé défavorablement comme esprit politique. La modération est une belle ehose, le sentiment de conduite une qualité de l'ame, mais il ne faut pas pousser ces choses-là jusqu'à devenir si incolore qu'on ne sache plus à quel parti vous donner, et sous quelle bannière vous abriter; e'est là ppe mauvaise position, elle ne fait ni le honheur privé ni la grandeur publique d'une maison; et ic respeete trop le nom, les services du due de Mortemart pour ne pas lui dire eette situation fausse avee l'impartialité de l'histoire.

111

## LE BARON DE THUGUT ET LE COMTE DE STACION.

MINISTRES ACTRICULERS.

Ce n'est point expricieusement que je groupe les deux noms du baron de Thugut et du comte de Stadion dans nne même notice, car ils représentent à mes yeux la politique autrichienne à deux grandes époques de crise pour elle, la révolution française et l'empire de Napoléon, L'histoire sérieuse doit dire qu'il n'y a pas d'exemple d'une tenue plus ferme, d'nne situation plus persévérante que celle de l'Autriche à ces deux époques si fatales pour elle. On peut être facilement supérienr dans la victoire; quand on a la force en main, on en fait sentir le poids ; c'est là une chose simple et parfaitement naturelle; le vainquenr, couronné par la gloire, pousse son char et foule aux pieds le vaincu comme dans un bas-relief antique. Mais ee qui est bien supérieur, c'est la fermeté et la nersévérance dans le malbeur , à ce point d'échapper par la résignation et la force patiente à la fatalité de sa destinée. Depuis la campagne de 1794, en effet, l'Autriche n'éprouve que des revers; ses armées sont défaites sur le Rhin , en Italie , près des Alpes. Profondément ahaissee à Campo-Formio, à Rastadt, à Vienne, elle subit tous les malheurs possibles en face d'une révolution conquérante, impitoyable, d'un consal et d'un empereur qui , certes , sait profiter de ses victoires ; j'ai nommé Napoléon. Et néamnoins, vaincue, l'Autriche reparait loujours en force; elle agit par de nouvelles batailles et par d'hahiles négociations; réduite d'un hon tiers dans son territoire héréditaire, elle ne se désespère pourtant pas ; on la repousse d'Allemagne, elle va chercher l'Italie , l'Illyrie , l'Istrie ; elle subit des désastres jusque dans ses forteresses du Tyrol; elle s'étend par les extrémités, ce qu'elle perd du côté de la Bavière, elle le gagne par Trieste et Venise : eette lutte politique, il faut enlin la suivre en partant de ministre priuee de Kaunitz , le maltre habile du baron de Thugut et du comte de Stadion.

Le xviir siècle est un peu dominé par la diplomatie du prince de Kaunitz, élégante, philosophique et modérée; cetto époque, qui in eressemblait à aucune autre, marchait à grands pas, par la philosophie, à la révolution française; on commencait à nier Dieu pour arriver à nier les

rois. Cétali, il final le dire, avec anu grande innocianes que l'Europe, mon terf-homostrique, voyali cette tendance des engris; madériellement formatique de la comparation de la comparation de l'acceptation de la comparation de la comparation de l'acceptation que l'acceptation de la consistent de la crois. Il faut avoir un esprit utre-aughétieur, ité-in-dicialif, pour plonque que les dangers matériels et immédiats; ils es nout que les dangers matériels et immédiats; ils es nout que les dangers matériels et immédiats; ils es nout que les dangers matériels et immédiats; ils es nout que les dangers matériels et immédiats; ils es nout que les dangers matériels et immédiats; ils es nout que les dangers matériels et immédiats; ils es nout que l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de la comparation de passer de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de partiel de l'acceptation de l'acceptation

Or, cette philosophie, qui caressait Catherine II en Russie, Marie-Thérèse en Antriche (1), Frédéric de Prusse, préparait sans s'en douter la Révolution française, qui devait menacer tous les trones, ébranler toutes les royantés. Quand les penoles furent bien assouplis à ce remaniement des idées, il suffit d'une étincelle pour mettre le feu aux quatre coins de l'Europe. C'était un peu à eette école insouciante et facile qu'appartenait le prince de Kaunitz , parfaitement bien , chacun le sait, avec tout le parti philosophique; et le baron de Thugut fut un de ses élèves les plus éminents. On a souvent répété que dans les monarchies nobiliaires le mérite seul ne peut se faire jour , et qu'il n'y a rong et place que pour l'aristocratie. Thugut, néanmoins, était de la dernière classe du penple , lils d'un batelier de Lintx , artisan , an reste, assez à son aise pour faire donner une éducation soignée à son fils. Les paysans et les industriels, en Allemagne, sont des hommes d'ordre, de prévoyance, et avec le système des corporations, ehaeun se pousse dans la carrière, appuvé par tous. Tel membre de l'honorable confrérie des tonneliers de Nuremberg ou de Passaw, sous la baunière si bien peinte par Albert Durer, a fait un long chemin dans la carrière des honneurs et de la fortune.

de la foriume.

Li jeune Thungut, n'en 1320, (la sdimis, apria
Li jeune Thungut, n'en 1320, (la sdimis, apria
Li jeune Thungut, a' revoit de la mest orisme
tales. A'imme ; comme l'Autriche di mest orisme
tales a'imme ; comme l'Autriche di mest orisme
tales avec l'oussantisople, elle cerrefeitat pian
de ceni jeunes élères, à ses propres friss, dans une
celes apriacie, de manière à ce quifi puissent
servir les chancelleries. Un ensiègne dans tes
ceica la laungu tempe, l'arbaie, je gree el le perssan. Thugut fil dans ces laugues des progres
ann. Thugut fil dans ces laugues des progres
anna thus immédiatement à la l'égation de Constanti-

(f) Voir mon travail sur Louis XV

nople, el la, studieux, appique, il gagna la comlance de l'internoce d'Astriche, non-seuement par un travali assida, mais encore par se manifere delicates el dévonce, sea attentions minutieuses encrer ses chefs, qui serrent autant les carrières que l'application del-methe. A di-hotti ans, il derint interprèc de l'internoce, et comme, rest, ja postella le la manones ensurers el le saucres inpertants lui furent confict y et dès ce moment un plus valor extrerire fut averte d'erant lui.

La diplomatie autrichienne a ce caractère particulier, qu'elle exige avant tout le secret de ses desseins; ello met une grande importance à ce que nul ne connaisse ses dépêches; tout est impénétrable, même ses archives d'un sièclo. Aussi, dès qu'elle initie un homme à ses mystères , elle le prend, le faconne, et lui assure en même temps une position suffisante pour l'absorber. Le cabiuet de Vienne également a un instinct si parfait de chaquo spécialité, que dans la diplomatie elle se confie à qui peut la hien servir. Done, à travers les murmures qu'une faveur si inespérée pouvait susciter parmi la noblesse, le jeune Thugut devint interprète juré, ensuite premier couseiller de légation , et , avec une rapidité fahuleuse, internonce même à Constantinople, place si élevée dans la diplomatie autrichienne. Le prinec de Kaunitz, qui aimait la confusion des rangs, disait, avec une juste raison, «qu'il ne voyait pas pourquoi l'homme qui faisait réellement les affaires n'aurait pas le titre do la fonction qu'il exercait, » Ainsi , dans ce gouvernement éminemment aristocratique, on voyait, dans l'espace de quelques annees , un jeune homme d'une famille d'artisans obseurs s'élevor au premier rang de la diplomatio : et dans quelles circonstances? au moment où la guerre venait d'éclater entre les Russes et les Turcs; où l'Autriche , inquiéte, voulait connattre et pressentir les desseins définitifs de la Russie sur la Crimée et la mer Noire.

La correspondance du haron de Thugut, sur ce point d'une grande importance, réviés une si grande connaissance des affaires de l'Orient, que imperature harte-Tréctèse le désigne comme son plempotentaire au congrès de Folchary, soi si An anie de l'acte final du congrès. M. de Tingui requi le titre de haron et la croix de commondeur de Sind-Lienne, r'ordre de la mblesse. Dès ce moment. M. de Tinegut se trous motéé à distate les réglocions autrichiennes, soil avec la Folce, soi uvec la France, la Frusar ou la Russir, D'oble, soi uvec la France, la Frusar ou la Russir, de Australie de la Comment de la mentione la designe de van de la comment de la mentione la finale.

Au sujet de ces négociations si actives, on a jeté une accusation assez grave pour être discutée; on a dit que le baron de Thugut reçut alors uno pension de la France, des mains du roi Louis XVI (1) et de Marie-Antoinette. Ces sortes de subsides, donnés par un gouvernement étranger , n'ont rien de surprenant en diplomatie, lorsque surtont il s'agit de récompenser un service commun, ou de maintenir une alliance de famille et de position. Depuis, en effet, que Louis XVI avait épousé une archiduchesse, M. de Vergennes, dans la pensée de tourner toutes les forces de la France contro l'Angleterre , avait voulu s'assurer l'alliance constante et sincère de la maison d'Autriche. A cet effet, il avait pris tous les movens praticables, et rien d'étonnant que le baron de Thugut eut été compris sur le livre des pensions que Lonis XVI faisait en Europe pour assurer sou influence diplomatique , méthodo que l'Angleterre suivait depuis trois siècles; les gouvernements amis ne s'en inquiétent pas davantage que de voir des bonneurs ou des ordres étrangers briller sur la poitrine d'un de leurs agents. C'est de la réciprocité; et au demeurant mieux vaut cette application secréte des fonds de l'État pour s'assurer une bonne position en Europe, que des prodigalités incessantes qui . dans un système de chambres ou de représentation publique , s'absorbent dans des combinaisons souvent sans but utile et pratique.

Tandis que M. de Thugut entrait si largement dans les affaires publiques, Philippe de Stadion, beancoup plus jeune (né à Mayence le 18 jnin 1763), sortait de l'université de Guttingue pour faire partie des bureaux du prince de Kauuitz, l'hilippe de Stadion appartenait, lui, à une famille distinguée de l'électorat de Mayence : de bonnes études l'avaient fait remarquer à l'université , et le prince de Kaunitz aperçut bientôt chez lui des dispositions si parfaitement studieuses, qu'il l'envoya, à l'âge de vingt-quatre ans, comme ministre autrichien, à Stockholm, auprès de Gustaphe-Adolphe, ce roi ehevaleresque qui vensit d'opérer la plus merveilleuse révolution au profit de la couronne. Gustave-Adolphe avait brisé le sénat, les chambres populaires, en vertu de eette conviction profonde. « qu'il n'y a qu'un système de royauté, une et ferme, qui puisse relever un État et le placer dans sa force et sa gloire, « Il révait donc un grand mouvement national pour la Suède, un mouvement qui l'eut placée indépendante de la Russie et de l'Angleterre. Le conste de Stadion put assister à cette régénération politique, je dis régénération politique, car une nation ne s'élève et ne se forti-

(f) Voyes les mémoires si curieux de Favier.

fie qu'en viant à l'unité dans les pouvoirs ; elle 'affaibile te perd sous la domination de la parole el l'anarchie des délibérations. De la peut-etre ce sentiment de haine que le comte de Stadiou porta tojourra à la Révolution française. Nous appartenons nécessairement à nos premières impressions, et la vie pratique même les modifie difficients.

Le comte de Stadion, jeune homme encore, se lia d'une vive amitié avec le baron de Thugut, qui venait alors d'exercer, au nom de l'Autriche, un grand pouvoir administratif dans la Moldavie et la Valachie. Ce fut après cette mission que le comte de Marcy, ambassadeur à Paris, demanda luimême que le baron de Thugut lui fut adjoint comme ministre plénipotentiaire; ces sortes d'associations au pouvoir se fout, à Vienne, sans qu'il en résulte ni jalousie, ni heurtement dans les affaires; quand un ministre ne se sent plus assez fort, lorsque la vieillesse vient le glacer, ou que le poids des affaires est trop lourd, il s'associe une intelligence plus jeune et pratique, qui l'aide d'abord à supporter le poids des affaires, et lui succède ensulte ; de manière qu'il u'ya plus d'intervalle entre un ministre qui s'en va et un ministre qui vient. De là cet esprit de suite et de tradition : ce qu'on a voulu tout un siècle, on le veut dans le siècle suivant ; on ne voit pas les idées et les hommes fuir eomme des ombres, et se succèder avec la rapidité de la foudre. Tout système, pour être mené à bonne tin, exige le développement d'un certain nombre d'années, et une fixité dans les hommes charges de l'exécuter. Car, lorsque tout est incessamment mis en question, qui peut travailler pour l'avenir? Le comte de Mercy associa donc le baron de Thugut à son aurbassade, dans une époque excessivement difficile, au milieu des nouveaux rapports que la Révolution française allait créer en Europe.

On était en 1790 ; l'effervescence était grande en France: la reine Marie-Autoinette commençait une correspondance active avec Léopold II, son frère; ses lettres passaient par les mains du comte de la Marek, et alors M. de Thugut reçut mission de préparer à Paris une négociation décisive pour la mouarchie : il s'agissait de conférer avec le marquis de Mirabeau sur les moyens de sauver enfin cette maison de France, si violemment menacée par l'esprit de révolution. Dans Paris agité, M. de Thugut jeta la première base de cette conférence secrète qu'on appela depuis le comité autrichieu. et dont l'influence fut si souvent reprochée comme un crime à la noble reine Marie-Antoinette. Mirabeau, fatigué des révolutionnaires, si facilement domptés si l'on eut osé aller à enx, et de cette lutte si funeste contre la monarchie , entrait en negocia-

tion avec la cour; homme d'État habile et ferme, il voulait faire du pouvoir après avoir fait de la révolntion; c'est ce qui arrive aux esprits considérables; et pour cela il n'hésita pas à négocier avec la cour de Vienne.

Ces négociations n'eurent qu'un résultat incertain, indérie, et M. et Thugut, pour les suivre, continus de résider à Paris jouqu'un commencement de 1792. Le la vint sa première lissons avec emigrant en Allemagne, destint à Vienne le Iniseur principal du harcon de Thugut (1). Pellere que nous avons vu vieillard encore spiritusé, mais sur dése striéctes, commissant une pariet des affirer autres de la commissant de la confidence de monaix de supérieur et à studie de saffortes de su supérieur et à stud er sessources!

A cette époque, le prince de Kaunitz, arrivé à l'extrême vicillesse et dépassé par les événements, désigna le baron de Thugut pour la direction générale de la chancellerie d'État. On le savait profondément instruit des mystères de la Révolution française; il en connaissait les hommes, et son sciour à Paris l'avait fortifié dans cette idée que malheureusement l'Europe ne comprenait pas, « qu'il fallait marcher à la répression, non pas d'une manière timide, isolée, mais avec toutes les forces réunies, et ce n'était pas trop que le concours de tous pour réprimer un monvement populaire de cette grandeur. » M. de Thugut trouva le jeune conite de Stadion à Vienne dans les bureaux du prince de Kaunitz, et il le désigna pour aller négocier à Berlin le traité d'alliance offensive et défensive qui devait avoir pour but la répression des troubles de la Révolution française.

Il faut bien se nénétrer de cette idée, qu'à cette époque rien n'était plus difficile qu'une coalition de principes et d'intérêts; le xviiie siècle était la période où les puissances devaieut le moins comprendre les consequences d'une grande révolution sociale; divisées par un égoïsmo de conquête et de partage, la Russie, la Prusse, l'Autriche, n'avaient jamais senti qu'il pouvait surgir en France une idée, une force populaire qui ravagerait les territoires, les souverainetés, comme le cheval aux naseaux de seu de l'Apocalypse; il fallait une longue et sanglante expérience pour l'inculgner dans la pensée des cabinets. Jusque-là on se livrait aux vicilles idées d'ambition dont chaque cour était traditionnellement pénétrée ; les unes convoitaient la Pologne, les autres la Turquie ou l'Italie; de

(1) M Pellene fui cosuite rattaché à la France par M. Marei en 1809. Je l'ai vu en 1852, il n'était que l'embre de trimanière qu'avec cet égoisme, les coalitions n'étaient iamais ni sures ni durables : combien n'étaitil nas facile de diviser les gouvernements! C'est nne observation que je dois répêter, parce que l'erreur immense serait de confondre le temps présent, l'esprit actuel de l'Europe avec ses idées de 1792 : des événements terribles ont pesé depuis sur les cabinets, ils savent par cœur la Révolution française, ils craignent sa puissance et son développement; de manière que si cette révolution éclatait en menaces, si elle voulait s'étendre par la conquête, immédiatement tous les intérêts partienliers cesseraient en Enrope; tous les gouvernements, sans se preoccuper d'autres dangers, marcheraient dans une ecalition contre le principe révolutionnaire : coalition terrible , indestructible , parce qu'elle serait animée par la erainte qu'iuspire le triomphe de l'idée fatale de 1792.

Ces traités d'union européenne, qui aujourd'bni seraient chose simple, ne l'étaient pas à ces époques inexpérimentées, et lo comte de Stadiou trouva même quelques difficultés à Berlin, avant de conelore le traité d'alliance do la Prusse avec l'Antriebe , parce quo la tradition s'y opposait. Les conventions militaires conclues, M. de Stadion fut envoyé à Londres, où alors dominait M. Pitt. Ce grand bomme d'État que, dans une récente Histoire du Consulat et de l'Empire, on présente comme un ignorant, avait seul compris le sens véritable de la Révolutiou française. Avec Burke, il savait bien quo notre nation, si forte, si puissante par elle-même, des l'instaut qu'elle aurait nn but de religion, de liberté ou de gloire, agiterait le monde et par ses lumières et par son glaive. C'est parce que M. Pitt avait le sentiment de la grandeur de la France, qu'il savait aussi qu'on ne pouvait la comprimer que par la coalition de tous contre un seul. Le comte de Stadion le trouva dans ees fermes dispositions ; l'Angleterre offrait déjà des subsidea aux puissances continentales; toutefois la négociation principale fut conduite par le comte de Mercy d'Argenteau, plus avancé en âge et à qui revenait de droit la direction des affaires. Le jeune comte de Stadion en éprouva du mécontentement, parce qu'il vonlait le triomphe d'idées plus vigoureuses ; il se retira dans ses terres.

A meare que la question frança-se prenait une frece teojours plus dominante dans les affaires, on aboutissait enfin à la guerre ginérale; le baron de Thugut obtenait toute la conflance de son empereut et de la mouarchie autrichienne. Le prince de Kaunitz, presque dans la caducité, disparissait du thetare aci de Sallaries, dont la fidirection appetait force et vigaeur. A sa nuort, en 1704, Thugut devine chancelle d'État en ûtre, éest-diep permier vant chancelle d'État en ûtre, éest-diep permier de

ministre, et en cette qualité il présida aux opérations de l'armée autrichience ne France, et sarroit anx négociations qui les accompagnèrent. Sur ce pour le dissimiliée de la crainier relations du comité de salnt public, soit avec la Prusse, soit avec l'Autriche, et qui expliquent la manvaise tournare des affaires militaires de alliés en 1739 et 1794, et leur retraite ofin des Pays-Bas qui plus lard furent cédés à la France.

Le cabinet de Vienne, depnia le milieu du xvine siècle, avait acquis la certitude que les Pays-Bas autrichiens étaient pour lui, au point de vne militaire et financier, une charge plutôt qu'uno force : il fallait envoyer dans ce pays toujours en désordre, dans ces villes de métiers incessamment révoltées comme au moyen âge, de l'argent et des bommes; sans eompter que l'Autriche voyait bien que, tôt ou tard, la France conquérante s'emparcrait de ces provinces, comme elle l'avait fait de l'Alsace et de la Lorraine un siècle avant. D'où le cabinet de Vienne conclusit que s'il trouvait indemnité, soit en Italie, soit en Pologne, le sacrifiee des Pays-Bas héréditaires ne scrait pas nne chose impossible dans l'ordre des événements. Une fois donc que le cabinet de Vienne se fut convainen que la Révolution française était une chose sérieuse, ses armées une milice conquérante, ses victoires un fait incontesté, il dut chercher un système naturel d'indemnité; et j'ajoute que sur ce point les négociations du comité de saint public furent très-larges . très-favorables à l'étranger. Ce comité abandonna la Pologne sans difficulté, sans regret; il offrit à l'Autricho de s'agrandir en Bavière, dans les Légations romaines, en Italie, pourvu qu'on laissat lo Rhin à la république : les voies furent ainsi préparées des 1791 et accomplies ensuite par l'étrange traité de Campo-Formio, aigné par Bonaparte (1797), qui vendit Venise et Trieste à la maison d'Autriche. La Révolution française, on ne saurait trop le répéter, est le fait qui, par sa réaction, a le plus agrandi les gouvernements étrangers ; elle a doublé la Prusse et l'Autriene; elle nous a affaiblis d'autant qu'elle a aceru les grandes puissances anx dépens de nos vieux alliés. Les conquêtes fabuleuses de l'Empire nous ont réellement appaurris. La Révolution a tué diplomatiquement la France : M. de Thugut, très-opposé à l'administration autrichienne dans les Pays-Bas, avait toujours ingé cetto administration comme une grande charge ponr sa monarchie : de là l'extrême faeilité qu'il mit à

céder ce territoire à la nouvelle république. Bientot la question se présenta très-complexe par l'intervention de la Prusse, et suriout de l'Angleterre. Sans donte l'Autriehe pouvait trouver conforme à son système politique et territorial, la cession des Pays-Bas, movennant indemnité en Pologne, en Bavière, en Italie; mais l'Angleterre, si jalouse de sa puissance et de sa sureté, pouvait-elle souffrir les Francais à Anvers, souverains de l'Escaut? La Prusse elle-même n'était-elle pas entamée dans cette nouvelle circonscription de la république? et quelle serait désormais sa barrière ? Ce fut alors que M. Pitt. très-alarmé, envoya lord Spencer à Vienne pour offrir des subsides au cabiget, s'il voulait enfin s'engager dans une forte coalition. L'Angleterre paya deux millions de livres sterling pour une armée de 200,000 Autrichiens qui entreraient en ligne, contingent fixé par le traité du 4 mai 1795, signé avee M. de Thugut. Résolution hasardée, car alors il n'y avait pas de coalition européenne, à exactement parler; la Prusse et l'Espagne venaient de signer à Bale, avec la république française, leur traité particulier; l'Autriche done se présentait seule en lice contre les forces innombrables et soulevées de la Révolution française. Ce fut une énoque d'efforts inouis pour le gouvernement autrichien; ou ne peut dire les ressources que l'Autriche déploya; des armées sans cesse renouvelées, toujours hattues et revenant sur le terrain ; où tant d'autres auraient succombé. l'Autriche résista, et, ce qu'il y eut de remarquable, e'est que, par l'habileté de la diplomatie et les efforts persévérants sur le champ de bataille, le cabinet de Vienne obtint ce qu'il désirait depuis longtemps : Bonaparte lui donna les États vénitiens , la Dalmatie , en n'assurant à la république française que les Pays-Bas dont l'Autriebe avait fait depuis longtemps le sacrifice, Le traité de Campo-Formio est un des plus étranges événements que l'histoire puisse apprécier. On sait comme tout cela a ôté écrit par les vulgaires historiens de la Révolution française et de Napoléon; et ces histoires pourtant dominent les eroyances publiques.

Une des conditions secrètes de l'armistice de Léoben avait été le renvoi de M. de Thugut considéré. à juste titre, comme la main ferme qui avait eimenté la coalition, et le véritable ministre de la guerre, comme Pitt l'avait été dans la Grande-Bretagne. Loiu de faire tort à sa renommée, cette retraite imposée par l'étranger, à travers des eirconstances difficiles, donus à M. de Thugut plus de popularité; il ne perdit pas la confiance de son souverain ni eelle de l'Europe, et quand l'idée d'une nouvelle coalition surgit encore, M. de Thugut fut désigné pour une mission seeréte à Berlin. Cette mission était d'une haute gravité; après le congrès de Rsstadt, l'Angleterre avait l'espoir de reformer encore une coalition entre la Prusse, la Russie et l'Autriche. A cet effet, le priuce Repnin avait été envoyé à Berlin par la Russie, et M. de Thugut | traveil sur l'Europe sous le Consulet et l'Empire de Napoléon.

vint s'aboucher avec lui au nom de l'Autriebe. Mais l'un et l'autre trouvérent tant de mollesse, tant de corruption à Berlin que le plan de la coslition fut manque; il n'y avait pas alors les élémeuts d'une guerre active et forte; la cour de Prusse se retirait tout à fait du mouvement militaire et gardsit la plus stricte neutralité. Singulière politique qui, se laissant attiédir pendant dix années, se réveilla dans un jour si funeste pour la monarchie de Frédérie qui se perdit à léus!

La coalition qu'on aurait pu faire à trois, on ne put la former qu'à deux; l'Autriebe, persistant dans sa volonté de guerre, contracta une étroite alliance avee la Russic; alors, sur l'invitation de M. Pitt, le baron de Thugut reprit la direction des affaires à l'extérieur, avec la même force et le même erédit, A cette époque, l'Autriche fit encore des miraeles d'armement; elle porta partout des armées immenses et envahit l'Italie, la Suisse ; on sait quelles causes amenérent les désastres de cette nouvelle coalition; les jalousies militaires du prince Charles et de Souwarov, les inimitiés nationales, les querelles d'ambitions, et surtout cette brillante valeur que l'armée française déploys sous le premier consul Bonaparte, dans les champs de Marengo; et, ce qui fut encore plus brillant que Marengo, la camnagne de Moreau sur le Rhin : mais Moreau était timitle et modeste (1)!

Le crédit du haron de Thugut fut encore profondément éhranlé dans ces jours de tristes épreuves pour la monarchie autrichienne : il s'était pronoucé pour la guerre, et la maison impériale avait besoin de la paix. A Louéville done, Bonaparte exigea pour la seconde fois le renvoi de M. de Thugut, Je dois faire une remarque qui signale la véritable portée de la diplomatie de Napoléon : e'est que. presque tonjours avee la paix , il imposait à l'étranger la condition essentielle d'une modification de eabluet; il savait par ee moven se ménager des amis, des auxiliaires, et il jetait ses ennemis dans l'exil ou dans le disgrace, C'est ainsi qu'il domina longtemps les deux cabinets de Vienne et de Berlin, et toutes les petites cours d'Allemagne. Il aurait agi de la même façon avee la Russie et l'Angleterre, si jamais il avait pu leur imposer sa domination politique; il savait, par expérience, que le meilleur moyen d'énerver les affaires, c'est d'altérer, d'affaiblir les éléments qui en font mouvoir les ressorts et les hommes capables qui en dirigent l'action.

Le baron de Thugut se retira done, pour faire place au enmte de Cobentzl, que Bonsparte avait

(!) Voir, sur les causes secrètes de ces évésements, mon

an rease fort mai juge dans cette première appréciation de son carcière?. Il le croyai tospel, perce qu'il était poit; il le croyai dévoué à la Françe, parce que, dans est rapports ave elle, l'habile diplomate avait cousers un exenctire de moderation et d'examen. En en deux points, 'Appolén as trompiat encore, l'ine fois arrivé aux affaires, le comme de Caberdia e mil ce mapport avec la courcomme de Caberdia e mil ce mapport avec la courcomme de Caberdia e mil ce mapport avec la courcien nouveaux éléments de la purrer. La comite de Stellen fut son sent le subsexific.

Le système français, par sa nature, était alors essentiellement agressif. Napoléon étalait un grand amour des plus pacifiques intentious, tandis que tous ses actes étaient à la guerre. Sa diplomatie active remuait l'Allemagne; il faisait alors des promesses illimitées à la Prusse, dont le cabinet, sous l'influence de l'intrigue , ne savait jamais prendre un parti; sa neutralité avait toujours altéré toutes les coalitions; le comte de Stadion lui faisait incessamment remarquer la position si fausse et peu logique qu'elle avait prise à l'égard de la France et de l'Europe : tenir alors une juste halance était impossible; il fallait se décider entre Bonaparte et les eabinets , se décider franchement et en temps opportun. Ce fut la mauvaise attitude de la Prusse qui fit échouer la nouvelle campagne des Autrichiens et des Russes, admirablement finie à Austerlitz. Évidemment, Napoléon aventuré jusque dans la Moravie, en face des armées russes et autrichiennes, aurait été perdu comme en 1813, si 200,000 Prussiens avaient alors hardiment marché sur ses derrières. Mais l'habile Empereur cajola si hien la Prusse , l'endormit avec tant d'habileté , qu'il la compromit pour mieux la perdre; et à l'houre où le cabinet de Berlin était décidé pour la guerre, le Te Deum se faisait entendre pour la vietoire d'Austerlitz, La paix de Presbourg fut signée : le triste temps vint alors pour la Prusse de combattre, dans la campague de 1806 et de 1807. Il est done historiquement faux qu'il y ait eu jamais contition de toute l'Europe contre la France. Cette coalition a existé pour la première fois en 1813, de funeste mémoire! Ainsi quand on dit que la république a vaincu la coalition, on se trompe. C'étaient des puissances qui venaient motlement se faire battre l'une après l'autre.

Le conta de Stadion, après ces grands revers de fortune, prit la direction suprème des affaires étrangères, pareque, d'après le sentiment intime du cabinet autrichien, la paix de Presbourg ne pouvait être qu'une trève; imposée par Napoléon avec des conditions trop dures, elle ne pouvait été distre à la réprobation tunnione de tous les Allemands, Le ministère du comte de Stadion fut sur-mands. Le ministère du comte de Stadion fut sur-

tout destiné à préparer les éléments d'une nouveille campagne, dans des conditions neuves et êbries, car les idées de la diplonautie ravient entièrement cant les diées de la diplonautie ravient entièrement de la consecution de la consecution de la consecutión de la considerica que comma consecutión de la consecutión de la considerica que comma positiones secutión de las positiones de la considerica de la persente de la considerica de la persente de la considerica que comma positiones secutión de las persentes de la considerica de la persente de la considerica que comma de la considerica de la considerica que comma de la considerica de la consecutión de la consecutión de

Toutefois, les renseignements qu'on avait reeucillis, soit à Londres, soit à Pétersbourg, avaient signale l'existence d'un parti puissant, dirigé par l'impératrice mère, qui poussait la Russie dans des voies hostiles à la France. En supposant donc qu'Alexandre fut très-sincère à Erfurt, n'était-il pas dans tnutes les probabilités qu'il serait dépassé par le parti national de la guerre, formidable en Russie? Et, dans toute hypothèse, on avait la certitude que la promesse qu'il avait faite de fournir un corps auxiliaire à Napoléon, en cas d'une guerre avec l'Autriche, ne serait pas réalisée. Instruit de cette situation partieulière de la Russie, le comte de Stadion dut examiner également l'attitude de la Prusse : à Bertin dominaient l'abnissement et la corruption, il ne pouvait donc pas compter sur le concours du gouvernement ; mais il aurait l'appui de l'Allemagne eu feu, et des sociétés secrètes qui la travaillaient. Ce soulévement, l'Angleterre l'espérait elle-même ; il était signale et préparé par la présence de tous les chefs de partisans ; Schill parcourait les provinces allemandes, afin de les soulelever contre les Français. Ainsi étaient les esprits

Quand done le temps fut venu, le cahinet du comte de Stadion se décida pour la guerre que l'Autriche devait faire seule ; seule sans doute matériellement, mais elle avait pour elle les cœurs de la vicille patrie allemande, le concours moral de la Russie, et le mécontentement de la Prusse. Cette campagne de 1809 fut commencée en vertu d'un véritable esprit national, et conduite par un énergique besoin d'affranchissement et de vietoire : aussi fut-elle vaillamment dirigée per le prince Charles, le grand capitaine, celui que désignait le patriotisme allemand pour sauver la nationalité. La campagne fut donc belle; il y eut partout d'hérolques faits d'armes, témoin Essling | Mais la balaille de Wagram ayaut donné une fois encore la vietoire aux nobles aigles de France, il fut hesoin de traiter de la paix. Comme préliminaires, l'empereur Napoléon exigen l'éoligement du comte de Sididio, comme il avait imporé, à l'auville, c'elui du baron de Thagus, Stadion avait en effet pris une part très-active la det ce qui avait amme la guerre, part très-active la det ce qui avait amme la guerre, la comme de la comme de la comme de la comme de versit infectation un c'es puissances, al taire des traités qui avient uni c'es puissances, al versit infectation et la comme de la comme de ceval infectation et la comme de la comme de constance, le comté de Stadion fui remplece par de Metternich, also fort aimé de Napoléon : et ici je ne paix résister au défin d'établis le partible de l'est de la comme de Stadion fui remplece par la composite de la comme de Stadion fui remplece par le il per paix résister au défin d'établis le partible de l'est de la comme de Stadion fui remplece par le il per paix résister au défin d'établis le partible de l'est de la comme de la

Le comte de Metternich, comme le comte de Stadion, élevé dans les bureaux du prince de Kaunitz, avait plus de tenue et d'esprit, un grand fonds d'études politiques ; mais, quelque temps ambassadeur en France, empreint des idées diplomatiques de l'alliauce, il se seutait pour l'empereur Napoléon une dévotion admiratrice (1) qu'il ue déguise même pas encore aujourd'hui. Je erois qu'au fond, le comte de Stadion ne différait pas de M. de Metternich sur le but définitif de la politique; tous deux voulaient faire sortir l'Autriche de la situation abaissée dans laquelle elle se trouvait : tous deux avaient souhaité de la voir se relever dans le système général de l'Europe, Mais M. de Metternich s'était moins compromis avec Napoléon, il avait moins agi, moins négocié dans le sens européen, et il crovait relever l'Autriche en l'associant au système français sans manifester encore le caractère hostile qu'il dénloya au milieu des circonstances futures. Dans le comte de Stadion l'empereur Napoléon poursuivait l'alllance austro-anglaise, comme dans M. de Metternich il voyait le triomphe de l'alliance austro-française. C'était calculer d'une manière trop absolue, et ne pas tenir assez de compte des événements. En ee temps, par la volonté de Napoléon, le baron

de Thogus était relité dans ses terres de llougrie. 
et ll fragpait le conte de Stadion de cette même 
diagrace. Les deux hommes d'East devaient s'éfait 
ere jusqu'é en qu'in noversas système surgit, et le 
n'averait pas ans douie une grande action au les 
n'averait pas ans douie une grande action au let 
evenements utileriers; mais il. de Stadion, actif, 
jeune encore, derait hierolit reprendre le rôte que 
est altenis et ses souverist sui assuraient. M. de 
Thogus emblait si parlitement retire, que unr 
préfete, le acréatire de Minchau on l'ap parlé, 
et qui fut des lors astuché aux affaires érrangérera 
Faris, N. Pellene, homme d'espris, frotté à soute

la littérature du xvins sécle, comasissant très-bien Nauriche et se affires, du moias te coloris et l'extérieur, car ec cebinet habile, silencieux, ne se communique à personne, pas netne à sas agenta. Ses desseins reposent dans quelquet têtes, et es a l'etal pas au resse le serrétaire du système tresriellit de 3. de Tingat qui poussit dunner des renseignements rédu et précis sur le sens de la politique allemande et sur les benois noureaux de litique allemande et sur les benois noureaux de

peuples qui se soulevaient. Cela est si vrai, que jamais Napoléon ne comprit l'esprit germanique de 1811 à 1813; parce qu'il avait les rois sous la main, il eroyait avoir les peuples; if blessait tant qu'il pouvait ces nobles et fières populations par des impôts, des outrages personnels; il torturait les fiertés nationales comme si un jour tous ees eœurs ne s'enflammeraient pas contre lui. Le comte de Stadion fut secrétement employé par l'Autriche pour préparer ces éléments, et à la fin de 1812, il recut une mission de conflance de M. de Metternich. On doit remarquer que tous deux étaient partis du même point pour arriver au même résultat : M. de Metternich voulait ce qu'avait désiré le comte de Stadion ; mais comme le poids des circonstances était grave . comme il ne fallait pas heurter Napoléon, le ministre se ployait encore devant lul. Lors done que le colosse ne pesa plus de tout son poids, quand les désastres de Moscou eurent appris qu'il n'était pas en dehors des lois éternelles de l'humanité, grandeur et décadence, M. de Metternich acceptant le réveil de la patric allemande, le comte de Stadion se retrouva dans les négociations avec un désir de représailles au nom de la vieille Germanie restée debout.

Le comte de Stadion fut de nouveau employé à la partie active, publique de la diplomatie : qu'avait-on hesoin désormais d'employer de déguisement? On le voit présent aux conférences de Toplitz ; si M. de Metternich s'est réservé la tach, immense de la négociation de Prague, paree qu'il platt de sa personne à l'empereur Napoleon, e qu'il peut exercer une action plus grande sur luile comte de Stadion va auprès des alliés. Il a été envoyé successivement à Berlin , à Londres , à Pétersbourg; il connatt donc bien parfaitement l'état des affaires : il sait ee qu'on peut espérer et ce qu'on peut craindre ; désormais il devieut la politique actif , impérieux. M. de Metternich es t souvent oblige de s'effacer, parce qu'il doit rester modéré avec Napoléon : c'est sa position et son rôle; tandis que le comte de Stadion, qui n'a rien à ménager avec l'empereur des Français, se montre ardent et décidé dans toutes ses exigences.

C'est Stadion qui a signé les traités da subsidea

(1) Voir as notice.

avec l'Angleterre pour la prise d'armes de l'Autriche contre la France; il suit l'armée d'invasion pas à pas ; M. de Metternich se tient toujours en réserve , parce qu'il n'a pas cette liberté de situation, je dirai presque d'antipathies, que le comte de Stadion éprouve pour tout ce qui touche à l'empire français. Quand le congrès de Châtillon se rassemble, c'est encore le comte de Stadion qui assiste aux délibérations impératives imposées à Napotéon : il est là sur son terrain, assis à côté de collègues qui tous partagent la même répugnance, et sous l'influence du comte d'Aberdeen. Ce eongrès ne pouvait avoir aucun résultat, et le comte de Stadion vint à Paris avec les armées alliées pour y signer tous les traités , même celui du 11 avril qui assure à Napoléon la souveraincté de l'île d'Elbe. Le comte de Stadion demeure toujours l'homme des rapports de l'Autriche et de l'Angleterre, le symbole de l'alliance de Vienne et de Londrer: la position délicate de M. de Metternich envers Napoléon lui crée alors toute son importance. Depuis 1813, M. de Metternich se cache dans toutes les négociations publiques, et le comte de Stadion paratt seul parce qu'il est plus libre de souvenirs et d'engagements.

An congrets de Vienne les choser rentreut dans l'enferç le coute de Stadion assisté ben aux délibérations, preud une part active un affaires de son gouvernement, mais le prince de Staternach soul quarte production de la commandation de la constant dans l'eurs indérêts, dans leurs habitudes. N. de Mcternich, qui m's plus d'ougagement personnel avec Napoléon [le grand Empereur est tombe), se participate qui est au contra la litte des affaires, et ne l'isisse plus as count de Stadion qu'une position de l'internacion de l'internacion de l'internacion de l'internacion de l'internacion de l'internacion de production de l'internacion de l'inter

Dans toutes ces négociations, une spécialité d'affaires s'était révélée chez le comte de Stadion ; c'était la science financière ; lors du réglement des subsides suivi avec l'Angleterre, il avait montré un esprit sur, droit, d'une probité hors ligne, et d'une capacité particulière pour la répartition des contingents. Le prince de Metternich ayant pris la première place diplomatique, le comte de Stadion n'y pouvait plus prétendre, et il se renferma dans le département des finances qui lui fut confié, poste d'autant plus difficite de 1816 à 1821, que dans les dernières guerres la dette publique s'était considérablement accrue, Depuis 1792, l'Autriche avait fait sept campagues, toujours avec un état militaire de 330,000 hommes; et aux ressources ordinaires de son budget elle avait ajouté toutes les voies extraordinaires, la création d'un papier-monnaie. En 1813, le discrédit de ce papier fut tel que,

pour émettre un emprunt, les capitalistes demandérent la caution de l'Angleterre, que celle-ci accorda généreusement. Il fallait donc régler tous ces divers intérêts, répartir les subsides, disenter. soit avec l'Angleterre, soit avec la France, sur les judemnités, et en toutes ces circonstances, le comte de Stadion développa une aptitude très-remarquée. et une bienveillance de rapports au-dessus de toute limite. Pendant dix ans il tint le portefeuille des finances, sans que personne lui disputât ce département ; tel est le caractère de stabilité des hommes d'État à l'étranger, et c'est ce qui leur donne une supériorité souvent décisive sur nos propres ministres; longtemps dans les mêmes fonctions, ils ne sont pas toujours en butte à une opposition qui veut les renverser, non point dans un intérêt d'utilité publique ou générale, mais pour saisir des portefeuilles en vertu d'un certain égoisme de partis.

En Autriche, chacun a sa position marquée, et il y reste s'il remplit son devoir. Le prince de Metternich est premier ministre depuis 1810, c'està-dire qu'il a trente-sent ans de service dans les affaires étrangères; et durant ce long espace de temps, il a pu tout voir, tout apprécier, les hommes et les choses; il a acquis cet esprit de suite et de tradition, la première garantie d'une bonne gestion des affaires. Le comte de Figuelmont compte également plus de trente ans de service, soit dans les ambassades, soit dans les ministères; le comte Kolowrat a commence à étudier l'administration en 1805; M. Münch de Bellinghausen préside depuis 1817 la diète de Francfort, et pour revenir aux deux personnages politiques de cette uotice. M. de Thugut et M. de Stadion se mélèrent pendant vingt-cinq ans à toutes les affaires de la monarchie autrichienne.

Vieillard, M. de Thugut s'était retiré dans ses terres de Hongrie, où il avait repris tout son goût pour les langues orientales. A la fin de sa vie, il Hait comme revenu au commencement; il occupait ses loisirs à populariser les langues persane, turque, arabe, avec la même persévérance qu'un membre de l'académie de Vienne, et la même aptitude que M. de Hammer. Il mourut à quatre-viugttrois ans, en 1818; six ans plus tard, le comte de Stadion le suivait dans la tombe : mais lui quittait la vie en plein exercice de ses fonctions, ministre des finances de la monarchie autrichienne, laissant une réputation honorable, sans avoir acquis un florin de plus durant ses longues fonctions. L'empereur François, si probe, si honnête homme, voulut que ses funérailles se fisseut aux dépens de son trésor.

Je mets uu soin particulier à faire connattre les

existences des bommes d'État étrangers, afin d'effacer les préjugés et les fausses notions qui existent on France sur tous coux qui n'appartiennent point à ce que j'appellerai la vulgarité de l'opinion. La vie de M, de Thugut démontre que dans ces pays qu'on appelle aristocratiques, il y a des fortunes qui s'élévent et grandissent en parlant du peuple ; fils d'un simple batelier du Danube, Thugut devint premier ministre, et, ce qu'il faut signaler, c'est que ce fils du peuple se fait le plus grand antagoniste de la Révolution française. Cela prouve qu'en politique ce n'est pas toujours parce qu'on sort d'une classe qu'on la protège plus spécialement ; les gentilshommes furent les ardents promoteurs de la Révolution française. Les plus grands réprimeurs de démocratie viennent souvent des masses : ils craignent leur mère parce qu'ils la connaissent. Quant à la vie du comte de Stadion, elle prouve que ce n'est pas spécialement sous le système représentatif que l'ordre et la régularité régneut dans les finances, Il y a dans les monarchies absolues des hommes de grande habileté pour ces sortes de gestions. La surveillance d'un conseil de finances suffit, et la probité particulière fait le reste. Nous traitons ers hommes d'État avec trop de méliance, et il ne faut pas croire que parce qu'il y a des comptes publics et des chiffres alignés, les crreurs et les concussions roient plus difficiles que dans la monarchie où l'honneur et la probité publique protégent le trésor national.

#### ıv

#### M. DE MARTIGNAO.

Certains boumes d'État et certains systèmes vériablement privilégies laisent la teveres les temps de compreintes profundement honorables; temps des compreintes profundement honorables; temps de compreintes profundement honorables; de leurs sides; et c'est cette aureoit d'honorar et de purset qui coloure le nom de N. d'Martignac. Consulter encore nigourable il tous les souvenirs, Cassallier encore nigourable il tous les souvenirs, clarged en private possible en control de la les souvenirs je dois me défendre d'une partialité de dévouement dans l'appréciation de l'homme d'État dont je vais me faire bistorien.

Borleans est une ville vérisiblement d'élite; il rippe dans le counterer, dans la boarpoisi comme dans la noblesse et dans le larreau, un espri fin , rippe dans le countere de formes et de manières; et tout cet audié à ju ne sois quoi d'un caratière laraif, un peu gassou, qui ne doute de rien, brave, consrgraz : des lumières dans le commerce, de la parole égonie et Enici dans le harraus (éginimies au fond du reur le l'arrigini, avec forme, ribidings de control en l'arrigini, avec forme, ribidings de extreme et l'egri de famille, un ertein décousa de vie et un désir de fortance; au demeurant de beltes qualisés du cour et de l'anc.

C'est dans cette ville de Bordeaux que maquir Me Maritigare, ne 1770, d'une famille de robe, doui le non originaire était Agoy ; on trouse quéques antécédents litéraires dans cette ligiée des Marigares ; an de ses anceires était fait le traducture de pottes laitais e compriente de famille qui cettre, des conseillers au parlement de Bordeaux. Il fut cieve su metro collège que M. de Peyronnet son ami, esprit studiexa, pietu ile courage. La Révolution le prit à quotre aus environ; toutes les tètes alors fermentaient, et as jeunesse fut mélée aux premiers actes de la Gironde.

Je ne sache pas de cœurs et de têtes politiques qui m'aient inspiré un dégoût plus prononce que les Girondins. Jeunes hommes nou rris des doctrines de Rousscau, ils voulurent appliquer à la politique les réveries et les déclamations très-vides de l'Émile et du Vicuire saroyard, comme les Jacobins tentérent de réaliser le Contrat social. Les voilà tons envoyés à Paris avec l'enthousiasme de leurs idées : que vont-ils faire à la Convention avec lenr caractère, leurs incertitudes, j'ai presque dit leur pusillanimité? Placés sous les jupons d'une femme revant de Rome, conduits par des ministres médiocres choisis par eux, ils n'ont ni la force de gouverner ni la force de résister. Ils sont cruels envers le roi Lonis XVI, et maladroits avec leurs ennemis; ils font le 10 août, trembient devant le 2 septembre; ils votent par lácheté la mort du roi qu'ils veulent sauver, disent-ils. Reculant en présence de toute pensée forte, ils ne sont implacables et durs que pour ce qui est faible et abattu. Dans un seul jour le jacobinisme souffle sur eux, et ils sont envoyés à l'échafaud. On les a peints beaux, gracieux, dans leur dernier banquet, couronués de roses à la manière antique; quelles fleurs ne jette-t-on pas anjourd'hui sur ces époques de sang? On nous représente Robespierre timide, modeste, amoureux,

Saint-Just sentimental et Couthon le meilleur des hommes. Malheur aux victimes, car l'apologie des assassins commence (1)!

M. de Martignac sortait alors du collège, et le sort des Girondins était présent à la mémoire de tous : il prit place, en ce moment, au barreau de sa ville natale, et après la Terreur, à vinet ans, il vint à Paris. A cette époque, très-peu favorable aux hommes de loi , il y avait peu d'affaires privées. Dans le mouvement «i plein d'effervescence de la société d'alors, il ne restait que des procès crimlacts, des solannités lugubres devant une terrible juridiction. Le jeune Martignac, avec la facilité de son esprit, se livra à des occupations littéraires. Ou a écrit qu'à cette époque il avait suivi l'abbé Sievès conime seerétaire dans son ambassade à Berlin ; je dois dire que jamais je n'aj entendu M. de Martignac parfer de ce commencement de sa vie politique, soit que ce fait ne soit pas exact, soit que, sous la Restauration, il tint à dissimuler cet incident de sa carrière qui se fiait trop à la Révolution.

Pendant le Consulat et l'Empire, M. de Martignac, chex qui l'esprit débordait, fit quelques vaudevilles. On lui a reproché la légéreté de ces essais de petits chants et de petits actes, lorsqu'il devint bomme grave et politique, et, loin de s'en défendre , M. de Martignac en tirait une sorte de vanité. La littérature était son faible; il avait même une tendance pour cet esprit légèrement railleur qui constitue le talent du théatre ; cette époque tant aimée de jeunesse et de poésie, il ne l'oublia jamais, Ministre de l'intérieur, quand les auteurs dramatiques avaient à se plaindre de la censure, souvent irréfléchie, M. de Martignac les faisait appeler dans son cabinet, puis les mettant à leur aise, le coude sur la table, il travaillait avec eux, comme un sinjple collaborateur, à charpenter un vandeville : souvent il leur donnait la facture d'un couplet , un vers elermant, une rime parfaite, C'était surtout l'esprit des équivalents qu'il possédait au dernier point; et substituant un mot spirituel à que injure. la pièce était approuvée. M. Scribe doit avoir gardé le souvenir de la censure obligeante de M. de Martignac, dans une oirconstance assez piquante; il s'agissait de la Manie des places, vaudeville à succès. M. Scribe avait attaqué, par des mots et des épigrammes (plaulite manu), tous les ministères; M. de Martignac, à qui ca manuscrit fut confié, fit appelar l'auteur. « Je ne peux pas vous laisser passer toute votre opposition à mes collègues; ils s'en plaignent au conseil. Et que laur dire? Mais veu-

(i) Je crois qu'il y a en ce moment uns presse qui tue la famille, la société, et la pouvoir n'a pas la force de la comprimer! gen-vous tur moi, tant que nous vouders, à pielens mains. Ex piece uve e terrain ficile, il dicenta moi à must la pièce, toute rempile de mots à effet (fériq que M. Scribe possidas à biesu; l'auteur avait lai dierà son ministre : « Vous vouleu un emploi rés-occupi, je vous some l'imperielle de l'arc de princ quedques ouvriers, et les travaux étaient sanpreine quedques ouvriers, et les travaux étaient sanpreine quedques ouvriers, et les travaux étaient sanpreine, il. « de raigne la travaux étaient sanpreine, il.» de vait un des mots à saccès de l'auvreçe. Ainsi était l'emprit de N. de Martigues, larga, comme pour se auternative.

Lorsque vinrent quelques années de plus, le jeune avocat senonça gaiement à la carrière théatrale pour reprendre les fonctions du barrean dans sa ville natale. Il s'y montra avec succès à ce moment où se formait dans la Gironde une opposition assez vive au système impérial si oppressif. Bordeaux et la Guienne étalent la centre de ce mouvement rovaliste, qui sous MM, de Lyncb et Lainé, accueillit la Restauration de 1814 avec un enthousiasme qui tenait du délire. Ce fut une époque grande et joveuse pour le midi de la France que celle de la Restauration : on peut à peine s'en faire une idée : sons l'impression de ces arcs de triomphe de fleurs et du pavillon blanc flottant partout, M. de Martignac composa, avec M. de Laville de Mirmont, lui-même si distingué, un petit vaudeville intitule la Saint-George, pour céléhrer la fête du roi d'Angleterre (2) pendant que le maréchal de Beresford occupait Bordeaux. Il faut se faire parfaitement l'idée de ce qu'étaient à cette époque l'esprit du pays et la situation commerciale d'une des plus riches places du monde, Bordeaux, comme Marseille aux derniers jours de l'Empire, était plongé dans la plus profonde misère : plus de transactions à l'extérieur, plus de ces grandes expéditions dans l'Inde, qui faisaient la riehesse des maisons antiques de commerce et d'industrie. Ce n'étaient point les Anglais que fétait M. de Martignac, mais la paix que la Restauration donnait au monde, ce système de fusion européenne saluant la conte de Napoléon comme l'origine d'une ère de liberté et de fraternité, c'était le commerce renaissant qui tendait la maiu aux peuples étrangers ; la paix désirée faisait monter le sang au cerveau à toute la génération d'avenir ; on chantait la délivrance de la patrie, la chute d'un système oppressif; les patriotes étaient en avant de tous les autres, et les républicains du Sénat em-

(f) Le libéralisme, qui avait baisé les bottes de l'empereur Alexandre en 1814, en fit un reproche à M. de Martignac. brassaient les genoux de l'empereur Alcxandre.

M. de Martignac, su reste, ne s'en cachait pas; profondément bourbonlen, son enthousissme pour Maanax, son dévouement pour la royale dyuastie. Ille partagaeit avec tout ce que Bordeaux compilé de riche, d'opulent : les Guéthier, les Peyronset, les Ravez, les Lainé, jeunesse élégante et dorte.

Aussi le voit-ou, à l'approche des Cent-Jours, se placer à la tête du mouvement loval et rovaliste à Bordeaux; il est hrave, courageux, et commande une compagnie de volontaires; il veut marcher pour protéger le drapeau blane et l'indépendance de la ville du 13 mars. Longtemps Bordeaux resta encore fidéle à la légitimité, tandis que Bonaparte est déjà à Paris. Quand le général Clausel s'avance avec des troupes insurgées, sous la cocarde tricolore . Bordeaux tente la résistance, et . lorsou'elle est devenue impuissante, e'est M. de Martignac qui va négocier avec le général Clausel, et avec le baron Fauchet, nommé préfet de la Gironde. Il apporta dans cette négociation une si grande prudence, une convenance si parfaite, que le général Clausel en fut frappé; il le désigna dans son rapport à l'Empereur comme un esprit d'élite, une intelligence de premier ordre : quelques jour; après, un décret impérial le nomma chevalier de la Légion d'honueur, M. de Martignac, fidèle à son principe, à son drapeau, refusa cette distinction en termes convenables. A ses yeux, Bonaparte n'était qu'un glorieux usurpateur, et il avsit d'autres princes à servir; cette conviction, il l'apporta dans tous les actes de sa vie , si douce, si tempérée. Je rappellerai à cette occasion un souvenir encore honorable pour la mémoire de M. de Martiguac. Nous étions en 1828, et M. de Martignac était ministre. Le baron Fauchet (le préset de Bordeaux aux Cent-Jours) ne recevait pas sa pension liquidée comme fonctionnaire de l'Empire, très-hostile du reste aux Bourbons et à Manaux. Sur une simple demande (je crois que je n'y fus pas étranger), M. de Martignec fit immédiatement liquider cette peusion à six mille fraucs, le taux le plus élevé pour les préfets en retraite. Cet esprit impartisl distinguait surtout M. de Martignac, et lui faisait ainsi rattacher les hommes les plus hostiles aux

Bourbons.

La conduite de M. de Martignac dans les Cent-Jours appels sur lui l'atteution la plus flatteue, et, a au second retour des Bourbons, M. de Martignac fut nomme arocat général à la cour royale de Bordeuxs. Du barreus uil passat aissi d'ann la magistrature, où il commença à déployer de belles facultés oratoires; le pairi révolutionaire lui reprodudavoir refusé à cette époque la défense des deux frivers Faucher, condamnés à Bordesux par le conseil de guerre et qu'univerioi il avait fort comma. Me Barriganc, ben' de ce procée, édit canora simple avene; mais une défense suppuse tonjeur sur certaire succioni de carriction, d'élese, una ma certaire succioni de carriction, d'élese, una proposition de la comma de la comma de la comma bien faire, la plaisdoire de l'avocat erige une estime perfonde de l'homme que l'en décéau. Dans la pasition spéciale de N. de Marriganc, l'enfloraissait l'égré de son lation d'eux hommes si gérérafement reproncée par l'opinion royalite; s'il avait accepté trègré des na lation d'eux hommes si gérérafement reproncée par l'opinion royalite; s'il avait accepté dérelogable parce qu'elle est dét sans conviction ; dérelogable parce qu'elle est dét sans conviction ; certifie.

Avocat général, M. de Martignac fut tout à fait à sa place : il représentait le gouvernement qu'il aimait, le système qu'il avait exclusivement désiré dans sa vie. Il resta avocat général à Bordeaux jusqu'en 1820, époque où le parti royaliste prit uu nouvel essor, afin de se préserver de la révolution qui tentait un premier essai de renversement. Les royalistes, trés-puissants alors, acceptèrent le combat; il se fit à cette période un redoublement de zele et de provocations ardentes, et il semblait qu'à la veille de son triomphe, l'opinion de la droite prenaît une couleur plus vive et plus prononcée ; ceci est dans la nature et la destinée des partis. Chacun dut donner ainsi des gages, et M. de Martignac, homme d'esprit et d'espérance, plus qu'un autre, avait devant lui la carrière de l'ambition large et ouverte. Avocat général dans une grande cour, en plus d'une circonstance M, de Martignae uon-seulement fit l'élore de la maison de Bourbon. mais il dénonca avec beaucoup de hardiesse cette liberté de la presse qui attaquait tout, la religion et la couronne. A ce temps le journs lisme était fait avec une immense habileté sous des plumes exercées. Il n'était pas, comme aujourd'hui, rude, provoquant, hardi ; il marchait par des insinuations perfides, des attaques indirectes ; il mettait tout en question. la couronne, les pouvoirs, les traditions morales el politiques, toutefois avec une certaine circonspection de mots et de phrases.

contemporation or most over parameters and contemporation or most co

tait, il semblait qu'on était toujours de son avis; les réflezions, il les présentait d'une manifes de mirable; les réfutations n'avaient rien d'accrbe ni de dur; il dissist la vérité avec un accret si calme, si limpide, que nul ne pouvait s'en blesser. Cetter feculté, déjà remarquée dans la magistrate. M. de Wartignas l'apporta dans la chamber, où il fut étu en 1821.

On était à une époque décisive dans l'histoire du parti royaliste. Le gouvernement s'était placé sous la main du duc de Richelieu et du parti politique, temps de transition et d'arrêt ; Louis XVIII ne voulait pas aller jusqu'aux amis et aux fidèles de son frère, qu'il savait trés-opposés à son système, et eependant il sentait le besoin de se séparer de cette opinion libérale qui avait amené, par ses principes et ses caloninies, le funébre attentat contre le duc de Berry. C'était afin d'appeler les royalistes à l'aide de son système, sans toutefois s'abandonner à eux, que le roi avait choisi le ministère du due de Richelieu : calcul malheurcusement erroné; les partis sont comme les homines : lorsqu'on a besoin d'eux, ils s'imposent avec leurs idées et leurs intérêts; ils veulent le pouvoir comme une ambition juste, naturelle; quand on sert une eause, n'est-il pas naturel d'appeler récompeuse? Ainsi, demander l'appui des royalistes, saus se placer dans le royalisme, c'était un faux calcul : on le vit bientôt; à la suite d'un vote décisif sur l'adresse, M. de Richelieu fut obligé de se retirer, et l'administration royaliste de M. de Villèle s'organisa presque immédistement. Son premier soin fut de s'assurer un grand appui de tribune, car le ministère était trop babile pour ne pas savoir qu'il aurait de vives luttes à soutenir. Il dut donc chercher dans les rangs royalistes les homnies d'une certaine portée d'esprit, d'une grande facilité d'éloqueuce à la tribune, et le nom de M. de Martignae se présenta tout naturellement à côté de celui de M. de Peyrounel, son compatriote et son ami.

Le rôte de M. de Martiguas à la classible fuit d'abbred estis de implie repporteur pous malision, razionnetle et lisside, se voushi pas faire de preduction de la companie de la compani

gance consists à prouver que c'était ce vague unione qui fissait précréateur la honde et le librarlisme de la ind dans son application. Son talent se présit consiste autre de la constitución de la constitución de la constitución constitución de la constitución de la constitución para mercialización de son el constitución raguement repressive; tont edas l'abrancositais an para mercialización placement adendes en adjustation raguement repressive; tont edas l'abrancositais de raguement repressive; tont edas l'abrancositais de raguement repressive; tont edas l'abrancositais de raguement repressive; tont edas l'abrancositais raguement repressive; tont edas l'abrancositais raguement repressive; tont edas l'abrancositais raguement estate de la constitución de la forme absolutement assignites, quel foit la part cal la forme absolutement assignites, quel foit la part de la forme absolutement assignites, quel foit la part mistration sosti une desau sex efect est emembres.

On était au momeut de toute la ferveur des opinions rovalistes, et la guerre d'Espagne était déclarée; le duc d'Angoulème allait prendre le comusandement de l'armée, qui s'organisait sur la Bidassoa, M. de Martignae, qui venait d'être élu vice-président de la chambre, fut désigné rapporteur sur les crédits supplémentaires indispensables pour la campagne. Cette discussion fut une nouvelle phase par laquelle son talent dut passer. Il fut appelé à traiter les questions de politique étrangère, qui supposent toujours une aptitude, une capacité spéciale. M. de Martignac avait à lutter contre des hommes de talent, et de faconde surtout, tels que M. Manuel, le général Foy et M. de Girardin. Sans se jeter dans les divagations, dans les jucidents diplomatiques, le rapporteur exposa nettement la question de parti, demandant si la révolution qui venait de poser son siège à Madrid devait être tolérée par la maison de Bourbon, elle-même menacée par le parti révolutionnaire. Le libéralisme (1), consme toujours, s'était placé sur un terrain fort odieux ; il ne faisait pas porter son opposition seulement sur les principes ; il prétait la main à l'Angleterre et à l'étranger coutre nos propres armées ; il annoncait des désastres comme la conséquence de notre campagne. Le général Foy, pour ecla d'une crédulité enfantine, avait vu dans les révo-Iutionnaires napolitains des héros, dans les Abruzzes des Thermopyles ; que ne vit-il pas en Espagne? M. de Martignae saisit avec une babileté extrême le côté odieux de ee rôle de M. Bignon et de ses amis. « Comment! eeux qui se disaient patriotes prédisaient la défaite de notre armée française, ni plus ni moins que M. Canning et les Auglais! » La ehambre se prononça nour l'opinion de son rapporteur, et les crédits furent votés. Nul ue s'emut au debors; les journaux de la révolution continuèrent leur rôle odieux. Ils dénoncèrent nos

(1) Voir mon Histoire de la Restauration.

jeunes soldats eu Espagne; ils n'eurent d'éloges : explique comment les plus beaux discours que l'on que pour les ennemis; enfin les intérêts anglais trouvérent en eux une merveilleuse complaisance. M. de Martignac s'était si bien identifié avec la cause rovaliste, qu'il fut désigné pour snivre le duc d'Angoulème comme commissaire civil en Espagne, táche difficile, délicate, et voici pourquoi : M. de Villèle voulait avoir un homme à lui dans cette campagne; il désirait recevoir des rapports exacts sur tout ce qui s'y faisait , afin d'imprimer aux événements une direction politique conforme à son esprit modéré; nécessairement, M. le duc d'Angoulème serait sous l'empreinte de l'esprit militaire, et à la tête d'une armée l'influence des généraux se ferait sentir. La mission du commissaire civil fut donc de contrôler et de civiliser, si l'on peut ainsi dire, les mesures administratives du duc d'Angonléme; et, comme il se trouvait deux partis extrémes en Espagne, toujours prêts à en venir aux armes, M. de Villèle désignait un esprit de la trempe de M. de Martignac, afin qu'il appliquat toute la modération de son caractère à une situation si agîtée et si difficile.

M. de Martignac partit donc pour le quartier général; ses dépêches, qui existent encore, indiquent toute la rectitude de sa gestion et l'habileté de sa conduite. Il s'empare d'abord de la confiance du duc d'Angoulénie, parce qu'il ne veut pas, il ne doit pas le heurter ; sans se mettre en hostilité avec le général Guilleminot, chef d'état-major, il s'oppose à ce que l'administration civile soit sous la direction supréme du pouvoir militaire. Enfin le triomphe obtenu à Cadix , toutes les facultés de son esprit sont mises en œuvre pour tempérer la victoire et empécher une réaction ; non pas qu'il approuvat l'étrange ordonnance d'Andujar , tant louée, usurpation manifeste de la souveraineté du roi Ferdinand VII, mais il ne voulait pas de réaction sanglante en Espagne, pays néanmoins essentiellement réactionnaire ; et sur ce point on se faisait une fausse idée du caractére espagnol : vouloir empêcher les réactions en Espagne, c'est espérer que le soleil d'Andalousie ne brûlera pas la campagne, que le sang more ne coulera plus dans les veines brulantes, en un mot que la froideur et le calme du Nord viendrout glacer ces imaginations et ces cœurs. M. de Martignac a écrit un livre sur la campagne d'Espagne, livre calme et limpide, mais sans conleur saillante'et vive : c'est tout le caractère de l'homme. Peut stre ceux qui manient facilement la parole à la tribune, les plus éloquents, les plus colorés , n'apportent qu'une partie de leurs qualités souvent dans ce qu'ils éerivent : tel qui hrille à la lumière d'une assemblée, devient incolore et froid dans la solitude du cabinet. C'est ce qui écoute avec admiration paraissent ternes et monotones lorsqu'on les relit. Ainsi est le livre de M. de Martignac ; acteur dans les événements, il apporte, pour les expliquer à la tribune, cette grace parfaite qui distinguait son talent d'orateur : mais lorsqu'il les décrit dans son livre, le charme disparatt, l'écrivain n'est plus assez baut et ne sent pas avec assez de vivacité : il a perdu le sérieux de l'homme d'affaires, car il craint de fatiguer ; il n'a pas le charme coloré d'un voyage, la précision d'un itinéraire. Je reviens donc bien vite à l'orateur.

La discussion longue et agitée sur les crédits supplémentaires pour la guerre d'Espagne révéla le talent exact et financier de M. de Martignac, et afin de l'associer de plus en plus à la pensée de son ministère, M. de Villèle le nomma directeur général de l'enregistrement et des domaines. Ce n'était pas sans un but parlementaire, car à ce moment se préparait la mesure la plus capitale, la répartition de l'indemnité des émigrés, qui fut proposée cette année par le ministère de M. de Villèle. Je ne sache pas de mesure politique qui soit partic d'un principe plus juste pour arriver à un résultat plus équitable. Dans l'article consacré à M. de Villèle, j'ai dit quel motif avait déterminé la présentation du projet de loi, et sur quelle combinaison il reposait. Comme directeur général de l'enregistrement, M. de Martignac dut le mettre à exécution; il présida exactement à tous les travaux préliminaires, et il s'y révéla un tel ordre qu'on eut dit que l'opération était la plus simple, tandis qu'il s'agissait de près de quatre-vingt mille parties prenantes sur le capital de trente millions de rente. A partir de cette opération M. de Martignac, sous prétexte de s'y consacrer entièrement, se montra moins chaleureusement dévoué au système de M. de Villèle ; bien moins souvent on le vit à la tribune : moins souvent encore rapporteur des projets qui entraient dans le système extrême de M. de Peyronuet; on voit qu'il hésite; il croit qu'on va trop loin, qu'en exagérant l'opinion de droite on perd son avenir, et placé sur ce terrain, il se rapproche naturellement, mais dans une faible et timide nuance, de ce parti de la défection qui est entièrement séparé de M. de Villèle. Il ne vapas directement à la chute du ministère, ce n'est ni dans sa loyauté ni dans son caractère, seulement il veut se rendre possible dans la combinaison d'un nouveau cabinet. C'est ainsi qu'il demeure presque dans l'inaction pendant les années 1826 et 1827, époque où se fait le grand travail électoral contre M. de Villèle; et quand enfin le président du conseil fait un appel au pays par les élections, et que celles-ci répondent par une majorité tout à fait opposée aux idées ministérielles. alors tous sentent la nécessité do former un nouveau enbinet, et M. de Villéle, le premier, indique dans la combinaison qui doit le remplacer, le taient souple et facile de M. de Martignae.

lei se présente pour l'homme d'État une double combinaison difficile, parce que la situation est elle-même complexe. Avec qui M. de Martiguae ira-t-il s'associer pour combiner cette nouvelle administration, née au milieu d'un mouvement électoral si tumultueux? Dans ces élections, plusieurs eouleurs ont trioniphé d'une facon saillante; si la gauebe et le centre gauehe ont obtenu une large représentation, à elles seules les deux nuauces ne peuvent former ni donner une majorité. Le centre droit et la droite de M. de Villèlo comptent absolument le même nombre de voix que la gauche et son centre réunis; ni l'un ni l'autre n'ont la majorité, et cependant cette majorité, il faut la trouver sans se jeter tout d'un côté. Au milieu done de ces deux partis extrénics, se trouve une opinion flottante qui peut se porter de droite ou de gauche, et donner ainsi cette majorité recherchée, et M. de Martignac se trouve placé au centre de ces deux opinions. S'il va à droite, certainement il trouvera appui, peutêtre même un vote facile, et à l'aide de la défection Agier qu'il entraînera avec lui-même, on pourra lutter avec la ganche et le centre gauche. Mais cette position, qui paratt si rationnelle, n'était pas possible en l'état des opinions si profondément irritées. Si la gauche et le centre gauche réunis n'avaient pas la majorité numérique, ils avaient pour eux la popularité de leurs doctrines, la puissance des journaux, et puis ce sentiment général qu'en sortant du long système de M. de Villèle, il fallait un changement politique complet vers le centre gauche. de manière à donner satisfaction à l'opinion publique. C'est ce qui détermina M. de Martignac à accenter nour collègnes, dans un nouveau cabinet. des hommes honorables qui correspondraient à la fois aux opinious modérées et aux sympathies publiques. Si l'on étudie, en effet, le personnel de ce ministère de 1828, on y voit la volonté d'organiser un cabinet de coalition qui marchera avec toutes les nuances modérées de la chambre, combinaison généralement honnéte, mais qui n'a jamais une grande portée en présence des partis irrités ; chaque opinion a la volonté et le droit d'obtenir une large part dans les affaires ; on ne peut pas, on ne doit pas lui imposer le sacrifice de ses prineipes, j'ai presque dit de son égoisme; si elle se passionne même, il faut encore l'écouter. En ministère honnete ne lui suffit pas; il faut encore qu'il marche selon les lois qu'elle preserit; la première condition du pouvoir, c'est d'être de son parti. Comment pouvait marcher le ministère de M. de

Martigane? Et lei nous uous adresson aux repalises ten qui font access de tant de concession imprudentes. Ce ministère, je le dis haut, ne pourait se soncieire que par les concessions, et veul pourquoi c'est que M. de Vilide avait trop tendo l'are, je en repaistes au pourrier avaient fint trop de fisates, impoé trop de conditions extrarregantes, et le cabi-ten que succession à l'a de Vilide devait pure pour me qui succession à l'a de Vilide devait pure pour montre de l'archive de l

une tost ouverte, ou oter-the a serverer une grande.

M. de Shritigane, appelé à carecre une grande.

M. de Shritigane, appelé à carecre une grande.

gues et se prit d'une vive contiance pour M. Portage

gues et se prit d'une vive contiance pour M. Portage

tes meurrs parfaites de sa famille, el jusqu'à l'est

tes meurrs parfaites de sa famille, el jusqu'à l'est

tignane, et rien ne se fit dans le coussell sans leur

tignane, et rien ne se fit dans le coussell sans leur

tignane, et rien ne se fit dans le coussell sans leur

fere opinion à part, des spécialités; et M. de la freronant, a khondrain dustes fafficres extrémers, en chomasi su coussil dos ministres que l'apopi de

sa loyauté. M. A. d'Aurigue ce l'ortait forent donc

les deux seuls ministres d'importance et d'acton.

Ser eux aussi destit tombre fous le poide politique

de la session parlementaire. A cette époque on était dans toute la naïvelé des opinious : l'expérience et la fatigue n'avaient point eneure énervé les convictions robustes et natives des partis; on croyait done à la liberté chaste, à la pureté de la presse, à la sainteté des élections, à la nécessité d'un gouvernement vierge de corruption comme une jeune fille, pur comme une nature intelligente. Les déceptions n'avaient point encore attiédi les ames. Il eu résultait des lors uu embarras incessant dans le ministère ; pour éviter de corrompre un individu, on livrait un principe : chaque concession en appelait une nouvelle; et M. de Martignac, à l'ouverture de la session, reconnut la nécessité de formuler quelques grandes lois qui pussent satisfaire les griefs de l'opinion publique; la première était relative aux élections. L'esprit honnéte de M. de Martiguae ne se proposa qu'un seul but : repousser les fraudes électorales, qu'il ne faut pas confondre avec la légitime action que le pou-

voir doit exercer sur les dections.
La loi fut fais o'daprès un certain souffle de réaction qui s'étendait partout. L'administration pabique fut anisc en susspicion; on dégreda l'autorité
tant qu'on put s'. A. Ge Villèle! rassit trop exposée;
(Qu'on se représente une parcille loi votée dans cette
eries vériablement réactionnaire; elle produsité
done un grand mal. Aux époques froides, désabusées jaugual l'épisiement, une loi de liberte, memo

trei-large, n'a pas de danger; on la laisse de cité, on ne s'en occupe pas; les masses alors abdiquent volontiers les droils qu'on leur donne; à peine la moitié des électeurs vient-elle aux collèges; que vouler-vous qu'on fasse d'un privilège qui importune? Nais aux époques ardentes, il a'en est pos ainsi. Cue lo ide liberté dévient un instrument de désordre, et telle élait l'époque de M. de Martigne.

A cette première concession le ministre ajoute biente le principe de la liberté de la presse sous des conditions larges et faciles; liberté d'usuain biente le principe de la conservation de la companyaire de la conservation de la laterté de la conservation de la laterté de la conservation de la laterté de la laterté que le post fedime; le se autres establication de la laterté de laterté de la laterté de la laterté de la laterté de laterté de laterté de la laterté de laterté de laterté de laterté de laterté de la laterté de laterté de la laterté de la laterté de laterté de laterté de laterté de laterté de la laterté de laterté de laterté de laterté de laterté de la laterté de laterté de laterté de laterté de la laterté de laterté de laterté de la laterté de la laterté de later

Les conséquences du système de M. de Martignac n'avaient point échappé aux observations attentives des royalistes dépossédés du pouvoir. Le parti qui dominait d'une façon absolue la confiance de Charles X ne manquait pas d'habileté; sept ans aux affaires les lui avaient apprises jusque dans leurs détails, et un si long passage au pouvoir crée des intérêts qui se font entendre. Habitué à la cour, le parti royaliste savait par quel côté il fallait prendre le roi Charles X : de longs exposés sur la situation des affaires, sur le danger des concessions, parvenaient incessamment au roi ; on y parlait de la fausse tendance du ministère Martignae, Le cabinet pouvait s'en apercevoir au conseil : Charles X, parfaitement informé de chaque affaire, faisait des observations judicieuses et précises sur les hommes et sur les choses, sorte de résumé tout préparé par le eonseil oceulte qui entourait sa personne. Le vieux roi avait trop de politesse, une trop bonne tenue, pour jamais laisser apercevoir un mouvement d'humeur à ses ministres ; mais avec la plus légère attention on pouvait se convaincre que le prince était vis-à-vis d'eux sans confiance; il hésitait, refusait, retardait sans épauchement, sans abandon; ses seules paroles étaient celles-ci : « Prenez garde de verser tout d'un côté; » ce qui signifiait : « Vous allez à gauche, là est le péril de nia couronne; quand j'en aurai fait assez, j'aviserai. » Eu vain M. de Martignac rappelait-il ses souvenirs de dévouement à sa cause, le roi ne les désavouait pas ; mais il le supposait homme faible, enelin à des habitudes de conciliation et à des gouts de popularité qui pourraient l'entraîner à des fautes. Il faut ajouter que le parti occulte qui exerçait sa puissance sur Charles X avait perfidement agi sur la conscience du prince, en scrutant les habitudes faciles et la vie privée de M. de Martignac. Avec des principes religionx trés-arrêtés, le ministre n'était pas dévot; avec le respect le plus profond pour le toit domestique, il se laissait aller à ces entrainements de cœur presque publics, qui ôtent à la vie le caractère de chasteté et de pureté. Tout cela était dénoncé, exagéré auprès de Charles X (revenu des mondaines habitudes qui avaient pourtant marqué sa jeunesse), et quelques légèretés de théatre nuisaient plus activement à la puissance morale, à la gravité de M. de Nartignac.

A la seconde session, les difficultés parlementaires devinrent plus grandes encore. Les alliances politiques ne se forment réellement que par les homines. Les concessions de principes sont beaucoup sans doute; mais elles sont moins appréciées que celles qui s'adressent aux influences individuelles; celles-ci désirent et imposent des places pour satisfaire leur ambition légitime. Ici donc se présentait encore une difficulté nouvelle et plus grave que toutes les autres. Le centre gauche et la défection, qui soutenaient le ministère, imposaient ebâtiment pour les uns, récompense pour les autres : châtiment pour toutes les créatures de M. de Villèle qui, disait-on, avaieut compromis le pouvoir dans les élections ou dans l'administration publique; récompense pour les amis nouveaux du cabinet, c'est-à-dire le centre ganche et la défection : deux nuances que Charles X n'aimait pas. Un travail formulé dans le sens de cette nécessité parlementaire fut donc présenté au rui dans son conseil , et commenea la lutte la plus pénible, la plus longue contre les répugnances personnelles de Charles X : à chaque préfet que M. de Martignac voulait faire renvoyer, le roi disait : « Mais à quoi bon? Que vous a-t-il fait? S'oppose-t-il à votre politique? Non. Eh bien! est-ce parce qu'il est royaliste et sujet dévoué que vous le renvoyez? » Et M. de Martignae devait expliquer, pendant des heures entières, au roi très prévenu, les nécessités parlementaires qui exigezient le changement ou la destitution de ce fonetionnaire trop compromis pour rester en place. Le ministre voulait-il faire passer un nom du centre gauche ou de la défection au conseil d'État, dans la magistrature ou dans l'administration, il trouvait Charles X parfaitement instruit de tous les antécédents du candidat ; il avait un porteseuille plein de notes : « Celui-ci était un

(1) Voit mon Histoire de la Restauration.

Jacobin, un benagertiste des Cent-Jours; celui-la un réveur, un carbonaro déguisé; et voltail-on litrer l'Administration aux ennemis du roi? - Done novelle tuite plêtine de sucer « d'ennist pour Les Consentaires de la commentant de la confession de la confession en vineral à ce point, en commençant as execude ession, que M. de Martiguer fut obligé de dire à Charter X, pour obtenir un remaniement ce de confession de la confessio

Ainsi était la situation de M, de Martiguac visà-vis le roi Charles X et le parti royaliste, et cette situation était aussi grave que menacée. A la chambre des députés, son talent de parole était hors ligne, sa souplesse d'éloquence polic fort admirée, mais le ministre ne pouvait satisfaire toutes les nuances de la chambre qui aspiraient au gouvernement du pays. Si la gauche acceptait les concessions que la monarchie lui faisait, concessions nombreuses, imprudentes, le parti révolutionnaire était lois d'être satisfait. On lui donnait beaucoup et il demandait sans cesse, ne rendant en échange au pouvoir qu'une adhésion temporaire, mécontente. souvent ingrate et irritée. Le centre gauche, plus modéré, voulait légitimement prendre une position dans le pouvoir ; les hommes éminents qui depuis out joue un plus grand rôle, n'avaient pas l'expérience acquise aujourd'hui ; ils étaient taquins, orgueilleux, jamais satisfaits. Puis la défection, parti impératif, absorbait tout pour préparer une administration exclusivement dans sa couleur, composée de geus bonorables trop compromis pour rester calmes; voulant des positions pour s'assurer le pouvoir. M. de Martignac donc, harcelé par les royalistes, dominé par la défection, taquiné par le centre gauche, accusé de mollesse et de trabison par la gauche extreme, n'avait plus pour lui qu'un centre mou, impuissant, usé par l'administration de M. de Villéle, et cette situation mouvante se manifesta surtout à l'époque du débat sur la loi municipale. On sait que la majorité, composée des deux extrémes, se prononca contre le cahinet, et dès ce moment, le ministère de M. de Martignac ne se traina plus que d'une manière impuissante.

J'aborde la question de savoir si M. de Martignac et le comte de Portalis contribuérent, soit par leur complicité, soit par leur siènence, à la formation du ministèredu prince de Polignac, et j'affirme que non. Ces deux ministres, profondément unis, pouvaient bien juger la position mauvaies, se pénétre de cette

pensée que le ministère ne ponvait pas tenir ; mais ils repoussaient comme une idée fort dangereuse, en l'état des esprits, la présidence de M. de Polignac. Si donc le comte Portalis, ministre des affaires étrangères, appela le prince de Polignac à Paris, ce fut d'après les ordres exprés du roi lui-même, et avec le motif parfaitement avoué d'une conférence diplomatique avec M. le duc de Mortemart, à la veille de son départ pour la Russie, J'ajouterai que ni M. de Martignac ni M. Portalis ne croyaient la chate de leur pouvoir si prochaine, et M. de Martignac moins qu'un autre, parce qu'il se faisait des illusions sur les affections personnelles de Charles X. Le roi le traitait avec une certaine bonté, et le cœur de M. de Martignac, si aimant, ne voyait pas que c'était souvent, chez le vieux roi, le moyen de eacher une disgrace. Elle arriva d'nne façon inattendue, et ce fut M. Portalis, mandé à Saint-Cloud, qui apprit à son collègue la chute de son pouvoir. Il en fut profondément affecté, car c'était moins une démission donnée à la suite d'un désir spontané de retraite, qu'une complète destitution. Le roi même s'exprima sur M. de Martignac avec un bienveillant dédain, sur « ses bonnes intentions et son aveuglement des choses politiques, qu'il voyait petitement et mal. » C'était le langage habituel de Charles X.

Os ministires avait duré dis-huit mois, et on ne pouvait his trapenter qu'un désir de conciliation peut-être poussé à l'extreme, si fon examine à citel époque à ichience de passione et la viracité des partis. Jamais administration n'avait été plus binevillante, lus lamilière aux expris étéves, à la litterature, aux arts. Il y avait de l'honneur d'y de l'avezquement, il était justifée par un sentiment de l'avezquement, il était justifée par de l'avezquement de l'av

justice refaser celui d'honnétes geus. Sous le ministère Foljane, M. de Bartignac ne pri jusuis la parale que pour défendre son administration, para d'une luis attague par les royalistes ministration, para de la comparación de la qui croyal encere une conciliation possible, même qui croyal encere une conciliation possible, même sons M. de Poligane : étest dire que, lor du vote de la triste el fastas adresses, M. de Martignac, qui ne voulait ni révolution par la guede, ni solence par la droite, fit partie des fils votes fidére à cen consoliente remarquable qui alocationant l'apreté annolement remarquable qui alocationant l'apreté

La révolution de 1850 ne le surprit pas; elle

l'affecta d'une manière profonde; ces événements terribles sortaient si particulièrement de l'ordre limpide et régulier de ses idées! Déià ses traits maladifs auponeaient le chaerin qui dévorait son eœur ; il aimait Charles X, malgré les injustes préventions du roi contre lui, il le plaçait au sommet de ses affections ; il aurait sacrific sa vie pour sauver celle du noble prince, et néanmoins, tel était l'amour du pays chez M, de Martignae, qu'il n'hésita pas à prêter serment à la nouvelle dynastie, question alors grave et capitale pour le parti royaliste, Ce serment, motivé sur des considérations politiques et de convenance, il le prêta sans arrière-pensée, pour l'acquit sincère du mandat qu'il avait recu; il ne pensa pas qu'il fût dans la condition et la destinée d'un parti de s'abdiquer ; la paresse perd les âmes, la mollesse les opinions, Tandis que d'ignobles clameurs s'élevaient de toutes parts contre Charles X, que des caricatures stupides, capables d'exciter le dégoût des honnétes gens, étaient placardées sur tous les murs, M. de Martignac osa faire à la tribune l'éloge du roi exilé, de son noble cœur, de ses excellentes intentions pour son peuple; il en parla avec le respect que commandait une si grande infortune. A cette époque de sombre ivresse et de saturnales démocratiques, e'était du courage : ceux qui adulaient Charles X sur le trône n'étaient pas les derniers à lui jeter des injures ; et M. de Martignac cholsissait précisément l'époque de ses malbeurs ponr louer ses vertus, sa magnanimité, sa grandeur d'âme. Ces cœurs d'élite sont assex rares pour qu'on en tienne un compte fidèle dans l'histoire.

Bientôt une circonstance plus importante se présenta comme un devoir; il devait pour ainsi dire y sacrifier sa vie. M. de Martignac connaissait peu de sa personne le prince de Polignac; à vrai dire même, loin d'avoir à s'en louer, il l'avait trouvé sur le ehemin de sa vie politique d'une façon étrange et fatale : M. de Polignac lui avait succédé, et souvent dans ses velléités de force et de vanité. il avait parlé avec injustice et dédain des actes du miuistère qu'il remplaçait. Aujourd'hui, M. de Polignac était accusé, captif, appelé devant la juridiction de la cour des pairs, sous le coup d'un procès capital : à qui s'adresse-t-il pour le défendre? A M. de Martignac, c'est-à-dire à l'homme qu'il a renversé, au système politique qu'il avait plus d'une fois condamné. Le temps est gros d'émeutes ; il y a grand péril à protèger un proscrit, le peuple est souleve, la cour des pairs est en emoi ; qui sait si cette foule immense respectera les défenseurs des accusés? qui sait si ee peuple insurgé ne brisera pas toutes les barrières? Eb bien! devant tous ces dangers, M. de Martignac ne s'arrête pas; il a le

sentiment de son devoir. En malbenreux accusa demande son appui, il no peut te reluter un procerti appuile il parelle peut rel patibler aux yscenter en la parelle de la peut de la parelle de la peut de se dejuite pas common un avocat cilc'her et libleral en plaçant sournoisement et judalquement son habit de garde national sous in robe de juriscousiute (1), afin de naerte bas la topar peut peutire en arme de garde national positive, invalor, il brave les citas en la positive, invalor, il brave les citas confesses un la politime; invalor, il brave les faitjues qu'elle de urue, le sestiment du devoir l'exalte et colore son front qu'il reed se deuvier à la proprièt, des mensences, une s'inquièter des protits, des mensences, une s'inquièter de

Le plaidoyer de M. de Martignac, dans cette circonstance solennelle, ne se distingue pas seulement par ces pbrases d'un sentiment exquis si souvent citées, mais encore par un caractère de logique inflexible et de légalité invariable. Dans la biographie touchante du prince de Poliguac, l'avocat prend à tâche de laver le prévenu de toutes ces ordures qu'un vil peuple. lui jetait à la face; il le montre brave, noble, dévoué à la cause des Bourbons, incanable de toutes les machinations dont la police impériale avait voulu le flétrir. Il le peint fidèle, obéissant à son prince, mais ne prenant iamais l'initiative d'un fait ou d'un événement. Pour lui donc, nulle responsabilité. La partie de ce plaidover où l'avocat est beau, sublime, c'est dans le développement logique de ce dilemme : « Ou vous avez violé la constitution en expulsant le roi Charles X et sa dynastie, ou vous violez les lois en condamnant des ministres responsables d'un même fait. Non bis in idem. » Ce dilemme, il le reproduit sous mille faces, et si la vérité pouvait triompher à une époque de réaction, une condamnation était impossible. M. de Martignac intéresse, entraîne; c'est de la douceur et de la force. Je considére done ce plaidover comme l'œuvre capitale de ce procès, et il fallut une raison, une nécessité politique pour ameuer une condamnation contre les ministres justifiés par l'exil du roi.

Quand on relit encore ces séances de la cour des pairs, il n'y a que deux imagnifiques chostes: la harangue antique de M. de Peyronnet et le plaidoyer de N. de Martignac. Les antres discours ne sont plus qu'une collection de phresses de barreau. Taut il est vrai que les hommes politiques agrandissent l'horizon de tout débat! ils élèvent une question personnelle à toute la grandeur d'une

(i) L'histoire de cet avocat libérat est délicieusement raconlée par M. le chancelier, qui ne cache pas son nom. question d'État ; le barrean devient toujours et pour tout une tribune.

Ces derniers efforts dans des audiences orageuses, le froid triste et sec de l'hiver, avaient rapidement grandi les progrès de la maladie ; ses forces étaient épuisées; oni , la défense de M. de Polignae l'avait tué : il paraissait de temps à autre à la chambre des députés avec son front pâle, son teint jauni, ses yeux ternes et fatigues, symptômes qui constataient la rapide marche de la mort. Cependant une fois encore il demanda la parole : un député (que Dieu et l'histoire lui pardonnent! ), en formulant une loi de proscription contre la famille de Charles X, développait sa proposition en termes insultants, en verto de maximes de salut public; le débat avait révélé lacheté et furent dans tous ces ennemis du noble et pieux Charles X. M. de Martignae monta lentement les marches de la tribune, et, d'une voix presque éteinte, il osa faire l'éloge du roi proscrit; convoquant ainsi toutes les ames généreuses à la grande amnistie du passé, il s'écria : « Témoin des luttes intestines qui déchirent depuis longtemps mon pays, j'appelle de tous mes vœux le terme de ces dissensions funestes. Je n'espère pas que ma voix affaiblie se fasse entendre souvent au milieu du bruit des orages, mais je veux être absous par ma conscience du mal que je n'aurai pu empêcher. » Ces belles paroles, M. de Martignae les prononçait en présence de ceux qui votaient une loi de proscription et de mort contre la plus noble liguée qu'ait saluée l'histoire, la maison de Bourbon. Elles furent les derniéres de M. de Martignac, qui mourut à quelques mois de là, le 3 avril 1852, date terrible marquée par l'invasion du choléra, et quelques jours après par la plus terrible des émeutes.

Le me suis peu arreté sur les détails de la virparticulière de M. Charlignes, à lonne, et douce, et si spiritealle; en lui en air u que l'homme d'Estqui a donné sou mou a un syarém deut la produié qui a donné sou mou a un syarém deut la produié courte carrière politique, je me nius rattaché deux mon hommer; c'est à ceux de M.M. de Ribelleu (I) et cel Burtignes, deux grandes ombres que la génération précente commat à princ, toute livrée qu'été cel d'artignes, deux grandes ombres que la génération précente commat à princ, toute livrée qu'été à l'artignes, deux grandes ombres que la génération précente commat à princ, toute livrée qu'été non la Révolution financies, se bérés qu'étilection l' à la Révolution financies, se bérés qu'étilection l'

(f) M. de Richelica ne rendit que le petit service de sauver le territoire d'un morcellement par l'enneml, auquel les révolutionnaires des Cent-Jours l'avaient l'aré. v

### LE ROI LÉOPOLO

BORNE D'ÉVAT ET BERLONATE

Dans le mois de mai 1814, Londrea sasistat à un spectule qui avail, son charme et as curionité pour le peuple anglais, solspars fier de set viait pour le peuple anglais, solspars fier de set viait pour le peuple anglais, loss pour fier de set viait pour le peuple de l'autre de la contraction de l'autre de l'autre fidé-inarréchal Blacher, accourraiset autre luit été de la pais générale de l'Europe. Il y out des fétes splenaiset de le Barquet que l'autre de la contraction de la contract pour le contraction de la contraction de l'autre de la comparise suit de le cels hauget que la mois marbandes et Bisher lai-notaux requi un grade d'autrerité! Le peuple moitaux requi un grade d'autrerité! Le pour le la contraction de la contr

Dans une de ces revues, au milicu des gardes anglaises, on pouvait remarquer, à la suite d'Alexandre, un jeune officier général d'une fignre assez martiale, qui ne se distinguait par aucun trait noble et beau. Il avait toute la roideur germanique, les façons des petits princes d'Allemagne, qui pleins de bravoure et d'activité, mais sans terres et sans fortune, se placent au servico d'une des grandes puissances, la Prusse, l'Autriche on la Russie, Ce jeune officier général, George Christian-Frédéric-Léopold, prince de Saxe-Cobourg-Saalfeld, alors àgé de vingt-quatre ans, venait de faire, à côté del'empereur Alexandre, les dernières et sanglantes guerres d'Allemagne contre la France. Le prince Christian-Léopold ionissait d'une grande faveur auprès de l'empereur de Russie, autant par sa bravoure que par ses liens de famille; une de ses sœurs avait épousé le grand-duc Constantin, et par conséquent il se trouvait presque beau-frère du tsar. Depuis quelques années, le prince Léopold servait l'empereur ; à peine âgé de dix-neuf ans (1808), il occupait dejà un grade dans l'armée russe. Toujonrs à la suite d'Alexandre dans ses voyages diplomatiques, il assista à l'entrevne d'Erfurt

A cette époque, Napoléon dominait sur l'Allemagne; il n'était sorte de caprices qu'il n'imposat aux petits princes; les uns il les grandissait démesurément, les autres il les réduisait à la mendicité. Ceux dont la politique se liait à l'Angleterre étaient

proscrits sur un simple ordre de cabinet; on confisquait les domaines, on distribuait les propriétés patrimoniales; tel était le caractère de ce despotisme sans frein et de ce gouvernement sans justice. Le prince Léopold fut done la vietime des caprices vaporeux de l'empire. Après Erfurt, il fut force de quitter le service de la Russie, et comme il ne voulait point entrer à celui de Napoléon, il vécut fort obscur, dans une terre de famille, so consolant par sa vive prédilection pour les sciences et l'histoire des rapports entre États, étades qui lo servirent admirablement pendant sa vie diplomatiquo. Il voyagea aussi en Suisse, en Autriche, et partout il recueillit des documents curieux sur l'esprit général des peuples, sur les espérances qu'on pouvait avoir d'un prochain réveil, et surtout snr la certitudo qu'au premier revors do Napoléon, toutes ces nations si mal amalgamées, ces rois d'un jour, ees princes de la fortnne, tomberaient dans nne commune catastrophe, sorte de dissolution qui ressemblait à la ruine de l'édifico carlovingien (t).

Ges prévisions se réalisérent rite et fort; en 1815, in août al-llemagne se leva , et le prince Léopold ne la dis d'accounir en l'obagne suprée de l'empreur présions au rective poissante réaction des pengles contre d'insidents étrangers. A cette époque la terre gramaique freinnissant d'indiquation tout était en armes, dépuis le llain jusqu'il l'îlbre; le prédiction et de la comme de la c

Dan is revue dont J'ài parté des gardes à piet ci-ci cheral d'eaus M'inder Cuttle, on encarquait aussi une jeune fille, vétine d'une sussone d'échanate couler, qui manisil un televal avez grâce. L'autre couler, qui manisil un televal avez grâce, cobésissance; car Cétait la princesse Charlotte, fille de prince de Galles, l'Héritier présemptire alors de la coursone d'Angieterre; le pesple environnait de la coursone d'Angieterre; le pesple environnait de la prince de Galles, ne séparation d'avez la frame, l'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre de pariet de la princesso Charlotte, l'expérance de la réforme decterale et religienze. Tous les patrisées casés, sons les lesquèses avaient des vers pour élèc, casés, sons les lesquèses avaient des vers pour élèc, des cases, sons les lesquèses avaient des vers pour élèc, des des l'autres de l'autre d'autre d'autre d'autre de case, sons les lesquèses avaient des vers pour élèc, de l'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre de de l'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre de case, sons les lesquèses avaient des vers pour élèc, de l'autre d'autre de conseille de l'autre d'autre d'

(f) Les livres écrits à l'éloge de Napoléon n'ont tenu aucus compte de cette situation des esprits. les poètes, saus en excepter Byron, la comparaient aux fleurs de la retre campagne, ou aux étoites cintillantes au ciel. Lawrence dessinait son portrait, et trois grands artistes, anglais, italien, allennand, Bacon, Turnerelli et llardenberg ciselaient son buste.

Cependant les torys, fort ennemis de la princesse de Galles, et très-malicieux comme toute aristocrație, récitaient certaines lettres du prince d'Orango motivant son refus d'un mariage avec la princesso Charlotte, sur des infirmités alors héréditaires dans la royale lignée. Le prince d'Orange, aide de camp du duc de Wellington et qui le servait en Espagne, était l'époux destiné par les torys à l'héritière présomptive de la couronne; dans cet espoir ils lui préparaient le beau royaume Hollando-Belge. Chose enrieuse, le rival du prince d'Orange est devenu depnis roi des Belges, an détriment do ce mêmo prince qui, par absence de galanterio et de courtoisie, manqua d'être l'éponx de l'idole des whigs; que serait-il avenu si cette première combinaison s'était accomplie? Je reprends les faits. A cette revue la princesse Charlotte éprouva une vivo sympathie pour le jeune due do Saxe-Cobourg, et cette inclination fut favorisée par l'empereur Alexandre lui-même, qui repoussait le prince d'Orange; la princesse aima avec la passion d'uno Anglaise capricieuse, volontaire; ello ne voulut rien entondre, ni observation, ni conseils des torys: bientôt un aete fut présenté au parlement pour obtenir la sanction de ce mariage, si brillant pour Léopold. Remarquons qu'alors ce jeune offieier général n'avait pas six mille livres de rente on terres; toute sa fortune consistait dans le traitement de son grade, et tout à conp il devenait le mari de la future reine Charlotte, qui avaitdix-neuf ans. Tout fut fait avec magnificence, comme unc affaire de parti ; le bill passa quelques jours avant le débarquement de Bonaparte au golfo Juan (mars 1815); les noces furent célébrées, et le parlement vota au prince Léopold un subside de cinquante mille livres sterling depension annuelle: le pas sur tons les grands dignitaires, feld-maréebal, avec l'entrée au conseil privé. Les whigs soutenaient alors la princesse Charlotte comme une de lenrs espérances, et les partis, quand ils se font une idole, la revêtent d'or et d'argent à foison. En général, leur parcimonien'est réello qu'envers les ennemis. Dès cette époque le prince Léopold, esprit sérienx, commenca ses études sur l'état des partis en Angleterre; il y contracta des alliances actives, puissantes; et j'ai besoin de bien dire tont cela afin d'expliquer l'importance actuelle du roi des Belges. C'est parce qu'il a l'amitié des hommes considérables, c'est parce qu'il inspire

confiance qu'il se charge de négocier, comme mé-

diateur, toutes les fois qu'un différend un peu grave s'élève entre grandes puissances, et surtout entre la France et l'Angleterre.

L'époux de la princesse Charlotte prit donc à Londres une admirable position; sans rompre avec les torys, il se plaça de prédilection parmi les whigs, dans le salon de la duchesse de Kent, sa sœur, avec les Grey, les Durham, les Russell, qui tous attendaient de salner tôt ou tard l'avenement de la princesse Charlotte, la véritable reine des whigs. Malheureusement la mort a ses impitoyables caprices, elle preud à tout rang, à tout âge, et la future souveraine monrut à vingt et nn ans, en conches, sans laisser d'enfants de son union; funèbre événement qui bonleversait l'ordre successoral. Ce fut un grand désespoir dans le parti wbig, et le prince Léonold recut comme dotation annuelle ce même subside de cinquante mille livres sterling que le parlement avait voté à la princesse Charlotte. Il se retira tout le temps du deuil à la belle résidence de Claremont, pour s'y livrer à ses goûts d'étude et de science; il ne pouvait pas faire autre chose. On était alors en plein torysme, sous le ferme ministère de lord Castlereagh. Les whigs n'avaient pas un grand espoir (au moins actuel) de prendre le gonvernement du pays, et le mari de la future reine, maintenant au tombeau, se faisait oublier en prenant pour prétexte sa douleur ; elle fut réelle , car la jeune princesse avait des qualités éminentes, et nn indicible amour nour son mari, alors de si élégantes manières. C'est dans cette retraite que le prince Léopold se préoccapa d'études constitutionnelles sur l'état des partis en Angleterre. Sa position était particulière; pour les principes, il appartenait à l'école répressive; proche allié d'Alexandre, enfant pour ainsi dire des familles princières d'Allemagne, il devait par gout servir le système de la Sainte-Alliance. Et ponrtant, par position, par intérét, il demeura lié à tous les whigs. De cette position contradictoire lui vint ce caractère de ménagement, cette élasticité de manières qui devaient faire du roi Léopold de Belgique un des bommes d'État les plus capables pour les négociations actives de la politique. Dans son château de Claremont, toujours entouré d'une grande compagnie, Léopold négociait souvent des alliances de parti, car son esprit, eminemment modere, penchait pour les termes moyens en politique comme en diplomatie, chez lui ce sentiment se transformait en laisser-faire et en laisser-aller.

Cependant l'esprit politique de l'Angleterre se modifialt; le pouvoir sortait des mains du torysme pur; le ministère Canningavait été comme la transtition pour arriver à nn cabinet whig modéré; et dès que la combinaison mixte de lord Goderich vint aux affaires (1829), le prince Léopold dut saisir une plus grande action sur la politique générale de l'État. Cette faveur nouvelle du prince Léopold, on la vit se révéler dans nne circonstance remarquable; on était en pleine question greeque; l'enthousiasme avait procédé avec une telle énergie qu'il était impossible d'éluder le principe de l'émancipation belléuique. Ce principe admis, il fallait techniquement examiner quelles seraient les conditions politiques du nouvel État. En ferait-on une république unitaire, fédérative, ou une monarchie? et le système monarchique triomphant, quel serait le prince éln de préférence dans la grande famille des royantés européennes. C'était en effet revenir au droit primitif des nations que d'élever un roi nouveau sur un trône nouvean, avec une conronne jeune de date, antique par ses souvenirs.

La difficulté se compliquait bien autrement an point de vue diplomatique; ce royaume, en effet, formé d'un commun accord, créé comme une manifestation chrétienne contre l'islamisme, était jeté dans une partie de la Méditerranée, la plus fréquentée par les marines de l'Europe, et chaenn des grands cabinets vondrait conserver sur le royaume de Grèce une influence nécessaire pour sa force maritime et son commerce ; il y avait donc en lutte l'intérét russe, anglais, français; la Prusse se tenait à l'écart, l'Autriche boudait contre ce démembrement de l'empire ottoman. Que fallait-il donc faire pour amoindrir cette difficulté et dans quelle famille scrait choisi le nonveau prince? Il faut remarquer que, durant toute la Intte héroique des Grecs contre les Tures, le prince Léonold de Saxe-Cobourg, comme tous les whigs en général, et M. Canning en particulier, n'avait cessé de prendre un intéret très-vif à la formation d'un État indépendant, d'une Grèce classique, en un mot, avec ses souvenirs, ses traditions, ses monuments. Après le premier protocole de la conférence à Londres, qui proclamait la Grèce monarchie indépendante, on jeta les yeux sur le prince Léopold, parce qu'avec ses principes, ses libéralités, ses sympathics helléniques, il serait favorablement accueilli par les populations grecques; ensuite, de sa personne et de sa famille, il ne ponvait déplaire à l'Angleterre ni à la Russie ; la France , alors mattresse de la Morée, accepta donc ce choix, et dés lors les protocoles furent dressés entre les cabinets pour l'élection du prince Léopold comme roi des Grecs. Mais, ainsi que le l'ai dit, le prince était un

Mais, ainsi que je l'ai dit, le prince était un bomme d'étude, d'un caractère sérieux, qui à l'aide des anciens avait médité sur ce qu'était la vieille Grèce, et à l'aide des modernes sur ce que devait être un nouveau royaume, dans les conditions d'avenir et de durée. Deuisi deux ans. en rapports continus avec tous les chcfs de l'insurrection, avec M. Eynard de Genève surtout, si dévoué aux intérets helléniques, le prince Léopold de Saxe Cobourg examina géographiquement la question des limites, et il les tronva étroites, étouffées. L'ami intime des whigs eraignit de compromettre sa popularité, s'il n'obtenait pas pour la nouvelle patrio qu'il allait gouverner comme roi, une force de territoire snffisante, et des conditions de gouvernement capables de satisfaire les patriotes grecs. Avant d'accepter la couroune, le priuee formula son programme (1) sur les limites, l'emprunt et l'état militaire : « car, disait-il, il voulait avoir tous les éléments nécessaires pour arriver à un résultat facile de gouvernement; » esprit esseutiellement pratique, le prince Léopold savait qu'on ne pouvait aboutir à rien sans de vasles ressources pécuniaires, et que si l'on n'obtenuit pas les moyens suffisants même de corruption vis-à-vis les chefs de ces bandes armées qui désolaient la Grèce, il n'y aurait pas moyen d'obtenir la pacification des âmes et la fin des troubles. La Grèce n'était alors qu'une république sous des archoutes barbares, pirates do mer, ou chefs do condottieri; la corruption seule pouvait vaiuere ees résistances aux progrès de l'ordre : telle était l'opinion du prince de Saxe-Cobourg. Or, comme les puissances, qui s'étaient déjà trés-avancées par rapport à l'Autriche et à la Porte, ne voulnrent pas modifier lenrs protocoles, le royal candidat Léopold so retira tout à fait, formulant son refus d'une manière uette, dans un résumé de principes clairement exposés; on pouvait y voir un homme d'étude, de pratiquo et d'expérience, et cette circonstance ne fut point onblide par le parti whig. qui devait pour lui retrouver plus tard une nouvelle candidature.

Le prince Léopold revint donc à sa retraite chério de Claremont; il y vivait de eette existence anglaise de chasse et de course, ou bien il allait passer ses journées chez la duchesse de Kent, sa sœur, la mère de la jeune héritière du trône, aujourd'hui la reine Victoria. Cette société était la même qu'il avait vue, dans l'origine de sa fortune, chez la princesse Charlotte, sa femme, et il jouissait d'une certaine renommée politique, parce que, whig de principes, il s'était montré esprit pratique de gouvernement. Également apprécié par les whigs et les torys, il se façonnait aux questions les plus sérieuses; ce n'était plus un jeune homme aux belles formes et aux faciles conquêtes; les habitudes de la famille royale d'Angleterre lui avaient douné une de ces compagnes de fantaisie qui marquent

(1) Ce programme je l'ai donné dans mon Histoire de la

chaque règne, et le prince Léopold, comme George III et George IV, était destiné à user sa vie dans unubit moral et intellectuel. Mais une grande révolution allait lui ouvrir une vaste carriéro d'application et de travail, et le priuce ne manqua pas à son esprit.

Lorsque la question beige se présenta dans la fermentation de son origine , les partis espérérent d'ahord nne républiquo; à la démocratie turbulente succèda la pensée de l'élection du due de Nemonrs : toutes choses qui ne pouvaieut répondre à l'esprit général de l'Europe, aux intérets des puissances engagées, et c'est co que le roi Louis-Philippe avait hien compris avec sa sagacité habituelle : la Belgique ne pouvait être (sans uno guerre générale) une adhérence plus ou moins intime de la France; Anvers et Cherbourg ne pouvaient être dans les mêmes mains. C'était déjà beaucoup d'ohtenir, des puissances signataires des conventions de Vieune en 1815, la formation d'uno Belgique indépendante de la Hollande; dislocation du royaume des Pays-Bas, harrière autrefois élevéo eontre la prépondérance française. Le souverain de ee nonveau royaume, par sa position et sa famille, devait correspondre à tontes les idées, à tous les nouveaux rapports, à tous les devoirs politiques des Belges reconstitués vis-à-vis de l'Europe, et voità pourquoi les idées générales d'élection se fixèrent sur Léopold de Saxe-Cobourg. Allemand d'origine, il ne pouvait deplaire aux intérêts germaniques, si complètement en rapport avec la Flandre, les bouches du Rhin et l'Escaut ; rapproché par une étroite parenté de l'empereur Nicolas, il ne pouvait trouver d'obstacle ni en Russie, ni en Prusse; on le savait très-lie aux idées européennes, car il avait commencé sa vie sur les champs de bataille, à côté des souverains alliés contre Napoléon; enfin, sa position était bonne dans la famille royale anglaise, par sa parenté de sang et d'opinion avec l'héritière présomptive de la couronne. Ajontez quo la pension qu'il recevait du gouvernement anglais (et à laquelle il ne renouçait pas) liait intimement son système à la politique britannique : dans ectte eirconstance, il ne restait donc plus qu'à lui douner le haptême français, et ce fnt alors qu'on songea à son mariage avec la princesse Louise d'Orléans, la fille atnée du roi Louis-Philippe, si pieuse, et qui serait si admirablement en rapport avec les prineipes catholiques des provinces belges. Ces idées une fois bien fixées, les difficultés de l'avénement furent aplanies; le congrés de Bruxelles, après quelque thionnement, ratifia la pensée des protocoles, et le prince Léopold fut élevé sur le trone

des Belges.

Immédiatement après cet acte, le roi Léopold manifesta sa profonde habileté; le pays qu'il allait gouverner professait un catholicisme fervent, presque du moven age; c'était même pour préserver cette foi religieuse, qu'il s'était violemment séparé de la Hollande. Le roi Léopold, hien que protestant, comprit que la première condition de vie pour la royauté nouvelle, était d'effacer autant qu'il était possible cette antipathie par l'abandon et la confiance la plus absolue dans le parti national ; il laissa donc le pouvoir du gonvernement aux mains des catholiques sous l'influence de l'archevéque de Malines, son chef. Le mariage avec la princesse Louise d'Orléans révéla cette tendance ; catholique, piense et sainte, elle correspondait à l'esprit religieux du peuple belge, elle était sa véritable reine. Si le prince Léopold , lié aux méthodistes d'Angleterre, ne pouvait sbandonner la religion protestante. c'est parce que, parent de Victoria d'Augleterre, sa conversion lui eut fait perdre la faveur du peuple britannique. Il chercha done à tout concilier, soit par l'action de la reine sa femme, soit par un autre

abandon du pouvoir aux mains des catholiques (1). Il avait parfaitement compris, en prince habile, l'esprit belge tonjours mutin, désordonné, depuis les villes de métiers au xive siècle, très-désireux des formes bruvantes de la représentation publique. Il laissa done tout faire, tout dire aux chambres, à la presse, sans s'inquiéter le moins du moude de tout ce bruit : il devint une sorte de roi constitutionnel et diplomate; aussi souvent à Londres, à Paris, qu'à Bruxelles, pour y apporter la concorde, la bonne harmonie, profondément pénétré de cette pensée qu'avec le peuple belge il ne fallait s'occuper que des questions véritablement graves de polique générale, laisser ensuite le détail administratif à des ministres pris au sein des chambres. Bientôt sa position devint très-délicate à la suite des protocoles qui fixaient les limites de la Belgique, et terminaient les différends avec l'Allemagne pour le Luxembourg, et avec les princes d'Orange pour le Limbourg, C'est alors que commence à se déployer cette dextérité de négociations qui fut si sonvent employée au profit de la paix générale.

Voici quelle était la position du roi Léopold sons sa nouveile couronne: les protocoles des grandes puissances l'avaient reconne et, pour parier plus exactement, l'avaient fuit roi des Belgas: il savait aussi que les cabinets étaient bien décidés à en fluir avec les insodences de Bruxelles, il junial etles cichaneraient l'Altemagne par le Lauembourg; les whigs eux-mêmes, les amis, les protecteurs de Léopold en Augléterre, avaient formulé ces problems.

(1) Voir l'Europe depuis l'avénement du roi Louis-Philippe

coles que la conférence imposait à la Belgique et à son roi : pouvait-on imprudemment méconnaltre ces forces prépondérantes et oser la guerre générale pour un caprice? Ceci était un côté de la difficulté; l'autre n'était pas moins grave : quand on gouverue une uation, il faut se garder de blesser trop profondément son bonneur de peuple, sa dignité politique ; or , le sénat , la chambre des représentants belges, toutes les opinions étaient soulevées contre les protocoles. Que devait douc faire iei le nouveau roi, placé entre les conditions impératives de l'Europe et les fortes opinious de la Belgique profondes et dessinées? S'il prenait parti pour l'Europe, il perdait sa popularité; s'il soutenait les oninions de la chambre des représentants. c'en était fait de la bonne situation en Europe. Ce fut là une des grandes difficultés de l'avénement du roi Léopold; il s'en tira par une patience froide et calme, par une suite d'exposés faits avec beaucoup de soin : le temps arrange beaucoup d'affaires ; de part et d'autre, des concessions furent faites; il démontra aux uns les dangers de troubler la paix européenne, aux autres la nécessité de donner quelque ebose même aux exigences quaud le but est utile et qu'il évite de violentes seconsses. Enfin l'affaire belge fut gagnée et les protocoles accom-

plis. A partir de cette époque, le roi Léopold conquiert une position diplomatique importante; on a pu le voir et le jnger à l'œuvre, car il a conduit à bonne fin la négociation la plus difficile pour ceux qui savent et connaissent le caractère belge, têtn, emporté, inconsistant. Sans être parfaitement populaire, son gouvernement ne soulève aucune baine ; on est indifférent à son égard, et c'est beaucoup en Belgique; le caractère froid du roi Léopold, son éducation germanique, conviennent parfailement à son peuple; il laisse faire et n'intervient que dans les cas politiques de quelque gravité; à ses temps de loisir il allait visiter son ebateau de Claremont, monument de ses souveuirs les plus chers; il n'avait jamais cessé d'aimer ses habitudes anciennes ; on excitait sa colère en essayant de les briser; à cette œuvre bien des chastes dévouements s'étaient brisés; il était chéri de la princesse Vietoria, et son influeuce dut grandir à l'avénement de la jeune reine.

Bes hers le cabinet des Tuileries vit eu lui un meyera de rapprechement et d'intimitée nouvel meyera de rapprechement et d'intimitée nouvel arce l'Angleterre; chaque fois que la quession augiaine et française prenait une tendance aigne souvent beliqueuse, on dut recourir à l'intervention amicale dur ci des Belges. Depuis 1830 surface ces différends avaient graudi, tant qu'il y avait eu ceril intronées nouv l'existence même de la Betoveril intronées nouv l'existence même de la BetoIution de juillet, l'alliance anglaise avait été considérée comme un fait tellement nécessaire, que nul homme politique n'eut osé s'en séparer. Mais lorsque les périls furent passés, le cabinet français dut sentir que souvent il rencontrerait en face de lui l'Angleterre dans une ligne d'intérêts onoosés: que, loin de s'éteindre par une succession d'évenements, les antipathies nationales prendraient tot ou tard plus de vivaeité : qui pouvait répondre de l'avenir? Dans cette situation hostile et violente, il était heureux de trouver un intermédiaire calme, patient, un porteur de paroles très-écoutées en dehors de la diplomatie régulière, et c'est la ce qui crea nne situation si belle, si capitale au roi Léopold. Quand il se présentait une difficulté qu'on ne pouvait aborder de front, le cabinet de Paris s'adressait au roi Léopold; celui-ci l'examinait sans préventions, avec beaucoup de justesse d'esprit, faisait les observations utiles, et il partait pour Londres où il était toujours accneilli. S'il n'avait pas un crédit immense parmi les torys, il connaissait le duc de Wellington, M. Peel, qui attachaient une grande importance à ses paroles : ils les savaient l'expression du roi des Frauçais ; s'adressait-il aux whigs, parmi eux il dominait eu réveillant d'aneiennes sympathies, et en commandaut pour ainsi dire le respect de ses opinions.

La capacité du roi Léopold consiste surtout dans l'examen philosophique à la manière des publicistes allemands; il récapitule, avec une certaine précision, toutes les difficultés d'une question politique, qu'il résout eusuite avec certitude. M. de Metternich a dit de lui : « C'est quelque chose de M. Dupin narmi les rois, un bon légiste qui s'est adonné à l'arbitrage. » Dès 1808, l'empereur Alexandre l'employait comme un de ses aides de camp les plus habiles à bien connattre et explorer l'esprit des peuples et des cabinets ; de fortes études l'out mis à même d'aborder parfaitement les plus hautes difficultés du droit public. On sait qu'il parle des plus grosses affaires avec counaissauce de cause ; on l'écoute donc avec toute la gravité que mérite son opinion personnelle. La reiue Victoria a toujours été impérative , colère , et comme elle porte une grande amitié à son oncle, on a besoin souveut de recourir à sou intervention ; personne, en effet, n'a exerce sur elle plus d'empire jusqu'à son mariage avec le priuce Albert, Et, à son tour, quand le cabinet anglais yeut agir d'une certaine manière sur l'esprit du gouvernement français, c'est par l'organe du gendre du roi Louis-Philippe qu'il prépare les négociations les plus difficiles : le roi Léopoid tieut donc une position admirable entre les deux gouvernements hostiles pour les rapprocher et les apaiser.

Je prends les affaires à la plus grande crise d'alliance anglo-française (mai 1839-août 1840), C'est l'époque de la formation du ministère du maréchal Soult, au temps où la question d'Orient s'engage daus une voie tout à fait différente que celle de l'Angleterre et des nuissances de l'Europe, Ce ministère tombe devaut la crise, et il est remplace par M. Thiers; de la tant de folies; ces armements, ce désordre d'idées, de principes, de mesures. La France se trouve dans le plus complet isolement. Au milieu de ces circonstances capitales, quel est le personnage qui s'engage à renouer les rapports presque éteints? Encore le roi Léopold ; on le voit incessamment à Paris, à Londres; la presse est hostile entre les deux pays; on arme de part et d'autre ; lord Palmerston jette ses dédains sur la politique française; tout cela inquiéte mais ne désespère pas le roi Léopold, qui sait le deruier mot du souverain habile qui règne en France, et ce mot c'est la paix comme symbole de la civilisation : il ne veut pas la guerre; il eu a préservé l'Europe durant dix ans; il ne prétend pas compromettre la sécurité des intérêts pour un caprice de ministre révolutionnaire. Ses paroles qu'il n'ose confier à personne, tant les esprits sont exaltés, il les exprime à son gendre, l'oncle de la reine Victoria; il peut s'abandouner à lui afin de rassurer le gouvernement anglais, et lui dire qu'en définitive toutes ees felies de M. Thiers n'aboutiront qu'au résultat nécessaire : les fortifications de Paris, expression symbolique d'un grand système répressif.

Ce ministère turbulent et niais du 1er mars tombe comme un corps sans vie, et quand M. Guizot le remplace les choses marchent si naturellement que les tiens d'une sérieuse alliance se reforment. Alors la reine Victoria, à l'instigation de Léopold, chese extraordinaire dans l'histoire, vient visiter le châtean d'Eu comme témoignage de sympathie; c'est une entrevue que l'aucien hôte de Claremont a préparée comme un retour à l'enteute cordiale. A Bruxelles, qu'elle visite ensuite, la reine Victoria est plus à l'aise qu'à la conr d'Eu où pourtant on l'a si bien accueillie : à Bruxelles elle est auprès d'un oncle chéri qui l'a vue enfant, et dont elle se rappelle les paternelles bontés. Le roi Léopold l'accueille, la fête à la manière auglaise, comme elle le désire : et le palais de Lacken resplendit des armes de la reine : Allemagne, Angleterre, Belgique, symbolisent leur union par des chemins de fer et des traités de commerce (1).

Presque immédiatement le roi Léopold vient à

(1) L'Europe depuis l'avénement du roi Louis-Philippe.

Paris ; le prétezte est toujours d'accompagner la crincine Stellega, avec hequelle it il a temp du sa'finimité. Le modif réel est de traiter diverses questions qui se rattachent sus d'illéaulés sujours resonveiles entre la France et l'Angleterre. Ambasseret de l'accept le rein et l'Angleterre. Ambasseret à dicuente, le rei Léopol dévenie le missionnaire de paix, et cette situation se révide encore dans tous les fisit de la politique la plus active, la plus virace, le droit de visite, les missionaires de Tull, et dans une circonstance plus révente en-

Ai-je besoin de rappeter la question des mariages espagnols qui préoccupa si vivement l'attention publique, il v a quelques mois, et qui la tient encore en éveil? Dans cette difficulté tout était sérieux, parce que l'alliance anglaise pouvait eu être profondément altérée. Ceux qui suivaient la politique depuis 1850 étaient convaincus de ce fait : « que l'alliance anglaise avait été la base unique de nos rapporta avee l'Europe. » Était-ce un bien, était-ce un mal? Ce n'était pas à discuter : il suffisait de dire que l'alliance était une nécessité impérative de la situation et qu'on devait la menager de toutes les manières. Cette alliance, en quelques circonstances particulières, avait été altérée, suspendue, jamais complétement brisée. Ainsi, en 1840, l'affaire d'Orient avait apporté une difficulté dans les transactions, et comme le principe de l'alliance n'était pas méconnu, les choses graves avaient fini comme d'elles-mêmes dés l'avénement de M. Guizot, L'affaire Pritchard et la guestion du droit de visite étaient même plutôt des crisilleries de parti, qu'une séparation de politique générale : on les terminerait par des concessions mutuelles. Il n'en était pas ainsi de la question que soulevaient d'une façon si compliquée les mariages espagnols; dans celle-ci il s'agissait de l'ensemble général de la politique, du système tout entier entre les deux gouvernements ; l'irritation ne tenait point à une cause passagère qu'on pouvait faire cesser immédiatement, mais à la lutte de deux principes hostiles qui devaient s'empreindre sur tous les actes du gouvernement.

Ce qui y avait de plus dangereux dans cetta situation compliquee, evia que les dex ministres dirigiants étaient engagés, en Angèterre et en France, dans dev soles si séperces, avec un système d'individualité il sigre, si retentissante, qu'il servit très-fillèlle d'obtaire un rapprechement cortait très-fillèlle d'obtaire un rapprechement cortait de l'endement présonnées au contra les dans une question de familie, c'était jéée dans des semi-ments d'irritation irrédéchis qui s'associaient périments à la politique de se ministre, les lords

Charedon et Palmerston. On dissit même qu'elle s'exprimial rece et on de colère et d'emportament qu'on travarii dans les reines Anne et Binscht; Jorque les fommes ouronnées out des ressemiments, elles sont indexibles, implacables, et les votti jusqu'el cair avait par entire l'échation. Hie page vien à vanit par entire l'irritation un peu capricieuse de la renn, al les lettres explicatives effentes avec et un renn, al les terres explicatives effentes avec et un care, al relative explicatives effentes explicatives effentes ex ex ten parasit l'oblenit; ai l'indérêt bien entireda de deux peuples qui clésint à la pair, malgré les turbalences de quelques hommes d'État et de la presse.

Dans cette circonstauee grave, il u'y avait plus que la voix du roi Léopold qui pot parvenir à atténuer, à calmer cette situation mal engagée et susceptible de produire des résultats désastreux. D'abord le roi des Belges fit quelques difficultés, et on se l'explique parfaitement; quand les partis sont trop hostiles, et qu'on se place entre eux pour jouer le rôle de conciliateur, il faut tout d'abord examiner si, en se posant aiusi, il y a chance de succès, et si en essavant un résultat saus ebances probables, on ne compromet pas sa propre existence, son erédit, sa considération habituelle ; telle était un peu la position du roi Léopold. Dans cette nouvelle crise souveraine, trait-il à Londres contrarier, irriter, par sa présence, la reine Victoria déjà colère et si violemment agitée? Y avait-il espérance de la jeter dans une meilleure voie? Le roi Léopold hésite donc quelque temps avant de se ebarger d'une mission de concorde; il se décida enfin, sur la prière du roi des Français, avec ce bon esprit qui le caractérise, parce qu'il était profoudément convaince que l'alliance de la France et de l'Angleterre était un principe qu'un malentendu ne pouvait briser, que lo royaume belge n'existait qu'en vertu de cette alliance et que sans elle il demeurait sans garantie, et qu'il n'avait plus qu'à abdiquer.

Le vulls dome motore à Londera, pasi à Paris e la l'aventie, afin de calmer, d'applier l'esprit de la reine et des unisistres. Lei l'événement était accompil, il d'avait plus à receit, car le mariage était consomme : faitai-il maintenant déclarer le guerre, sy letre dans des isouéries fainties." Edges qu'ou doit d'avoir effice bien des fabèness impressions su occur de la reine Victoria, non pas toutes, mais quelquo-anes ; il derait arriver enfin à l'aire considerer les marignes espapois comme une difficulté ordinaire de la politique générale, effect de la Fraire ; il y aveit une de chancer!

égler dans l'avenir : il y avait tant de chances! Ce rôle important de pacificateur politique, le roi Léopold l'accepte toujours parce qu'il est dans ses gouts, dans ses antécédents. Si l'on récanitule cette existence si pleine, on verra qu'elle se résume par ce seul mot : négocier. Sa vie militaire n'est rien en présence de sa vie d'études et d'affaires : assister à quelques grandes hatailles à côté de l'empereur Alexandre, porter le costume de général russe, furent les seuls accidents de sa jeunesse, et il se vous dès ce moment au service de l'Allemagne; à son réveil, quand il vint habiter l'Angleterre après son mariage avec la princesse Charlotte, il se posa sans hésiter an milieu des whigs : à Claremont il étudia les partis, examina les chances de majorité et de minorité dans le parlement. Éluroi de la Grèce, désigné pour occuper le trône, il fait ses conditions politiques, et il les pose dans des limites qu'il ne vent pas, qu'il ne peut pas dépasser sans se condamner aux yeux de ses amis et de lui-même. Sur le trône des Belges, il comprend largement sa mission. Comme il gouverne un peuple turbulent et besoigneux, chercbenr de ressources, il s'impose la mission tout anglaise de laisser triompher le parti de la majorité, et d'y choisir le ministère sans s'inquiéter de sa direction. Et c'est chose remarquable qu'après seize ans de règne il n'y ait eu en Belgique, pays si turbulent, ni sédition ni guerre civile. Si la misère est grande dans certaines provinces, elle résulte d'un fait que tous les politiques du congrès de Vienne avaient prévu et vonlaient empêcher : la séparation de la Belgique et de la Hollande, et de ce système d'isolement qui place la Belgique, tout entourée de donanes hostiles, dans la nécessité de s'absorber en elle-même (ce qui est la misère) ; et dussé-je être accusé d'hérésie dans les principes modernes, je crois que cette misère centrale, elle la doit un peu à ses chemins de fer, qui ne font plus de la Belgique qu'un passage où chaeun court au eloeber. Oui pourra jamais dire quelles seront les destinées des villages, lorsque les villes principales ne seront plus que de simples baltes pour courir aux extrémités de la Manche et du Rhin?

Mais c'est surous comme médiateur que le roi Léopoda montré une capseit innotatés; ce n'est Léopoda montré une apseit qui se passionne ardemment; [roid, commédiatif, c'est une intelligence june c, qui voit et apprécé bien les positions; et une fois résola à un test, il se décide aver une certaine francisé qui tiens à l'école germanique. Le roi des Beiges à mais il a compris que dons to ryuguds, somnise peut-étre dans l'avenir à quelques remainement curropéens, il devais e conserve particisement bien avec les nations qui pouvaient entrer en grande une promise de la conserve particisement bien avec les nations qui pouvaient entrer en grande tutte; il ne beutre personne; son blason resemble à cas desa mi-partis dont les numeres touchents i toutest les couleurs; il écartiée mariement d'ângisterre, d'Allemagne, de Bassie et de France. Se prévigence sia lêté ce point qu'il à par nenoucé à la pension de cinquante mille litres stering que in a vaute le partiement comme à l'éposit de la princense Carbride. Ce n'est pas te un sordise insteti et l'active de la comme de la comme de la comme de l'active de la comme de la comme de la comme de couleur et al comme de la comme de la comme de couserver un pied dans les institutions anglaises au cas d'un reasoniement corpeére.

Ce qui fait l'éloge du parlement britannique, e'est que cette pension n'est pas l'objet du plus petit débat; notre chambre parcimoniense, étroite, l'aurait supprimée vingt fois. Pourquoi le parlement la garde-t-il? C'est qu'il a intérêt de laisser s'emprejudre un caractère anglais sur le roi des Belges; il le tient ainsi et le mattrise. Cette situation fait toute la force du roi Léopold; elle est dans son esprit; et, un pied constamment à Londres et un à Paris, il se réserve toutes les chances. Pour sa position royale, les chemins de fer sont précieux, il peut déjeuner et dincr entre deux négociations : véritable ressource pour l'Europe entière, que d'avoir un roi presque entièrement dégagé des préoccupations spéciales de son propre gouvernement, et qui peut s'intéresser à tous ; avec la reine Victoria . Léopold est en famille : avec le prince Albert, il demeure dans la plus vive intimité : à Berlin, à Pétersbourg, à Paris, il est encore en famille; on lui confie les bonnes et les mauvaises paroles, il atténue les vivacités, il calme les ressentiments ; il sait tont ee qu'il y a de violence presque enfantine dans la reine Victoria, et la portée de ses coups de sceptre qui sont quelquefois des coups d'éventail : il a pacifié les jalousies de ménage; il connaît ce qu'elles peuvent avoir de triste et de malheureux. Et comme nous tous, dans quelque position que nous soyons placés, nous avons des infirmités intérieures, des faiblesses intimes, en un mot, ce que l'empereur Napoléon appelait du linge sale en famille, il en résulte pour celui qui est appelé à tout voir, et à qui l'ou se confie, une sorte de supériorité; mattre de beaucoup de secrets, il est tout-puissant. Le roi Léopold doit tout cela moins à son génie, à sa hauteur d'intelligence, qu'à l'art bien réfléchi de tout entendre, de tout écouter et de se poser comme arbitre. C'est ainsi qu'on se rend d'abord nécessaire, et puis on gagne une expérience utile pour les grands débats qui

peuvent éclater entre gouvernements et peuples. Comme roi des Beiges, sa position devint de plus en plus délieate, malgré le devoir qu'il s'est imposé d'étre toujours l'homme et le souverain de la majorité. Prince protestant, il avait donné sa confiance au parti catholique; et pourquoi cela? C'est qu'il savait que e parti, indépendamment de sa force réelle, était le grand eunemi de la maison d'Orange, et que seui il rendait impositibé un retour vers la domination de ces princes. Aujourbui, et pour céder à un autre mouvement parlementaire, le roi Léopoit vient d'exclure le parti catholique des affaires, et de créer une administration qui s'inti-tule civile et librate.

C'est hien. Je erois que M. Rogier est un homme essentiellement modéré: il ne fera rien dans les idées et les intérêts révolutionnaires ; mais le parti catholique passant tout entier dans l'opposition, il faudra que le nouveau ministère trouve quelque part son appui, et comme il compte un très-petit nombre de voix personnellement dévouées, il devra recourir au parti orangiste comme les whigs en Angleterre avaient eu recours au parti irlandais d'O'Connell; e'est ici le danger du nouveau ministère, et je dirai presque de l'établissement tout entier de la monarchie belge. Les orangistes sont encore très-nombreux en Belgique ; ils se rappellent ce temps heureux où l'industrie, le commerce, avaient pris un heureux développement, où Anvers était le premier port du monde; ils révent donc un retour, je ne dis pas à la réunion absolue, mais à un gouvernement séparé sous la direction d'un des princes hollandais ; là est leur but, leur tendance; et désormais M. Rogier ayant besoin de leur appui, ils le feront acheter par des concessions qui préparent un changement inévitable dans la souveraineté.

Le parti catholique pouvait être souvent incommode, exigeant, mais avant tout il était Belge, ennemi des Bollandais par la croyance, sépar d'une façon irrévocable de la maison d'Orange; et vollà pourquoi le roi Léopold, tout protestant qu'il est, s'était habitement appur's sur cette force.

On pest donc prévoir une certaine crise pour la Bejajue. L'êtan mabdiff du rid odnt l'abdication ou la mort créerait une régence avec un jeune successeur piein de song français, l'opposition des catholiques, l'inéritable tendance des libéraux modérés vers les ornagistes, fousier ses causus réunies peuvent détruire ou altérer l'œuvre des protocoles de 1851.

# VI

### H. B. MARET, DUO BE BASSANO.

Les lecteurs attentifs ou frivoles qui parcourent encore aujourd'hui le Bulletin des lois, immense

et fabuleuse collection (le Corpus juris est bien petit à côté), trouvent un nom presque stéréotypé pendant quinse années, celui de M. Maret, secrétaire d'État du Consulat et de l'Empire. Sous le consul Bouaparte, il prend le titre modeste de H. B. Maret; sous l'empereur Napoléon, sa dignité a'élève, il est duc de Bassauo, duché qui a peri avec tant de fortunes fabuleuses. Ouel que soit le (agement ane I'on norte sur M. Maret, il est impossible de voir une plus grande constance dans la situation d'un homme public, pendant une période de despotisme, de caprice, de victoire et de revers : appuyer le même système, et soutenir le même pouvoir, c'est là une de ees physionomies qui se rencontrent rarement dans le cours habituel de notre histoire si mobile.

Ceci tenait à deux causes : au caraetère d'abord de Napoléon qui s'emparait d'un homme, le dominait à ce point d'en faire son image en petit ou en grand; il se l'attachait par des liens de fer et de diamant; il se reflétait en lui avec une telle puissance, que celui-ci ne pouvait plus s'en separer, comme s'il ne respirait que de son souffle. Cela venait ensuite d'une certaine moyenne d'esprit, d'une énorme souplesse de caractère, d'un sentiment d'obéissance passive qui ne savait pas résister; enfin de l'absence absolue de tout système, de toute idée personnelle ; de manière que le ministre s'identifiait avee l'Empereur, le devinait, développait sa pensée, se cardant bien de toute résistance, de tout obstacle; ee que l'Empereur voulait, M. Maret le voulait aussi : ce qu'il nensait, il le nensait aussi. avec une telle naiveté, une telle bonne foi, que pour lui toute idée individuelle eut été un erime : il ne pouvait même pas en supposer la possibilité chez

les autres. L'Empereur n'eut jamais que deux ministres de grande intelligence, M. de Talleyrand et Fouehé. et tous deux il les brisa parce qu'ils avaient sous des points de vue divers à l'égard de la France, de ses partis, et de l'Europe, une politique à enx, une pensée qui n'était pas toujours celle du maître. Or, quoiqu'ils prissent les formes les plus respectueuses, les plus soumises de langage, leurs opinions indépendantes se manifestaient dans le conseil; l'un et l'autre faisaient des observations, des résistances plus ou moins directes; au plus vite, Napoléon les secoua comme des vétements trop lourds à ses pensées qui traversaient les temps et l'espace. Pour trouver l'obéissance telle qu'il la voulait, l'Empereur devait done s'entourer de caractères ployants, à l'esprit limité: traducteurs fidéles plus ou moins élégants de sa pensée ou de son système ; commis intelligents, et capables de développer ses projets, et en réduisant le rôle de ses ministres politiques

à ces proportions, ce rôle, sous Napoléon, était encore assez actif, assez considérable.

J'ai sonvent fait cette remarque, que le commencement de la vie des hommes iuflue toujours sur leur caractère, leur opinion et leur destinée. Quelle fut à l'origine la carrière de M. Maret et quelle est sa spécialité? A quelle école prend-il ses premières impressions politiques? Dans le journalisme et la sténographie. Eb bien, sa vic n'est qu'un eours de sténographie, ni plus ni moins; il s'est aecoutumé à saisir la pensée des orateurs de la Constituante, à la suivre dans l'improvisation rapide, spontanée, à la retracer par des signes, de manière à l'écrire aussi vite que la parole. De plus, il a l'art de déchiffrer les mauvaises écritures, celle des gentilsbommes tels que les Liancourt, Noailles ou Mirabean; celle des procureurs tels que Thouret et Lechapelier, Merlin on Treithard, dont souvent il arrange et abrège les discours pour son journal. Telle est aussi toute la tâche de M. Maret auprès de l'empereur Napoléon, dans des proportions plus agrandies si l'on veut, sur un théatre plus vaste, avec des facultés et des talents plus distingués, auprès d'un génie plus puissant; mais enfin il n'est que cela. L'Empereur diete avec une rapidité qui n'a pas d'exemple ; M. Maret saisit sa pensée, l'arrange même au besoin ; il est assez bou littérateur pour ajouter quelques corrections à la phrase abrupte, saccadée, du Consul et de l'Empereur. Infatigable au travail, il est là, toujours sur la sellette: la nuit, il ne dort pas; le jour, il attend les grdres; sa santé est de fer; Napoléon, comme tous les despotes, aime les machines qui ne s'enravent iamais. L'Empereur n'a-t-il nas aussi la nlus mauvaise écriture du monde? Ses caractères sout indéchiffrables, il ne sait pas l'orthographe : son style, si admirable, garde des souvenirs de l'Italie et de la Corse. Il aime à écrire dans les journaux, à réfuter les manifestes, à diseuter les propositions : aujourd'bui il injurie un général son adversaire, uo ministre son ennemi; sa parole alerte, impitovable, n'épargne ni les rois, ni les plus nobles reines, M. Maret arrange tout cela, et devient ainsi l'homme indispensable, le secrétaire le plus précieux, la main même de Napoléon.

Il était né en 1765 à Dijon, ville d'étude, de travail et de parfement; sa missance était bourgeoise, fils d'un medecin de quelque renommée; ses étades furent en conséquence bien faite, soujque rapides, et son premier débat fut à l'Académie de Dijon, lors du concern pour l'éloge de Vauban, que les états de Bourgogne avaient propoé. Ce concours vit plusieurs candidats célèbres, parmi lesquels Carnot remporta le prix; le prince de Coudé, protecteur éclair de toute la jeune littrature (ce reisen.

prince que nous avois vu encore sous la Restauration colonel général de l'infanterie de France), le prince de Condé, président des états de Bourgogne, voulst l'ai-inéme décerare de ses mains le prix au jeune Carnot, qui plus tard desir voter la mort du roi et la proscription de son protecteur; il accueiliti en même temps M. Bernard Maret, qu'il recommanda à M. de Vergennes.

Cette époque de l'aneien régime qu'on a si souvent accusée de fermer toute carrière à ee qui tenait à la roture et à la bourgeoisie, l'ouvrait large à tout ce qui se distinguait. Veut-on savoir la différence qui existe entre ce temps-là et le nôtre? C'est que sous l'ancien régime il n'y avait pas cet euvahissement de toutes les carrières, cette masse de médiocrités qui se coudoient ponr arriver à un poste quelquefois sans issue, sans avenir ; on n'avait pas un médeein sur dix habitants, un avocat dans chaque village, des postulants par corps d'armée; chaeun avait sa carrière fixée par l'état de son père, et l'enseigne de son état. Lorsque dans ce conconrs général il y avait une intelligence, un esprit d'élite qui se distinguait, il avait immédiatement sa place faite dans les proportions de fortune, d'honneur et d'avenir : vérité d'autant mieux constatée, que toutes les intelligences de la révolution française (on les dit si grandes!) avaient été préparées par l'éducation de l'aneien régime.

M. Maret vint done à Paris sous la tutelle de M. de Vergennes (1), qui l'aurait fait entrer comme commis aux affaires étrangères après son éducation accomplie, si les événements de la révolution française n'avaient pas poussé les existences et les homnies dans d'autres conditions, M. Maret en 1789 n'était plus tout à fait un écolier; il avait 26 ans déjà, et comme il appartenait un peu à cette petite littérature qui appelait un changement dans le vicux régime, paree qu'elle ne croyait pas avoir une place digne de son mérite, il fut tout de suite associó aux événements contemporains. C'était l'époque où tout le monde désirait faire un graod bruit, temps de discorde et d'étourdissement pour la France; on sortait de la censure pour entrer dans la publicité; on s'y jetait avec un enthousiasme qui tenait de l'ivresse, on avait une tribuno, on en usait comme des enfants que le mattre a longtemps condamnés au silence; on avait des journaux, des feuilles publiques par milliers qu'on vendait dans les rues : les représentants de la nation étaient si glorieux de leurs paroles, si fiers du moindre retentissement de leurs doctrines, qu'ils n'avaient qu'un désir, les répandre par la presse sur l'univers

(f) Pour cette administration de M. de Vergennes, voyez mon Iravail sur Louis XVI. entier. Or, un journal qui reproduisait textuellement les séances de l'assemblée devait naturellement exciter un vif intérêt, et c'est cette pensée que réalisa M. Maret, sous le titre de Bulietin de l'Assemblée nationale.

Ceux qui ont exercé le métier de journaliste, même de simple sténographe, savent toute l'importance qu'acquiert invariablement celui d'entre eux qui se charge de prendre, d'éclaireir ou développer la pensée des députés. Les parleurs possèdent un incommensurable amour-propre; ils ne veulent laisser perdre ni tomber aucune de leurs paroles; si même vous leur donnex quelques mots d'esprit, si vons savez distribuer ici quelques « bravo! bien! très-bien! » entre deux parenthèses, ils vous prennent en passion de tendresse, ils vous rendent en reconnaissance ee que vous leur prêtez en popularité. L'amour-propre est certainement ce qu'il y a de plus tendre et de plus intraitable à la fois, et quand un sténographe sait parfaitement caresser les fibres d'orgueil qui dominent un député, il est sur d'ohtenir des pleurs de reconnaissance et une partie de son erédit. C'est ce qui explique comment M. Maret fut si bien tout d'abord avec MM. de Mirabeau , de Clermont-Tonnerre , Latly-Tolendal, Target, Thouget, Leehanelier, les chefs du parti de la constitution auglaise dans l'Assemblée nationale : ceux-ci aidérent prodigieusement la fortune politique du jeune stéuographe. M. Maret, leur protégé, n'eut d'ailleurs d'autre empressement que de s'affilier aux clubs, et spécialement à celui qui plus tard était appelé à dominer tons les autres : la société des amis de la Constitution, depuis le club des Jacobins. En 1791. done, M. Maret, un peu littérateur, bon journaliste, affilié de cluls, anti des députés, devenait un personnage de quelque importance. C'était assex pour lui assurer une bonne position dans les affaires, et il choisit la carrière pour laquelle M. de Vergennes le destinait après de longues études ; je veux dire la diplomatie.

tendens et de fermante avail deux carsellers ;
l'expir de la poliquie traditionent de la maison de Bourbon, et esté ecle destait bientit étérante ;
l'a déponaite des telus, de la prongamble qui procédait par des émissaires envoyés aut tous les procédait par des émissaires envoyés aut tous les la déponaite des telus, de la prongamble qui procédait par des émissaires envoyés aut tous les la Evedución foraciers, appéte à la répéractaion du gente bamain : ionte modeits vanité des partis, comme chacun aisí. Nons vuolens tous, en grand et en pétit, renouveler l'univers et sons nous en et en pétit, renouveler l'univers et sons nous en de la politique de la procéde chaque s'aidet !

C'est à cette diplomatie que fut attaché M. Maret, nommé par le ministère des Girondins, ces déclamatters médiocres et intigants, secrétaire de liguino à Rimolour, pois à Brucelle, ésuc centres région à Rimolour, pois à Brucelle, ésuc centres très-agités par la propagande jede sur les populations finandres et germaniques. Cert dans cette légation que M. Maret arquit l'intelligence suer profunde des intellects et des sprisons a milieu des pays qu'il avait vus, examinés; et lorsque après le 10 aout un homen très-vulgaire, du nom de Lebras-Poula, foi nommé ministre des affaires le 10 aout un homen très-vulgaire, du nom de Lebras-Poula, foi nommé ministre des affaires M. Maret fus nommé tert de la permiér division aux réalisions extérioures, avec la direction de la partie nord de l'Europe.

La diplomatic n'était alors qu'une grande propagande soutenue par les armées. Quand il s'agit de démocratiser la Belgique pour aider l'expédition de Dumouriex , M. Maret, qui quelque temps avait résidé à Bruxelles, reçut la mission, étrange pour un gouvernement régulier, d'organiser les clahs de liberté sur les pas de l'armée; et il fut l'homme de la parole à côté de Dumouriez qui était celui de l'épèe. Je note cette époque, très-essentielle dans la vie de M. Maret, paree qu'elle le rattache des lors au parti orléaniste, comme Dumouriez l'était essentiellement; et dès ce temps on le voit s'affectionner pour la branche cadette de la maison de Bourbon, Le centre de cette négociation considérable était la Belgique, d'où le mouvement devait partir. On sait que l'insurrection et la conquête des deux Flandres furent accomplies sous l'impulsinn de Dumonriex, tandis que M. Maret recevait à peu près dans le même but une mission secrète pour Londres.

A cette époque, quelles que sussent les passions iles conventionnels, le parti qui dominait les affaires voulait, après la proclamation de la République, obtenir à tout prix au moins la neutralité de l'Angleterre. Les meneurs savaient qu'en ce qui touche les gouvernements des autres peuples. l'Angleterre s'inquiête peu de leur nature et de leur tendance, qu'elle s'accommode de la république, du despotisme également, sans répugnance pour les pouvoirs de fait, quels qu'ils soient ; ils savaient aussi la haine de Pitt pour la famille des Bourbons : la chute de ce trono était saluée par l'antique rivale, d'où les républicains conclusient qu'il serait possible d'obtenir la neutralité indifférente du cabinet anglais. A cet effet, M. de Talleyrand, M. Maret, de concert avec le marquis de Chauvelin, durent agir à Londres (c'était entre le 32 septembre 1792 et le 21 janvier 1793, deux dates célébres). Il est temps de bien comprendre la nature et la tendance de ces négociations : l'histoire de la Révolution a été si profondément défigurée! Je crois qu'à cette époque déjà il s'agissait à Londres d'une substitution de la dynastie d'Orléans à celle du malheureux Louis XVI. Les négociateurs disaient à M. Pitt « que la République n'était qu'un mot, une forme, qui passerait aussi vite que la pensée; la déchéance du roi laissait donc le champ libre : le parti d'Orléans avait un chef militaire, le général Dumouriez, et avec le facile concours de l'étranger on voulait arriver à ce résultat d'empêcher les républicains absolus d'obtenir la victoire, » Cette négociation s'ouvrit avec M. Pitt et lord Granville : révélée à Paris, elle ne fut nas étrangère à la précipitation que mirent les républicains purs à hater la condamnation de Louis XVI. Les jacobins et les meneurs de partis de la République, instruits des négociations de Londres, et pour couper court à toutes les espérances du parti orléaniste (1), imposérent le régicide, même au malheureux due d'Orleans, afin que ectte conduite le rendit odieux à l'Europe. Le 21 janvier éclata comme un coup de foudre, l'Angleterre declara presque immédiatement la guerre. M. Maret, le dernier, quitta Londres huit jours après MM, de Talleyrand et de Chauvelin; il fut porteur de certaines parotes du gouvernement anglais, qui ne délaissait pas tout espoir des négociations, même après la déclaration de guerre

De retour en France, M. Maret trouva le ministère aux mains du parti de la Gironde et d'un ministre des all'aires étrangères , aussi étrange , aussi médiocre que Lebrun-Tondu, du nom de Desforgues; il n'avait plus que l'ombre du pouvoir dans la direction générale des affaires étrangères, que le Comité de salut public se réserva tout entier parce qu'il se composait tout aussi bien d'hommes de négociations que d'hommes de force. M. Maret fut nomme à l'ambassaile de Naples, cette cour avec laquelle la Convention nationale renouait des rapports à sa façon, c'est-à-dire qu'elle lui envoyait un chef de propaganile pour fraterniser avec les perturbateurs. Le même jour, M. de Sémonville recevait l'ambassade de Constantinople; je joins ces deux noms ensemble, afin de bien faire comprendre le drame politique qui va être joué.

Il y a deux versions sur la mission simultanée de MN. Maretel de Émonville; le rocisque ces bommes d'esprit ont voulu donner également le change, et, en raison des temps, faite eroire à un caractère particulier micus en rapport avec leurs indérès actuels. Sous la Restauration, M. de Sémouville et M. Maret dissient et érrivairen que le but de leur mission à Naples et en Italie était d'obtenir quetques concessions pacifiques , en échange de la vie de change de la vie de la reine et de madame Élisabeth, que la Convention offrait par le moyen des deux ambassadeurs ; négociation qui déplaisait à l'Autriche, et voilà pourquoi elle l'empécha par un acte de violence, l'arrestation des plénipotentiaires. L'autre version soutient, et le la crois plus vraisemblable, que M. Maret et M. de Sémonville étaient chargés de jouer en Suisse, en Italie, dans les provinces Illyriennes, le même rôle que détà le secrétaire de Lebrun-Tondu avait accompli en insurgeant la Belgique, c'est-à-dire propager le système d'insurrection, et assurer le triomphe de la démocratie française. Le fait est qu'on ssisit soixante mille louis il'or dans leurs bagages, ce qui était une valeur trop considérable pour leur mission, en lui supposant un caractère régulier. M. Maret luimême a longuement raconté, dans des mémoires privés, l'arrestation des plénipotentiaires par les troupes autrichiennes, leur captivité d'abord à Mantoue, puis dans la forteresse de Kuffstein en Tyrol. C'est un récit animé qui touche aux émotions et à la personnalité d'un prisonnier d'État (2).

J'ai entendu M. de Sémonville soutenir que M. de Thugut connaissait le but de ses instructions, fort innocent puisqu'il s'agissait du salut de la famille royale; mais je pense que si réellement ces instructions existaient, elles n'étalent ni les seules, ni les vraies. Était-il raisonnable de supposer que le Comité de salut public, qui avait osé jeter à l'Europe la tête de Louis XVI, envoyat tout expres des ambassadeurs pour offrir d'échanger la vie des autres Bourbons, et que pour corrompre les chefs de cabinet, en ce temps de pénurie, soixante mille louis fussent amoncelés dans les bagages des ambassadeurs? Je persiste done à croire que les deux agents avaient une mission de propagande et de corruption populaire, L'Autriche fit arrêter M. Marct parce que le but de l'agent français était d'insurger Rome et l'Italie ; l'Autriche fit arrêter M. de Sémonviile, parce qu'elle avait un intérêt puissant à ce que l'ambassadeur républicain ne traversat pas l'Illyrie, la Gréce, et qu'enfin la France n'eut pas ile légation à Constantinople. Dans cette mesure violente contre les deux agents français, elle ne viola pas le droit des gens : pour que le caractère d'un ambassadeur soit sacré, il faut que le gouvernement qu'il représente soit recunnu par les cabinets, et comme la Couvention se placait au-dessus des formalités, MM. Maret et de Sémonville n'étaient que de simples voyageurs sans visa de passe-port pour les États qu'ils traversaieut; les gouvernants purent donc arrêter ces étrangers comme l'aurait

<sup>(1)</sup> Voyes les pièces diplomatiques dans le livre que j'ai publié sur l'Europe pendunt la Révolution française.

CAPSTIGUE. - LES ESPLONATES.

<sup>(2)</sup> Il n été publié dans la Biographie universelle de MM. Ni-

fait la France à l'égard de gens irrégulièrement envoyés. Leur captivité fut dure; M. Maret aimat à raconter comment, dans les lougs et déplorables loisirs du cachot, il fit et joua seul des comédies et des drames; la pais de l'ame, la quiétude de l'esprit ne l'abandonna jamais.

Sa capitité essa au traité de Bôte où f'ou sui qu'illat stajade dans les articles severs, por l'intermédiaire de la Prusse, que les plénigotenilaires proposers de la commentation de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de Bratile deux pois extrême de la reiné de l'autorité de Bratile des l'autorités de Bratile des l'autorités de Bratile des l'autorités de Bratile de l'autorités de Bratile de l'autorités de l'autorités

M. Naret revint à Paris , on était en pleine réaction républicaine, après le 11 vendémiaire; le negociateur, à peine délivre, demeura queique temps dans l'inaction. Lorsque le parti modéré, et tonjours un peu orléaniste, prit le dessus, il fut question un moment de l'appeler au département des affaires étrangères. N. de Talleyrand fut préféré: et. sans blesser la suscentibilité de V. Maret. ie erois que le Directoire fit bien. Vul ne possédait à un degré plus haut que M. de Talleyrand cet art de direction et d'impulsion fine, calme, féconile, qui fait marcher les affaires , tandis que l'esprit de A. Maret devait être nécessairement conduit et mené par une intelligence forte et supérieure, si l'on voulait obtenir un résultat et non des phrases. Toutefois, lors de l'étrange négociation française avee lord Malmesbury, M. Maret fut désigné pour faire partie de la commission chargée de traiter avec les plénipotentiaires auglais. Ce fut certainement la plus singulière affaire que eette négociation avec l'Angleterre: de part et d'autre on se jouait avec nigreur et colère, par une démonstration aux yeux du pulitic à qui l'on voulait prouver que la paix avait été essayée, M. Pitt avait besoin de convainere l'opposition du parlement; le Directoire essayait de démontrer aux conseils des Cinq-Cents et des Anciens qu'il voulait aussi la paix générale, et qu'il faisait pour cela des avances ; sorte de jeu

à l'usage de la tribune et des harangues. Ce qui dut être surtout remarque durant cette négociation, ce fut la guerre que se firent les jour-

 Cest une des parties les plus curieuses du dépôt des affaires étrongères. naux des deux pays; et les articles que le Moniteur publia spécialement sout l'œuvre de M. Maret. On n'a pas assez apprécié, dans sa puissance hautaine ou asservie, tout le rûle que joua le journalisme durant la Révolution et l'Empire : on n'avait pas la liberté de la presse dans le sens absolu du mot; il était interdit à chacun de dire so : opinion sur les affaires du pays; mais le gouvernement se servait de la presse à son profit, aujourd'hui pour insulter un prince, dénoncer un parti, le lendemain pour ieter la calomnie sur un gouvernement étranger. sur un homme d'État, et cela sans scrupule, sans ménagement, sans vérité. Ce rôle odieux, Napoléou le continua avec la même impudence; et c'est pourtant sur ces articles qu'on a éerit l'histoire contemporaine. La presse a toujuurs été la grande voix au service des gouvernements, des partis ou des coteries, je crois que dans l'abaissement des âmes il va quelque conrage à le lui dire; elle qui insulte souverains, lois, société ; reine dévergondée, seule resterait-elle inviolable? M. Maret souvent tint la plume sous le Directoire pour ces sortes de diatribes écrites contre les gouvernements étrangers; quand les malheurs vinrent, ecs flétrissures retombèrent sur la tête de Napoléon ; la presse anglaise prit sa revanche de ces invectives : elle ieta ses or-

dures sur le sonverain vaincu et abaissé. Cette étrange négociation avec l'Angleterre ayant manqué son but, M. Maret rentra dans la vie privée et dans la littérature, qui était pour lui une prétention. Au temps de sa grandeur, il voulait montrer son universalité; rien n'était étranger à son domaine : la conversation des femmes . l'esprit de salon, le madrigal, les narrations longues et développées, qu'on écoutait parce que la puissance, même parleuse, sait bien s'imposer. Sons le Directoire. M. Maret fit même une tragédie. Une tragédie! et qui n'a pas eu cette fantaisie une fois dans sa vie? Cette maladie est passée tellement à l'état endémique qu'il y a eu un esprit assez malavisé pour laisser un prix de 10,000 francs à qui ferait la sueilleure tragédie! De la cette inondation annuelle de tragédies elassiques, ees longues formules de vers qui ont la prétention de retracer les passions du cœur humain, l'histoire et le système politique de l'ancien monde. Je dois ajouter que la tragédie de M. Maret ne fat pas représentée.

A cette époque, d'ailleurs, se préparait un drame hier plus puissant, et auquel di prit part avec un dévouement qui se fut point outilé. La république français éva allait. Ces systèmes si épheimés na de comitiutions éternelles, ees réves crent de l'abbé. Sièpès tombaient les uns suy les autres ; une santes que principal de la comitie de un sur les pour irs; les finances épuisées, la prospérité éteinte. des bavardages de liberté et le despotisme le plus odieux, des paroles d'humanité et des exécutions sanglantes. Cette œuvre monstrucuse périssait done, et l'épée d'un seul homme en coupait le dernier fil. Ce qui fera la force traditionnelle et la gloire historique de Napoléon, lorsque la postérité viendro forte et équitable pour lui, ce ne seront pas ses victoires et ses trophées, il en fut justement châtié en exposant le noble pays de Fronce à deux invosiona. Mais ec qui fera, dis-je, sa groudeur, c'est qu'il balaya les restes impurs de 1792, e'est qu'avec la puissance de son génie il reconstitua l'esprit monarchique, il crea le respect pour l'autorité, la distinction des rangs, une noblesse, une aristocratie, une religion de l'État, le culte au pied des autels, la majorité souveraine pour toul ec qui se rattachait au pouvoir : il fit de la société un tout admirable, secouant du pied cette liberté de presse, faialité des temps modernes, qui tue tous les sentiments nobles, toutes les émotions généreuses, et cette tribune politique où, par une triste condition de noire earactère national, on ne sait januais s'occuper que de petites choses et de petils intérêts. Avoir réuni tous les éléments de force et d'intelligence sous sa moin, voilà ce qui fera la gloire éteruelle de l'empereur Napoléon , la plus légitime de toutes , ear il ressuscitala royauté. Ce qu'il avait refait parson génie, la Restauration le détruisit par ses faiblesses. Le Consulat et l'Empire furent monarchiques, la Restauration fut révolutionnaire. Cela peut paraitre étrange, et pourtant celo est vrai au poiot de vue de la grandeur et de l'unité du pouvoir.

M. Maret s'associa de toutes ses forces à l'établissement du consulat, à l'aide du parti des fatiqués dont les chefs étaient Regnauld de Saint-Jeand'Angély, Fouché, Roderer, et quand ce mouvement eut triomphé, lorsque le Consulat se constitua sur \* des bases solides, quand Bonaparte eut rayé d'un trait de plume les imbéciles projets de l'obbé Sieyès, M. Maret fut nommé secrétaire général du gouvernement, avec le contre-seing de tous les actes émanés du ministère , position très-importante, qui peut se comparer au chancelier d'État dans les gouvernements d'Autriche et de Russie. Rien ne se faisait sans l'approbotion ou le visa de M. Maret, investi de toute la grandeur de Napoléon, ear il eu était le bras et la plume. Deux conditions le rendaient assez propre à cette fonction : une incontestable habileté de travail , la grande habitude de rédaction, le souve sir de quelques vagues prineipes de la Constituante qui faisaient le libérolisme de ses phrases; el au-dessus de tout un dévouement incontesté aux mesures d'ordre du Consul et de l'Empereur. Cela ictait un peu de fouillis dans eette téle où se révélait un mélange de principes libé-

raux et d'idées despotiques. M. Maret se fit si bien à ce rôle qu'il devint l'homme indispensable, et par les scerets qu'on lui conflait, et par cette application de tous les instants à toutes les voloutés du souverain. Cette souplesse était si grande, que tout en exploitout lo phraséologie philosophique de l'Assemblée constituante, M. Maret contribua très-sincèrement à briser les derniers débris de la démocratie. Il mettait les plus belles maximes tibérales dans les actes et les lois du despotisme. En vantant les bienfaits de la révolution de 1789, il développail sans serupule les décrets impériaux qui créaient des prisons d'État et placaient la rédaction des journaux à la préfecture de police; il développait le système de la noblesse à côté de l'égalité, les majorats ovec les libres partages, les prisons d'État avec la liberté individuelle, la censure odicuse et le cartonnage des livres avec la liberté de la presse, la plus inquiétante police à côté des plus généreuses maximes; il ne erovait pas être fort en opposition à l'esprit révolutionnaire dont M. Maret était l'enfant ; la liberté de 1792 n'était-elle pas le plus odieux des mensonres?

Il n'est pas un seul acte de Napoléon auquel M. Maret ne soit associé : le hien et le mal avec la même indifférence; en diplomatie, c'était le correcteur de tous ees manifestes qui paraissaient dans le Moniteur pour justifier les agressions violentes ou célébrer les injustices. Quelquefois il arrangeait les considérants des sénatus-consultes, ou une rénouse aux déclarations de guerre des puissances étrangères, réponses qui souvent étaient l'œuvre de l'Empereur lui-même; il excellait à prendre ces dietées rapides qui sortaient de la bouche de Nanoléon comme la foudre. Jamais il n'avait une opinion spontanée, précise et soutenue; quelquefois il lui arrivait d'exprimer son contentement personnel sur un acte ou une pièce que lui envoyait un ministre ou un ombassadeur étranger; et le lendemain, si l'Empereur désapprouvait cette pièce, il écrivoit une réprimande à celui dout il avait fait l'éloge la veille.

Il faliai voir toute l'importance que pressi abra N. Auerd des les choses de la circ comme il avait vu les grands seigneurs de l'aucien regime proiger les letters, il diagniai excepte sa bien-veillance à ceux qui adorsien l'Immensité de son experis. Ses salous alteins pléns d'une fout incommensurable; as politeses incontextes finisait tonière vous, de temps à autre, une de ces phrases d'encouragement de haut en loss, on une protection de la commensurable production de la commensurable de la commensura

benette, il pastali tonjuner saus qu'un pul l'intercompre; il ficiali (que di finence pune d'être pas devine, jenètre; homotie homme au recle, sinètre, reclevone, l'Emperce avail lién paire às confiance. Dans ce vaste territoire composé d'éténuents si logarers, qu'un appeali l'impuir français, M. Maret daignait accorder sa protection, le patrousque antique, à certainer villes, aux princes mêmes d'àllemagne; et pour pris de tous ces services, il fuiderent du titre quoyarers de confiances, après devent du titre quoyarers de confiances, par fortune mercelleuse de Bomparte, la fiu de aspriede de vidence, de biarcerie et d'assemion.

Dans le mois d'avril (811, M. Maret échangea la scerétairerie d'État pour le département des relations extérieures, et il faut signalee cette modifieation parce qu'elle compte dans les phases de la période impériale. Napoléon s'était séparé presque violenment, des l'année 1808, des deux seuls homanes d'État capables de le conseiller dans des proportions sérieuses, larges, indépendantes (têtes politiques considérables), M. de Talleyeand et Fouché. Après eux étaient venus les hommes modérés, tels que MM. de Champagny , de Caulaincourt, de Varbonne, qui, à travers les formes d'une politesse exquise, gardaient une certaine franchise de paroles, en souvenie de l'esprit gentilhomme; ils obéissaient au souverain, mais ils disaient la vérité. L'Empereur avait hâte d'entrer dans une période d'illusion, dans un temps d'avengle folie. A ectte nouvelle époque de l'Empire, il ne fallait pas voir les choses telles qu'elles étaient, mais telles que Napoléon voutait qu'elles fussent. En 1811, à la veille de la campagne de Moscou, il fallait eroire aux merveilles, ecoire que les Russes étaient de mauvais soldats, que la Suède allait se joindre à la France dans une campagne pour le système continental; que la Turquie se tournerait contre la Russie; que l'Angleterre était ruigée, à la veille d'une banqueroute, qu'elle n'avait plus ni matelots, ni vaisseaux à mettre eu mer ; que le peuple espaguol était sans énergie, sans esprit de réaction contre nous, et l'Allemagne sans geiefs : trop benreuse de recevoir des eoups de eravaelre des officiers français, tout entière elle seconderait Sa Majesté l'Empereur et roi : que la Prusse et l'Auteiche étaient pleinement satisfaites de servir, de seintiller autour de l'astre de Napoléon; qu'on pouvait détenir captif le pape sans alarmer les catholiques, déclarer Rome réunie à l'Empire comme la souspréfecture de Carpentras ; qu'en un mot on pouvait lever 500,000 conscrits chaque année, sans beiser le cœur des mères de famille, sans exeiter un murniure, saus amenee l'épuisement de l'Empire. Il fallait ecoire tout cela, sous peine d'être traité de niais et l'idéologue, et M. Marcet était l'homme le plus admissiblement propre à se faire ces illusions, à se plonger dans cette épopée, à vivre dans cet état léthargique. On voit immédiatement ce caractère se révêler lors de la fatale campagne de Russie.

Dans la première période de cette fabuleuse expédition (d'avril à juillet 1812), M. Maret alors en Alleniagne, avant son départ pour Wilna, daigne aceucillir à son lever les princes sonverains ; à peine accorde-t-il le pas aux rois de Bavière et de Saxe! Il se fait le reflet de son mattre ; moins colère, moins emporté, mois aussi impératif. Il s'occupe des choses les plus fatiles, et il néglige les affaires sérienses; il sourit aux poêtes qui le flattent, il passe des heures à papillouner avec les femmes dont il aime la causerie, taudis que les princes et les diplomates se morfondent dans ses autichambres; il est à la fois diplonate, chef d'aemée, directeue des vivres , des subsistances; il écrit , il correspond avec les généraux chefs de corps, il donne des ordres à tort et à travers; quand l'Empereue s'enfonce dans le cour de la Russie, M. Maret reste à Wilna avec le corps diplomatique que Napoléon mène à sa suite. Il accepte la mission d'organiser la Pologne, de la mettre à cheval; en un mot, d'insurger les populations slaves contre les Russes, Pour rela. l'idée révolutionnaire revient au cour de M. Maret. Les principes de 1792 se retrouveut dans chacun de ses actes ; il préside et gourmande la diète; il veut que la Pologne se lève en masse. comme au temps des Jagellons; en attendant, il fait des réquisitions exorbitantes, il veut trouver des chevaux là où il n'y en a pas, des vivres dans les provinces ravagées. De ses immenses efforts M. Maret se repose en faisant jouer la comédie; prince souverain à Wilna, avec une cour et des vassaux, il organise un théâtre; et tandis que commence l'épouvantable retraite, on chaute le «audeville, on danse des ballets, et le ministre multiplie ses invitations au corps diplomatique pour les plus brillantes soirées. Plus tard il donna pour excuse à cet aveuglement qu'il avait voulu dissimuler les mallieurs de la retraite : est-ce qu'il s'imaginait que ce corps diplomatique n'était pes mieux informé que lui-même, et jour par jour, des pertes affreuses de l'armée française et des calamités de eette campagne? A qui ecoyait-il donner le change, lorsque le eanon des Russes se faisait entendre par chaque côté de la Pologne, et que Varsovie même était menacée?

Le réveil de M. Maret fut bien triste; il quitte Wilna en fugitif, passe à Berlin où il se laisse tromper en enfant sur les desseins de la Prusse; il visite l'Allemagne, Paisible comme par le usssé. le voils sous le charme des mêmes illusions; installé de ausure dans le chinist de l'Empereur, entouré des plus étranges mensonges, c'est lui qui redigie les articles pour les Joarnaus, ou qui éérit avec une maireit étalismine : La cumpagn de Moceau su find et un événement heureur; d'êle à fait connaître les amis et les ememis; la France n'a junisité déplus contients, plus proprées qu'essive pour et que 200,000 hommes persius? Na-pouleur voi un éponem se tout éponem persius? Na-pouleur voi un éponem : l'Enispages enc coupier; propier : l'Enispages enc coupier; pruse n'Autriche ne se séparent de notre allamen (1)1 s' Comme tout et set virus et juste?

C'est pourtant avec ces illusions qu'on commence la campagne de 1813. La Prusse a pris en main la noble causo de l'Allemagne; l'Autriche est à la veille de passer dans la coalition européenne : M. de Narbouue l'annonce dans ses dépêches, et M. Maret ne veut pas le croire ; il fait des manifestes, rédige des proclamations railleuses, insultantes, et il s'est tellement compromis avec l'Europe et l'idée do la paix, que la première chose que demande le prince de Metternich, c'est de ne pas traiter avec le ministre des affaires étrangères qui a tenu l'étrange cour de Wilna. « Parce que, répète-t-il , M. Maret n'a pas le sens suffisant de la situation nouvelle; il déplatt aux hommes d'État par son passé de souveraineté impérative ; la tendance de l'avenir est en dehors de lui-nième. » Au congrés de Prague done, M. Maret reste tout à fait en dehors; le prince de Metternieh persiste à l'éloigner, parce que l'Allemagne lui garde rancune, et qu'il le considère comme le partisan de la puissance impériale sans limites, et le flatteur des instincts secrets de Napoléon pour la guerre et les conquêtes.

Depnision publique, móme en France, ésti soutevée coutre lui y die hommes de grande importance , etés que N. de l'alleyrand ou tandaineur, totore e etés que N. de l'alleyrand ou tandaineur, totore de la companie de la companie de la companie de réusers. A tort ou à raison, on disait que les propositions de Prague avaine tére-préce parsuite de sex coastells et foraque entin de nouveaux nuipressiré que le rôle de M. Marcé ésti fain, et qu'il fallait dans les aégociations de la pais autre chose que la flatterie et la soumision absoluée je portefenille fui alors donné à 31. de Caudaineour (2), saitent à l'Europe, Drutfois, la condaine du matter saitent à l'Europe, Drutfois, la condaine du matter resta tonjours à M. Maret; et pourquoi cela? Creaque, nême dans ses malheurs, Napoléon aimai lá trouver l'obéissance la plus absolue, et que, dans les négociations étranges de Châtilion, en 1814, Apoléon donnair incessamment des mêres, des contre-ordres, et qu'il avait besoin d'un dévouement aveugle pour les exécutes.

lei done se présente la question que j'ai déjà examinée dans d'autres livres : à savoir si Napoléon acecpta les conditions humiliantes proposées par les alliés dans le congrés de Châtillon, conditions bien plus abaissées que eelles qui furent imposées aux Bourbons; la correspondance de M. Maret m'en fournit la preuve incontestée, Voici dans quel piège les amis de la renominée de Napo-Icon se sont pris sur ee point historique. Il fut un temps où M. Maret voulait prouver, pour l'explication de sa vie politique, qu'il n'avait pas conseillé la guerre; qu'à l'époque du congrès de Châtillou il s'était montré modéré, conciliant, desireux de la paix; et, à cet effet, il reproduisit les lettres qu'il avait lui-même écrites au plénipotentiaire français, M. de Caulaincourt, sous la dictée de Napoléon. Du 23 février au 19 mars, Bonaparte donnait carte blanche à M. de Caulaincourt pour accepter les conditions des alliés, pièces capitales qui restent maintenant dans le domaine de la grande histoire, toutes les fois qu'elle se détachera des fantasmagories du Cirque olympique. L'Empire pesait alors autant à l'Europe qu'à la nation française : il tomba aux applaudissements de tous. L'houneur de M. Maret fut sa lidélité à Napoléon malheureux et proscrit; ministre loyal, il assista aux adieux de Fontainebleau, et à eet honorable sentiment de tidélité venait se joindre sans doute la triste certitude pour lui qu'il n'avait d'autre place désormais qu'à côté de celui qu'il avait si noblement servi.

A tort ou à raison, pour le salon de M. de Talleyrand, M. Maret était l'expression personnifiée d'un système d'incapacité remuante; on disait que, par ses adorations de chaque jour, il avait aveuglé la fortune de l'Empereur; et, sous ectte impression universelle, M. Maret ne pouvait espérer ni obtenir une situatiou dans le gouvernement nouveau. Aussi, sous la première restauration, il se place dans l'attitude d'un mécontent; ses salous deviennent le centre, non-seulement d'une opposition permise, mais encore d'un complot qui avait ses ramifications à l'tle d'Elbe. Les réunions de MM. Maret, Regnauld de Saint-Jeau-d'Angély, de madame Hanselin, sle la duchesse de Saint-Leu. devinrent lo centre de mille projets formés pour le retour de Napoléon; de la partent ces vieilles plaisanteries du Nain Jaune, les épigrammes

<sup>(1)</sup> Voyez les articles du Moniteur et les exposés au sénat.
(2) Fai développé l'histoire de ce mouvement diplomatique dans l'Europe zous le consulut et l'empire de Napoléon.

surannées de M. Harel, et les caricatures des éteignoirs; les émissaires surtout qui, comme M. Fleury de Chaboulon, s'enquièrent de toutes elioses et préparent tous les événements.

Lorsque le 20 mars éclata pour le malheur de la patrie, lorsque Napoléon ressaisit moins son sceptre impérial que l'épée du jacobinisme, moins son diadème que le bonnet rouge, M. Maret retrouva sa position de secrétaire d'État, la même qu'il avait quittée avec la fortune de Napoléon. Cependant, il ne fallait pas se le dissimuler : la position n'était pas la même et les sentiments identiques, M. Marct l'avait si bien compris, qu'il ne se lia que conditionnellement, et avec restriction, à la nouvelle fortune de l'Empereur. A cette époque, le vicil homme de 1793 était revenu; je rappelle que le commencement de la vie de M. Maret s'était mélé à la Révolution française, aux projets d'une fraction des assemblées; et cette éducation première, M. Maret ne l'avait pas oubliée. En 1815, il s'était donc fait dans son esprit un mélange de révolution et de bonapartisme; ce qui enlevait toute la force morale à la position nouvelle de l'Empereur; il lui fallait une dictature et on lui donnaît un pouvoir mitigé, restreint dans tontes ses bases. A partir de ce moment, ce ne sont que remontrances, obstacles à Napoléon; M. Maret lui-même, autrefois silencieux et dévoué, met sou veto à beaucoun de choses du gouvernement ; et, ici, je me hate de rendre honimage à son esprit, à ses facultés, à son cœur : les obstacles qu'il opposa furent dictés constamment par un esprit de modération, de tempérance, de justice. Il empécha bien des violences lors de la capitulation du duc d'Angoulème au Pont-Saint-Esprit; il adoucit les réactions impériales que Napoléou voulut plus d'une fois déchatner contre MM, de Talleyrand, de Vitrolles, de Dalberg. Il v avait dans les Cent-Jours, au sein des plus ardents bonapartistes, une erainte de représailles si grande qu'ils devenaient timides et modérés, malgre eux-mêmes et leur tempérament; on n'osait pas se hasarder dans la force, prendre la responsabilité terrible des actes et des événements ; chaeun disait : « Oue fera-t-on de nons si les Bourbons reviennent? » En un mot, souvent on était juste, parce qu'on avait peur de se compromettre. Ce système de timidité ne sauve pas les eauses : quand on a crainte de contenir ou de réprimer un parti vaincu, c'est qu'on est faible.

M. Mared suivit l'Empereur à Waterloo, et il manqua d'être pris avec les bagages et les voitures. A la liu de cette vie impériale, à l'aspect de cette seconde chute, M. Maret ne demeura pas avec cette fidélité honorable dont il avait fait preuve lors de la première restauration; il devint même l'acent aetif d'un mouvement dont il peut être curieux de parler. Je répète qu'à l'origine de sa vie, M. Maret avait appartenu au parti de M. le due d'Orléans; il était lié avec toute sa maison et spécialement avec la princesse Adelaide. Dans les t'ent-Jours, cette opiuion qui avait ponr ebefs Fouché, MM. de Valence, Lameth, Flaugergues, Sébastiani, avait déià examiné la question de savoir s'il ne serait pas possible de substituer à la dietature impériale et à la restauration de Louis XVIII l'idée de 1688, déià soumise secrétorient aux alliés dans le congrés de Vienne, M. Maret était au fond du cœur dévoué à cette filée, il y trouvait des éléments de succès et des garanties pour tous. A regret il s'était rattaché au second retour de Bonaparte, de sorte qu'anrès Waterloo il fit des démarches actives nour le trionphe de la combinaison orléaniste, qui avait alors peu de chanecs. Dans son opinion, la dynastie impériale était perduc, il fallait se réunir à la monarchie de 1688. Les causes qui l'empéchérent de triompher furent surtout le respect scrupuleux d'un prince éminent qui ne voulait rien tramer, rien conduire contre le principe héréditaire en vertu duquel régnajent ses atnés; il attendait les nécessités, les circonstances qui créent des devoirs impérieux ; il voulait être nn monarque providentiel et non point un pouvoir improvisé par une conspiration. M. Maret se trouva sons les coups de la Restauration de 1815, et il fut porté sur la liste du 21 juillet, dressée par Fouché. Il quitta donc la France pour la Suisse, où il fut presque enlevé par un parti ennemi. A ectte époque de résetion, l'Europe gardait un amer souvenir de ceux qui l'avaient si longtemps opprimée; M. de Metternieb, toujours d'une grande convenance pour les hantes fortunes tombées, lui donna un asile en Autriche; il vint habiter Lintz, pais Gratz, comme Fouché habitait Prague, la eité sileneieuse qui vit plus tard des proserits plus illustres.

M. Maret y fut l'objet d'attentions polies et de quelque surveillance, parce qu'il avait été un des acteurs dans les Cent-Jours. Pour la seconde fois, il était ainsi à la discrétion de l'Autriche; mais la modération, la tempérance de M. de Metternich atténuèrent tout ce que cette position avait de triste et de malheureux. Le cuite des belies-lettres devint la consulation de ces temps d'épreuves, qui cessérent en 1820. M. Maret revint en France sous la tolérance générale de la maison de Bourbon. Il y véeut ignoré et constamment en debors de tout complot; tel était même son goût pour le pouvoir, sou judicible attrait pour l'esprit de cour, que dans les derniers temps de la Restauration on le voyait ebaque dimanche aux Tuilcries pour rendre ses devoirs respectueux au noble roi Charles X; seul

de tous, M. Maret avait conservé la coiffure à ailes : de pigeon. l'habit habillé de l'ancien régime ; il se placait dans l'embrasure d'une croisée, exposé le plus possible aux regards du roi, afin d'obtenir un sourire, une parole, et Charles X lui accordait trésaffectueusement ce que le courtisan semblait appeler. A l'époque où la situation devint très-difficile, où la tutte s'engagea vivace entre le pouvoir roval et les factions, le parti des coups d'État voulait placer sa confiance pour l'exécution des mesures violentes dans les débris du système impérial, et alors furent consultés simultanément le général Savary, M. Maret, et quelques ebefs de l'armée. On a beaucoup accusé M. Maret de la rédaction d'un mémoire qu'il présenta à Charles X afin de préparer ces coups d'État ; j'ai lu ce mémoire (1), et en vérité je ne sais si l'on peut accuser un esprit de eette trempe si molle, si simple, d'avoir révé des coups d'État. Ce mémoire est l'écrit le plus vague, le plus médiocre, j'ai presque dit le plus innocent ; il n'y a nulle pensée d'énergie, nulle élévatiou d'idées dans la direction gouvernementale. Ouc conseille M. Maret au roi Charles X? De choisir des hommes sans antécédents, des esprits nouveaux qui pourront satisfaire les griefs de l'opinion publique : était-ce là le moyen de sortir d'une grande crise publique et de cette lutte vivace dans le parlement? Je crois qu'en dehors de Napoléon et du génie inné de l'armée, cette école impériale était bien vulgaire : peut-être aussi faut-il dire qu'elle était dépaysée au milieu des nouvelles formes et des nouvelles idées de la société depuis la Restauration.

Quand la Révolution de juillet éclate, M. Maret se trouve dans une situation très-favorable : une face tournée vers l'Empire, l'autre vers la Constituante ; sa vie appartenait aux deux partis dont la fusion avait préparé le triomphe du drapeau tricolore, et par-dessus tout il avait eu des rapports avec la maison d'Orléans. Il fut porté par M. Casimir Périer sur la liste de la chambre des pairs. Consulté plusieurs fois sur la situation . M. Marct répondit par des non-sens ou de vieilles formules ; il aimait surtout à procéder par autithèse, et par exemple il donna le conseil à M. Périer de faire la restauration de la Révolution de juillet; l'axiome lui paraissait si joli qu'il le répétait à toute phrase, et c'était sans doute pour lui donner un sens que M. Maret soutint avee vivaeité la proposition d'abroger la loi du solennel anniversaire pour l'expiation du meurtre de Louis XVI. M. Maret voulait-il ainsi restaurer toutes les révolutions? Il avait sollicité les applaudissements de la gauche, avec l'abo-

(1) Il en fut publié un fragment en novembre 1850.

lition du deuil du 21 janvier; il les mérita une foisencore en demandant la suppression des majorals, lui pourtant qui sous l'Empire les avait défendus par de si admirables motifs; il rechercha les menue applaudissencius de la presse dans les procés politiques; il vota toujours contre l'esprit de la maiorité.

C'est par ees aetes qu'il prépara son étrange présidence du conseil du 10 novembre 1834; singulière combinaison, avortée à sa naissance, et en laquelle pourtant M. Maret avait une foi aveugle. Son programme se résuma toujours dans l'antithèse incessamment répétée : « Il faut restaurer la Révolution de juillet, » sorte d'impertinence jetée à la royauté, aux chambres, aux tribunaux, en un mot à tous les pouvoirs qui avaient si courageusement eombattu les mauvaises tendances de la Révolution; c'était dire qu'on u'avait rien vu, rien compris avant le ministère nouveau. Lette splendide combinaison tomba quatre fours après sa formation, par nullité, par impuissance, et M. Maret vint se rasseoir à la chambre des pairs , toujours sur les bancs de la gauche, en opposition avec le système conservateur. M. Maret ne voulut point juger sur pièces les accusés d'avril qui troublaient l'audience, s'associant ainsi aux plus grandes faihlesses d'une fraction de la pairie, oubliant que le premier devoir d'un gouvernement, c'est d'assurer la répression des troubles publics. La mort vint saisir M. Maret dans cette phase nouvelle de sa vic. le 16 mai 1839.

Gette vie embrasse trois périodes, ou pour mieux dire, elle exprime trois systèmes et le résigne à trois situations : la première, qui commence dans relations de la première, qui commence dans et le relation par une tritte captivité aux mains de l'Astriche; la deuxième, la plus helle, en tralache à la recommande d'Astriche; la deuxième, la plus helle, en talache à la recommande de l'Astriche; la deuxième, la plus helle, de l'actriche de l'actriche; la grande de l'actriche de l'actriche; la grande dire à l'houeneur de M. Marct qu'il ser l'intendementable, mais sons cette supériorité d'esprit qui distingue l'école bientite disparcée de l'actriche dans l'exal, se continue dans l'exal dans l'exal, se continue dans l'exal da

après la Revolution de juillet.

M. March nei done jamais, seton moi, l'homme
d'une politique ferme et personnelle, d'une idée
spontanée, d'un système particulier; il re ploya
aux circonstances, adora la libreté, l'égalité, le
pouvair si tendu de Napoléon; il fut le courtian
des thoses honnes on mauraises, ées idées grander
on petites; mais, je le répête, il fut toujours courtians, et avec ette tendance, un homme d'hommers.

de bienveillance et d'une probité incontestée, qui passa à travers les phases d'une grande fortune sans penser à la sienue. Cette partie élevée de son caractère cest trop rare pour n'être point aujourd'hui surfout remarquée.

### VII

### LE COMTE D'ABERDEEN.

De tous les diplomates dont le nom se voit encore en première ligne dans les transactions européennes des temps modernes, après le prince de Metternich. le plus ancien évidemment est lord George Gordon, comte d'Aberdeen (1). Et je ne parle pointici de ces futiles transactions qui marquent le commencement de toutes les carrières diplomatiques, car il faut une origine et un développement à toutes les existences; tel homme d'État aujourd'hni puissant a commencé par être simple conseiller d'ambassade, Lord Aberdeen n'a pas cu ce début lent et progressif. Dès la fin de 1813, e'est-à-dire il y a déjà trente-cinq ans, on le voit ambassadeur d'Angleterreà Vienne, et depuis cette époque il a conservé toujours une haute position dans la politique de son pays.

En Faunce, nous ne comprenon pas ces longues cuistences. No hommes d'Est durent is peu, et di l'ern fait une consommation si grande il l'ern fait une consommation si grande l'est consommation si grande l'est consommation de noter orange politique; permitre condition de noter orange politique; permitre condition de noter orange politique; permitre condition longues afficires sectio forment les hommes. Independament de ce qu'elles domnets aux certains pendament de ce qu'elles domnets aux certains entre conserve, et de l'est conserve de l'est politique de l'est

Le comte d'Aberdeen est de la grande race écossaise des Gordon , à laquelle appartenait la mère de lord Byron, et dont lui-même est si fier. Les Gordon , qui ont fourni des savants de premier ordre, des marins habiles et renommes en Écosse, sont une des seite familles de pairie reconnues par

(1) Il porte le nom écossais de Haddo Methlic Tarvis et Kellie, vicomte de Formarine. la constitution anglaise. C'est direassez que le jeune comte d'Aberdeen recut cette éducation aristocratique qui prépare les esprits d'élite pour la parole et les affaires. Il fut élevé au collège traditionnel de Barrow ; il est fastidicux de répéter les mêmes phrases sur la tendance de ces études que Byrou nous a fait connattre. Il avait quinze aus lorsque la guerre éclata contre la France; et, dans l'examen des faits contemporains, il prit, comme toute l'école tory , une profondo baine de la révolution française : il se placa done au milieu des plus ardents amis de la guerre, à l'école de l'itt et de Castlereagh; grande école qui prépara les hautes destinées de l'Angleterre. Après quelques missions sans importance , le comte d'Aberdeen fut désigné d'un seul bond, à trente-deux ans, pour une négociation spéciale à Vienno. Il faut voir à quello époque importante de la grande histoire européenue.

La campagne de Moscou venait de s'achever, si fatale pour l'empereur Napoléon ; la Prusse pénétrée de l'esprit allemand, alors si exalté, s'était pronoucée déjà contre la Franco, et le roi Frédéric-Guillaume entrait pleinement dans la coalition. Il était important pour l'Angleterre de savoir ce qu'allait faire l'Autriche, placée dans une situation presque semblable. La question était sérieuse, surtout parce qu'il fallait renverser l'alliance de famille et d'intérêt qui semblait unir les deux dynasties depuis le mariage do l'archiduchesse Marie-Louise avec Napoleon. Les torrs n'avaient jamais cessé d'avoir des rapports avec la cour do Vienne, même au temps de la plus intime alliance de François II et de Napoléon; les torys, parti immense, aristocratique, étaient d'intelligence, comme par un fluide électrique, avec toutes les cours européennes, et alors même que les gouvernements étaient forcés de subir la loi suprême de Napoléon, les torys n'en exerçaient pas moins une sorte de police générale sur tous les cabinets de l'Europe; ils en connaissaient la force , la faiblesse , les passions et les intérêts. On l'avait vu à l'étersbourg, à Berlin, où des traités de subsides venaient d'être conclus, et cette même influence se révélait jusqu'à la cour de Vienne.

A Londres, on vensit d'apprendre les hésitations, les doutes de N. de Metiernich, que le chancelier exagérait peut-étre, sfin d'élever l'importance des services que l'Autriche poussi reutire à la coalitation, et dont élle demandernit récompeuse après la victoire. Allai-cile enfin se promoner pur ou contre Napoléon 7 question si capitale qu'elle devait nécessairement curerer son influence sur les destinées du monde. Le fuit donc pour étudier le véri-table servit de l'Autriche, et dans de déterminer du

prince de Metternich à se jeter dans les intérêts de l'Europe, que le cointe d'Aberdeen fut désigné pour une mission spéciale à Vienne.

Gette mission derait se motiver d'abord sur une dire de subsider considérables; l'Autriche avait lescoin d'argent; l'Angleierer lui en proposa par lescoin d'argent; l'Angleierer lui en proposa par les de la comment de la commentation de la c

On comprend toute l'importance d'une telle mission pour le comte d'Aberdeen, qui avait alors à peine trente-trois ans. Le jeune tory apporta un zéle, une dextérité incontestables, dont lord Castlereagh lui sut nn gré infini, car il agit avec adresse sur la question politique et financière. Sa correspondance est remarquable, non-sculement sous le point de vue des affaires et l'appréciation de l'esprit général de l'Allemagne, mais eucore comme résumé d'observations militaires : « L'empereur François II lui paratt fort indifférent au parti de la guerre; M. de Metternich est le temporisateur, comme toujours; mais, selon lord Aberdeen, il y a un mobile qui agira malgré toutes choses et dominera tous les faits : c'est l'esprit, la tendance, la colère du peuple allemand. Ce peuple est justement indigné de la domination française; prét à se soulever, il forcera la main à ses gouvernants s'ils ne se mettent à sa tête; désormais aueune digue ne pourra lui être opposée : l'astuce et la faiblesse de Napoléon lui sont connnes; il veut en finir avec le despotisme militaire. Ainsi c'est moins la corruption dans les cours qu'il faut savoriser par les subsides, que l'esprit allemand qu'il faut servir par une action habile, continue, enthousiaste. » C'est en se pénétrant avec profondeur de cette pensée que le comte d'Aberdeen agit auprès du prince de Metternich ; il le presse et le détermine pour ainsi dire à une résolution que l'Aliemagne prendra sans lui , s'il ne veut pas la suivre. Chaque fois qu'il est question d'un traité, toujours le comte d'Aberdeen, ambassadeur d'Angleterre, parait dans les actes pour la fixation des contingents et des subsides.

A cette époque, dans la diplomatie, il fallait

(1) Rien n'est plus curieux à consulter que les correspondances du duc de Wellington et de lord Londouderry; on peut réunir trois conditions : la science militaire, les habitudes financieres, l'esprit negociateur, 1º La science militaire, parce que, la plupart du temps, e'était en pleine campagne, sous les tentes, à côté des canons et des tambours, après avoir étudié la stratégie des généraux alliés, qu'il fallait négocier ou apposer le seel à un traité (1), 2° Les habitudes financières, parce que l'Angleterre, si puissante par ses ressonrees d'argent, allait, la bourse à la main, offrir partout des subsides, et qu'il fallait ainsi calculer les changes et les intérêts, stipuler le mode de payement en écus, en marchandises manufacturées ; assurer des conventions commerciales, le dernice mot des Anglais. Un traité de subsides était alors presque toujours accompagné d'une stipulation spéciale, qui ouvrait les ports des nations à l'industrie et à la marine britanniques, de manière à compenser hicutôt, par les bénéfices, ces sacrifices qu'on s'était imposés; presque toujours le change demeura favorable à l'Angleterre. 3º L'esprit négociateur; il fallait possèder à un haut degré la dextérité, la ruse, la connaissance des hommes; et, à ectte époque, le comte d'Aherdeen, icune, actif, passait pour une des têtes les plus babiles, les plus complètes de la diplomatie.

Ce fut comme envoyé de la Grande-Bretagne que le icone tory assista aux conférences de Toplitz, si décisives dans l'histoire de ce temps ; il ne s'agissait pas seulement de préparer et do seconder les forces de la campagne contre Napoléon, mais encore de régler les diverses parts que chacune des puissances garderait, après la vietoire obtenue sur Bonaparte. Ce n'étaient certes que des éventualités, puisque le lion était debout encore; mais il n'était pas sans difficultés d'amener l'Autriche, la Russie, la Prusse et la Suède à régler d'avance les bases d'un traité de frontières et de prépondérance, après les grands faits qui avaient bouleversé les rapports de l'Europe; en outre, il fallait lixer les contingents militaires, régler les subsides. Dans ees circonstances, les torys toujours généreux, parce qu'ils avaient avant tout le but espital d'eu finir avec Napoléon, avaient presque donné carte blanche au comte d'Aberdeen.

Ces transactions de 1815 et de 1814, qui remaient FEurope, sont giçaniseques quand on les compare aux petits traités accidentels de l'époque attuelle e elles font agir, mouvoir le monde artuelle et elles décident de la paix ou de la guerre universelle. Des cette époque, le connée d'Aberdeen ne qui plus le plus le quartier général où se tronvent les souverains en personne pour suivre la guerre; il est ac-

y voir la triple action du gouvernement anglais comme direction militaire, financière et diplomatique. erédité auprès de leurs personnes à peu près au même titre que sir Charles Stewart (lord Londonderry) et le visomte Catheart.

La correspondance de ces trois agents supérieurs, aussi bien militaire que diplomatique, suit toutes les phases des événements, et lorsque le calme revient un peu, lorsque la victoire est assurée à la coalition, le comte d'Aberdeen recoit le titre fixe et plus régulier d'ambassadeur extraordinaire près la cour de Vienne. C'est en cette qualité qu'il intervient en son nom dans les traités habiles qui font passer Murat des intérêts de Nanoléou dans ceux de l'Europe armée, étrange oubli au cour de Josehim, je ne dis pas seulement de la reconnaissance, mais de l'instinct politique. Le comte d'Aberdeen ne calcule rien pour obtenir un adhérent de plus à la coalition contre Bonaparte : jei, afin de complaire au prince de Metternich, il s'engage même au delà des instruetions précises de son gouvernement et des prévoyances de l'avenir. Ce fut en effet une question très-délicate, soulevée dans le parlement en 1814. que celle de savoir si les traités avec Murat seraient maintenus ou si les Bourbons de Naples seraient restaurés (1). Le congrès de Vienne décida la question contre Murat, et il fallut presque recourir à un suhterfuge pour désavouer, en plein parlement, les actes signés par le coınte d'Aberdeen avec la cour de Naples. Son rang à Vienne, sa qualité d'ambossadeur d'Angleterre, lui donnérent une importauce considérable dans les événements de 1813 ; le comte d'Aberdeen, même tout jeune, était plutot pn esprit solide qu'une imagination brillante; sa tournure, ses formes, n'avaient rien de ees traditions aristocratiques qui distinguent le corps diplomatique anglais, et qu'on rencontre au dernier point dans le vicomte Palmerston et le marquis de Normanby. Son influence venait surtout de la fermeté de son esprit, d'une ténneité d'idées que lord Castlereagh appréciait heaucoup, et de l'activité féconde qu'il avait déployée depuis 1812; on le voit en effet assister à tous les traités, à toutes les transactions qui se préparent ; le prince de Metternich invoque son témoignage chaque fois qu'il vent rappeler et constater l'opinion de l'Angleterre en présence des plénipotentiaires de Napoléon.

Lorque N. de Sint-Aignan à Francfort fut admis à écouter le dernier mot de l'Europe sur les conditions imposées à Napoléon, le comte d'Aberdene fésti présent, et donns son avis comme l'image de lord Csaltecaph; chaque fois done que le chef du ministèrevient sur le continent, le conné d'Aberdent s'efface : il ne se présente plus que dans lea négociations secondaires, dans ce que J'appellerai les apparenees d'affaires destinées à masquer les desseins défauits, et ce ne fut réellement qu'une apparence colorée que ce congrès de Chittlion, qui aboutit à une raptare défauitire et au traité militaire de Chaumon. Le traité îns le contingents et les subsides dans le cas d'une guerre prolongée avec la France; le conte d'âberden y représents l'Angléerre, et lord Castleragh, alors sur le continent, b'' intervint en nom que out le raitiféer.

Après les événements considérables de 1814, du rant la longue administration de lord Castlereagh (l'homme d'État éminent), le comte d'Aberdeen ne tint que la seconde ligne diploniatique, s'associant avec fermeté à ce système répressif, que les torvs alors considéraient comme un grand moven de conservation pour l'Europe entière. Il vécut à Londres, tout occupé de sciences, de fantaisies vovageuses, et il fant rappeler ici une circonstance qui entra plus dans le cercle de la vie littéraire que dans la carrière politique de lord Aberdeen, Jeune homme, il avait fait le voyage de la Grèce antique ; comme tous les Auglais de distinction, oiscaux mélancoliques, il avait visité les ruines et s'était assis sur les débris du Parthénon de Minerve. A son retour dans sa patrie, le comte d'Aberdeen fonda une société d'élite appelée le elub des Voyagenre athéniena; c'est dire qu'elle ue devait se composer que des touristes qui avaient visité Athènes, et parcourn la Grèce ancienne une fois au moins, Cette société avait obtenu uue grande popularité dans la patrie : ceux qui ont salué les riches manoirs de l'Angleterre ont pu reconnaître un gout généralisé pour les antiquités grecques et romaines qui ornent les parcs et les villas. Lord Elgin avait dépouillé le Parthénon et transporté à grands frais les ruines d'Athènes dans la Grande-Bretagne : de heaux vers de Byron dénoncérent ce pillage. L'institution fondée par le comte d'Aberdeen correspondait donc à cette mode, à ce goût de la société élegante; et, dans le loisir que lui laissaient les affaires, plus calme alors, le comte d'Aberdeen s'abandonnait à ce luxe élégant d'antiquités, qui allait jusqu'aux plus folies dépenses chez quelques puissants lords des trois royaumes.

ami sincère de l'art gree, c'est avec ess précoquations qu'il arait de s'occupe de l'émancipation des liellènes; il le fil froidement, sans oublies les traditions torge qui, toutre les fois qu'il àsgii des affaires du pays, se séparent de toute ces fansitaires. Sons M. Conning, le come d'Aberdeca fil mateu de l'apposition à cu système d'estraturement qu' pouvant le militaire à surefiler les traditions que pouvant le militaire à surefiler les raditions de l'apposition de l'article de l'article de l'article de proposition de l'article de l'a

<sup>(</sup>I) Mural avail négocié avec tout le monde.

net, le comte d'Aberdcen secepta le département des affaires étrangères, avec la ferme volonté d'y soutenir les intérêts et les opinions des torys, Longtemps ambassadeur à Vienne, le comte d'Aberdeen, d'aecord avec le prince de Metternich, n'envisageait pas la question grecque de la même facon que la Russie et la France; il savait hien qu'au point de vue russe, il s'agissait plus d'une question de prépondérance politique sur l'Orient que de sympathie et d'humanité pour les Hellènes. Les torvs avaient étudié les plans de Catherine II; le comte d'Aberdeen partagenit la politique du cabinet de Vienne sur la Gréce : mais. dans l'état des idées enthousiastes et chrétiennes du parti des saints et des méthodistes pour la délivrauce des Grees, le comte d'Aberdeen devait nécessairement s'associer à l'exécution fidéle du traité du 6 juillet 1827, qu'il voulait néanmoins réduire à des proportions véritablement européenues, sans blesser les intérêts de la Porte; car plus d'une fois elle avait recouru aux antiques rapports de la Grande-Bretagne.

Préoccupé de ces idées, le comte d'Aberdeen, le premier au parlement, jugea dans sou véritable sens la bataille de Navarin, que le due de Wellington après lui appela presque une catastrophe; cette bataille se donnait au profit de l'influence russe dans la Méditerrance. Aujourd'hui que les passions sont plus calmes, les esprits moius prévenus, et que l'histoire commence pour les événements contemporaius, on doit dire que le comte d'Aberdeen avait va juste et vrai. La destruction de la flotte ottomane portait un coup mortel à l'équilibre maritime des puissances dans la Méditerranée. Cétait le triomphe naval de la Russie contre la Porte, auquel la France et l'Angleterre avaient prêté la main avec asses d'étourderie. Le comte d'Aberdeen voulait bien, avec le monde chrétien, le triomphe paeifique de l'indépendance grecque, tout en maintenant la grandeur, la force, la prépondérance de Ja Porte Ottomane. « Du haut du Parthénon, disait toujours M. de Metternieh, les Russes ont les yeux fixés sur Constautinople. » En effet, la bataille de Navarin préludait à la campagne sur les Balkaus; néanmoins, le respect des traités, la serupuleuse obligation de remplir les engagements contractés par la convention du 6 juillet, firent de lord Aberdecu le plus fidèle et le plus empressé des signataires de tous les protocoles relatifs à l'organisation si difficile de la Grèce. Il intervint dans chacun de ces aetes, et contribua à ce passage de la présidenee de M. Capo d'Istrias à la création de la royauté en faveur de la dynastie de Bavière, avec d'autant plus d'empressement et de soin, que l'Angleterre, protectrice des tles Jouiennes, avait uu

puissant intérêt à ce que l'organisation de la Grèce ne l'ût pas faite de manière à compromettre les intérêts particuliers de son protectoral.

La politique du due de Wellington, à cette époque, s'était déjà modifiée, si on la compare aux principes purs et primitifs du torysme; son cabinet subissait l'influence de l'opinion. Il n'y avait en Angleterre qu'un scutiment fort unanime, c'est que rien ne pouvait enlever à la Grèce son caractère d'indépendance, pour elle désormais un fait glorieux, qu'elle avait acquis par une lutte persévérante. Ce principe d'indépendance une fois admis et organisé, les hommes d'État d'Angleterre proclamaient unanimement que l'existence de la Porte Ottomane était nécessaire à la balance générale de l'Europe; or , tout événement qui la diminuait ou l'altérait, était contraire à la politique générale. De la , cette épithète si grave de cutaatrophe, appliquée par la politique tory à la hataille de Navarin. Les feuilles libérales, toujours si mal inspirées, critiquèrent ces paroles avec amertumo comme une expression contraire à ces sentiments généreux qui armaient toute la chrétienté en faveur de la Grèce; mais la politique anglaise voyait bien au delà de cet horizon borné: eette flotte turque et égyptique, quoique relativement faible et impuissante, pouvait néanmoins servir d'auxiliaire dans une lutte méditerranéenne contre la Russie, ct ehaque force détruite de l'empiro ottoman jetait la Porte, comme par une inflexible fatalité, dans les mains du cabinet de Pétersbourg ; ce an'avant tout un homme d'État anglais devait empecher. Dans ee pays où les affaires se pratiquent récliement, les opinions et les sympathies ne viennent et ne se comptent qu'en secondo ligne.

C'est ce qu'on vit eneore dans la question du Portugal : le comte d'Aberdeeu se pronouca contre don Miguel, qui partageait ses principes politiques. Ce fut chez les torys le résultat de eette conviction profonde « que la royauté de don Miguel chereberait son appui naturel en France au détriment de l'Angleterre. » Et iei pour les hommes considérables, que l'esprit de parti ne préoccupe point, je pourrai poser ce principe : « que tout le mal, toutes les faiblesses de notre politique on France. par rapport à l'étranger surtout, ont toujours résulté de l'application puérile des idées libérales que nos gouvernements sont forces de subir. » Ainsi, quand lord Aberdeen soutenait la charte de don Pedro en Portugal, avec le trône do dona Maria, s'imagine-t-on que pour lui il s'agissait d'un principe libéral, d'une forme politique preférable? C'est qu'avec cette charte, cette royauté, l'Angleterre pouvait librement dominer à Lisbonne, assurer dans les plus larges proportions les intérêts de son commerce, en un mot, maintenir le Portugal en l'état de eolonie anglaise. Dès lors, que devait faire la France si elle avait suivi un système vraisuent national? Elle aurait du favoriser à Lisbonne la cause de don Miguel ; peu importaient le caractère abrupt, la valeur morale du prinee; la question n'était pas là. Jamais les États-Unis d'Amérique n'ont fait entrer en ligne de compte ou de prédilection le principe du gouvernement avec lequel ils traitent, pourvu que leurs droits soient satisfaits ou garantis; en diplomatie, ce sont les intérêts qui dominent généralement, et eela est si vrai, je le répète, que le comte d'Aberdeen, un des torvs les plus avancés, se tit l'ennemi acharué de don Miguel, expression du rovalisme absolu; qu'importe en Angleterre la satisfaction que donne la conformité des principes politiques? Don Miguel fut proscrit, parce que, prince éminemment national avec son type primitif, il pouvait réveiller le vieux parti portugais, préférer l'allianee française; et c'est ce que l'Angleterre

voulait empécher à tout prix. Cette politique des torvs se développa avec liberté sous le ministère du prinec de Polignae, et l'on a même aecusé le cabinet anglais d'avoir conseillé ou favorisé les ordonnances de juillet. Je m'explique, car on confond l'esprit des érénements et des hommes. A cette époque, le comte d'Aberdeen avait vu tomber avec quelque plaisir le ministère de M. de Martignac, et avec ce ministre surtout, M. le comte de la Ferronnays, trop dévoué à la politique de la Russie. Les crises intérieures de la France n'occupaient la politique anglaise qu'à ec point de vue. Ce qu'elle voulait, ce qu'elle souhaitait, e'était un rapprochement entre la France, l'Angleterre et l'Autriche dans la question d'Orient, pour empécher le développement immodéré des intérêts et de l'influence russes; et, dans des négoeiations de cette importanee, on s'occupait très-peu des formes plus ou moins constitutionnelles, L'Angleterre voyait dans M. de Polignac un ministre moins dévoué aux idées de l'empereur Nicolas que le comte de la Ferromays; il lui importait peu qu'il fit des coups d'État dont la valeur et la légalité ne seraient examinées que par rapport à la perturbation qu'ils pourraient amener en Europe.

Il y avait eu égilenient des explications, par un céanage de notes entre la France et l'Angleterre, sur le point eajural de la conquête d'Algret e eu út l'objet d'une correspondance partieulière entre le contie d'Aberdenent le prince de Poisiguac. L'ést même le trait caractéristique que j'ai signalé dans la politique des lorys, que cette préocetupation spéciale des intérés anglis (1), sans distinction de spéciale des intérés anglis (1), sans distinction de l'anglet de la contraction de la contraction de la contraction de préciale des intérés anglis (1), sans distinction de l'autre de la contraction de la contraction de préciale des intérés anglis (1), sans distinction de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de préciale des intérés anglis (1), sans distinction de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de préciale des intérés anglis (1), sans distinction de l'autre d'autre de l'autre d'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre d'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre d'autr parti et de couleur politique. A l'origine de la question d'Alger, le comte d'Aberdeeu parla d'abord un langage impératif et hautain. Avant que la mort eut ravi le noble doc de Laval, il fallait l'euteudre raconter les souveuirs de ses conférences au Foreign-Office, en juin 1830. Dans cette crise véritable de politique extérieure, il y eut, de la part du comte d'Aberdeen, des colères, des menaces, auxquelles il fut répondu avce une dignité parfaite, soit par le due de Laval, soit par le prince de Poligiae lui-suênie, qui se connaissait en matière de dignité. Ce sera l'éternel honnenr de la diplomatie sous la Restauration, que cette mesure extrême dans les affaires, ee ton de parfaite modération et de dignité, qui caractérisait nos rapports à l'extérieur : car la maison de Bourbon , à travers toutes ses vicissitudes, fut la plus noble, la plus française, la plus digne de commander à une nation si justement fière d'elle-même, de son histoire et de ses forces aetuelles,

Cette colére du conite d'Aberdeeu, à l'occasion d'Alger, ses explications acerbes, contribuèrent certainement à lui faire accepter les faits accomplis. Après la Révolution de 1850, les torvs agirent en véritables Anglais, et on ne peut pas leur en faire un reproche; ils voulurent retirer de eette catastrophe, qui brisait une vieille couronne, tout le profit dont elle était susceptible et toute l'influence active qu'elle pouvait donner à l'Angleterre; les torys purent done, saus crime, envisager les faiblesses, les difficultés que cause toujours un changement de pouvoir, après une révolution accomplie, Dans les événements de juillet, ils virent un abaissement nécessaire, une aonulation de la France pendant un certain laps d'aunées, auxquels ils applaudirent avec enthousia-me. Ce fut le comte d'Aberdeen qui reçut les premières communications diplomatiques du priuce de Talleyrand sur l'avénement du 9 août : et , avec le duc de Wellington, il reconnut, courrier par courrier, les faits accomplis à Paris , comme la suite et la conséquence d'une impérative nécessité. Dans les premières conférences qu'il eut avec M. de Talleyrand, le comte d'Aberdeen reprit, comme à leur point de départ, les questions agitées sous M. de l'olignac, en ce qui touche Alger, la Grèce, la Turquie. Comme de raison, le comte d'Aberdeen voulut tirer de son empressement à reconnattre le nouveau gouvernement tout le profit possible dans les intérêts innés de l'Angleterre, Le rôle de M. de Talleyrand dut être iei de temporiser, de promettre, d'engourdir toutes les impatiences de la presse et de la diplonuatie auglaises. Enfin, lorsque les menaces devin-

(1) Voir la notice sur le duc de Wellington.

rent trog grandes, les exigences trog irritées, le prince de Talley-rand crut essentiel de pércipier le mouvement qui substitus les shigs aux toys. Dans (Torging des choeses, les whigs, pais (torondies au de jaillet, dexient moint contrarier son gouvernment, au point de vour des principes; mais, en ce qui tonche les affaires sons la direction de lord "Dimerston, la ploinantie angleine desir exigente, capirieres. Le count d'Aberdeen se trouvs donc contrarieres et sons de la contrariere (con su ministère voile, ou le range de l'opposition su ministère voile.

Cette opposition habile et vigoureuse du torvsme compta trois chefs, empreints chacun d'un esprit différent : 1º le due de Wellington, qui, par les services réels rendus à l'Angleterre et sa vicille illustration, exerçait sur l'orgueil du pays un intmense prestige; 2º M. Peel, dont la science, l'application, le talent sont incontestés, qui groupait la classe moyenne autour des intérêts et ile l'aristoeratic anglaise; 3º le conitc d'Aberdeen, qui, par sa position particulière, ses souvenirs, ses traditions, parlait aux cabinets et aux hommes d'État de l'Europe. Il v a ceci de particulier, de spécial, comme types des torys, qu'alors meme qu'ils sont en dehors des affaires, et qu'ils demeurent étrangers à ce qu'on peut appeler la partie active du gouvernement, néamnoins, par leur influence, leurs communications avec l'Europe, ils savent, agissent, décident, dominent même les situations. Ainsi, pour ne parler que ile diplomatie, le comte d'Aberdeen, tout en n'étant plus au Foreign-Office, avait des agents, des relations dans tontes les cours, à Vienne, à Berlin, à Pétersbourg, quelquefois mieux renseignés que les ambassadeurs wbigs cux-mêmes, parec qu'au moyen de l'aristocratie, les torys pénétraient dans les secrets intimes des cours, dans les mobiles qui font agir les gouvernements ; sous l'empire de Napoléon, ils furent sonvent micux informés à Vienne que M. Otto, on le comte de Narbonne, après l'alliance, lorsque l'empereur François II n'avait plus rien à cacher au système français.

A cette première chaie des lorys sous la polifique des whigs en 1813, un changement qui mons fut favorable s'opéra dans l'esprit et les tendances de travalles s'apera dans l'esprit et les tendances de la comparable s'apera de la comparable de parable de la comparable de la comparable de capire de digunes, les torys s'en rapprechaisent aver plus d'intimide, moints par affection que par cettal; car a ce moment ils re révoltas us enir de la cettal; car a ce moment ils re révoltas us enir de la cettal (enremental que la paix et l'hilance avec la l'entit fermencats que la paix et l'hilance avec la l'Ennace ctaient une condition de londerer dels pro-

spériés mutuelle catre les deux pays. C'est donc ne s'emparant de cette pouputair française que le contre d'Aberdenn et M. Ped tenierent d'arrives plus aisément la la formation d'un nouve cubinet, plus aisément la la formation d'un nouve cubinet, le la contre de la contre del la contre de la contre de la contre del la contre de la contre del la contre del la contre de la contre del la contre del la contre de la contre del la c

Il se lit ainsi un retour étrange au eœur ile nos anciens ennemis; voici par quelles causes : les torys avaient formé jusqu'alors le parti qu'on appelait européen, c'est-à-dire celui qui s'était opposé avec le plus de fermeté aux conquêtes de la Révolution et de l'Empire, c'était sa destinée : mais depuis que M. Peel avait pris la direction de ce parti avec une certaine renommée, telle était la nature de cet esprit qu'il avait imprimé à son ancien parti une tendance en complète opposition avec les éléments historiques du torvsme; M. Peel s'était fait réformateur, actif, incessant; plus que les whigs, il avait marché en avant, il voulait rentrer aux affaires avec des projets de remaniement social jeté à la vieille Angleterre, et l'école du torysme en était done profondément affectée. Afin de ne pas contrarier cette impulsion nouvelle, le duc de Wellington et le cointe d'Aberdeen s'étaient presque placés sous la main de M. Peel, ils le laissaient agir ; comme la principale base, la force nécessaire de la combinaison l'ecl était l'alliance avec les conservateurs français, on voit le comte d'Aberdeen entrer pleinement dans cette idée : « qu'il faut faire le plus de concessions possible au principe de l'alliance française ; « la paix devint le symbole du torysme, à ce point que lord Palmerston put poursuivre de ses sarcasmes cette politique mitoyenne. lorsque les torys reprirent les affaires à la suite de la patiente tactique de M. Peel dans le parlement.

Producti Translamente de N. Guiter de Frantise, 'éculatifi une developpe l'alliance intime fondée sur l'estime matuelle entre les torys anglais et de conservatients français. Le carestére, l'espris, la tendance de N. Guitot, pisients au due de Welter préparent son ministére à l'altée d'un loyst concours. Le couste d'Aberdeen, ministre des affaires carrieres aux prenières néglectations du ministére extreme aux prenières néglectations du ministére retaire care prise programents sur le droit de visite.

Plus les questions deviennent difficiles et délicates, plus le ministre anglais se montre conciliant; le eomte d'Aberdeen, par exemple, qui avait déelaré en d'autres temps que l'occupation de l'Algérie par les Français était illégitime, et que dans l'avenir elle pourrait former un grave sujet de contestation, proclame tout hant, à dix années d'intervalle, que ee n'est plus là qu'une question accessoire, et que la possession a consacré le droit de la France. C'est encore ainsi, je le répète, que pour le droit de visite et pour les modifications que sollieite avec insistance M. Guizot, comme une force de popularité pour son cabinet, le comte d'Aberdeen se montre conciliant et facile; il a pris une grande estime ponr M. Guizot, durant son ambassade à Londres: il sait parfaitement que dans certaines situations parlementaires il faut de grands ménagements pour l'opinion même égarée, et que les ministres ne sont nas toujours libres d'agir selon le striet devoir. Je suis convaineu que si lord Palmerston avait été alors aux affaires, les complications auraient été inextricables et l'alliance brisée.

Après les discussions de 1811 et de 1812, le comte d'Aberdeen comprit parfaitement qu'il fallait souteuir le cabinet de M. Guizot dans cette lutte eontre l'opposition parlementaire qui aurait ramené les eboses et les hommes de 1840. Le comte d'Aberdeen avait même cette conviction profonde, que si l'opposition triomphait en France, c'en était fait du ministère tory en Angleterre, conviction qui créait eette condescendance, ce bon vouloir, cette mutualité de concours entre les deux administrations. Ce fut un spectacle unique et digne d'éloges dans l'histoire des deux nations si longtemps rivales. Et dans ee système nouveau le comte d'Aherdeen se trouva à peu près comme M. Peel, par rapport aux affaires extérieures il dut abdiquer ses antécédents. Ce ne fut donc plus le tory ferme et décide de l'école de lord Castlerengh, de 1812 à 1820, mais l'hommé d'État un peu timide qui fit presque toujours reculer l'Angleterre afin d'éviter les conflits et les hostilités. L'influence du système tempéré de M. Peel se faisait donc partout sentir; elle dénaturait la combition première du parti tory, qui est la fixité et la flerté traditionnelle; elle enlevait au ilue de Wellington et au comte d'Aberdeen l'aucienne et forte empreinte du parti Pitt, de sorte qu'on peut considérer comme une dégénération de ee parti le ministère qui dirigea les affaires publiques de l'Angleterre jusqu'au second avénement de lord Palmerston.

lei je vais et je dois parler au point de sue anglais, parce que les hommes d'État d'un pays doivent être jugés d'après les intérêts et les idées du peuple qu'ils gouvernent. Je déclare donc que le comte d'Aberdeen, dans son passage au ministère de 1843, fit pour la politique extérienre les mémes fautes que M. Peel pour les affaires de l'intérieur, e'est-à-dire qu'il changea la nature même de son parti, laissant à lord Palmerston l'héritage d'orgueil, de fierté nationale, qui semblait l'apanage exelusif de l'école de Pitt et de Castlereagh. Qui avait fait la gloire de cette école depuis la fin du xviire siècle? C'était le sentiment exagéré des forces de l'Angleterre, l'orgueil national qui ne s'arrétait devant auenn sacrifice, des millions de subsides jetés au monde pour le soutien et le déreloppement de la politique anglaise. Cétait avec cette exaltation de patriotisme que l'Angleterre avait lutté contre la République française et l'enpire de Napoléon. Et la belle époque de la vie du comte d'Aberdeen est ce temps où, jeune diplomate, il alloit sur le continent rattacher les tiens de l'Europe dans la terrible coalition, stipulant subsides, secours, pourvn que le hut fut atteint. Aujourd'hui, sous la tiède infinence de M. Peel, cette haute politique , le courte d'Aberdeen l'a abdiquée, soit par des motifs d'économie, soit par la crainte de troubler la paix enropéenne; sous leur dernier ministère, les torys procédaient par concessions infinies, laissant donc la force, la gloire et l'orgueil hritanniques à leurs adversaires les whigs; et lord Palmerston fut plus hautement dans la politique traditionnelle des torys, lors des événements de 1840, que ne l'a été le comte d'Aberdeen dans ses relations postérieures, si pleines de timidites, il'inquiétudes de la guerre, et d'une certaine passion d'économie qui signale la vieillesse des nations. Oui, le jeune et fort parti tory, saus Napoléon, avait des passions généreuses et prodigues : e'est parce qu'il ainmit l'Angleterre avec énergie, qu'il sacrifiait tout pour sa gloire, comme à une mattresse chérie; sans doute la France ne doit par murmurer de la politique calme du conste d'Aberileen, elle y a trouvé avantage et sécurité : le premier de tous est l'henreuse conservation de l'état de paix et d'alliance; il faut s'en applaudir. Mais js persiste à sontenir que dans la dernière époque de sa vie, le comte d'Aberdeen a profondément altéré, comme M. Peel, la grande politique de l'école de Pitt et de Castlereagh.

Aussi, chaque fois que des différents d'une un ture sérieux on que des intérés houtiles rélèvent fortement catre la France et l'Angleterre, il se fisi la paissance des torys, et cela parce qu'ils ne sont plus un parti historique, et qu'ils ont cessé d'envisager à un point de vue assez anglais, assez égaiste la situation géorèrale des affires. Les torys discjourd'hui veulent, appellent trop de ménagements dans leurs rapports avec la France; et il y a cela de particulier, que pour expliquer cette position, le eomte d'Aberdeen n'a ui les motifs de M. Peel, fils de la classe bourgeoise, ni les motifs du due de Wellington, qui a acquis assez de gloire pour se permettre d'être modéré et fatigué impunément. Le comte d'Aberdeeu est aristocrate d'origine. protestant zélé et presque intolérant; sa capacité n'est pas hors ligne, il n'a done ni exeuse ni justifieation pour la timidité de sa politique. Cette fois, je le erois sorti définitivement des affaires : l'àge avancé ne permet qu'aux grands services ou aux capacités supérieures de prendre part à la politique active d'un pays. Les torys se sont fait assea de mal depuis quelques années par leurs faiblesses, leur attitude molle; s'ils veulent revivre, il faut qu'ils se rajeunissent et par leurs principes et par quelques beaux talents; les whigs out pris la belle partie de l'héritage, ils sont fiers jusqu'à l'insolence, et cela platt toujours à un peuple, car l'esprit de nationalité vit par l'orgueil. Alors même qu'il se trompe, it est respectable.

# viII

## LE MARECHAL COMTE SEBASTIANI.

C'est en présence de l'événement le plus sinistre, le plus affreux qui puisse accabler une noble et grande famille, que j'écris cette notice sur le comte Sébastiani. Tandis que le vienx maréebal était allé respirer le doux et tiède climat de la Corse, pour réparer ses forces affaiblies, tout à coup une fatale nouvelle vient à lui ! Une fille digne, sainte, ardemment aimée, est déchiquetée à coups de poignard : le drame sangiant se passe dans l'hôtel même du maréchal, tout peuplé des souvenirs de famille ; le eoupable (pour ne pas désespérer de l'humanité, Dieu avait sans doute égaré sa raison) est son propre mari, le pero de neuf enfants. Comment le maréchal si tendre, si aimant pour sa noble fille, supportera-t-il ce coup? Toutes ces pensées me venaient autour de ce cercueil modeste que quelques amis accompagnaient, le 23 août, aux caveaux de

Il y a trois périodes bien distinctes dans la vie du maréchal comte Schastiani, et je prie qu'on y prête quelque attention. Dans la première, mélangée de faits d'armes et de diplomatis, c'est un jeuno officie, parves d'observater, justement orpuelleux de lui-mien, un per théritar comme tes Italiens, de lui-mien, un per théritar comme tes Italiens, qu'especia principe l'armes de la lui-mien de luiqu'especia principe. L'est un diplomate comme l'Empire Departe sarvator. L'est un diplomate comme l'Empire souverain, sans ménagement, avec un culte pare per le lui-mient de l'este de l'este de l'este de l'este de la commence par Campe-Tornio, et a fini avec tant de de tristère su emporèr de Châtiflon.

se lie à l'histoire de l'opposition de gauche contre la Restauration et les quinae beureuses années de son gouvernement. lei c'est le député à la phrase retentissante avec tous les lieux commans du vieux libéralisme. La tribune est pour lui la grande échelle de la popularité, et néanmoins il est quelquefois plus modéré et plus babile que ses amis ; je erois même que eette situation déclamatoire et médioere venait moins de lui que de l'opinion à laquelle le comte Sébastiani appartenait. L'opposition de gauche, toujours antinationale, combattait ee qu'il y avait de bien et de beau dans le pays; elle avait livré la France à l'étranger en 1813 pour ne point subir les Bourbons; et quand la Restauration voulut guérir ces plaies profondes, elle ent à lutter contre les débris des partis révolutionnaire et impérialiste, qui s'opposaient à son œuvre réparatrice. Les torts ne furent nas tous d'un eôté: il y ent aussi faute candide de la Restauration, qui crut à la pureté des hommes, à l'austérité des principes, s'imaginant, panyre vertueuse qu'elle était, que toutes ees hantes renommées de libéralisme, même M. Benjamin Constant, ne pouvaient être alléchées par les places, les dignités, et que les patriotes étaient si pleins de leur mission, qu'ils dédaigneraient les prolits et les honneurs du gouvernement. En 1828, une ambassade pour le général Sébastiani, méritée du resto par ses services et la tempérance réelle de ses opinions, aurait évité bien des difficultés parlementaires à l'administration de M. de Martignac.

Editivisent la troisitene partie de cette vic, et jume hâto de dire qu'elle est au-dessa des deux mêtres par le déploiement d'un caractère modére, d'une habited continue, qu'en le sentient de léten d'une habited continue, qu'en le sentient de léten habitain. Diret tous les servies que la marchala habitain. Diret tous les servies que la marchala enauge nue trop logage énumération. Le général, se exayer une trop logage énumération. Le général, se déparant avec fermet de son passé bistérique, est contamment intervens pour apsiler les seprits, les depois de les contaminent de la passe de la contaminent intervens pour apsiler les seprits, les despois de la contaminent de la passe de la contaminent intervens pour apsiler les seprits, les despois de la contaminent de la contaminen de partis, il a partout déployé une grande tempérance de movens, à ce point de mériter la confiance absolue du prince habile qui dirige avec tant de peines et de soucis les affaires de notre pays depuis dix-sept ans. Qu'importe après tout le sentiment intime qui a pu dominer le maréchal Sébastiani! Les uns disent que c'est la crainte de la guerre et du désordre, les autres une flexibilité de caractère au delà de toute limite; que nous fait la cause, le résultat étant obtenn? J'ajoute que cette dernière partie de la vie du maréchal Sébastiani est le démenti le plus profond donné à l'opposition de gauche pendant les quinze années de la Restauration. Ne sommes-nous pas habitués à ces palinodies? Ne sommes-nous pas entourés de ces pénitents politiques qui font amende honorable de leurs erreurs et de leurs injustices? Ils disent : « Nous nous sommes trompés! » Eh! mon Dieu, nous ne leur en voulons pas : seulement qu'ils cessent il'accuser cette Restauration qui donna la paix au pays, et qu'on se trouve heureux de continuer dans ce qu'elle avait de bon et de bien, en secouant les souillures et les haillons révolutionnaires. Il a fallu, avant d'écrire la vie du comte Schastiani, bien distinguer ecs trois périodes, comme l'histoire le fera elle-même,

Horatio-Francesco Sébastiani est né en Corse, au petit village de la Porta, près de Bonifacio, la meine année que l'empereur Napoléon, quoique dans les biographies écrites sous son influence on le fasse nattre en 1775. Son origine était panyre et simple; le nom de la Porla, qu'il a pris, n'est point seigneurial; c'est celui de son village, et certainement, pour un homme qui a professé si longtemps les principes d'égalité, cela l'élève et le glorifie : lo maréchal ne peut être que de mon avis. La Corse vovait ainsi en même tenns Napoléon Bonaparte. Pozzo di Borgo, Salicetti, Sébastiani, qui tous allaient jouer un rôle sur la vaste scène du monde. Horatio Sébastiani entra dans la légion corse en 1700, à vingt aus, et il suivit la fortune de Bonaparte, son compatriote, qui jetait sa vie active au service de la Révolution et des Jacobius.

Entre Corses, il 3 a des amiliés ou des laines protocoles, des altachements ou des répagnances inaldérables; c'est un pays vrainent primitif, où les sentiments restent duss toute leur viacellé, au commencement comme à la fin de la vic. Sebassioni était donc à coide flomaparte à la bataille d'Arcele, si glorieuse dans cette série de faits merilleux qui domnérent l'Italie aux Pranjeis : les Orress, in s'écritoleux pullulaisent dans cette accesses, la sérieite aux publicaires dans cette accesses, la s'écritoleux pullulaisent dans cette accesses, la s'écritoleux pullulaisent dans cette accesses, la s'écritoleux pullulaisent dans cette accesses de la s'écritoleux pullulaisent dans cette accesses de la s'écritoleux pullulaisent dans cette de la s'écritoleux pullulaisent dans cette de la s'écritoleux de la faire de la s'écritoleux de la faire de la fair

qui appartenaient au Ridi. Dans la journée d'Arcole, Sébastiani fut fait eltef de hataillon; à Véroue, colmel; prisonnier à Verterio, il tomba au pouvoir des Autrichiens, et après son échange, il fut appelé, comme colonel de evaletre, à tenir garnism à Paris, par le général Bernadotte, alors ministre de la guerre.

C'était le moment décisif où le 18 hrumaire se préparait ; Bonaparte était à son retour d'Égypte ; le parti republicain s'était confié à Bernadotte pour la défense de ses intérêts, tandis que le parti consulaire commencait son mouvement. Bonaparte retrouva Sébastiani à Paris à la tête d'un régiment; les deux Corses se pressèrent la main; Napoléon et Horatio jamais ne s'étaient perdus de vue, et le colonel Sébastiani suivit Bonaparte dans la journée du 18 brumaire. La veille il avait fait occuper par 500 dragons à pied le pont tournant, et lui encore, avec 400 autres dragons, l'accompagna de la maison de la rue de la Victoire aux Tuileries ; partout Sébastiani servit la fortune de Bonaparte. Le pouvoir d'unité lui plaisait plus que ec gouvernement de paroles et de tribune : n'était-ce pas l'avis des légions depuis la vieille Rome? C'était une de ces fraternités nées sur la montagne au milieu des troupeaux de chévres, sous l'onsbrage grisatre des oliviers ou des châtaigniers, au son des rudes instruments du pays.

A Saint-Cloud, voyez ces vieux dragons, leur jeune colonel en tête! ce sont encore les braves hommes de Sébastiani : à l'Orangerie, au Luxembourg, aux Tuileries, partout c'est loujours Sébastiani le sabre en main. Aussi devient-il l'homme de la plus extrême confiance de Bonaparte (ear eclui-ci a besoin de ces jeunes ames devouées, ardentes, brulées par le soleil du Midi ). Schastiani est à côté du consul à Marengo; il va traiter par son ordre l'armistice avec les Autrichiens à Trévise, et maintenant, aventureux jeune homme, il se trouve chargé d'une mission diplomatique de la plus baute importance. Bonaparte a remarqué chez son compatriote un esprit d'observation et d'enquète ; plus d'une fois il l'a envoyé pour surveiller l'ennemi, pour lui rendre compte des sentiments d'une population, ou même d'un corps d'armée. Sébastiani s'est toujours acquitté de ces missions

avec tout l'esprit et le dévouement d'un Corse. Cette labilière, le consui la met de nouveau à l'èpreure Le traité d'Amiens (1860) n'ésait qu'une simple trère avec l'Angleterre, et de toutes parts on était pret à reprendre les armes. Durant ec court intervalle de pais armée, Bonaparte, à qui una ne peut réfueur une immense prescience des événements, voulut pénétrer l'esprit du sultan Sélin, dont l'imagination était trè-cautalée pour la France; il voulut savoir cutin sur quoi il pouvait ! compter dans une nouvelle coalition. Il fallait done un prétexte pour l'envoi d'un officier spécial auprès de lui ; il fut bientôt trouvé. Des stifférends s'étaient élevés entre la Suède et le bey de Tripoli; la France s'offrit comme médiatrice. Sébastiani partit donc de Paris, porteur d'une lettre de Bonaparte à Sélim, avec la mission secréte de pressentir le sultan pour le cas d'une guerre maritime. Ouelle serait son attitude vis-à-vis de la Russie et ile l'Augleterre en cas de rupture? Recevrait-il volantiers à Constantinople des officiers et des artilleurs français qui lui préteraient un appui vigoureux? Le eolonel Sébastiani s'enquit avec une grande exactitude de tout ce qui se passait autour du sultan, et il ne vit que découragement et faiblesse. Pour donner un plus grand sens et une portée plus politique à sa mission, il quitta Constantinople pour l'Égypte; il séjourna plus d'un mois dans Alexandrie, sous prétexte de préparer l'exécution du traité d'Amiens qui impossit aux Auglais l'évacuation de la terre égyptienne. A son retour il visita l'Archipel, la Grèce, afin de rendre comple au premier consul des éléments possibles de résistance dans une guerre maritime. La Grèce pourrait-rile fournir des honmes et des armes? l'Épire, la Maceloine, la Dalmatie, serviraient-elles les desseins de la France en Orient? Jamais Bonaparte p'avait renoncé à ses desseins sur l'Égypte. Quand la pensée orientale s'est emparée d'un homme, elle lui apparatt avec tant de magnificence, qu'elle ne l'abandonne qu'à la mort, l'Orient platt dans sa nrisère, dans ses fers, dans ses sables! L'Égypte slone était une passion pour Bonaparte, qui d'ailleurs avait toujours le dessein fantastique d'attaquer les Anglais dans leurs possessions de l'Inde. L'itinéraire du colonel Sébastiani dut s'étendre même jusqu'à Saint-Jean-d'Acre, où il cut une entrevue avee Djezzar-Pacha, ce même borbare qui avait si hérolquement défendu sa ville tout ouverte contre les grenadiers de Bonaparte,

Ceux qui relisent aujourd'hui le Hombura vue attention pourrout y trouver encere un relation curicuse qui précède de quelques paux aientur curicuse qui précède de quelques paux aientur limit le fédal life-tace acti d'une entreva entre Nênatiani et le pacha, racounté avec quelque natucé; con diristi que linoaparte vent alarmet l'Angleterre sur ses desseins, et en finir avec l'ést de paix, cer aux ses desseins, et en finir avec l'ést de paix, cer sur ses desseins, et en finir avec l'ést de paix, cer sur ses desseins, et en finir avec l'ést de paix, cer sur ses desseins, et en finir avec l'ést de paix que sur ses desseins de competir et d'occupation sur la Syrie et l'Égypte; et pour le chointe anghis, un le dessein, évéait la guerre (1);

(1) Voir mon travail sor l'Europe sous le Consulut et l'Empire de Napoléon.

CAPEFICUE. - LAN DEPENDATES.

pouvait | il en prit prétexte pour refuser la cession de Malte, it donc | ce qui amena la terrible rupture.

Il y a une chose pourtant qui étonne dans cette carrière sésà si remulie du jeune Sébastiani, e'est la lenteur de son avancement ; déjà chef de brigade à Arcole, il n'est élevé au grade de général qu'au retour de sa mission. Ou'un remarque bien les dates; colonel, ayant servi avec dévouement Bonaparte, et huit grandes années d'intervalle s'écoulent entre ces deux grades! Cela tient peut-être à une circonstance, j'ai presque ilit à un malbeur subi par le elicí de demi-brigade Sébastiani, surpris et fait prisonnier avec sa troupe; et ers souvenirs, l'armée ne les oublie pas, alors même qu'il n'y a nulle faute à reprocher. Dans toute la vie du général, même jeune homme, il y avait cu de la mollesse, une rertaine manière d'exécuter paresseuse et dolente : quelques-uns ilisent avec ironic que le jeune officier, doué de beaucoup d'esprit, n'avait pas le sang-froid nécessaire aux batailles, le calme du béros devant le feu; calonnie vraiment, que loute une existence est là pour démentir!

Le premier consul comptait sur la finesse d'esprit de son compatriote de la Porta, et il l'employa dans ces missions qui ilemandent une certaine aptitude spéciale d'examen et d'apercus. Ce rôle, le général Séhastiani le remplit tomours et partout; la politesse, les charmes même un peu prétenticux de ses manières, le servaient à merveille ; il savait, il penetrait tout, A l'origine de l'Empire, il inspecte, d'après l'ordre du nouvel Empereur, les côtes de l'Océan ; il examine l'état de leur armement. l'esprit des peuples, pour en rendre compte en observateur Inshile. Des côtes de l'Océan, il est envoyé en Suisse, avec mission de voir de près l'armée autrichienne, d'en apprécier les forces, d'en consaître les desseins ; la Corse a doto ses enfants de cette admirable finesse qui pénètre jusqu'aux replis des hommes et des choses, et qu'exprime cet ceil si niciu de chaleur et de vie. Ces observations servirent de premier élément à la campagne d'Austerlitz; l'Empereur ne négligeait aucun moven pour assurer la victoire; le jeune Sélastiani est partout : à l'étrange espitolation d'Um qu'il pourrait expliquer, à la bataille d'Austerlitz, où il commandait dans la cavalerie de Norat, Cette campagne fut belle pour le général Sébastiani; l'Empereur lui avait demandé des gages ile bravoure, parce que des bruits circulaient dans l'armée, et qu'il fallait qu'un officier distingué comme lui les effaçăt par son courage personnel; ces gages, il les donna noblement. Au retour de cette campagne, où il fut nomiué général de division, Sébastiani fut désigné pour une mission très-importante : l'ambassale de Constantinople. Si j'ai passé 64

rapidement sur les événements militaires qui n'entrent aucunement dans le but de ces notices, je m'arrête sur le caractère diplomatique de la mission du général Sébastiani, qui révête l'esprit tont entier de la politique française de 1807 à 1810.

Napoléon n'était pas seulement un génie de bataille et d'administration publique, c'était surtout un esprit rusé, un Corse très-fin, très-trompeur, qui gagnait ses victoires autant par la police et la diplomatie que par la grandeur de ses conceptions ; il ne dédaignait rien, parce qu'il savait que le suecès justifie tout. Après la paix de Tilsitt, le continent étant pacifié, l'Empereur tourna toutes ses pensées vers un acul résultat : l'abaissement de l'influence de l'Angleterre. Cette influence, partout où il la rencontrait, le blessait profondément, lui si fier, si plein de sa gloire, et alors, à ne pouvoir en douter, elle était mattresse de la Porte Ottomane. Le sultan Sétim n'avait iamais oublié que les Français, sans motif, sans déclaration de guerre, avaient occupé l'Égypte en vainqueurs, et e'était par l'Angleterre que le pays du Nil était rentré sous la domination de la Porte. Cepeudant, telle était la puissance du nom français à Constantinople, et la tradition que les souvenirs de nos rois y avaient laissée, que le plus grand prestige était encore attaché à ce nom de franc si populaire dans les régions orientales. L'Empereur était prévenu que Sélim avait des dispositions favorables pour renouer nos anciena rapports, et dans ses desseins d'avenir, e'était immense. Le moment était venu d'agir : mais les Anglais, inquiets de ces demarches bienveillantes de la Porte vis-à-vis de la France, avaient redoublé d'action aur le divan; entin le cabinet de Londres déclara que si les vieilles relations se renouaient entre la Porte et la France, comme au temps des rois, l'Augleterre n'bésiterait pas à préparer un coup de main dans les Dardanelles, et sur Constantinople même.

C'est dans ces circonstances que Napoléon euvoyait le général Sébastiani auprès de Sélim, avec des instructions secrètes, tout à fait en opposition avec les intérêts anglais, mission de conliance qui devait se développer avec les événements. Le général se rendit à Constantinople, lentement et par terre, afin de tout voir, la politique et l'administration de ce bizarre empire. Arrivé au quartier de Péra, il parvint avec un soin infini, une dextérité remarquable, à gagner la confiance de Sélim et à grandir ainsi l'influence française. Les Anglais agirent de leur côté avec une insolence et une supériorité si grandes, qu'ils posèrent enfin cet ultimatum au sultan: « La Porte devra renvoyer l'ambassadeur de France, ou bien une flotte anglaise traversera' les Dardanelles, et viendra fou-

drover Constantinople, » Le divan hésitait encore, que déjà on vit apparattre l'escadre sous le pavillon britannique, hardie, magnifique, se déployant à l'embouchure des Dardanelles; des vaisseaux de ligue, des frégates de toutes dimensions, arborèrent les pavillons de combat, sous les signaux répétés de l'amiral. Les Dardanelles forment un canal étroit, comme une longue rivière qui sépare la Méditerranée de la mer de Marmara, où s'ouvre le Bosphore, dont l'aspeet splendide excite l'admiration! L'entreprise la plus périlleuse pour une escadre est done de franchir ee long goulet, où des batteries à ficur d'eau croisent leur feu; l'escadre anglaise n'hésita pourtant pas ; comptant sur l'apathie des Tures, elle fila en canonnant à toutes bordées les batteries abaudonnées par les gardescôtes. Bientôt la fiotte britannique parut devant Constantinople pour soutenir l'ultimatum de l'ambassadeur d'Angleterre : l'effroi était partout : Sélim, entou é de ses femmes et de sea esclaves, faiblissait à vue d'œil, lorsque le général Sébastiani, à l'aide de quelques officiers français, releva le courage du sultan et de ses troupes efféminées; les janissaires furent convoqués au bruit du tambour, et l'étendard du Prophète levé comme au temps des périls; on proclama la guerre sainte, En peu d'heures, des batteries formidables furent construites, et la canonnade commença contre l'escadre auglaise avec une telle viguenr, que ces vaisseaux, si fiers naguère, furent obligés de regaguer le détroit pour se mettre à l'abri! Constantinople fut sanvée!

Cette conduite du général Sébastiani lui fit un grand honneur militaire et diplomatique (1) : au fond, elle n'eut aucun résultat pratique; l'Angleterre, toujours mattresse à Constantinople, dans le divan, parmi le peuple, prépara la révolution qui renversa Sétim du trône pour y placer un autre sultan. D'ailleurs les secrets des étranges entrevues de Tilsitt et d'Erfurt entre Alexandre et Napoléou, révélés par l'Angleterre à la Porte, contribuèrent à briser l'alliance de la Turquie et de la France. Dans ces entrevues des deux souverains, en effet, on a'était partagé le monde; Bonaparte accordait à la Russie la Moldavie, la Valachie et même Constantinople; lui, prenaît la Macédoine et l'Épire pour les réunir à la Dalmatie : véritable démembrement de l'empire ture. L'Augleterre, toujours très-bien informée, a'était procuré nu récit eirconstancié de ces conférences, et à Pétersbourg ce u'était pas difficile ; elle communiqua au divan ces articles secrets, même en commentant le

(1) M. de Cheteaubriand, dans son Itinéraire de Paris à Jérusolem, fait le plus grand éloge du général Sebastiani. texte, et de telles révélations annulèrent l'ambassade du général Sébastiani, qui recut un commandement pour l'armée d'Espagne, dans le corps destiné à occuper l'Andalousie. Sur cette campagne, dans un pays tout de lauriers-roses, d'orangers, de eitrouniers et de figues d'Afrique, bien des chroniques nous sont revenues. Dans l'Andalousie, le général tronvait encore les mœurs des Nores, les traces de cet Orient dont le souvenir caressait amoureusement son cœur et ses sens ; il vivait dans l'Alhambra, au milieu des parfums, niollement couche sur des tapis, dietant des bulletins de campagne qui excitaient un peu la colère de l'Empereur. Comme je n'ai pas mission de suivre la partie militaire, je me late de dire que le général Sébastiani servit avec distinction jusqu'à la chute de l'Empire. Sous la première Restauration, le général rentra dans la vie privée, et il ne prit aucune part aux premiers actes d'un gouvernement qu'il n'avait pas souhaité et qui, de son côté, n'avait aucun désir de se rattacher le général Sébastiani.

La vie de négociations politiques et parlementaires commença de nouveau pour lui dans les Cent-Jours; comme il avait un peu à se plaindre de Bonaparte, il se placa dans le parti de l'opposition libérale, que dirigeait M. de la Fayette, parti eunuque, qui ne se souciait pas de l'Empereur, et ne voulait pas de Louis XVIII; il fut un des adhérents à cette opinion mixte qui déjà appelait la réalisation du chiffre de 1688. Il ne faut jamais oublier (pour s'expliquer les événements postérieurs) que des insinuations très-actives, en 1815, voulaient assurer le trône à la branche cadette. MM, de Valence, de Pontécoulant, Séhastiani, groupèrent un parti qui voyait dans l'avénement de la maison d'Orléans la solution du problème d'alliance entre les intérêts révolutionnaires et les idées de conservation ou d'ordre européen. C'est dans ce but très-avoué, je crois, que les plénipotentiaires de la chambre des représentants vinrent à llaguenau; il y eut sur ce point des causeries fort explicites avec le duc de Wellington; et de là datent les rapports du comte Sébastiani avec M. le duc d'Orléans, qui au reste, à cette époque, repoussait toute pensée d'avénement ; alors il eut été un complot . il fallait attendre qu'il fût une nécessité. Après les Cent-Jours accomplis, la réaction de 1815 commenca; le général Sébastiani, s'exilant lui-meme, habita jusqu'en 1819 l'Angleterre, où son nom avait acquis une certaine renommée. Possesseur d'une fortune considérable que son alliance avec la famille des Coigny avait augmentée encore, il pat y voir une société aristocratique, parmi les whigs, specialement lord Grey, lord Holland, lord Ponsonby. Il s'y fit des amis qu'il retrouva plus tard dans son ministère. En 1819, il rentra en France; on était alors en pleine roie dans le système libéral, et, sous prétexte de rallier les esprits, M. Decares nomms M. Schastiani président du collège électoral de la Corse, où il fut élu député.

Voiei une nouvelle phase de la carrière de M. Sébastiani, celle de la tribune déclamatoire telle que la gauche la comprenait, suiet d'éternel repentir pour cenx qui depuis ont touché le sérieux des affaires; c'est la partie la plus médiocre de la vie du comte Sélastiani, celle qui doit exciter aujourd'hui en son ame un sourire dédaigneux. Le député d'Aiaecio n'avait ni l'organe retentissant et méridional du vulgaire Manuel, ni la phrase pompeuse et sonore du général Foy, ni l'improvisation bilieuse et saccadée de M. Périer, ni la parole satisfaite d'elle-même du financier M. Laffitte. C'était un simple et un peu prétentieux orateur qui venait débiter chaque année les lieux communs de la gauebe, en attaquant avec tant d'injustice la Restauration qui avait sauvé le pays livré à l'étranger par les chambres des Cent-Jours. Il y avait chez lui une grande nonchalance, un dandysme de forme, un soin excessif de sa personne ; il arrivait toujours à la chambre en gants jaunes, en se posant drapé ; et comme il n'avait rien qui put faire du bruit au dehors, il en était à soupirer après les éloges des journaux libéraux. Quand l'histoire impartiale viendra pour tous, elle fera un triste tableau de eette opposition de gauche pendant quiuze années : elle empécha le vote des projets les plus utiles pour le pays, en déclamant contre tout ce qui était grand et généreux ; elle mentit à la France sur la noble destinée de cette maison de Bourbon qui, dans ses branches diverses, avait fait les grandeurs de la patrie et les ferait encore. Ainsi le général Sébastiani fit de l'opposition à la campagne d'Espagne (1823), destinée à renouer le pacte de famille contre l'Angleterre; il s'opposa à la réduction de la dette publique ; les libéraux empéchérent le développement des meilleures pensées de diplomatie; il ne dépendit pas d'eux que la conquéte d'Alger ne fût manquée. Le général Sébastiani acquit de l'importance dans son parti. Je passe sur tous ces détails pour arriver à l'époque du ministère de M. de Martignac, pendant lequel le comte Sébastiani fut appelé à jouer un rôle de quelque puissance. Si le roi Charles X avait des répugnances personnelles, des opinions vives et trés-prononcées, il estimait ceux qui avaient la franchise et la loyanté de leurs principes; ses coléres, il les réservait pour les renégats, pour les royalistes défectionnaires qu'il crovait relaus à leur parti, et au roi qui s'en proclamait le chef. Aussi cut-il préféré M. Casimir

Périer ou M. Sebastiani pour ministres à MM. Chateaubriand, Agier, ultras naguere, et qui selon le roi étaient passés à d'autres opinions (1). Tontefois, spécialement pour le général Sébastiani, il y avait un antécèdent que Charles X ne pouvait pardonner : c'étaient les négociations de Ragnenau en 1815. ilestinées à repousser la ilynastie légitime ; puis la répugnance qu'alors le général avait montrée pour la maison de Boorbon. Ce souvenir, M. de Martiguae voulait le faire oublier; un rapprochement ilevait avoir lieu et la paix se signer. M. de la Ferronnays n'était pas éloigné de confier une ambassade au général Sébastiani, qui, je erois, se serait franchement rallié. La question l'Orient animait toutes les têtes, ou savait les fermes antécédents du général Sélvastiani à Constantinople, et Charles X, qui aimait tout ee qui pouvait faire respecter la France et son noble pavillon , n'aurait pas hésité à confier l'ambassade de Turquie au général Sébastiani, si le parti de la gauche avait voulu accepter enfin son gouvernement. Je erois que la négociation se suivait par la famille de Coigny, si étroitement affiée au général Séhastiani ; et pour l'essayer, il fut désigné pour faire le rapport sur les crédits supplémentaires demandés par le comte de la Ferronnays. A ce moment la position parlementaire était telle, que la négociation devint difficile, et la gauelle unie au centre gauche montra tant d'exigence, une volonté si tenace, que toute transaction fut repoussée. Il s'agissait de la loi départementale; le projet do gouvernement conservait l'organisation actuelle, avec les conseils d'arrondissement tels qu'ils existeut. La commission désigna le général Sébastiani pour rapporteur, et par une contradiction qui doit parattre aujourd'hui bien étrange, elle josista pour la suppression des conseils d'arrondissement, ec qui était bou!everser l'administration tout entière. Cette opinion cut la majorité; le projet fut retiré par le gouvernement, circonstance qui amena la chote du ministère de M. de Martignac.

Ce qui jette à jonnis un grand mégris sur les opinions de la gouche , éet que le pouverement opinion de la gouche , éet que le pouverement au projet Martigne, précisionnet a maintenu tes au projet Martigne, précisionnet a maintenu tes conseils d'arronationnent, et le gérarde Sebastiani, qui let auxil attuqués à ce point de faire tombre le maintière, les auxiliantes depuis seu mes retradants tous cre déstats partementaires, it s'agit mous de principes que de querrêtes poliques (Au siemeurant, le système respécientair d'est qu'une respécientair des que le conseil de la conseil de la retradit de la conseil de ont remplacé notre forte et grande monarchie. Je dois dire qu'à cette époque (et ceci à l'éloge du général Sébastiani ), il n'était point hostile à la branche atnée des Bourbons, qu'il avait même complétement acceptée. Les têtes sérienses étaient revennes sur bien des illusions; le général avait de la fortune, un grand besoin de luxe, nn juste désir de prendre part aux affaires : une révolution nouvelle lui faisait peur, il en avait assez de la première ; et comme elle l'avait comblé de faveurs, il voulait se reposer dans ses bras, un peu la caresser, enfin prendre une position avec la dynastic, parce que l'existence de la maison de Bourbon Ini paraissait un grand gage donné à la paix du monde. Aussi, à l'avenement du ministère sons le prince de Polignac, le général Sébastiani a des inquiétudes, et, je dois le dire, ce n'est pas pour la liberté pnblique; it sait bien que dans ce pays de France cette liberté ni ne s'abdique, ni ne se perd; la liberté est dans nos mœurs, dans nos manières , dans notre facon d'être; mais ce que le général eraint surtout, c'est que M. de Polignae ne soit entratné par la force des choses à un coup d'État. Or, un coup d'État pour lui a deux inconvénients, S'il réussit, comme il sera fait contre les hommes de la ganche, les voilà de nouveau tous et pour longtemps hors de cause, rejetés de la tribone et de la presse, et alors que devient son importance? Les révolutionnaires de 1829 seront un peu comme les jacobius après le 18 bromaire, cette journée que le général Sébastiani avait appuyée du sabre de ses dragons : de quoi pourrait-il se plaindre? Si le coup d'État ne réussit pas, alors comme couséquence naturelle il y aura une révolution, et le géuéral Sébastiani en a plus peur que du triomphe des royalistes : homme riche, élégant, et de bonnes formes, il redoute de voir encore cette grande carmagnole des rues, ces saturnales qui pourront se terminer par le pillage et le nivellement de toutes les fortunes. Il en a peur, parce qu'une révolution porte toujours avec elle-même un avenir inconnu,

un mystére de désolution et de tang.
Cette curvicion profonde explique la si benorable conduite du général Schustiani au moment
de la révolution de chilité, Avec tout les hommesten de la révolution de alleité, avec tout les hommesunent de la mision de Boorthon, il voudrait un
unent de la mision de Boorthon, il voudrait un
unent de la mision de Boorthon, il voudrait un
tient, les acces d'insolette course les systèmes
invensés par le journalisme inuragé, les protestations, les acces d'insolette course le pouvoir, lui
impirent erainte et dégous; il ne veut au déchéaux
et romanisse qui convenienceale de l'étable de ville;
et munission pour convenienceale de l'étable de ville;
et munission pour convenienceale de l'étable de ville;
commission pour les des des la commission pour les des des la convenience de les de courses de l'étable et legal, Romewer à lui il ture
commission de la convenience de la commercia de l'autorité de l'étable de l'anne de legal de l'autorité de l'étable de l'anne de l'april de l'autorité de l'âte d'autorité d'

<sup>(1)</sup> Voir mon Histoire de la Restouration.

ansile, avant d'y être contrainte par la supeime boi, la nécessité. Il se pose en homme régulier, parce qu'au demeurant c'est un esprit d'ordre et de ferméd qui ne veut pas se componentire si de ferméd qui ne veut pas se componentire si chaire de la comme de le resi Charlers. S'abbodonner li mêmene, lesqu'il voit l'inarchie prês de déborder, quand tous les esprits sérieux et de hante pôsitique cherchent une sonsiens à la crise, une fin à cet état de danger et de sécondre, les général Sébasiant adopte avec ferméet la lisatique de la comme de la comme de la comme de la Saoit, qu'in fai longérmes un martyre avant d'être un pouviré et une gârie.

l'ajoute que ce résultat lui platt de souvenir et d'affection; des 1815, avec ses amis les plus iutimes, il a désiré et préparé cet avénemeut; c'est douc avec joie qu'il se rallie à l'idée d'une révolutiou calme, pacifique, de 1688, sous le prinec habile qui est appele à restaurer la monarchie. Saus doute, à mesure que la Restauration s'affermit (de 1818 à 1825), cette idée s'est modifiée, altérée, perdue; mais au moment où les circoustances d'un 1688 se produisent d'olles-mêmes comme une solutiou à la crise bouillounante, le général Sébastiani l'aecepte avec empressement et y pousse de tous ses moyeus. A cet iustant commence pour lui une vie active ; il se fait avec honneur le représentant de la parole du roi, soit auprès des chambres, soit auprès du corps diplomatique. S'il n'a pas un esprit supérieur, spontaué, il a le mérite de le recounattre et de se placer aux ordres du prince appelé à gouverner; il met sa reuommée, sa gloire à le servir, à se faire l'interprète de ses volontés; et eu cela il retrouve toutes les formes de l'école impériale, de sa nature esseguiellement obéissante; l'Empereur ne voulait pas d'observations ; il élevait les hommes dans un culte d'admiration pour lui, avec cette résignation passive qui assouplissait les corns et les cœurs : c'était par un grand meusonge que, sous la Restauration, le parti militaire de l'empire s'était fait libéral, lui si despote, si donneur de coups d'éperou et de cravache. Cette fois done, en 1850, et daus ses rapports avec le nouveau prince, le général Sébastiani se trouvait eu parfaite harmouie de caractère. Passif, il obéissait à une pensée plus haute que la sienne, et mettait toutes les facultés de son esprit à bien remplir les missions de confiance qu'on lui donnait ; alors elles furent nombreuses, surtout auprès du corps diplomatique.

Le général se trouvait dans une positiou particulière et délicate à l'égard d'un homme d'État très influent dans les premières négociations pour la reconnaissauce de la monarchie du 9 aout, je

veux parler du conste Pozzo di Borgo. Lui et M. Sébastiani étaient Corses, voisins ile montagues, separés d'opinions et de vendetta. Sébastiani s'était voué aux Bonaparte, Pozzo di Borgo s'était fait leur ennemi, et cette haine, en 1850, pouvait devenir une véritable affaire d'État, car Pozzo oubliait souveut la diplomatie quand il s'agissait de souvenirs. de ressentiments, de sa Corse adorée et du grand Paoli. Ce fut donc une rude táche du roi Louis-Philippe que de concilier ces deux moutagnards dout les yeux brillaient en se regardant, malgré les politesses et à travers les somptuosités des salons de Paris, Jamais même Pozzo n'oublia parfaitement sa première vendetta; il se raillait du comte Sébastiani, le traitait d'une certaine hauteur d'esprit et d'habileté qu'incontestablement il avait sur sou compatriote : le comte Pozzo était uue intelligence active, un des premiers diplomates de l'Europe; le comte Sébastiani, une capacité de second ordre, esprit doux, conciliant, un peu trembleur dans toutes les situations belliqueuses ; et l'ambassadeur aimait à raconter combieu de fois il avait vu lo comte Sébastiani plein de crainte et de terreur devant les moindres événements européens, (Le souvenir de 1815 était là.) Le comte Porto savait exploiter les eraintes pour l'intérêt de son gouvervement (1). Dans le premier ministère formé par la révolu-

tion de Juillet, combinaison mixte et singulière qui faisait la part à tout le monde, le comte Sébastiani reent le département de la marine, poste secondaire daus cet étrange cabinrt où siégraient, à côté les uns des autres, le duc de Broglie et M. Laffitte, M. Guizot et M. Dupont (de l'Eure) : esprits en si parfaite harmonie! L'attention du comte Séhastiani fut alors n'attirer vers lui cette confiance royale qu'en toutes circonstances il avait méritée; il devint le conciliateur modèle, l'esprit à ménagements au milieu de prétentions diverses et d'hostilités prêtes à éelater. Si bien que lorsque la forco des choses obligea le roi de recomposer un ministère sons la présidence de M. Laffitte, pour corriger les fautes, les écarts de raison que le parti révolutionnaire pourrait imposer à la politique, Louis-Philippe choisit le comte Sébastiani pour le département des affaires étrangères, si dillicile alors, comme un esprit d'obéissance et de souplesse sur lequel le prince pouvait compter. Dans sa situation si emberrassée avec l'Europe, le roi voulait et devait faire beaucoup de choses par lui-même; il n'avait aucune confiance en M. Laffitte, pauvre capacité qui vingt fois aurait compromis la paix générale par ses vanités ou ses illusions; il trouva

(1) Voir la notice sur Pesso di Borge.

done, pour le servir, le dévouement honorable du comte Sébastiani; bien des dépêches furent heureusement cachées à ce conseil imprudent et bavard, qui mettait la rue dans sa confidence ; le roi avait une diplomatie personnelle , tradition de Louis XIV; et le comte Sébastiani la servit avec le plus touable abandon; il nous sauva ainsi de la politique tracassière et décousue de M. Laflitte : je dis qu'à cette époque, comme toujours, la source de la paix et de la puissance du pays vint de la dictature morale du roi Louis-Philippe sur les affaires de la France. A ce temps on aurait eu la guerre, sans la prudence extréme et l'obéissance exclusive du comte Sébastiani : c'est là son titre de gloire et ce qui le recommandera à la postérité des hommes d'État. Je vais en eiter un exemple : la Belgique avait élu pour roi M. le duc de Nemours : l'acceptation du prince entratnait nécessairement la guerre générale, même avec l'Angleterre. Le conseil fut d'avis d'agréer l'offre des chambres belges; le comte Sébastiani seul s'y opposa de toute sa force; il démontra, les larmes aux yeux, les périls de la situation, l'Europe une fols encore prête à marcher contre nous. Son avis à la fin prévalut et la paix fut conservée.

Il dut garder cette même position dans le ministère du 15 mars, sous M. Périer, qui n'avait certainement pas les défauts de M. Laffitte, mais qui en avait d'autres d'orgueil et de despotisme, non moins nuisibles à la marche des affaires, M. Laffitte désirait le pouvoir pour le gaspiller et le laisser aller à la débandade, tlans les plus indiscrètes canseries : M. Périer le désirait pour l'absorber, le dominer d'une façon ruile, colère, et le rendre insupportable à l'Europe et au roi. Il fallait donc aussi ne pas tout lui dire pour éviter les lerusqueries soudaines, les résolutions irréfléchies, qui pouvaient compromettre la politique générale du roi; M. Sébastiani remplit ce rôle délicat avec un discernement d'autant plus iligne d'éloge, qu'alors il était en butte à la colère, à la violence des

Quelle société quel pouvoir et quelle époque ) Des éncuetes chape pour, des attentis contre la storée de l'East; à l'extérieur, la guerre de la sissic contre la Polique, le souliverment de l'Italie, et avec cela une triliane démonstàrice qui ine lisiasi, a sucun repea, acuen librité aux hommes du gouvermenent. Ge qui fait l'hummer du comte Sebasnia, Cest, qu'il conserve au mition de tous cessiones, Cest, qu'il conserve au mition de tous cespressions louable. Après la chuix cel la Polique, il sur promoter à la tribune ces paroles graves, curapéennes; L'ourles répus à l'arassist et cette pharse un traproble m'était que l'image de la sérité. absoine. « L'ordre rêgue à Varovie! » voublit dire que l'éneuté de l'obonat était us grant trouble des la paix curopemer, qu'indépendament de des la paix curopemer, qu'indépendament de partie ce France faisient cletter leur sympable pour la Pologne, moins pour favorier cette noble main, que pour seconder d'autres compalés procentin que les traités de 1815 ayant donne légitimeentils que les traités de 1815 ayant donne légitimement la Pologne à l'empereur Nicolès, ce prince avait pu réprimer la rébellios à Varovie, comme le pourtemente d'acquis était l'éprin les éneueus

La tribune, à cette époque, n'avait pas ce caractère tempéré qu'elle cherche à garder aujourd'hui. et le plus déclamateur de tons, dans ce grand eaquetage politique, le général Lamarque, l'homme des conciones et de l'éloquence apprise, attaqua si vivement le comte Sébastiani, que ce débat de paroles devint la cause d'un duel. Le ministre se souvint ici de son métier de soldat; les choses se passérent avec discrétion et bonneur ; on en revint au combat plus pacifique de la tribune, Le général reent comme nouvelle marque de la royale confiance l'intérim du département de la guerre, an moment où les préparatifs se développaient dans de si graves préoccupations pour les hostilités avec l'Europe. Tant d'efforts et de labeurs avaient épuisé la santé du comte Sébastiani; il en ressentit une première atteinte d'une façon brusque, inattembre (on dit nue attaque d'apoplexie); le voyage et le repos lui furent commanilés; il visita les eaux de Bourbonne, habita quelque temps Nice, puis parcourut l'Italie, autant pour réparer sa sauté que pour voir et examiner l'état des upinions et des gouvernements. Tous les hommes d'État qui l'approchérent alors à travers les faiblesses de sa santé aimèrent à reconnattre en lui des pensées hien arrétées, très-conservatrices, sur la situation respective des cabinets et des peuples. A son retour. le roi lui conféra le titre de ministre d'État, avec les entrées au couseil, sans portefcuille, parec que le prince s'était accoutume à cetto main souple et gantée, qui servait aussi bien à eoncilier les membres du cabinet, souvent en discorde, qu'à pacifier par ses sages conseils les rapports de la France et de l'Europe.

Le général Sélastiani requt parlementairement un grave éche ci l'occasion du vote sur le troité conclu arce les États-Unis. La chambre rejeta une première fost l'indemnité réglée pour les prises américaines, qu'avait confisquées le gouvernement français durant les guerres de la Révolution de l'Empire. J'apporte trop!'Impartialité dans' examen des événements contemporaists pour ne pas de des événements contemporaists pour ne pas de immédiatement que le traité était mauvais, et la créance des États-Unis véreuse, incessamment repoussée par la Restauration qui la considérait cumme frappée de déchéance. Mais depuis Juillet. les choses avaient changé de face : tout le parti Laffitte et Lafavette, admirateur de la république américaine, soutenait les droits des chers États-Unis, dont le gouvernement était considéré comme le modèle de tous, depuis spécialement qu'il avait accordé un million à M. de Lafayette. Le traité très populaire dans la gauche fut donc signé, ratifié, sur les instances de M. de Lafayette, et ainsi devenu un fait admis dans la diplomatie, les chambres avaient-elles le droit de refuser la ratification de la signature royale? Question très-grave, parce que ce doute jette mille incertitudes dans les rapports de gouvernements.

La majorité s'étant prononcée contre ce projet, le comte Sébastiani, signataire du traité, dut donner sa démission; il le fit sans hésiter, comme conséquence de sa position parlementaire. Pour récompenser tant de services, et en même temps reconnattre et seconder le besoin de repas que l'état de santé du général lui imposait, il reçut l'ambassade de Naples , admirable retraite , poste si envié par tout le corps diplomatique : le séjour du bean golfe n'est-il pas le plus enchanteur du monde? Le général n'y resta qu'une année, suffisante pour reprendre quelques forces; et comme les rapporis avec l'Angleterre commençaient à devenir difficiles et confidentiels, le roi, qui avait besoin d'un esprit sur et d'un intermédiaire discret à qui les dépéches personnelles seraient remises, confia au comte Sebastiani l'ambassade de Londres, lei sa nosition restait presquo la même qu'à l'origine de la révolution de Juillet; car il devenait la main d'exécution et l'intermédiaire attentif de tout ce que le prince ne voulait pas confier aux ministres responsables de son cabinet; et avec l'Angleterre, on avait d'intimes rapports.

Gette correspondance particulière du roi avec les ambassdeurs, sun le contours ministèreit, est une habitoit de la musicul collectione, etc. une respective de la musicul competence de la respective de la competence de la competence de service; elle unes préserva de biene des parties, des entrainements et des folies! Tandies que les miniteres élatent tieres dutes les ministeres dutes et la maistre de la competence de la competence de la la competence de que des rapports sérvien a vere l'Europe passent se daire directement entre le roi et les calinets charres de un maistre de la paix! L'histoire ne pourra service de la partie de la paix l'histoire ne pourra de la competence de la competence de la competence de ricculière/dels du rei, qui, au dire de cux qui con

la prudence, de raison et de dextérité sur toutes ques-

Sous le ministère du 12 mai, le général Sébastiani donna sa démission; jo crois qu'il ne voyait pas du même point de vue que lo cabinet la question orientale (on s'exagérait alors d'une façon si étrange la puissance du pacha d'Égypte, et le général par ses souvenirs savait ce qu'étaient les armées d'Orient), Surtout il ne voulait pas se séparer de l'Angleterre sur un point aussi capital que les affaires de Syrie; il reviut donc à Paris, et lo roi l'éleva à la dignité de marcehal de France, en témoignage de la haute satisfaction de sa conduite politique. Ce fut, sous le rapport actif, la fin de la carrière diplomatique du comte Sébastiani, Il n'en resta pas moins la main amie qui intervint dans plus d'une difficulté ministérielle pour anaiser les ambitions ou les amours-propres; il demeura l'homme tout à fait de la chambre des députés, y défendant les idées du roi et la politique extérieure avec indépendance. En séparant le comte Sébastiani de quelques vanités qui tiennent généralement à l'école de l'Empire , vous trouverez un esprit droit et assez sincère pour diro la vérité aux partis, ce qui est un courage digne d'estime, Désormais lini pour les luttes politiques, avec une santé faible, maladive, il retrouvait son activité dans toutes les crises pour lo service du roi qu'il aimait et qu'il admirait comme le symbole de la paix du monde. En 1846, pour arrêter les progrès de sa maladie, il chereba un soleil plus chaud, et visita la Corse, le lieu de sa naissance; il y fut aceueilli avec un enthonsiasme qui frappa vivement son eœur, parce qu'il aimait à y exercer une sorte de souveraineté, Parti d'un lieu obseur, parvenu si haut dans l'aristocratic, qu'à deux époques de la vic il avait no énouser deux femmes des plus grands noms, il se complaisait à ces démonstrations d'une joie animée que la Corse lui témoignait à chaque visite. Au temps du comte Pozzo di Borgo , il avait là un rival très-actif qui lui dispotait toute influence; depuis la mort du diplomate eminent, le comte Sébastiani resta complétement le mattre, le vrai souverain , le bienfaiteur do la Corse; et en cette qualité, dans ses voyages, il fut salué par les volées de canon et les sonneries des cloches, ce qui répoudait à ses habitudes d'une vanité enfantine.

tine. En résumant la vie dumaréchal comte Sébastiani, je dirai que si l'on ne peut y trouver les conditions de l'homne d'Etat supérieur, chez lui domine une qualité éminente: c'est l'instinctqui lui fit deviner la force d'inteligence du roi et sa haute volonté de birn public. Quand cette conviction fut en lui profonde, il se vous à cette politique personnelle; pour la servir , il dédaigna les petites elameurs , les oppositions malencontreuses; il sut se mettre même au-dessus de tous ces étroits scrupules constitutionnels qui ont tant rabaissé notre force de uation et de gouvernement; il voulut que le roi réguât et gouvernât, parec que heureusement ec règne serait long et le gouvernement habile, se séparant ainsi de cette petite école de brouillons qui veulent faire de l'établissement de Louis XIV quelque chose qui ressemble à une république sans gloire et à une monarchie sans tête, car là où le roi ne peut pas tout ce qui est bien, il n'y a plus d'ordre, plus de durée, plus de régularité. Dans un système régulier, la majorité doit se faire gouvernementale, et le gouvernement se placer aux mains de la malesté souveraine pour recevoir sa supréme direction. En dehors vous n'aurez que du Bas-Enspire,

Puis-je finir cet article sur le vénérable comte Sébastiani saus parter de ses derniers déchirements? Sa fille chérie était pour lui un souvenir de gloire et de douleur. Née à Péra, quand le canon tonnaît sur la flotte auglaise, son premier eri avait couté la vie à sa mère : nous savons tous comment est morte eette litle tant aimée ; nous savons tous quel coup fatal er funcbre événement a porté au cœur du maréchal! Dans ce drame lamentable, il v a deux physionomies qui ressortent an milien de ees inte menses douteurs : c'est celle de la noble et vieille donairière de Praslin et celle du comte Sébastiani. Une horrible catastrophe frappe leurs enfants le même jour; antour d'eux du sang, des tarmes, le mystère d'une nuit affreuse! Quelles épreuves nous réserve la Providence ! Le deuit privé d'une nuble lamille est devenu un ileuil public, et l'émotion vive, profonde du roi Louis-Philippe lui-même, doit être un motif de consolation pour le maréchal dont la piété espère un monde meilleur dans le grand jugement des ressuseités de la tombe !

## iΧ

# LES COMTES CHARLES-FRÉCÈRIC ET GUSTAVE DE LŒVENHIELM,

BIPLOBATES SCHOOLS.

Le spectaele vif et curieux que présente la Suède durant tout le xviir siècte est celui d'une lutte forte et nilitaire de la royauté contre les états, ou,

pour parler plus exactement, du roi contre la unblesse; car l'ordre des paysans restait loyal dans son obéissance au sang de Gustave-Adolphe; les nobles seuls démolissaient l'œuvre monarchique, l'unité de la couronne. Et cette lutte n'avait rien d'élevé comme une conviction, de spontaué comme une passion politique; le plus souvent les gentilsbommes suédois recevaient secrètement des subsides de la Russie ou de l'Angleterre pour trahir leur souverain. C'est parce quo la France voulait rendre à la Suède son ancienne splendeur qu'elle soutint, par l'ambassade de M. de Vergennes, la belle et immense entreprise de Gustave III. Ce roi si ferme, si supérieur, espérait, en brisant la résistance des factieux , replacer la Suède dans cette hrillante destinée qu'elle avait eue au xviº et au xvii" siècle (1).

C'est narce que l'œuvre de Gustave ne put s'aecomplir que la Suède s'est perdue. Quel fut son rang autrefois si élevé dans la politique du monde! quel est son abaissement aujourd'hui! Les révolutions politiques, loin de faire progresser les États, les arrêtent dans leur développement et dans leur importance; détrôner une dynastie n'est pas un plaisir que les peuples se donnent impunément ; ils s'en ressentent comme de ces commotions terribles qui dérangent toute l'organisation du eurps humain. Elle a triomphé de Gustave III et de Gustave IV, cette noblesse énervée, corrompue, et qui ne gardait plus de sa fierté sauvage que le courage de poignarder ses rois ou la hardiesse de les chasser! Que sont devenus les Suédois des plaines de Leipzig aux époques brillantes , les alliés du eardinal de Richelieu, jetant le poids de leur rude épée dans la balance de l'Europe? La Suède est aujourd'hui flottante entre la Bussie et l'Angleterre qui la domineut et lui imposent leurs eommande-

Le veux usivre, à l'occasion des comtes de Lorrestione, l'instituré de cet évémentes ui explaiquent le pané, le présent et l'avenir de la Saéde, exjimine à métre les hommes aux grants faits coutemperains. Les deux fières Lorenbietin, nels, veu en 1712, l'avoir en 1712, a'out point fait leurs paradires en 1712, a'out point fait leurs modifie allemande, molité françaire, alors d'une grande renommes, où étudissent Benjamin Canstant et le prince de Netternich lui-mône, sous le professeur de Soci. La famille Lorenbielin a était couraisse que de la famille de la constituir de la concorarissi que nous fait le contro de Lorenbielin,

(i) Sur l'ambassade de N. de Vergennes à Stockholm, voir mon travail aux Louis XVI.

short Fespris charmant ext doue d'une politiese si chesèreseque à Pròpoque de la réceiution de l'édit de Nante (se grand conp d'État dont le seus siz chesèreseque à Propoque de la réceiution de l'édit de Nante (seus size de l'estat de la réceiution de l'estat de l

Le père des comtes de Lævenhielm occupait un rang distingué dans la diplomație suédoise, aux ambassades de Presde , Madrid , Berlin et Hambourg, et ses deux fils prirent immédiatement du service; Gustave entra dans les dragons de la garde, comme lieutenant, et il fit les trois campagnes de Russie; son frère Charles fut officier dans les gardes à pied. La Suède avait alors pour roi ce noble Gustave III dont j'ai parlé, prince si national, si fler, et en même temps si dévoué à la politique fraucaise, l'ennemi de l'Augleterre, Gustave III devait l'heureuse énergie et les habiles conseils qui l'avaient délivré ilu pouvoir importun de la noblesse et des états, à l'influence de Louis XVI et du courte de Verrennes, ambassadeur à Storkholm. Les dépêches de ce ministre existent encore; il raconte à son souverain les événements du palais. le courage de Gustave, les tristes agitations de cette noblesse vendue à la Russie et à l'Angleterre, Gustave III devait ilone beaucoup à M. de Vergennes et la consolidation de son pouvoir à Louis XVI; en échange il lui donnait l'alliance suédoise, le principe de la liberté du pavillon et du privilége des neutres, tel qu'alors le soutenaient Catherine II. la Hollande et la France contre la Grande-Bretagne.

Gatave III "oublis pas cei immense service, et dus les premiers moments de la révolution française, il diffit son bras, ces rardées à une dynatific monthercuraet, Le né de Sordée dessi ne dée jouer monthercuraet, Le né de Sordée dessi ne dée jouer gardes soudoyés par les calaities français, a'uvait nis du à ses jours dans ce ha la initier qu'un a trouvé plaisant de mettre sur la scine français, de jouer par de la commanda de l'opère, ce bailet ou meutr au n'un les haures de l'Opère, ce bailet ou meutr au n'un les haures de l'Opère, ce bailet ou meutr au n'un de la magne qui se present et s'e foulier? Pour être de mangues qui se present et s'e foulier? Pour être de mangues qui se present et s'e foulier? Pour être de

(8) Yover mon travail our Louis XIV.

en tout fidèle à l'exactitude historique, et combler la mesure d'inconvenance, le directeur de l'Opéra aurait du envoyer chez le comte de Lœvenhielm pour reproduire les traits de l'ambassadeur sur la scène, car le comte était alors canitaine dans la garde de Gustave III; il était aux côtés du roi forsque le poignard l'atteignit, et le comte de Lævenhielm chercha à le couvrir de son épée. Cette révolution eut pour résultat, comme on le sait, de placer la tutelle du jeune fils de Gustave sous la main du due de Sudermanie, le propre frère du roi que le crime venzit de frapper, prince aux rudes manières, grossier fumeur, un peu l'image de ce due de Glocester qui joue un si triste rôle auprès des mélancoliques physionomies desenfants d'Édouard ; avec eela ile la finesse et ile la ruse, une ambition immense qu'il caehait sous les dehors du désintéressement. Il avait de douces paroles pour sou neveu et des Intrigues actives contre lui. Ce qui caractérisa surtout son système, ce fut son extréme eondescendance pour la révolution française. Le due de Sudermanie était au mieux avec le comité tle salut public! La propagande française avait frappé sou frère, le généreux Gustave, et lui, il pressait la main à la rude et sanglante déesse; le gouvernement suédois, neutre alors, gagnait de l'argent par le commerce de deurées eoloniales et du blé qu'il nous apportait : un roi de plus ou de moins, ce n'était rien ; aussi le due de Sudermanie fut-il respecté par le comité de salut public : le barun ile Staël, son ambassadeur, quitta à peine un moment Paris durant les horreurs de la révolution française; il assista aux séances de la Conventiou, le sabre au côté, ilepuis le meurtre ile Louis XVI jusqu'au 9 thermidor, avec la plus grande indifférence et sans la moindre protestation. A cette époque de neutralité, les deux jeunes comtes de Lævenhielm, très-attachés à Gustave III, adhérérent néanmoins au gouvernement du due de Sudermanie: l'un accepta la diguité de chambellau. et l'autre prit la carrière diplomatique; il fut envové comme cavalier d'ambassade dans plusieurs légations.

Mors, la moldorse voyali avec une certaine impairtules e développer à un hant degré les conditions maritales et une granule renegie de caractère dans primer, au caractère dans l'experience de la caractère dans l'autres de la caractère de la caractère dans primer, au caractère jamei aux fils ou san berifiere du roi qu'un a tae; l'eur destinée ou leur déjà, par l'influence des corruptions serrètes, une conditions perjacrit au profid de ce du els Sudermanie, expéri exide, mais qui laiserait les nobles demanies, expéri exide, mais qui laiserait les nobles quant Graster IV pri lai-même les érens du gouvernement à l'époque du Directoire, et presque aussitot, enthousiaste qu'il était, il se jeta dans la coalition contre la république, qui sourdement avait conspiré contre toute sa famille. Depuis ce moment, la noblesse se prononca contre lui; ses actes furent méconnus, calomniés; sa fierté d'esprit importuna; Gustave n'était pas l'homme de son temps, et une grande partie des gentilshommes, placés sous la direction secrète du duc de Sudermanie, espérérent le régent comme roi. Menacé dans son pouvoir et sa vie, Gustave IV fut obligé de s'entourer de régiments dévoués; la noblesse, qui redoutait la puissance, l'énergie de ce caractère, se lia soit à la révolution française, soit à la Russie, soit à l'Angleterre, en abdiquant l'esprit de sa nationalité, les traditions de la vieille et noble histoire de la Suède.

On trouve à cette époque le comic Gustave de Levenhielm commandant un corps sucdois stationné dans le pays de Lowenbourg. A la suite de eette campagne, il fut chargé d'une mission en Prusse, puis d'un commandement en Finlande; tandis que son frère Charles-Frédéric combattait également les Russes. Après Tilsitt, Napoléon avait dità l'empereur Alexandre, sans respect pour les anciennes alliances et les traités traditionnels : « Vous voulez la Finlande? que m'importe! prenez-la, c'est une affaire entre vous et le roi Gustave, » Les Russes ne se firent pas répéter deux fois cette permission: la conquête s'accomplit moitié par la victoire, moitié par la trahison, Depuis, la Finlande leur est restée et leur donne un spiendide débouché dans un vaste golfe.

A ce moment la Suède subit la crise dont je vais parler : le changement dans sa dynastie légitime. On dirait que le monde a besoin de se débarrasser de ce noble caractère de Gustave IV qui importune toutes les puissances : la Russie, parce que, seul, il peut lui disputer la Finlande et que la population abattue ne demande pas mieux que de devenir russe; la France, parce que Napuléon a subi les dédains personnels de Gustave IV, et qu'il a besoin de l'abaisser comme châtiment de sa fierté envers le dominateur de l'Europe; et enfin la noblesse, parce qu'elle a peur que le roi, jeune et vigoureux, ne la frappe dans sa force et sa fortune en empéchant les corruptions de l'étranger. C'est là le dernier mot de la conspiration qui brise la ligne directe des héritiers du grand Gustave. Ce fut un véritable complot de palais auquel presque toute la noblesse prit part; elle mit la couronne au front du due de Sudermanie, qui prit le nom de Charles XIII. Après quelques honorables hésitations, les deux comtes de Lovenhicim se rallièrent à cette révolution cumme tous les autres gentilshoumnes, et ils conti-

noèrent à servir dans l'armée. Le comte Gustave de la revier de la première principal de la première bri gade de cavalerie dans la garde, et de plus il est un moment l'ambassade d'Autriche; tandis cui Charles-Frédèrie était euroyé près de l'empereur du prime royal Bernadotte, auquel la révolution assurail l'hérédité d'une couronne.

Cette ambassade à Pétersbourg avait la plus haute importance, car il faut bien se penetrer de la situation des choses à la fin de 1812; Bernadotte avait refusé l'alliance de Napoléon contre la Russie. Aux yeux de l'Europe sa position était bonne ; il pouvait beaucoup imposer parce qu'on lui demandait beaucoup. Dans l'entrevue d'Abo, plusieurs questious furent posées : Alexandre ne voulait pas, ne pouvait pas céder la Finlande sans ébrécher ls Russie, qui désirait un débouché maritime au Nord comme elle avait celui de la mer Noire au Midi; et pourtant il fallait une indennité à la Suède. L'Angleterre et la Russie lui assurérent simultanément la Norvège, dont le Danemark serait dépouillé. vieille fusion de toutes les nations gutbiques. Remarquous bien ceci : la Suède sllait se trouver placée comme sous la protection de l'Angleterre et de la Russie : par l'Angleterre, elle recevait des subsides pour marcher belliqueuse avec les Allemands contre l'empereur Napoléon; par la Russie, Bernadotte recevait des engagements précis sur son droit successionnel à la couronne de Suède, et, à cette époque étrange, on supposait même la possihilité pour Bernadotte d'obtenir des sénateurs mécontents (1813-1814), sinon l'empire français, du moins une participation étendue dans les éléments d'un nouveau gouvernement qui serait établi en France à la chute de Napoléon.

La poblesse spédoise, tout entière rattachée à Bernadotte, traitait de folie l'enthousiasme dédaigneux du colonel Gustafson ( c'était le surnom du rui légitime de Suède). Cette noblesse suivit loyalement Bernadotte dans la campagne de 1815; les deux comtes de Levenbielm, diplomates et soldats, prirent part à ecs immenses faits d'armes, à côté de l'empereur de Russie et du roi de Prusse; ils étaient intermédiaires auprès du souverain pour les intérêts de la Suède, comme Pozzo di Borgo, lord Stewsrt, l'étaient pour ceux de la Russie et de l'Augleterre, Bernadotte inquiet, boudeur, hésitant, n'avait d'autre prépondérance que celle de son courage personnel et de la science stratégique dont il avait fait preuve dans le plan de campagne tracé à Trachenberg. Les deux comtes de Lœvenhielm suivirent les armées alliées à Paris; ils prireut part aux délibérations des traités de 1815 pour la rétrocession surtout à la France de la Guadeloupe, donnée par l'Angleterre à la Snèdo. A Vienne, ils assistérent au congrès en qualité de représentants du prince royal ; l'intérêt le plus vif de la Suède, à cette époque, c'était la cession définitive de la Norvége, promise dans l'entrevue d'Abo, veritable compensation de la Finlande laissée à la Russie. A cette époque, un changement s'était opéré dans la force et la considération qu'inspirait en 1813 le caractère de Bernadotte ; le prince royal, dans la campagne de Leingig, était entouré, caressé par toutes les puissances, quoiqu'il fût souvent capricieux et maussade; en 1814, on n'avait plus besoin de lui, et la prépondérance spédoise cessait d'obtenir la popularité dans les eonseils des rois; nu garda froidement les eunventions d'Abo. On se demande même comment, à cette époque de tant de restanrations, il ne se fit pas un retour vers la légitimité du colonel Gustafson, retour que les comtes de Lævenbielm eussent peut-être loyalement désiré : mon Dicu! e'est que les intérets diplomatiques dont j'ai parlé dėja ėtaient alors plus vivaces que jamais, La Russie n'avait aucun intérêt à voir la restauration de Gustave IV., parce que tôt ou tard cette âme, royalement énergique et enthousiaste, lui aurait fait la guerre et disputé la Finlande, La Prusse et l'Autriche ne se souciaient pas le moins du monde de revoir l'influence suédoise en Allemagne; tous ces gouvernements savaient bien que le meilleur moyen d'annuler un peuple, de l'énerver, de l'abaisser, c'est de lui enlever une dynastie nationale, pour lui en substituer une d'emprunt qui a besoin, pour se consolider, de vivre an jour le jour, comme un roturier dans un salon de gentilbomme, à moins qu'un beau jour ce roturier, tont en colère, ne brise les glaces et les porcelaines pour en finir. L'aristocratie suédoise ne se souciait pas non

plus de voir rétablir un prince fier, d'une nature capricieuse, et qui portait trop haut le sentiment de la dignité royale et le blason national, La noblesse se rapprocha done de Bernadotte, et le soutint avec unanimité; les intérêts européens, plus que l'habileté du prince royal, le maintinrent au pied du trone du duc de Sudermanie, son père adoptif, et dout il devenait le droit héritier. A cette époque les comtes de Lævenhielm entrèrent plus franchement dans la diplomatic, et ils n'ont pas abandonné eette haute carrière depuis le congrès de Vienne, Ils prirent part à toutes les négociations relatives à la cession définitive de la Norvège, Comme ils avaient signé le congrès de Vienne, ils tinrent une certaine place dans toutes les relations avec les cabinets, et spécialement avec la France dans les réclamations pour les prises sur les neutres faites pendant les violences de l'Empire, et qui avaient occasionné des pertes considérables à la marine suédoise.

Le comte Gustave fit désormais partie du corps diplomatique à Paris; esprit aimable, joignant à l'éducation réfléchie la politesse des grandes manières, le caractère et l'esprit du monde, peut-être porté trop loin, la vic pour lui fut douce ; il aimait les artistes, les théâtres, avec un goût tout français qu'il exagérait peut-être, dans le dessein de prouver qu'il portait dans son cœur le sang de la France. C'est une chose triste à dire, que précisément en politique ces caractères doux, aimables, supposent un affaiblissement de cœur et d'esprit chez les hommes de transition et de passage. Quand on a vu tant de choses, on prend les chaudes émotions en dédain; on no yeut plus de la vie que ses formes polies, calmes, limpides. Les deux frères Lovenhielm, tout en gardant le caractère de loyauté des gens d'honneur, n'ont refusé aucun service à aucun gouvernement; jeunes hommes, ils ont vu et entouré la personne de Gustave III; ils n'ont point sans doute conspiré, mais lorsque le duc de Sudermanie prend le pouvoir, ils acceptent des honneurs et des dignités, et vivent avec lui dans une sorte de familiarité de palais; le duc de Sudermanie choisit Bernadotte pour prince royal, les comtes de Levenhielm ne contribuent pas à eet événement. mais ils l'aeceptent une fois accompli, et servent tous les principes, toujours avec une honorable fidélité et une foi nouvelle et naîve pour chaque changement.

Exi-ce du un bien ou un ma?? Les montalisées sériers trouverous sans doute que la fidélité à un principe cet la seule, la première condition de toute couscierce fromaine. Mais s'il en était ainsi summent se battre et sout brier; il est done heuceux pour un pays que ces scrupples en se profusisent pas toujours; qu'il y ait des bommes de talent et de modrezaio, qu'il sans déstre, sans apir, acceptant chaque fait accountji, et electèmet à le de modrezaio, qui, sans déstre, sans apir, acceptant chaque fait accountji, et electèmet à le pays, au prestit de la pais ét els fortiles.

Dour mieux juger la carrière des deux frères Lexenchient às groin de vue, it flux tremonter dans les temps. Cette carrière ne prend un certain despopements, une certain action politique que dans les temps. Cette carrière ne prend un certain deve de l'Europe contre nous. Le crois même que Gautare de Leven-linet intia le plume ac congrés miltaire de Trachesherg, où fut dressé le plan de campagne contre à Parane. A Vienna, en môme campagne contre à Parane. A Vienna, en môme propriet de l'accession de l'accession de qu'accession de l'accession de l'accession de qu'accession de l'accession de l'accession de d'accession de l'accession de l'accession de d'accession de d'accession de l'accession de de terre à la Suède. Le congrès de Vieune faisait désormais à la Suède une position particulière qu'il faut maintenant suivre, afin d'examiner svec plus d'impartialité la conduite politique des deux frères Layenhielle.

A partir du congrès de Vienne , la Suède a cessé d'être une puissance militaire ; il ne s'agit plus pour elle d'armées, de campagnes, d'un rôle conquérant comme au xvii+ siècle : la Suède est condamuce à s'absorber en elle-mente, dans son rôle commercial ou de cabotage; elle doit procèder à la restauration de ses finances, à la meilleure extinction de ses dettes, au développement et de ses institutions particulières et de son bonheur de peuple ; immense pays, territorialement plus grand que la France, la population lui mangoe : sa terre est montagneose ou glacée; elle a acquis la Norvège, sol de fer et de matelots, et il faut la fondre sans nuances avec ce restant de la Suède comme indemnité de la Finlande, de la Poméranie, riches provinces qui servent de déhouché maritime à la Russie et à la Prusse; les esprits sont tellement engourdis pour toutes choses, que la noblesse finlando-suédoise est devenue exclusivement russe de mœurs et de manières ; la Finlande s'est séparée de la Suède saus espoir de retour, presque avec la joie de devenir russe, tandis que la fusion de la Norvége dans la Suéde s'opère lentement, avec un esprit d'opposition hostile, tracassier, parce que le gouvernement suédois n'a ni la force ni la grandeor des destinées de la Bussie.

A l'époque de la restauration du droit public européen, Charles XIII (le duc de Sudermanie), déjà vieilli et sans consistance, laissa tont le poids des affaires à Bernadotte. Le prince royal, dans l'immense tache qu'il avait à remplir, déploya une dextérité incessante et une finesse tuute méridionale; il n'avait plus à craindre cette noblesse naguère si fière et aujourd'hui corronnue, assouplie, qui adhérait au gouvernement du prince royal comme elle aursit adhéré à tout autre, sans amour, sans dévouement, parec qu'elle avait abdiqué son caractère chevaleresque depuis la chute de la maison de Gustave-Adolphe, Bernsdotte n'eut pas à craindre de faire un peu de libéralisme à l'égard des paysans; cet ordre, dans l'État, n'est pas redoutable ; sur ce vaste territoire , coupé de lacs et de montagnes, il n'y a nul moyen de se grooper, de se réunir, pour préparer une révolution ; les paysans agrestes et rudes ne tuent pas leurs princes au milieu des flambeaux et de l'ivresse d'une nuit de carnaval. A ces ishoureurs couverts de hure, durs comme le fer de leurs mines, le prince royal a concédé eertains privilèges. Dans la diéte, ils peuvent parler, prouver leurs griefs avec franchise et une

sorte d'égalité vigoureuse pour réclamer contre

l'impôt. L'œuvre considérable du prince royal, ce fut l'entière fusion de la Norvère et de la Suède sous un système presque égal de diètes et de gouvernement. D'abord il se maniferta quelques résistances. les anciens souvenirs scandinaves se réveillèrent partout : mais comme la noblesse était shâtardie . comme leclergé protestant n'a rien de cette énergie. de cette grandeur qui se trouvent exclusivement parmiles évêques et les prêtres catholiques, les diétes à la fin s'assouplireut; la volonté du prince roysl put se manifester sans contrôle; ce que voulut le roi, les diètes le sanctionnérent, tandis que dans les rapports extérieurs, où se trouvent mélés désormais les deux comtes de Lovenhielm, la situation du cabinet de Stockholm devensit de jour en jour plus efficée, plos nulle, comme conséquence de sa révolution. Dans quelle question, en effet, la Suède a-t-elle joué un rôle actif dominant depuis 1815? Où a-t-elle exercé et repris sa prépondérance, si belle et si grande ao xviiº siècle? Toute sa diplomatie consiste actuellement à ménager, avec une habileté égale, l'Angleterre et la Russie, à ne blesser ui l'un ui l'autre de ces cabinets, afin d'en recevoir alternativement l'appui. A ce point de vue, les ambassades ne sont plus désormais que des postes de politesse et de convenance : je crois métue qu'il n'y a pas chaque année une seule note diplomatique à échanger avec les grandes cours. C'est ce qu'inimédiatement avait compris le comte Gustave de Levenhielm , nommé ambassadeur à Paris; homme aimable et de salon, il passait sa vie dans une société d'artistes , au milieu des plaisirs, des théâtres, tandis qu'à Vienne, le comte Charles-Frédéric se retirait, autant qu'il le pouvsit, du mouvement actif de la politique.

Je me trompe néanmoins à l'égard du comte Charles: il v avait à Vienne une situation délicate pour un vieux et digne gentilhomme comme lui. Le roi Gustave IV, que la diète insurgée avait chassé du trone de Suède, glorieux patrimoine de famille, avsit choisi Vienne et l'Allemagne pour la terre de son exil; esprit ardent, chevaleresque, on avait voulu le faire passer pour fou! Toutes les fois qu'un homme, par des sentiments exaltés, une âme de feu, un dévouement sans mesure, compromet un peu la quiétude molle et efféminée d'une société, généralement on dit qu'il est fou ; celui qui vous dérange du sommeil de vos habitudes est tonjours importun, et le roi de Suède détrôné paraissait ainsi, même sux yeux, je dirai presque des cahinets conservateurs. Avec one modestic pleine de traditions et de souvenirs, il avait pris le simple nom de colonel Gustafson (fils de Gustave), titre d'une respectueuse affection pour son père ; ear,

aiusi que dans toutes les révolutions, on contestait sa légitimité légale. Les partis ennemis ne se contentent pas de vous briser, ils vous déshouvrent pour justifier leurs injustices. Le colonel Gustafson, dédaignant tout subside (grandes aumônes des conrs), vivait pauvre avec quelques revenus personnels; vêtu de hure comme ses aïeux le grand Gustave et Charles XII, il paraissait en Suisse, sor les bords du Rhin , en voiture publique , mélé à la fonle enrieuse et attentive de voir un roi nauvre et proscrit; sa conversation était vive, amérement sardonique ; véritable esprit du moyen age , il vonlait montrer aux rois combien était noble leur conduite et leur abandon en 1814! Son fils, qui avait pris du service en Autriche, vivait à Vienne sous le nom du prince de Wasa; ses goûts modestes cachaient le plus brillant courage.

Ce dut être done us sujei de tristes meditations et de difficultés considérables pour un genillomme que cette place d'ambassadeur à Vienne, en Bece de services té géférires souveraits junis ple et épête, la mobiles est vaite tégérires souveraits junis juli et pête, la mobiles que place que la mobile de la considération de la mobile de la considération de la commentation de la corpus plus de dévouement national; et ce qu'un appellé le jestriosime n'était que le tiride amour paurune position politique; si bien que lout pouvait changer, courane, justificulous; pour un que le place redat indévente à l'homme, il a suit du mode.

La Suède d'ailleurs reconquérait en riebesse maritime ce qu'elle avait perdu en gloire militaire, et c'était nue compensation. Depuis 1814, ses na-· vires de commerce, nolisés à bon compte, parconraient toutes les mers. Par sa eirconscription géographique, la Suéde possédait, en y comprenant la Norvège, une étendue de côtes de plus de huit eents lieues, côtes couvertes d'îles, d'écueils visités chaque année par les tempétes furicuses ; et, sous l'aspect de ce ciel, en présence de ces ouragans déchaines, se formaient des matelots vigoureux, intrépides, destinés à parcourir toutes les mers; enfants, au reste, de ees Scaudinaves qui, dans le 1xº siècle, avaient fait trembler les pays de France, d'Espagne et d'Italie même. Qui n'avait souvenir des Nortmans dans les chrouiques de Charlemagne et de ses successeurs?

Ainsi, deux traditions historiques se reproduisienti des temps divers pour la Naide, une des nations qui jetérentle plus de gloireaux siècles passés. Quand Gustave-Adolphe menait servace enfants dans le ceur de l'Alleungue, au champ glorieux de Leipzig, c'étaient les Golsh du vr siècle, qui envanivent l'empire romain pour le retreuper d'une nouvelle énergie; quand les marins de Norrégeou de Quéle de Ibabies, volt les entres, pour la pécile de la blaties, ou le commerce du le commerce du le commerce de la commerce del commerce de la commerce de la commerce de la commerce de la commerce del commerce de la commerce de la commerce de la commerce del commerce de la commerce de la commerce del commerce de la commerce del la commerce de la commerce de

La navigation de la Suède, ou, pour parler le langage technique, le cahotage des neutres, avait pris uu grand développement sous la régence du due de Sudermanie, toujours en paix avec la république française, tandis que l'Europe s'était levée hostile, dans une grande coalition. Les Suédois, au moyen de leur pavillon respecté, transportérent partout les marchandises et servirent d'intermédiaires, comme les Américains, pour charger les bles, les denrées coloniales, dont il y avait disette en France. Lorsque la paix fut rendue au monde, lorsque toutes les nations entrérent dans une juste concurrence commerciale, les Suédois conservérent encore une supériorité qui fait leur richesse; je veux parler du bon marché du fret (prix de location des navires). Comme les Grees (Russes) et les Ragusais (Antrichiens), ils transportaient les marchandises à moitié prix des navires français ou anglais; on se l'explique par l'éducation si dure des populations du Nord, leur vie sobre, et surtout par cette immense faculté qu'a la Suède de produire du bois et du fer plus qu'il n'en faut pour construire toutes les flottes du monde, Cette application des esprits aux relations commerciales dut enlever tout earactére dessiné à la politique suédoise ; on ne s'occupa plus qu'indirectement des questions de dynastie. et Berindotte succèda au roi Charles XIII sans la moindre opposition, taudis que les enfants de la grande maison de Gustave étaient oubliés dans les armées autrichiennes et y conservaient un débris de la gloire de leurs ancêtres.

Les deux frères de Lavenholden continuèrem sous la nouvel de jussité à servir ou à représenter leur pays. Le couste Clarirel, longteuspe ambasse cour s' l'enue, e' léverbourg, lit tousemp éroldent 1822 au conseil du roi. Rembre des étais comme égourer, sorte de puiries subsinée, il vint à Paris, cen 1923, ansister au serce du roi Charles X. Bernardotte in nomau cousie qu'illoiment de la chambre duis vint, ai l'ord, passis changes, les dignités toutes de la chambre du le chambre de la chambre de la chambre du le chambre de la cha

donc plus que le comte Gustave, qui continua sa mission diplomatique à Paris; esprit affable et poli, que nous connaissons tuus. Le rôle qu'a toujours dignement accompli le comte Gustave est plutôt personnel que l'expression de l'importance politique do son gouvernement; la Suède n'a pas aujourd'hui une action assex considérable dans la diplomatic pour que sa légation, même aux mains d'un bomme de valeur, compte à Paris parmi les grandes ambassades. Nais le comte Gustave de Lœvenhichm, par ses relations faciles, son obligeance extrême, sa parfeite tenue dans le monde et parmi ses collègues, a conquis un véritable ascendant; la sage mesure de son esprit lui a fait sa place. Le corps diplomatique se réunit à des énoques particulières pour les compliments de pouvelle année, ou la fête du roi; dans ces sortes d'assemblées toutes d'usage, et qui n'out rien d'officiel, on rédige quelques phrases que prononce le doyen des ambessadeurs. En 1830, surgit une eirconstance très-grave pour le corps diplomatique; elle lui commanda une réselution forte, spontanée, déeisive, à l'époque de l'insurrection de Paris, après les tristes ordonnances de juillet 1850, Le corps diplomatique était en effet fort embarrassé, fort inquiet de la situation : qu'allait-on faire, et quels étaient dans ces graves circonstances la conduite et les devoirs imposés au corps diplomatique?

Pour comprendre l'immensité de la question, il faut se reporter eu temps, à l'agitation des esprits, à l'importance que toute délibération des représentants de l'Europe devait avoir sur l'action des pouvoirs publies en France. Toute démarche du corps diplomatique devait nécessairement retentir, soit dans les chambres, soit à l'hôtel de ville, parmi les différentes autorités constituées au hasard, et qui néanmoins examineraient profondément les résolutions de l'Europe en face de la révolution de Juillet. Le droit public européen a proclame, depuis le Avine siècle, que les ambassadeurs ne sont pas les envoyés d'un pays à un autre pays, mais les envoyés d'un souverain auprès d'un autre souveraiu. D'où il résulte que si la mort ou un événement de querre civile fait disparattre le prince euprès de qui les ambassadeurs sont accrédités , leurs pouvoirs cessent de plein dreit. La couclusion de cet axiome diplomatique, appliqué à la crise de 1830. devait être : « que partout où le roi de France Charles X se trouvait, tant qu'un autre pouvoir n'était pas reconnu, les ambassadeurs devaient le sulvre à Saiut-Cloud, à Rambouillet, dans tous les lieux où se transporterait sa persoune sacrée (1); =

(1) Volt non travail sur l'Europe depuis l'arènement du roi Louis-Philippe. ainsi on l'avalt résolu après les révolutions de Naples et d'Espagne en 1821 et 1822, et telle fut aussi la doctrine logique que soutint le comte de Lævenhielmà Paris, en 1850, et ce sera peut-être le plus beau titre de sa vie. Le comte Gustave, seul des ambassadeurs, développa cette graude maximo de droit public dans le conseil qui fut tenu par les membres du corps diplomatique (l'ambassadeur de Naples seul l'en remercia). Ceci est d'autant plus resperquable, que le comte de Lævenbichm représentait un roi qui n'avait rien, certes, de bien légitime dans la hiérarchie des souverains de l'Europe ; meis ce roi était reconnu, il existait des traités, des conventions ratifiées, et Bernadotte était sous l'empire de la maxime absolue que je viens de poser, Un roi reconnu, quelle que soit son origine, est le roi légitime aux yeux de l'Europe sans exceptiou,

J'ajouterai, pour être juste envers les autres membres du corps diplomatique, que l'opinion qui prévalut, celle de rester à Paris, queique moius exactement conforme aux stricts principes du droit public, n'en était pas moins, au simple point de vue pratique, plus utile et meilleure. Il valait mieux, pour les représentants de l'Europe, assister aux événements terribles qui éclataient à Paris, les étudier è fond, en empécher les conséquences désastreuses, préparer enfin un de ces moyens réparateurs qui pourraient empécher la guerre ou l'anarchie. On concoit très-bien que l'ambassadeur de Suède, expression d'un pays tout à fait en debors de l'action turbulente de la France révolutionnaire, put développer les maximes absolues du druit diplomatique : meis les représentants de l'Autriche. de la Prusse, de l'Angleterre et de l'Allemagne devaient empêcher avant toute chose l'explosion démoeratique, les effets de la propagande qui menacait d'agiter le monde. La résolution qu'ils prirent d'attendre et de rester à leur poste était dictée par la prudeuce et la sagesse. Une révolution a besoin d'être vue de près et de face, afin de la comprimer.

Neamonian Fopinion du counte Gustave de Luvereblend, autos cette dromatore, d'une et pas moins un bei ater, une moble capression, il faut te dire conditation de la companion de la companion de conditation de la companion de la companion de conditation de la companion de la companion de graefent, qui est fond de son caractère, Les graefent de la companion de la companion de d'autost plus entouré dans l'eurs assons, qu'on s'élogiant d'autosige du counte Paux of il Depo, l'autost plus institut de la proposition opposée. L'active de la companion de la companion de la concident de la companion de la companion de la companion de cette de la companion de la companion de la companion de l'active de la companion de la companion de la companion de l'active de la companion de la companion de la companion de l'active de la companion de la companion de la companion de l'active de la companion de la companion de la companion de l'active de la companion de l'active de la companion de la

De là cette vic tout effacée en politique du comte Gustave de Lœvenbielm, et cet entraînement qui le

pausse vers les gens d'esprit, les artistes, relations qui ne perinctient pas toujours une suffisante dignité de soi-même. Il y a peut-être un peu tron du vieux gentilhomme de Louis XV chez le comte de Lævenhielm; sans doute on peut avoir do douces et bonnes relations avec des renommées théâtrales, admirer les talents, la supériorité de mademoiselle Mars; mais était-il dans la diguité d'un ambassadeur d'assister en personne, ou d'envoyer sa voiture armoriée aux funérailles d'une comédienne, quelque grande qu'elle fut (au moins les journaux apponcèrent cette déférence de l'ambassadeur)? Nous n'en sommes plus au temps où les gentilshommes vivaient familièrement avec les Champinesle, les Contat on les Sophie Arnould; il y a dans notre époque un respect sérieux de tous ses devoirs qui ne permet plus ces témoignages publies, même envers le plus beau talent de coulisses et de planches. Les mœurs sont plus severes , les habitudes plus étudiées, chacun doit garder chastement la place dans laquelle la Providence l'a élevé, et le comte de Lœvenhielm a d'asses nobles facultés, des qualités assez distinguées pour ne pas sortir de la sphère sérieuse que commundent son grand age et une carrière aussi dignement remplie.

X.

#### LE COMTE LOUIS BEAUPOIL DE SAINTE-AULAIRE.

La science du blason , l'étude des titres historiques, a toujours eu pour moi un grand charme; j'y lis la chronique personnelle de chaque race, le certificat de civisme de toute une famille ; chaque pièce des émaux est un souvenir, chaque tenant une page d'histoire; vraiment toute irrégularité me beurte. Je vois dans les armes de Sainte-Aulaire : « de gucules à trois accouples de chien d'argent, posées en pal, les laisses ou liens d'azur, tournès en fasces. Couronne de marquis. » Or, comment le chef de cette race porte-t-il le titre de comte qui n'a jamais été dans sa famille et très-inférieur au premier? Ceci tient aux souvenirs de l'Esupire : Napoléon avait dédaigné pour son aristocratle le titre de marquis, le plus antiquement inflitaire de la noblesse française; il l'avait omis, sans doute parce que Molière l'avait raillé. M. de Sainte-Aulaire fut fait comte comme M. le due de Mortemart fut fait baron par l'Empereur ; M. de Sainte-Aulaire a gardè son titre de l'empire, comme souvenir de sa première vie, de son administration préfectorale; son llis a repris le titre de sa famille. De sorte que le descendant est marquis, l'ascendant conte, contre les règles de la hiérarchie. J'explique ceci pour les vieux antiqualres, comme moi à préjugés et trèsamoureux de la purcéé du blasou.

Le noble roi Charles X avait entouré sa personne. depuis sa plus tendre enfance, de gentilshomues loyaux, dévoués, sur lesquels il exerçait un prestige indicible. Ceux qui ont eu l'honneur d'approcher ce roi si gracieux , si bon, savent le doux charme qu'il exercait autour de lui, comte d'Artois, Moxstava et roi de France. Parmi ses amis fidèles, il en était un le plus chéri, le plus modeste de tous, le marquis de Rivière, qui portaît le dévouement à un point d'exaltation extrême, chevaleresque. Officier aux gardes françaises, il avait suivi les princes dans l'emigration; compagnon de MM. de Polignae, il était assis à côté d'eux et de l'héroique George Cadoudal (se ne sache pas de plus poétique caractère que George et ses Bretons). Devant l'ignoble police du Consulat, ce fut M. de Rivière qui couvrit de ses baisers le portrait du comte d'Artois, que le président Thuriot (le régicide que George appelait avec ostentation (we-roi) lui passa à l'audience, afin qu'il put le reconnaître judiciairement. Sous la Restauration, le marquis de Rivière avait été successivement ambassadeur à Constantinonle, capitaine des gardes, gouverneur du feune duc de Bordeaux, poste si élevé, et qu'il remplit avec le même zèle, le même amour pour le roi Charles X qui le tutovait. l'encourageait même dans ses petites mauvaises bumeurs d'amis

Or ce noble duc Charles de Rivière était à son lit de mort, et dans le testament seellé de ses armes, il fit un legs mémorable ; « Je lègue ma croix de Saint-Louis au marquis Beaupoil de Sainte-Aulaire, comme souvenir de sa conduite envers moi et de l'immense service qu'il m'a rendu dans des temps difficiles. » Pour expliquer ce legs curioux, car le comte de Sainte-Aulaire, à cette épque, était dans l'opposition du centre gauche, séparé de la cour, beau-père de M. Decazes, que Charles X u'aimait pas, il faut remonter aux jours difficiles, comme le disait le due de Rivière, qui n'avait jamais oublié George et les Bretons, ses vrais aunis ; les faits justifiaient ce gage de haute estime, que le roi ratifia sur-le-champ en nomman: le marquis de Sainte-Aulaire au grade dans l'ordre de Saint-Louis dont le duc de Rivière lui léguait les iusignes. Le service rendu par M. do Sainte-Aulaire au duc de Rivière remontait à l'époque où le jeune officier aux gardes françaises, aide de camp de M. le counte d'Artois, avait été proscrit, coudamné à la peine de mort. M. de Sainte-Malire, jeune homme aussi, sans liène de parenté, sans comissisme personuelle de M. de Bivière, s'était offert en otage ile la parole d'hommer de l'imprudent officier compris dans la conspiration de George et le Pichegru et dont la peine était successivement commuée. Cet aéte de chevalere n'avait pas été oublé lans le cœur géréreux du due de Rivière; la noblesse avait des vertus et des qualités dont la trace se per debaque jour !

Le conte Louis Beaupoil de Sainte-Aulaire avait pour père le marquis Beaupoil de Sainte-Aulaire, recu page du roi en 1771, et qui avait servi dans la maison militaire. Sa mère était Égidie-Louise-Marie de Rauconnet de Noyan, Les Beaupoil venaicut d'antique race périgourdine dans les vieilles ebroniques : ils devaient leur nonc à leur elevelure noire dans le temps des tournois et des grands coups d'énée, et à leur barbe fournie. Ceux qui s'oceupent encore du nobiliaire de France et de l'histoire des blasons, seience si attrayante, savent que la maison Beaupoil de Sainte-Aulaire appartenait ad baronnage limousin : Guienne, Languedoe, Périgord, Provence, vieilles terres qui avaient gardé avec le plus de chasteté leur nobiliaire du moven age. Les familles n'étaient pas riches, les fiefs divisés en Périgord et en Saintonge; mais leurs nones se mélajeut soit à la conquête auglaise, soit à l'époque de délivrance qui fit passer toutes ces races sons la domination de nos rois.

Comme toute cette bonne noblesse, les Sainte-Aulaire se vouèrent à la vie de soldat ; un gentilhonnne devait tout ec qu'il avait d'existence au roi et à la natrie. Sous Louis XIV , qui versa sur tant de champs de bataille le plus beau sang de la uoblesse, trois Sainte-Aulaire furent tués dans une seule journée de gloire; sous la Régence, nous retrouvous un Sainte-Aulaire très-rattaché au vieux narti du testament de Louis XIV. le courtisan assidu et un peu le poête de cette duchesse du Maine, femme și active, și aimable, qui réunissait dans le lacdin féccique de Secaux les parlementaires mécontents, les geutilsbommes soulevés contre le régent. On y faisait de l'esprit et des complots, des tragédies et des protessations, des madrigaux et des manifestes, des rébus et des arrêts. Le marquis de Sainte-Aulaire, à plus de quatre-vingts ans, s'était fait le chevalier de la duchesse du Maine, et lui adressait des vers d'une galanterie raffiuée :

> La divinité qui s'amuse A me deviner mon secret , Si J'étais Apollon se scrait point ma muse : Elle seruit Téthys, et le jour finirait (f).

(1) Voir mon travail sur Philippe d'Orléens, régent de

La spirituelle duchesse du Maine recevait ces galanteries du vieux genilloume, e viei-embierassé, disait-elle, si elle l'avait pris au not; r mais, à ce moment décisif, elle préparait, avec une ardeur indicible, ses projets contre le régent, elle avait besoin des parlementaires, de la noblesse ot des podèes; la ecujuration du jardiu de Secaux éboux. Cette société fut cullée, dispersée : les Suite-Aluière resiurent dans le Limousin.

Le pére ilu cointe actuel, le marquis Joseph Beaupoil de Sainte-Aulaire avait été dans les pages du roi à quatorze aus et aux eamps à dix-huit. De son mariage avec mademoiselle de Rauconnet de Noyan naquit, en 1779, Louis de Sainte-Aulaire slont la carrière politique va surtout nous occuper. Nous marchons vite aux temps difficiles : la révolution éclate, le marquis de Sainte-Aulaire, le père, émigre et suit les princes dans l'exil. M. de Noyan, très-pronoucé dans le sens royaliste, se lie à la conspiration de la Rouarie : ainsi, par tous les points, le nom de Sainte-Aulaire est exposé à la persècution. Toutefois la courageuse mère reste à Paris; elle ne quitte pas la France aux plus mauvais jours; elle agit, remue toute cette fange de comités : oui, il y avait autant de boue que de sang dans toutes ces existences qu'on prend à plaisir aujourd'hui de réhabiliter. « Ce fut la faute des victimes si elles furent volées et si l'échafaud se dressa hideux devant elles; les loyaux, les grands, ce furent les bourreaux! . Mon Dieu! où tout cela nous ménerat-il? Consultez les derniers débris de ees époques, ceux qui survivent encore à cette existence de prisons, de luttes, de terribles jugements! que vous disent-ils? C'est que les louis d'or ouvraient les cachots; e'est que les proconsuls, les comités, se gorgeaient de pillage aussi hien que de saug! Ces moyens, madame de Sainte-Aulaire les employa avec une force d'âme au delà de tout éloge ; elle ne recula devant rien; elle obtint, par toutes les voies, des sursis, des renvois de juges, des soustractions de papiers : à ces hommes si purs, à ces régublicains austères, elle donna à pleines mains, depuis le geòlier jusqu'aux commissaires de la Convention; ainsi fut passée l'époque de la terreur. l'endant ces jours désolés, on voyait un jeune bomme de treize à quatorze ans quitter une maison modeste, à l'extrémité de la rue Vaugirard, et se rendre à pied à la prison de Piepus, faubourg Saint-Antoine, ou bien à la Force, et là porter les plus tendres soins à sa famille ; il fallait s'enquérir des nouvelles , sollieiter des sursis, intriguer plus qu'à la cour de Louis XV, baiser les pieds à de bideux favoris des comités, à des Richelieus d'échoppe. Dans cette vie d'épreuves et d'émotions, le jeune Sainte-Aulaire dut prendre un caractère grave comme les eirconstances, sérieux comme les événements. Quand les mauvais jours fureut un peu passés. le jeune Sainte-Aulaire regarda autour de lui : la fortuno de ses ancêtres était perdue, compromise ou séquestrée; toutes les carrières interdites aux ci-devant uobles; le jeune bomme vit donc qu'il fallait travailler, s'instruire sérieusement. Dans le concours ouvert par la révolution française à toutes les ambitions plus un moins légitimes, il fallait acquérir la science, apporter sa quotité d'esprit et d'intelligence à son pays. Comme tous dans ce terrible niveau d'égalité, il fit donc d'assez fortes études en mathématiques pour être admis à l'institution préparatoire des pouts et chaussées qui précéda l'École polytechnique. Il en sortit avec toute l'instruction d'un ingénieur ; si bien que lors de l'expédition d'Égypte, il eut désir de prendre part à cetto aventureuse campagne, dans laquelle taut de jeunes bommes voulurent unir leurs destinées à celle du général Bonaparte; mais le devoir qu'il s'était imposé envers sa mère, le besoin de rétablir les débris d'une fortune dispersée, le retinrent à Paris, en Bretagne et eu Normandie. Ce fut à ce temps qu'il fit un des plus brillants mariages de France : le jeune Sainte-Aulaire épousa mademoiselle de Seiglières de Soyecourt, fille de Guillelmine de Nassau-Saarbruck et nièce de la duchesse de Brunswick-Lunebourg, Les Soyecourt, d'une vieille noblesse qui se rattachait aux grands tournois, s'étaient unis à une maison princière. Dans cette alternative de persécution et de calme, 31. de Sainte-Aulaire se retira à la campagne en Picardie pour rétablir sa fortune de famille accablée de dettes. mal administrée ou litigieuse : januais il n'en serait venu à ses fins sans le concours de M. Roy , alors avocat à Paris et l'un des hommes d'affaires les plus babiles de ce temps. C'est ainsi que se passa l'époque du Consulat, le commencement de l'Empire. Il fallait alors se rattacher à quelque chose dans la marche immense des faits!

Il y a unecircontance qui se poduti dana l'hisincire de coutes les felicités aux dynastire. I se piera
demoureur incleantables au milieu de teatre los
demoureur incleantables au milieu de teatre los
representatives de l'activités de l'activités de l'activités de l'activités de l'activités de l'activités d'activités d'activités

CAPEFICUE. - LES DIPLONATES.

faits l'aucienne noblesse ralliée et laissait en dehors de lui-même peu de chance à la résistance d'opinion.

A ce moment où l'on formait une cour avec les débris de l'ancienne aristocratie, le nom de Sainte-Aulaire n'échappa point à l'empereur Napoléon; et, sans le désirer, peut-être même avec quelque répugnance. lo jeune marquis fut nommé chambellan, poste de politesse et de cérémonie dans le palais. Je me suis souvent amusé à parcourir un petit livre, rare aujourd'hui, que l'on trouve dans quelques bibliothèques privilégiées; c'est la biérarchie et l'ordre du palais impérial dressés avec un soin extrême par je ne sais quels grands mattres des cérémonies. Jamais Louis XIV, dans toute sa splendeur, n'avait multiplié avec autant de soin les étiquettes, les dignités, les charges purement honorifiques du palais, depuis le grand maréchal et la connétablie jusqu'au dernier degré de l'écurie et de la valetaille ; tout cola était règlé, compassé ; les pas étaient marqués, les salutations indiquées; c'était merveille de voir Cambacérés, Regnault de Saiut-Jean d'Angely, parvenus de la veille, s'entourer de tous les souvenirs de la gentilhommerie que la Révolution avait brisés avec ce qu'ils appelaient les abus. Le titre de chambellan était de tradition germanique et de baute féodalité; introducteurs dans le palais, hauts commissaires de l'étiquette , ils accompagnaient les rois d'un jour, les princesses de fortune ; témoin le marquis d'Aligre! le représentant d'un vieux nom parlementaire obligó de porter les petits souliers de Caroline Bonaparte dans ses poches !

Aussi pour M. de Sainte-Aulaire le titre de chambellan ne put et no dut êtro qu'un passage ; il demanda bientôt à l'empereur de servir dans l'administration, et il fut nommé préfet de la Meuse, département alors presque au centre de la France, dans les larges frontières de l'Empire. Les fonctions de préfet se résumaiont à cette époque dans la conscription et l'impôt; la levée nombreuse des conerits était le premier devoir : fournir de la chair à canon, comme le disait madame de Staël dans sou style amer et sanglant, c'étnit le premier devoir envers S. M. l'empercur et roi; avec les conscrits, l'impôt levé durement; puis venait le soin des administrés, et quelques-uns des préfets de l'Empire furent à ce point de vuo très-supérieurs. M. do Sainte-Aulaire sut unir les devoirs rigoureux imposés à la situation aux formes polies de l'homme du monde. Il est une remarque déjà faite : sous Napoléon, il y avait deux sortes de préfets : ceux qui venaient de la République et de la Convention même, sans politesse, sans indulgence, faisant leur devoir avec la rudesse du temps des proconsuls; ceux qui venaient de l'ancienne aristocratie, tels que MM. de Sainte-Aulaire, Saint-Aignan, de Barante, et ceux-là, en faisant aussi leur devoir, y apportaient les ménagements qui pouvaient les adoucir.

Nominé préfet de la Meuse par l'empereur en 1812, M. de Sainte-Aulaire y resta jusqu'à la Restauration, qui le fit passer à la Haute-Garonne, un peu le pays de la famille Beaupoil du Limousin. Lorsque les Cent-Jours éclatèrent, M. de Sainte-Aulaire, très-prononcé pour les Bourbons, évita néannioins la guerre civile, par la modération de ses acles, tont en envoyant sa démission, fondée sur le serment qu'il avait prêté à Louis XVIII. Dans la réaction royaliste de 1815, M. de Sainte-Aulaire ne reprit pas sa préfecture, le parti triomphant l'accusait d'équivoque et de tiédeur dans la dernière lutte ; alors il fut élu à la chambre de 1815, et se plaça immédiatement sur le bane de la résistance qui appuyait la politique modérée de M. Decazes, bien décidé à empêcher les folies et les excès des réactions : tel est le caractère d'indulgence de ceux qui ont heaucoup souffert. M. de Sainte-Aulaire avait vu le Midi si profondément agité, il avait assisté à quelques-unes de ces scènes sanglantes du mois de juin 1815, dont le parti royaliste eut à s'accuser; et ces scènes, il les avait hautement blàmées. De son côté, le parti royaliste ne lui pardonnait pas les expressions tempérantes et modérées de sa proclamation de préfet au retour de Napoléon, et bien qu'il fût par sa famille et ses antécédents un des membres de l'aristocratie du Midi, on le classa déjà parmi les nobles libéraux ; j'ai presque dit parmi les révolutionnaires.

Je rappelle que M. de Sainte-Aulaire avait épousé en premières noces mademoiselle de Seiglières de Sovecourt, la noble fille d'un centilhomme de grande naissance, qui, comme dans les iours de l'ancienne chevalerie, avait gagné le cœur d'une princesse et l'avait épousée; mademoiselle de Sovecourt mourut ne laissant qu'une fille (la duchesse Decazes actuelle), et M. de Sainte-Aulaire épousa en secondes noces mademoiselle de Grimoard de Beauvoir du Roure-Brison, également d'une bonne famille, M. de Sainte-Aulaire devait done naturellement prendre sa place dans la haute aristocratie. Son pere n'était-il pas l'ancien page du roi Louis XV, que Louis XVIII élevait à la pairie comme un bon et fidèle serviteur? Autour de lui tout était royaliste ou émigré ; ses oncles , les Sainte-Aulaire, les Noyau, Bretons ardents, avaient pris part à tous les complots contre la révolution française; mais la tempérance naturelle de son esprit, la nature fatale des évéuements auxquels il avait assisté, son antipathie pour tous les excès,

le firent constamment associr sur les banes de la résistance dans la chambre do 1818, et do là les premières liaisons de M. de Sainte-Aulaire avec M. Decares.

L'ordonnance du 5 septembre avant ramoné l'âge de quarante ans pour la députation, M. de Sainte-Aulaire, qui n'en avait que trente-neuf, ne se mit pas sur les rangs; il ne fut nommé qu'aux élections de 1818 sous l'influence ministérielle; il se montra esprit gouvernemental, très-apprécié par Louis XVIII, qui voulut lui-meme préparer le mariage de sa fille, et la désigna pour son ministre favori , le comte Decares , alors ministre de l'intérieur. Mademoiselle de Sainte-Aulaire, je le répète, était issue du premier mariage, de mademoiselle de Soyccourt, et par conséquent héritière d'une grande fortune et d'une origine plus grande oncore. Des ce moment. M. de Sainte-Aulaire se placa politiquement dans le système de M. Decazes, sur la lisière du centre gauche, où il siègea avec constance; s'il ne prit pas souvent la parole dans la chambre, il exerça une certaine influence par la modération de son caractère et la politesse de ses rapports. Dans une circonstance solennelle pourtant, lorsque M. Clausel de Conssergues, honnéte bonnue certes, mais ardent de convictions comme tout le parti royaliste, vint formuler contre 31. Decazes l'accusation d'être l'auteur ou le complice de l'horrible attentat commis contre le duc de Berry , M. de Sainte-Aulaire , à la tribune , lui dit avec courage : « Monsieur, vous étes un calomniateur. »

A cette époque d'ardente action royaliste, M. de Sainte-Aulaire fut donc en butte à tous les traits d'une opinion puissante, honorable et soulevée; il n'était point un honime de lutte et de combats journaliers, et pour passer un temps d'épreuve, il se consacra aux lettres , tradition de sa famille. Dans toutes les époques de sa vie, il avait toujours eu un goùt passionné pour l'histoire. On était alors à cette époque si brillante de sciences, de travaux, de belles et grandes œuvres (de 1822 à 1829), sous l'action de l'ordre, de la paix, de la légitimité. MM. Guizot, de Barante, Villemain, Chateaubriand, consacraient toute leur intelligence au service des lettres. M. de Sainte-Aulaire paya son tribut à la muse de la patrie en publiant l'Histoire de la Fronde, si piquante d'anecdotes, d'un indicible attrait de récits, résumé de longues lectures : nn gentilbomme se faisait le chroniqueur, avec un charme indicible, de ceux que ses pères avaient connus, des événements auxquels ils s'étaient mélés; seulement, comme l'époque dans laquelle lenr fils écrivait était essentiellement parlementaire, il fit trop dominer l'esprit du parlement dans son livre (1). Il est impossible de détacher une œuvre du temps où elle a été écrite, et l'on voit trop que er livre s'achevait tandis qu'à la chambre M. de Sainte-Aulaire continuait, comme député du Gard, ectte opposition du ceutre gauche, à qui alors, à tort ou à raison, était l'arenir politique.

Au commencement du ministère de M. de Martignae, le comte de Sainte-Aulaire succéda à la pairie de son pére ; il garda néanmoins le titre de comte par une sorte de souvenir de l'Empire, qu'il était alors vulgaire de renier. Peut-être aussi était-ce affectation taquine de libéralisme ; la Restauration penchait trop d'un côté pour qu'on ne fut pas tenté d'aller de l'autre. Ce siège , dans la chambre des pairs, convenait mieux à l'esprit, aux études du conste de Sainte-Aulaire, Il avait les manières trop exquises, certaines formes de conversation trop recherchées pour jamais conquérir cette puissance de tribune démocratique qui tient spécialement aux hommes d'aurlace et de paroles bardies. La tempérance de la chambre des pairs allait à ses habitudes et à son earactère; il y prit sa place naturelle avec ce double caractère de conservation et de progrès, alors la tendance de la pairie, ou, ponr parler plus exactement, celle du parti qui la dirigeait sous M. Pasquier et le duc de Broglie.

J'ai dit par quelles causes et par quelle faute politique tomba la Restauration; M. de Sainte-Aulaire n'avait ni provoqué ni désiré eet ébranlement soudaiu de la société tout entière; il savait tout ce que le principe de la légitimité largement développé, sagement entendu, pouvait produire de grandeur et de liberté nour nn pays, C'est nour cela même qu'il l'avait appnyé et aimé de toutes ses forces, comme toute l'école politique de 1814 et de la charte, MM. Royer-Collard, Guizot, Pasquier et Louis XVIII lui-meme, Cette Restauration ne tombait-elle pas par sa faute, et pour avoir méconnu les couseils de ses vrais amis? Alors, que restait-il à faire à tous les esprits sages, à tous les hommes qui ne voulaient pas la ruine de la patrie? Évidemment eutourer le nonveau principe d'ordre monarchique que relevait une autre branche de la maison de Bourbon. Il ne blâma pas ceux de ses amis, de ses parents, qui restérent fidéles à la cause tombée; ils avaient de religieux devoirs à remplir, et la croyance est si respectable, même envers les institutions humaines! Mais M. de Sainte-Anlaire, qui ne devait aucune reconnaissance particulière à la branche atuée des Bourbons, spécialement à Charles X, ne put mettre en ba-

lance la France avec elle; il préta donc serment à la nouvelle dynastic, sans arriére-pensée, avec la loyanté qui doit présider à est acte malheureusement trop méconnu.

Quelles que soient les déclamations que tous les partis ictient à l'aristocratic , il est certaines fonctions dans l'État qui ne peuvent être remplies que par elle, et c'est ce que M. de Talleyrand savait bien comprendre, même à l'époque révolutionnaire. Le corps diplomatique a besoin de l'éclat de ecrtains noms propres; il lui faut de grands services ou une haute naissance, parre que l'on s'assoit ainsi plus à l'aise dans les conseits de l'Europe. Au congrès de Vienne, M. de Talleyrand releva la France conquise, par l'invocation de deux noms propres, Bourbon et Périgord. Après la révolution de juillet, cette nécessité de choix aristocratiques se fit sentir, comme toujours, dans les ambassades; le corps diplomatique de la Restauration s'était retiré des affaires, il fallut trouver parmi les gentilshommes ralliés des illustrations qui pussent s'asseoir à côté de ce que l'Europe avait de plus considérable, et en même temps dont les opinions fussent un gage donné aux intérêts nouveaux. Ce fut là le travail du comte Molé, qu'il accomplit avec autant de zèle que de mesure. M. de Sainte-Aulaire fut désigné pour l'ambassade de Rome, alors et toujours fort importante. M. de Sainte-Aulaire était une ame probe, un homme bien élevé, un esprit d'élite qui devait représenter dignement la France auprès du saint-père; non point cette France impie, turbulente, révolutionnaire, qui volait ou saccageait les églises; ni eette partie de la société systématiquement hostile au clergé; mais la France de saint Louis, de Louis XIV. telle que le roi Louis-Philippe la voulait dans ses pensées d'avenir, telle que la souhaitait surtout la reine Marie-Amélie, si pieuse de souveuirs, si tendre d'affections envers le saint-siège.

Pour comprendre toute la difficulté de la mission du conte de Sainte-Aulaire, il faut d'abord se faire une juste idée de l'esprit de l'Italie qu'entratnait le carbonarisme, et menacée d'une immédiate occupation par l'Autriche, très-décidée à comprimer tout mouvement révolutionnaire. Autant vaudrait nier la lumière que de ne point reconnaître l'effervescence que les journées de juillet avaient produites au sein du parti agitateur, spécialement en Italie; notre révolution avait laissé une impression vive, de nature à jeter tôt ou tard les peuples dans quelque entreprise folle et téméraire. La France était si voisine de l'Italie, les communications si aisées, les idées sillonnaient les airs comme par un télégraphe électrique! Cette situation des esprits, la propagaude le savait bien,

<sup>(1)</sup> On me reprochera prut-être à moi-même d'avoir teop été le parlisme de Mazarin et trop dessiné contre l'esprit parlementaire dans mon travail sur Richelleu et Mazarin.

elle vonsiti 'appayer sur elle pour briser les differentes souveraineide de l'Islie, a monge de l'ancieu carbonarisme, vanse foyre d'unité qui vétendit depais la Calbert el Naples joujeurs Alpse de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de légations romaines, Dologne, Ferrare, Antône: sur la France, et ai un ambassadeur avait vousi prêter la main à lousce ses fisies de partis, l'Italie se serait souleiré, pour retomber censaite sous le produit.

Césis dosc une garantie donnée à la paix du monde que ce presier cheix d'ambassadeurs teis que NN. de Sainte-bulaire et de Barnite, l'un à Rome, l'auter à l'irai, fortra de l'Espisition carbonariste, car le plus grand danger de ces émentes, car le plus grand danger, gent danger, c'était l'intervention autrichienne. De tous les gouvernements creverée; le plus grand danger, c'était l'intervention autrichienne. De tous les gouvernements certifieux d'auternaidem mouvement sérieux dans le Milmait, même dans les giagnons, elles serieux des le Milmait, même dans les giagnons, elles serieux des certifieux d'auternaide coupées en vert du diorit de légitime délènes naturelle. Un gouvernement de legitime délènes naturelle. Un gouvernement moverse, uoui de las rationnel?

Cette alternative très-dangereuse, la France devait l'éviter; elle ne pouvait pas subir l'occunation absolue de l'Italie par l'Autriche, sans une guerre; elle ne pouvait pas comprimer l'esprit de licence, sans heurter les opinions de juillet. Il est facile donc de comprendre tout l'embarras de la situation diplomatique. Le carbonarisme sonnait la révolte; la révolte appelait l'occupation autrichienne, et l'occupation, la guerre; alternative d'autant plus dangereuse à cette époque, que les affaires à Paris étaient aux mains de cet étourdi de M. Laffitte, esprit si légérement téméraire, entouré, dominé par le général en chef de la propagande, M. de lu Favette, siégrant comme un vieil enthousiaste au milicu de la jeune Italie. Heureusement que pour détourner ces dangers, à côté des dépéches niaises ou déclamatoires de M. Laffitte, il v avait la correspondance personnelle du roi Louis-Philippe, qui dirigeait avec une supériorité admirable les affaires avec Rome. Le saint-père n'était pas seulement en effet un souverain politique de l'Italie, c'était le chef du catholicisme, et comme tel, il fallait, on devait le ménager. Il pouvait intervenir dans le désordre des idées, jeter la modération parmi le clergé français, et comme partout la question devenait religieuse, la plus grande action diplomatique devait s'accomplir avec le saint-pére. Auprès de lui, il fallait éviter les conseils extrêmes, et le porter entiu à cette politique tempérée, qui

poursait seute sauver l'Italic. Toute la diplomatie du roi Louis-Philippe se résuma dans ces trois principes: poiut de propagande, point d'occupation autrichienne, consciller au pape une meilleure administration provinciale et des concisions laiques, qui pouvaient upaiser les légations

Grégoire XVI portait la plus vivo affection à M. de Sainte-Aulaire : le patient et spirituel pontife le savait pieux, eroyant; il appelait la reine Marie-Amélie une sainte; et cepeudant telle était la marche des événements qu'une grande crise allait s'accomplir, capable de briser les rapports de Rome avec la France, sous le ministère de M. Casimir Périer, qu'on disait cependant une tête à pensées gouvernementales. Lorsque les Autrichiens menaçaient d'occuper les légations, M. de Sainte-Aulaire fut charge de pressentir le saint-père sur cette question : « La France ne devant pas souffrir que les troupes autrichiennes demeurent dans les légations, il pourrait arriver qu'on eut besoin d'occuper à son tour Ancouc et même Civita-Vecchia, et en cette bypothèse anraiton l'assentiment du saint-père? » Grégoire XVI, avec la patience et la résignation habituelles aux souverains pontifes , répondit en italien , avec na sourire ineffable : « Les papes sont babitués depuis longtemps à courber la tête sous la violence. » Paroles écrites par M. de Sainte-Aulaire à M. Casimir Périer. Or, qui le croirait? Cet esprit à vue courte, à travers les intentions les plus droites, aperçut dans ees paroles résignées du pape nue sorte d'assentiment donné d'avance à l'occupation d'Ancône, et dans cette pensée la fameuse expédition fut préparée. Elle se fit d'une manière si abrupte, si eu dehors de la mission même du général Cubiéres, que M. de Sainte-Aulaire n'eu fut pas prévenu, ou s'il le fut, tout alors était accompli; il négociait encore avec lo saint-père , lorsque le secrétaire d'État Bernetti recut les premières dépèches d'Ancône. Tout y avait été si violent ! la ville prise d'assant, les portes ouvertes à coups de bache, les autorités pontificales captives on expulsees; les soldats français sous un chef ardeut, révolutionnaire, le colonel Combes, menaçaient de déployer le drapeau tricolore!

Ba lisant ces dépèches, l'indiguation était visible sur la physionomic du cardinal Bernetti, qui s'écria: « Depuis les Sarrasins, on n'a rien vu de pareil.» M. de Saitte-Audière protesta de son ignorance : rien de semblable en effet ue lui avait été écriq il uégociait de bonne foi! Dans cette situation, on avait tout à redouter: 1 a guerre immédiate aver l'Autriche; ses troupes augmentaient incessamment; pientet clies pourraient envelopper le tout petit corps expéditionnaire qui serait forcé de capi-Inler. Très-préoccupé, irrité même de cette situation, M. de Sainte-Aulaire envoya son fils en toute hâte à Paris, pour exposer ses justes alarmes à M. Périer. . Le pape allait se jeter dans les bras des Antrichiens, s'il n'y avait pas une satisfaction immédiate ; toute influence était perdue. » Il est à remarquer que cette tête nn pen étroite de M. Périer manifesta le plus grand étonnement sur ce que le nane s'était blessé de l'occupation d'Ancône ; il n'avait pas compris les mois sublimes et résignés de Grégoire XVI; il n'avait pas deviné qu'en baissant la tête, le pape protestait. Le roi Louis-Philippe, qui seul savait ce qu'a-

vait de compromettant la situation actuelle des troupes dans Ancône, et qui ne voulait pas saerifier la paix générale à un caprice de ministre on de chambre, donna des ordres à M. de Sainte-Aulaire pour s'entendre avec le saint-père, sor un accident regrettable, et ce devoir, l'ambassadeur l'accomplit avec la plus grande déférence pour l'autorité pontificale. Le colonel Combes fut rappelé; le petit corps qui était arrivé avec des principes révolutionnaires fut hientôt si assoupli, si discipliné, qu'il servit le gouvernement du saint-pérc avec la même fidélité que son drapeau; ces troupes, naguére une menace, devinrent alors des auxiliaires : au lieu de la propagande, les États romains subirent la répression; et cet excellent système eut pour résultat non-senlement de nous attirer de nouvean la bienveillance du saint-père, mais encore d'empêcher l'occupation indéfinie des légations par l'Autriche, Jamais auenn ambassadeur n'avait montré autant de déférence pour Grégoire XVI que M. de Sainte-Aulaire; il parvint à renouer tons les vieux liens de la France et de Rome, à attirer sur nous les pieuses bénédictions que le saint-pére nous envoie, comme aux fils ainés do l'Église. Les guestions qui touchent à l'Italie et à Rome spécialement sont toujours trés-difficiles. parce qu'elles se lient à des intérêts divers et hostiles : la propagande française ponsse à la révolution, et la révolution à l'ascendant autrichien ; si hien que le jonr on il sera constaté que nous sommes les loyaux et sincères amis des gonvernements de Naples , de Reme et de Turin, l'infinence

Signer coats. - Non secan dispiseere abbiamo appres dalla di lei lettera del 31 gennaio avere ricevato altra destinazione. Rammentiomo con riconoscenza le assicurazioni da lei dateci più volte di non voler mai, per quioto potesse du lei dipendere , alloutanorsi da noi ; ma coacselamo raiandio il dovere che le come di obbolire agli ordini del ann sovrano. - Siemo quindi bea lontani dal dizapprovare in lei l'accettazione della missione a Vienna. - Sebbene desiderem vivamente di noo vederla allontanata da Roma

(1) Lettre sotographe :

In qualunque loogo però ella sia, non dimenticheremo

de l'Autriche sera perdue; elle ne grandit que par les imprudences et les menaces de notre presse. Les journaux ne sont-ils pas les plus grands ennemis de l'influence et de l'honneur de notre pays?

Les choses étaient arrivées à cc point que l'amhassade de Rome ne présentait plus aneune de ces graves difficultés qui appellent la présence nécessaire d'un négociateur de premier rang. Le pape avait consenti à tout ce que voulait la France ; mais il avait demandé une lovale parole à M. de Sainte-Aulaire de ne point quitter Rome avant qu'il eut terminé dans toutes ses conségnences les affaires d'Ancone, et M. de Sainte-Aulaire s'y était engagé. Dans un voyage à Paris, le roi avait fait pressentir à M. l'ambassadeur qu'il aurait besoin de ses services à Vienne. C'était un poste, certes, très-élevé qu'nne mission anprès de M. de Metternich; mais la parole d'un gentilhomme étant sacrée, M. do Sainte-Aulaire refusa jusqu'à ce que le pape l'eut dégagé lui-mémo de cette parole, et c'est à cette oceasion qu'il recut du saint-père la lettre autographe dont voici la traduction :

#### « Monsieur le comte,

 Ce n'est pas sans déplaisir que nous avons appris par votre lettre du 31 janvier que vous avex recu une autre mission. Nons nous rappelons avec reconnaissance la parole que vous nous avez donnée de ne Jamais vous éloigner de nous, tant que cela dépendra de votre volonté; mais nous savons aussi le devoir d'obeir aux ordres de son souverain. Nous sommes done très-loin de désapprouver votre mission de Vienne, quoique nous vous voyions avec ehagrin vous éloigner de Rome. Dans quelque lieu que vous soyez, nous n'oublierons jamais la loyauté, l'honneur et l'esprit de concorde avec lesgnels vous avez aecompli votre mission auprés de nous, et nous conserverons le souvenir éternel de votre attachement filial. Que la bénédiction apostolique que nous appliquons avec une affection paternelle à vons et à votre famille, vous accompagne partout où vous serez, et qu'elle vous donne la félicité que nous your souhaitons de tont notre eœur!

« P. P. Gatcerax XVI (1). »

giammai la lealtà, l'ocoratezza, to spirito di ecocordia con che ella lia adempito la sua missione presso di noi, a conser veremo sempre grata rimembranza del filiale attaceamento da tei dimostratoci. La benedizione apostolica che con paterno affetto ora com-

partismo a lei, ed alla sua famiglia, l'accompagol ovonque ella si troverà e il sia caparra di quella piesa felicità che di totto cuore is desideriamo.

Roma, dal Vaticano, li 9 febbraio 1833.

Gazcono P. P. XVI.

Cette lettre parut suffisante à M. de Sainte-Aulaire pour autoriser sen acceptation de l'ambassade à Vienne qui, sous plus d'un rapport, n'était que la continuation de celle de Rome. M. de Sainte-Aulaire devait être bien placé à Vienne, où l'aristocratie joue un si grand rôle à tous les temps : sa naissance, ses honnes manières, sa parfaite éducation devaient lui faire ouvrir les salons de la haute société, un des moyens de grande information devant lequel avait échoué le maréchal Maison dans son amhassade un neu éperonnée. Le cabinet de Vienne est fort silencieux de sa uature; officiellement il ne dit rien , laisse peu transpirer de ses résolutions, et tout ce qu'on peut apprendre vient des apartés dans cette vie d'homme du mende, qui n'appartient pas à teus. L'aristocratie européenne est une grande famille qui a ses secrets, ses formes, ses privilèges qu'elle ne communique pas indistinctement. Quand M. de Sainte-Aulaire vint à Vienne, les affaires d'Italie étaient presque terminées; l'Autriche avait reconnu l'esprit de bonne tenne, de conservation, qui dirigeait le cahinet français, et dès lors en put concevoir l'espérance qu'nne alliance plus étroite pourrait unir les deux gonvernements.

Cette pensée n'était pas de M. de Sainte-Aulaire ; elle avait souri à M. Thiers, le vieillard politique qui, en vertu de l'idée de 1810, révait en 1857 de Marie-Louise et de M. de Narboune; il avait mis une grande importance à un mariage de famille. Les dues d'Orléans et de Nemours étaient tous denx à Vienne, où ils avaient plu singulièrement par leur esprit, leur tenue et leur éducation. Ce voyage à travers l'Allemagne avait contribué à corriger les idées et les formes de M. le duc d'Orléans un peu gâtées en 1850. Au milien des fêtes à Vienne, M. de Sainte-Aulaire eut le bonheur de voir la réception franche que les princes recurent dans le palais même de l'Empercur : on les traita vraiment en princes de la famille. De là à un mariage il y avait loin, et c'est sur ce sujet que la correspondance de M. Thiers, active et pressante au reste, s'était trompée. Le ministre s'effercait, dans ses dépêches, de montrer que l'Antriche avait tout intérét à se donner un appui dans un État constitutionnel aussi puissant que la France ; comme si le prince de Netternich, hemme d'État éminent, ne savait pas que le principe révolutionnaire, comme un ver rongeur, avait dévoré la vitalité de la France en lui donnant une surexcitation fiévreuse, et que parteut où il serait proclamé, ce principe apporterait les mêmes ruines , les mêmes donleurs. La révolution de 1789 avait annulé pour un siècle les grandenrs diplomatiques de la France. et ancune puissance u'était en goût de subir cet abaissement de son plein gré. D'ailleurs la maistend'Antriche, en maitier d'aillance, est toujours les difficile; elle préfère des mariagen paisibles aux unions retentissantes; elle ne so decide point par des considérations ordinaires, elle veut faire peu de bruitet jeter pen d'écât. Au reste, R. de Saintedabaire ne se mêtà que par ordre à tout ce qui tenait à cette négeciation.

- Lorsque ces ordres devinrent précis et que les dépeches étourdies de M. Thiers invitérent l'ambassadeur à faire la demande officielle de l'archiduchesse Marie-Thérèse, M. de Sainte-Aulaire alla droit au prince de Metteruich, et voici à peu près la conversation qui s'établit entre cux :
- Men prince, j'ai nne nouvelle importante à vous annoncer.
- Onoi done, mon ther comte?
- Un mariage, ni plus ni moins, et je viens
- vous demander la main de l'archiduchesse Thérèse.

   Est-ce sérienx? demanda M. de Metternich;
  devons-nous traiter cela comme affaire?
- Très-sérieux, car c'est un ordre de ma cour.
   Vous sentez que c'est chose de famille qui mérite réflexion.
- Pas le moins du mende; mais cela dépend on ceuentiellement de l'archiduc (Charles, et c'est Charles, et c'est concessement que vous devez avoir, car vous savez qu'en France vous traitez fort mai non puvere chidochiesses, et qu'il faut pour vons les envoyer et au moins le consentement platernel; vous les envoyer au moins le consentement platernel; vous chasses les autres : Marie-Anniente et Marie-Louise.
- Je vous le répète, scrait-ce un refus de gonvernement à gouvernement?
  - Non, non, cher comte.

- Est-ce un refus?

- Eh bien! alors, écrivens le mutuel consentement, et qu'il n'y ait plus à consulter que l'archiduc Charles et les sentiments de l'archiduchesse.
   Soit! dit M. de Metternich.
- Et la pièce fut rédigée et signée. Mais, habilement et sous main, on avait travaillé l'archidue; l'attentat d'Alibaud sur ces entrefaites vint encore alarmer et effrayer l'Europe: il ne fut done plus question de marrige, et la négociation en resta la.
- Ce fut toqiquarwece a tech parfait que l'ambassadera sul ejalement se conduire ris-i-ria la hunche dares quell'homme, il n'onblita pas qu'il y avait prois de Vicane de bautes et roptes Infertunes; jamais aucuae parole aigre ou des Injunctions bumiliantes ne visurent de lui, et, à l'honneur de sa cour, il faut dire que sur ce point il n'eut pas à se défendre; il pau li librement garder ce respect de maibleur qui est un des plus nables instincts de la nature bumais. On l'avait lautement bilméril est

agi antrement. Lorsque, à la fin de 1810, M. Guizot prit les affaires étrangères, M. de Sainte-Aulaire le remplaca dans l'ambassade de Londres, poste d'une difficulté d'autant plus considérable que, depuis le ministère de M. Thiers, les affaires s'étaient singulièrement compliquées. Il dut paeifier par son esprit modérateur les questions si sérieuses sur le droit de visite, l'occupation de Taiti, les affaires du Maroc, l'Indemnité du docteur Pritchard, difficultés sur lesquolles l'ambassadenr devait s'expliquer avec one mesure extrême. Depuis 1840, il faut dire cependant que l'impulsion vint plus immédiatement de Paris : les notes importantes étaient rédigées par M. Gnizot Ini-même, et l'ambassadeur n'eut qu'à modérer les impétnosités, les colères de lord Aberdeen ou de lord Palmerston. Le talent de M. de Sainte-Aulaire fut, dans tontes ces circonstances, de se faire l'interpréte élégant et tempéré des intentions de sa cour dans une situation souvent si compliquée, que le moindre mot pouvait entraîner des diffientés, des seconsses, des embarras. M. de Sainte-Aulaire out successivement affaire à ford Palmerston, puis an comte d'Aberdeen et an duc de Wellington, et ici sa tâche fut plus aisée, parce que le ministère tory, s'appuyant sur l'alliance française, offrait plus de facilité pour des concessions mutoelles

La plus haute difficulté de l'ambassade française à Londres fut l'affaire de Tatti et des missionnaires protestants, car elle se ligit à l'opinion des méthodistes, au puritanisme anglais qui forme un si grand parti dans l'Angleterro et an dehors. Cette affaire Int conduite spécialement par M. de Jarnac, qui fit l'intérim de l'ambassade pendant un congé du comte de Sainte-Aulaire, Dans les grandes difficultés qui surgirent alors entrela Frauce et l'Augleterre sur des points de politiquo si graves et si variés. l'esprit modéré du comte de Sainte-Aulaire exerca la plus salutaire influenco: il apaisa les irritations, les emportements. Les formes ne gâtent rien dans les relations de la vie : plus d'une fois le comte d'Aberdeen s'exclama de mécontentement à certaines communications du comte de Sainte-Aulaire ; c'étaitalors que le caractère de l'ambassadeur paraissait avec ses qualités les plus précieuses, il présentait les questions de gonvernement avec une grande netteté; il faisait sentir au comto d'Aberdeen , esprit si parfaitement accoutume anx affaires, la véritable position du cahinet français toujours obligé de répondre aux chambres qui l'accusaient de concession à l'Angicterre; et comme le ministère tory avait besoin de l'appui et du concours d'un cabinet conservateur en France, hien des concessions forent faites à cette nécessité de parlement et de majorité.

Sous le ministère de lord Palmerston , les choses changirent un neu de face; les formes du noble vicomte, souvent insupportables, ne servaient pas le développement des affaires; très-emporté, taquin, fantasque, il fallait le ramener aux conditions sérieuses d'une négociation régulière. Comme la question des mariages espagnols se présenta presque immédiatement, toute impulsion vint de Paris, et l'on pouvait dire que la négociation fut suivie par M. Guiaot personnellement avec sa haute habileté. M. de Sainte-Anlaire lit plusieurs voyages en France pour se consulter avec son gouvernement sur ces difficultés considérables. Durant ces absences, les affaires étaient toujours conduites par N. de Jarnac, esprit sur, mais que des habitudes trop anglaises iclaient quelquefois dans des voies préoccupées et exclusives. M. Guizot avait besoin de le contenir dans les limites traditionnelles qui devinrent la base désormais de sa diplomatie. Il n'y eut pas de question conduite avec plus de fermeté et de dignité que celle des mariages espagnols (1).

Plusieurs fois le comte de Sainte-Aulaire avait manifesté le désir de se retirer de son ambassade; son grand age et ses longs services lui en donnaient le droit ; le roi et M. Guizot insistérent pour qu'il la conservat quelque temps encore. M. de Sainte-Aulaire se crovait arrivé à ce point de la vic où la retraite est indispensable. Le souci de ses devoirs religieux et le culte pour sa vicille mère, semme si remarquable et si aimée, le firent insister sur sa retraite : et cette retraite, enfin. N. de Sainte-Aulaire l'a obtenue, Remplacé à Londres par le duc de Broglie, désormais il peut se consacrer à l'étude do Dieu et de lui-mense : à d'autres donc le soin des affaires actives dans notre vie périssable : le vrai chrétien a dans son âme le sentiment du néant des grandeurs humaines, et la vie solitaire l'absorbo dans des joies ineffables. An xvii siècle, les plus grands esprits se retiraient à Port-Royal : Bossuct, Descartra, Leibnitz, secouaient les affaires du monde avec un bonbeur indicible; sans doute, M. de Sainte-Aulaire ne peut se comparer à ces esprits sublimes; mais il a, comme cux, la vie pure du chrétien, ce sentiment religieux au plus haut degré, et alors le monde politique paratt hien petit. On aime à se réconcilier avec Dieu et à récapituler sa vie entière dans un continuel examen do conscience.

(i) Voyes l'article sur lord Normanby.

#### XI

#### LE MARQUIS DE PALMELLA

(DON PERRO DE SOUR-HOLSTEIN).

Il reste sajourd'hai debout hien peu des hommes d'ast qui apportent leur signature aux actes de cette grande transaction commée le complex d'avenue (1) et aux s'en de l'externe (1) et array s'en éduciresseni incessaminars personne le leur s'en de l'aux s

L'Angleterre a un système politique qui mérite d'être étudié, parce qu'il se place en dehors des affections, des principes réguliers, pour ne voir qu'un but, l'accroissement de sa puissance personnelle et lo développement égoiste de ses intérêts. Chaque nation a son caractère propre; tant que ce caractére, bon ou mauvais, reste dans sa nature première, dans sa virginité patriotique, les étrangers ont peu de prise sur son indépendance : il s'enveloppe d'un certain orgueil, des traditions de son bistoire; ce peuple peut être voineu, mais il n'est ni dompté ni dénationalisé. C'est parce que l'Angleterre sait bien cette vérité pratique que presque toujours, sous prétexte de civiliser les mœurs, d'adoucir les tempéraments, de répandre les idées libérales, elle fait pénétrer ses propres étéments de puissance et souvent même son drapeau chez une nation; elle a ses missionnaires politiques et religieux : la Bible et la constitution anglaise font plus de conquêtes que le canon; elle sait bien qu'il faut énerver un peuple, lui ôter ses traditions, son passe, si l'on veut l'assouplir pour le présent et l'avenir.

Dans cette ceuvre tout égoiste, l'Angleterre fut admirablement aidée par l'esprit philosophique du vrurs sécle, de sa nature pervers, pédant et antiuational; partout où cet esprit pénêtra, il ota aux penples, sous prétexte de flétrir les préjugés, les cobeses qui faisaient leur orqueil et leur force, avec

(t) I'ai fait l'histoire apéciale du cengrés de Vienne dans un livre, afin de bien en exposer les faits et les principes. les traditious qu'ils respectaient; et lorsque les idées furent bien bouleversées, les cousciences bien assouplies, l'Angleterre offrit son protectorat, ses traités de commerce. Telle est l'histoire du Portugal et un peu celle de l'Espagne pendant ce dernier siècle : le marquis de Pombal et le comte d'Aranda furent les deux grands instrumenta de l'Angleterre. Le marquis de Pombal, qui fit de la philosophic quaud it fallait faire du gouvernement, qui chassa les jésuites pour appeler les Anglais, et réduisit le Portugal à un état de vassalité : le comto d'Aranda, qui commença la décadence de la monarchie espagnole en éteignant les sentimenta religieux par une réforme; il livra l'esprit de la patrie pour la vauité de quelques vers élogieux. Je marche vite sur ces idées qui pourraient être le sujet d'un gros livre; j'ai du les dire parce que le marquis de Palmella est un peu l'héritier de ce systèmo qui abaissa la monarchie portugaise en lui imposant les principes et la domination de l'Angleterre, Le uom de Souza est assez commuu parmi la

noblesse portugaise; il est illustre pour quelquesuns, vulgaire pour quelques autres; le monde connaît le savaut comte de Souza, dont la femme fit des livres et des romans très-spirituels. Je ne sais si généalogiquement le marquis de Palmella sort de la même famille; son père était don Pedro de Souza, qui depuis lougues années avait quitté le Portugal pour se retirer à Turin. Du sang italien se mélait à l'origine du marquis de Palmella; sa mère était une noble Piémontaise, que M. de Souza avait épousée dans son voyage. Le jeune Souza naquit donc à Turin, l'an 1786, époque vive, colorée, ardente, parce qu'alors on était très-rapproché de la révolution française. Enfant, il fut élevé à Lisboune; à cette époque ce n'était plus la ville aux mœurs antiques et aux traditions du passé comme Coimbro aux vieux couvents! l'Angleterre avait délé commencé la dénationalisation du Portugal: le commerce lucratif des vins de Porto, la vie que ses transactions jetaient dans toutes les classes de la société, avaient eréé pour le Portugal un besoin du commerce anglais et du produit de ses manufactures. Presque toujours une flotte considérable, sous pavillon britannique, était dans le Tage, et cette flotte était d'autant plus nécessaire, que la révolution française, devenue conquérante, menaçait la Péninsule aussi bien que l'Allemagne et l'Italie. Le jeune Soura de Palmella recut l'éducatiou religieuse, la scule alors connue en Portugal; les couvents tenaient une si large place dans l'organisation sociale, depuis Combre jusqu'à Maffra, palais et monastère tout à la fois, comme San-Lorenzo de l'Escurial : terres et cités étaieut sons l'influence des ordres monastiques, qui conservaient le véritable esprit portugais. Les philosophes et les Anglais, dans leur ligue antinationale, avaient cherché à frapper par des réformes les couvents, source dn patriotisme; les philosophes n'avaient point encore tout à fait réussi dans ce dessein de livrer lenr pays à l'étranger. L'intérieur du Portugal surtout conservait cet apre esprit, ces mœurs un peu sanvages, qui en d'autres temps avaient fait la force et la solendeur de la conquête. C'étaient ees braves enfants de la Lusitanie qui avaient montré le pavillon portugais sur tontes les mers, dans l'Inde, au Brésil, à Goa comme à Rio-Janeiro. Le vieux Purtugal avait produit des hommes d'élite et de science, et dans la poésie le Camoëns suffisait à sa gloire. A tous ces beaux sonvenirs, les philosophes et les Anglais vontaient substituer la domination du commerce britannique couronné d'une charte constitutionnelle , dans un pays où l'on ne connaît qu'une chose, l'énergie du gouvernement ou la guerre civile, l'obéissance à un pouvoir absoln ou la révolte à main armée.

A gninze ans Souza de Palmella visita l'Italie . l'Allemagne et l'Angleterre; la France était alors interdite aux voyagenrs étrangers ; la République était en froid avec tout gouvernement régulier ; le Portugal redoutait toujours quelques-uns de ces bouleversements politiques qui ne permettent ni les communications libres, ni les jouissances de la vie simple des voyages. C'est dans ces excursions lointaines que le jeune Souza de Palmella s'initia aox mystères de la philosophie allemande et de la littérature française des réfugiés, à l'école de madame de Staël, de Benjamin Constaut, de Schlegel, alors si vivement opposée au système de Bonaparte. De là cet esprit hostile que montra toujours M. de Palmella à la politique de l'Empire. Cette école de littérature éminente ne pardonnait à Napoléon ni ses grandeurs, ni ses ridicules, ni sa puissance, ni ses petitesses, ni la magie de ses vietoires, ni la tristesse de ses revers. L'esprit qui démolit tout s'opposait au génie qui élève et neganise tout. Avec ces préoceupations d'école, le jeune Palmella revint par l'Angleterre à Lisbonne, pour y attendre la marche des événements qui prenaient une direction fatale.

De trites jours allaient arriver pour la nationalité portugais, temps de soués et de luties. Sous préceste de lier la Vénimoule à nonsystème, Napoléon avait ordonné un général Janut de s'avancer itravers les montagnes et les steppes de la Lusiliani pour eccuper Lobonne. Jean VI, Jounne d'étude, question d'étruit à lui dans une alternative étjaquestion d'étruit à lui dans une alternative étjanelte ou il Italia una le le jour de l'annuel et et le la la laisa suite le joug des Francies qui citgazient impératirement que Jean VI déclarit la guerre à l'Angleter, qu'oble, on se plaçons sous la protection de cette Angleterre, ou devait chercher un asile sur ses vaisseanx. C'est à cette dernière résolution que le roi Jean VI enfin s'était arrêté : l'Angleterre Ini offrait de le conduire au Brésil, sous la protection de sa flotte; d'établir sa monarchie sous ee beau eiel, de le faire saluer souverain, landis que le Portugal subirait la crise passagère de l'occupation française, pour se relever plus fort et plus vigoureux. Dans le but de servir ee dessein, les serviteurs de Jean VI se divisérent en deux fractions : les uns suivirent le roi dans le Brésil , les autres durent demeurer à Lisbonne ou dans les provinces, afin de prêter la main à un mouvement insurrectionnel, lorsque les vépres sieiliennes sonneraient sur les Français. Le jeune Souza de Palmella prit ce dernier parti, et resta soit à Lisbonne, soit à Mafra. Il fut même quelque temps associé à la politique de Janot, aingulier pouvoir qui trônait à Lisbonne ; Junot qui, d'après le témoignage de sa femme, reencillait des diamants en si belle quantité, qu'elle put les semer plus tard en son bôtel des Champs-Élysées.

Dans l'étrange et gigantesque système de Napoléon, il se passait des choses bien capables de soulever les populations contre le despotisme! Tont à coup arrive de Paris l'ordre de former une légion portugaise de douze mille hommes; dana quel desseiu et pour quel lieu est-elle destinée? Napoléon veut que les Portugaia aillent servir sous ses aigles dans le Holstein et au nord du Danemark. C'est au milieu des glaces qu'il envoie les enfants du Midi ; eux habitués à s'abriter sous les orangers . les eitronniers, les lauriers-roses des sierras, ils doivent se consumer et mourir à l'aspect du sapin noir , triste arbre du Nord, Ou'importe! tel est l'ordre de Napoléon. Le jeune Souza de Palmella dut suivre ses compatriotes, comme officier, dans la division portugaise; il tomba dangereusement malade et ne put quitter Lisbonne, où des évécements d'une nature sérieuse allaient sonner l'heure du réveil de la Péuinsule; les Anglais débarquaient une armée sous lord Wellesley. Junot était obligé de capituler à Cintra, et ses troupes restaient aux mains de l'ennemi sur les navires de l'escadre : capitulation retentissante que Byron a flétrie luimême, lorsque, poète voyageur, il traversa le Portugal après ses adieux jetés à la patrie.

A cette époque seulement commence la vie politique de M. de Pelmella; la position qu'il avaitprise à Lisbonne était neutre et pouvait plaire au gouvernement anglais, qui dévissiri avant tout es es maintenir dans la prépondérance et la suprémie. Nul ne doutait d'abord du dévouement de Palmella à la royauté de Jean VI; sans se moutrer bottle à lunct et aux Français, iln es fésait associé bottle à lunct et aux Français, iln es fésait associé quo par la force aux actes de ce gouvernement militaire. Ajoute qu'avecle dévouennent incointeit à un l'haire. Ajoute qu'avecle dévouennent incointeit à un portugal, M. de Palmella apportait dans les affaires une tempérance, une modération, qui entraient dans les intérêts et les idées de l'Angleterre, par rapport à la Péninsule. Les Anglais voulaient moins appeler une réscuion nationale que s'associer les intelligences d'élite, pour les metre à leur exerve cet les intelligences d'élite, pour les metre à leur exerve de gouvernement et de domination politique et commerciale.

Créé comte par Jean VI, M. de Palmella dutimmédiatement représenter le gouvernement de Lisbonne comme ministre plénipotentiaire auprès de la régence insurrectionnello de Séville et de Cadix. dans le noble réveil de l'Espagne. M. de Palmella accepta cette mission par gout, par dévouement, ear c'était se dessiner dans le sens national, au moment où les armées espagnole et anglo-portugaise marchaient au triomobe de la cause commune. Dans ee rôle si difficile , le comte de Palmella put se concilier les suffrages du cabinet anglais, tont influent dans la Péninsule; il prit part comme les cortés même au mouvement de délivrance ; et après la victoire accomplie, Palmella fot désigné pour l'ambassade de Londres. C'était à pen près la même carrière que Martines de la Rosa ; on pourrait dire, jusqu'à certain point, avec le même caractère : la philosophie et le libéralisme, l'esprit de tempéranco et de constitutionnalité, la liberté sous la protection anglaise. Ces deux hommes d'État contribnèrent au triomphe du système britannique dans la Péninsule.

M. de Palmella fut chargé de missions à Londres. les deux années 1815 et 1814, et Jean VI le désigna pour son plénipotentiaire au congrès de Vienne. Par une attention spéciale de l'Angleterre, et pour récompenser la belle conduite des Portugais, le congrès admit M. de Palmella dans le comité dirigeant des buit, quoique le Portugal eut très-pen d'importance dans les questions territoriales, qui alors prescenpaient l'Europe. L'Angleterre au reste était aise d'avoir une voix dévouée dans le congrès, un bomme do distinction et de bonnes formes qui sontint ses idées. Telle est toujours l'influence do l'instruction et de la tenue des hommes, qu'au dire du prince de Talleyrand, M. de Palmella eut la plus grande influence sur les résolutions du congrès de Vienne. De là il vint reprendre son ambassade de Londres, où il se fit de plus en plus Anglais par l'esprit, les habitades, les tendances; et enfin, pour consolider l'alliance intime et subordonnée du Portugal vis-à-vis de l'Angleterre, M. de Palmella fut appelé au département des affaires étrangères par son souverain.

Lo moment devenait critique; les événements

marchaient d'un pas rapide, désordonné ; la révolution proclamait à Madrid, à Naples, la constitution des cortés de 1812, grande pancarte des sociétés secrètes, et un mouvement semblable à celui de Cadix se manifesta à Porto. Cetto époque de 1820 fut une terrible éprenve pour les royautés enropéennes ; il y eut partout révolte de baionnettes , et quand M. de Palmella débarque à Porto, il y tronva l'insurrection victorieuse. Dans ce débordement des esprits, un des premiers il vint à Lisbonne apporter à la régence ses conseils et ses services pour le triompho de l'ordre si profondément menacé, ot qu'il fallait raffermir an plus tôt. Tonte révolution violente était en dehors du caractère du comte de Palmella : il ne voulait pas de ces grands bonleversemonts politiques qui tuent les sociétés. La manifestation bruvante de l'esprit soldatesque lui faisait peur: toutefois, rempli des idées anglaises sur la force et la bonté des chartes constitutionnelles, l'avis du comte de Palmella fut qu'on devait neutraliser l'effet corrosif de la constitution de 1812 par la convocation des anciennes cortès ; la régence, an nom du roi Jean VI, devait convoquer à Coimbre les vieux états portugais, noblesse, elergé et penple, véritable expression do la liberté nationalo; et la on aurait avisé aux meilleurs moyens de faire des concessions aux idées libérales, afin de latter contre les séditieux.

Ce projet historique fut mis de côté; les révolntions n'aiment pas ce qui a quelques racines dans le sol; pour elles, les constitutions ne sont que des feuilles de papier mortes, que le vent emporte à la première bourrasque; quand la violence triompha par les baionnettes insurgées, M. de Palmella quitta Lisbonno pour aller retrouver an Brésil lo roi Jean VI, son souverain; et là, toujours rempli do ses fantaisies constitutionnelles, il lui proposa de donner une charte aux Portugais, comme l'avait fait Louis XVIII. Cette école anglaise n'avait alors que cette pensée fixo d'une charte royale; la seulo différence qui la distinguait de l'école insurrectionnelle, c'est que celle-ci faisait proclamor les lihertés par les masses et l'insurrection armée, tandis que l'école anglaise les imposait aux rois par le raisonnement ; elle faisait un appel à leur intelligence, à leur faiblesse, à lenr paresse, et souvent même à leur avarice, par l'arrangement très-large d'une liste civile on d'un subside.

Be Rio-Janeiro, alors profondément agité par l'esprit des révoltions, M. de Palmella suiri Jan VI à Lisbonne, toujours en pleine effervescence sous le gouvernement des cortés; Jan VI apportait done une charte, et une cargalson de principes constitutionnels. Palmella devint à ce moment l'homme aux proiets, toujours préoccupé de sa charto concédée, des liberlés émanées du troue. Il faut dire quo la faveur anglaise l'avait un peu abandonné, et voici pourquoi! L'Angleterre qui, je le répète, se soucie très-peu des principes politiques des États, s'était fort bien accommodée de tout ce bruit révolutionnaire qui avait accablé le Portugal : l'affaiblissement do l'esprit national . ce bavardage de guerre civile, avaient aidé ses opérations commerciales; elle était devenue mattresse à Lisbonne comme à l'orto, de manière qu'elle s'inquiétait à peino d'une restauration de Jean VI. avec ou sans la charte. La constitution de 1812 pouvait régner paisiblement, sans que l'Angleterre s'en plaignit; qu'avait-elle à voir au triomphe du prince ou du peuple, pourvu que le Portugal lui fut soumis? Quoique mattresse à Lisbonne, la légation anglaise laissa frapper d'exil M. de Palmella par les cortes, et tout ec que le ministre anglais conceda ou obtint, c'est qu'il resterait prisonnier dans la province d'Alentéjo.

Arrêté dans sa personne et ses projets, l'ancien ministre de Jean VI devint des lors le centre des mécontentements contre les cortès de 1812; il prêta l'oreille et la main à l'expédition des Français qui rétablit, en 1823, Ferdinand VII à Madrid; il préféra le roi absolu à l'anarchie, et, quand l'armée du duc d'Angoulème se déploya dans les provinces de Léon et la Biscaye, le Portugal s'insurgea pour reprendre sa force et sa nationalité sous le pouvoir absolu de son roi. La contre-révolution se fit spontanément, pleine et entière; eette surface de brouillons constitutionnels et d'Anglais révolutionnaires fut balayée par la partie forte et nationale, les paysans, les religieux, guérillas levées en masse. Jean VI reprit la plénitude de son pouvoir. Et jei commence une seconde période dans la vio de M. de Palmella.

A cette époque, il semble que les derniers événements l'ont éclairé. De son exil dans la province d'Alentejo, il a vu quo les esprits n'étaient point murs pour cette manie de tribune, de journaux, de parlage, qui fsit la décadence des États et la ruine des intérêts. Dans le Portugal , il y a des passions , de l'héroisme, de l'énergie; mais un fonds de sagesse et de phitosophie, on le chercherait en vain. Dans ce peuple, on peut trouver les éléments d'un grand système do patience, de force, de résignation, que toute constitution, toute charto doit nécessairement énerver. Et voità pourquoi lorsqu'il revint à Lisbonne, créé marquis et ministre des affaires étrangères par Jean VI, M. de Palmella déclara que l'esprit du peuple porlugais s'était prononcé pour la monarchie éclairée mais absolue; qu'il n'y avait quo cette formo de gouvernement qui put convenir à la nationalilé de ce peuple, et

qu'enfiu, un pouvoir fort, retrempé dans l'esprit du pays, était le seul qui correspondit à la destinée du Portugal.

A ce moment où le marquis de Palmella proclamait ces salutaires principes, et où il les mettait en application dans le gouvernement, une nouvello erise se manifestait à l'occasion de l'ordre successorial. Dans la Péninsule, c'est presque toujours par les dissensions de famille que l'esprit de révolution pénètre et que la discorde arrive. Là, commo les passions sont vives, les instincts forts et grossiers, il se prépare toujours des révolutions de nalais, une lutte de droits, de situations, des doutes sur la légitimité des naissances, sur la validité des titres, et la naternité elle-même n'est pas à l'abridu soupcon, il est rare que le droit successorial ne soit pas un prétexte ou un motif de dissensions profondes : les reines y sont ardentes, les rois omportés, colères, les résistances de fils aux nères falales. Le droit absolu du roi venait à peiue d'être proclamé, qu'sutour du souverain déjà il y avait pinsieurs partis qui se disputaient l'héritage. L'un. tout plein de l'aneien esprit portugais, sous la direction do la reiuo Charlotte et du second des infants, don Miguel, voulait restaurer les anciennes grandeurs de la monarchie, avec la religion dans toute son énergie, la couronne dans tout son éclat; l'autre, qui avait Jean VI el Palmella pour expression, voulait bien du pouvoir absolu, mais tempéré sous l'impulsion de l'Angleterre. Le corps diplomatique était dans cette opinion, parce que le vieil esprit sauvage des Portugais faisait peur à la tiède politique de l'Europe. Il faut bien dessiuer cette lutte qui se prépare, parce qu'elle va dominer les événements. D'un côté , Jean VI , prince poli , éclairé, savant, de bonnes manières, habitué aux concessions et aux menagements, aide du marquis do Palmella et de tout le corps diplomatique : de l'autre, la reine Charlotte, impétueuse, obstinée, dans le vieux palais de Mafra, entourée de serviteurs fidèles, de religieux dévoués et populaires. voulant placer une épéo dans les mains de dou Miguel, prince lui-même du sang portugais, avec les mœurs ardentes, implacables, mais véritablement nationales, et que les idées nouvelles et anglaises n'avaient ni attiédi ni affadi

Don Miguel, en invoquant l'espetit du vieux Portugal, trovat tout un parli pistant derrière lui. De la ces nouvelles seénes de palais, ce drame du flis et du père, cette action du corps diplomatique, dans laquelle M. Hyde de Neuville, avec la plus grande lopauté de caractère, joua un rolle mai réfléch et tout à fait dans les intérets de l'Angleterre, on entourant la personne de Jean VI réfugie sur un navire anglisi. M. Hyde de Neuville avait un de cacaractères probes, impressionnables, qui se jettent dans une idée tout d'une pièce; et sans calculer s'il faisait les affaires de l'Angleterre, il erut que le grand priueipe de la légitimité était compromis par le mouvement qui éclatait contre Jean VI. avec don Miguel pour ehef et pour drapeau. Les affaires de Portugal prirent done une nouvelle face; dans cette erise ardente, le marquis de Palmella fut conduit en prison par ordre de don Miguel; conséquence de sa position prise : n'était-il pas considéré comme le chef des modérés et le partisan de l'idée anglaise, que don Miguel venait de contenir et de vainere? De cette prison il passa encore au ministère suprême, après le rétablissement de Jean VI. et comme alors il se negociait d'importantes questions à Londres sur la destinée du Portugal, comme tout venait de là, il fut de nouveau envoyé, en qualité d'ambassadeur, en Angleterre, et il y était encore lors de la mort de Jean VI, son roi et son bienfaiteur.

lei, nouvelle eomplicatiou, plus bizarre encore que les autres. Rien de plus simple qu'une nation se passe la fantaisie d'une constitution représentativo, si cela lui platt : il y a mode et caprice pour les idées comme pour les vétements. Une constitution turbuleute et parleuse, quand elle n'est pas le produit historique et traditionnel, dure ehez uu peuple jusqu'à ce qu'un esprit fort la mette de eôté, soit en l'abrogeant, soit en l'annulant, de manière à ne plus en faire qu'une feuille de papier. Mais eo qui passe toutes les bornes, e'est qu'une constitution, dite libérale, your soit donnée, imposée par uno nation étrangère, et qu'on vous l'expédie comme un ballot de marchandises; et e'est ce que fit l'Angleterre : la même frégate qui venait peutêtre charger du vin de Porto débarqua une belle et houne charte, rédigée à Londres et revisée par les doeteurs en marchandises ; c'est ee qu'on appela la charte de don Pedro. Ce débarquement d'une constitution toute faite avait pour but de résoudre la question successorialo entre les deux frères, Miguel et Pedro, en lutte de situation d'esprit et de priueipes. Don Pedro était l'atué et par conséquent le suecesseur naturel de Jean VI; mais depuis l'aete de séparation du Brésil et du Portugal (aeto secondé par l'Angleterre et sanctionné par elle), Pedro, qui régnait à Rio-Janeiro, avait abdiqué ses droits sur le Portugal, et don Miguel pouvait done réclamer eette succession comme un légitime béritage. L'Angleterre repoussait les prétentions do Miguel, moins par amour du principe héréditaire que paree qu'elle ne pouvait rien espérer de ee caractère abrupt, national et véritablement portugais. Avee don Pedro elle espérait l'attiédissement des âmes, nécessaire à ses projets de domination,

une notre d'Abdication d'une trep énergique natiomilié; arec des Nigue elete nationalité e réceillait emperients d'un carnetère houile et dessiré contre les Angliss. le là, esc calomines attroces que les feuilles de Londres déversèrent sur la vie prirèce et publique de dos Miguel, l'expression varie du caractère portugais. Les journaux révolutionnaires de Françes, eslon l'susage, aliderent les intentions de l'Angleterre dans une polèmique uno moin arcleute, l'angleterre dans une polèmique uno moin arcleute, de l'anglete de l

Ce fut nourtant avec et monstre que le marquis de Palmella voulait faire sa paix, lors de son passage à Londres. Ambassadeur de Portugal, il le vit, le félicita jusqu'à ce que l'infant, retournant dans sa patrie, marcha droit au triomphe de sa cause. Un moment reconnu roi, don Miguel maintiut M. de Palmella à l'ambassade de Londres. Cetto confiance ne pouvait durer qu'un temps; celui-ci était trop Anglais de principes, trop fidèle aux aneiennes relations du Portugal et de la Grande-Bretagne, pour se faire le représentant du système royaliste français qui soutenait don Miguel : on lui demanda sa démission. Les partis extremes n'aiment pas les earactères tièdes et mitoveus ; ils préfèrent des ennemis francs et avoues. Don Miguel avait parfaitement deviné M. de Palmella; et lorsque les Anglais reconnurent la junte insurrectionnelle de Porto, eréée au milieu des beaux vignobles et des tonnes de vin, M. de Palmella fut envoyé par le comité de Loudres, afiu de prendre la direction du mouvement. Il y demeura taut qu'il eut espérance de succès : lorsque enfin la junte insurrectionnelle fut obligée de se dissoudre, M. de Palmella revint à Londres pour rendre compte des faits et des événements au ministère anglais, abandounant ainsi l'armée eonstitutionnelle à sa propre impulsion, sous les ordres de l'Angleterre.

À cette époque on pouvait voir à Londres au bomme fort saif qui cherchait soldate et argent pour le parti de don Pedro. Ce grand recraiser, pour le parti de don Pedro. Ce grand recraiser, it à triumphe du parti constituitouris erait celui de la domination anglaire; as penete exclusive, c'étais la ruine des expérances de don Miguel eu Portugal, et pour ecla rien or lui costait. Les évaits la ruine des expérances de don Miguel eu Portugal, et pour ecla rien or lui costait. Les évous ples de la circulaire de la costait. Les bouses, le fertile increiter da Lettem moçen qui prépara l'adécation de don Pedro en faveur do colon Mariada décrire ; novertle phase de la situation qui devait counsettre de plus en plus le Portugal à cua me reine fait le Londres, quoi de miseux dans de miseu de miseu de miseu de cua me reine fait le Londres, quoi de miseux dans ce système? Palmella fut nommé secrétaire d'État de la jeune et nouvelle souveraine. En cette qualité Il parcourt les capitales de l'Europe pour chercher des appuis à la cause pédriste; il en prépare les éléments à l'étranger ; lui scul donne le mot d'ordre aux feuilles libérales pour outrager don Niguel, dénoncer sa tyranuie atroce et son fanatisme sanglant; ainsi s'expriment les feuilles dévouées aux Anglais. Partout M. de Palmella se conduit avec une rare activité. Don l'edro le récompensa eu le nommant président de la régeuce de Terceira, où se préparait cette étrange expédition d'aventuriers, recrntés sur tous les points du monde contre le gouvernement de don Miguel : ces condottieri français, anglais, suisses, hollandais, belges, groupés, réunis, se disaient l'armée nationale portugaise. Il y a en effet de si bizarres choses dans la marche des faits et les dénominations de partis! Il arrive, par exemple, en Suisse qu'une réunion d'Allemands, de Polonais, d'Italiens, s'intitule le parti national de l'Helcét'e. Que se proposajent d'accomplir don Pedro et M. de Palmella avec cette troupe d'aventuriers, soldés par toutes sortes de moyens? Ils allaient tous deux apporter la charte anglaise dans un pays qui n'en voulait pas ; ils allaient l'assouplir à une sorte de protectorat, protectorat si l'on vent libéral, lucratif, civilisé, et néanmoins qui dénationalisait et abaissait le Portugal,

Quand l'histoire sera débarrassée de l'esprit qui la déshonore, elle jugera qu'à ce moment le Portugal fut véritablement conquis par les étrangers sur les vieux l'ortugais de don Miguel, dévoués, mais un peu sanvages. Ces aventnriers qui s'étaient joints à la garnison de Terceira pour venir former celle de Porto; ees Belges, ces Français, ces Anglais, ces Allemands, rappelaient ces grandes compagnies du moyen âge qui se mettaient à la solde des princes ou des républiques. Le plan de cette véritable conquête du Portugal avait été concu par le marquis de Palmella lui-même, durant son séjour à Londres; îni seul avait conseillé l'abdication de don Pedro en faveur de dona Maria da Gloria, afiu de lier plus d'intérêts à la canse d'une jeune reine; celle-ci à son tour deveuait la fiancée d'un prince de la maison de Cobonrg qui, secondé par tous les condottiers armés sous un général d'aventure, devait régner sur le Portugal. Le marquis de Palmella vint débarquer à Porto, alors assiégé par dou Miguel; il accourait y défendre les intérêts anglais, le commerce britannique, les négociants en vins, les propriétaires de grands vignobles. Le marquis de Palmella, durant ce siège, réunit les titres de ministre des affaires étrangères et de l'intérieur à un commandement actif. Dans

cette singulière campagne, la guerre se serait indéfiniment prolongée si la flotte anglaise, sons l'amiral Napier, n'était intervenue au nom de la charte nationale fabriquée à Londres et de la reine nationale venue de Windsor.

Aiusi fut accompli, sous les apparences de la liberté et des lumières, l'asservissement du Portugal. Ce fut le dernier effort de la nationalité nortugaise, inculte et sauvage, sous la royauté de don Miguel. L'œuvre de démolition avait commencé au xvius siècle par les philosophes : sous prétexte d'enlever au Portugal son ignorance native, ses vicilles superstitions, ils lui avaient ôté son antique caractère, sa force et sa gloire. Jean VI, tout en ménageant les traditions des ancêtres, avait policèles mœurs de son peuple par les lumiéres et l'éducation scientifique ; la révolution française l'empécha dans son œuvre : avec elle naquit cette école anglaise de chartes et de constitutions, incompatibles avec les mœurs abruptes du Portugal, et qui u'a produit, jusqu'ici, que désordre, confusion, misère profonde et guerre civile. Palmella, homme éclairé sans doute, fut l'instrument de l'Angleterre, et le Portugal peut dire que c'est à cette école qu'il doit sa décadence. La vieille reine Charlotte et don Miguel ne furent si spontanément entoures par la population enthousiaste, que parce que tous deux étaient nationanx, avec les vices et les qualités que donnent le cicl et le sol du Portugal. Si lenr cause avait triomphé, la nation aurait été affranchie du joug de l'Angleterre ; et cette Angleterre, qui le savait bien, poursuivit toujours dans don Miguel son ennemi personnel; nou-senlement elle l'attagna par la guerre, elle le calomnia par la presse : le sang des Mores d'Afrique, en effet, bouillonnait dans sa poitrine ; mais ce sang est celui du Portugal dans son peuple, sa noblesse, son clergé. C'est, avec le roi absoln, les couvents et les frailes, que les Portugais avaient conquis un nouveau monde, et porté si baut la gloire de leur nom. Que sont-ils devenus aujourd'hui, avec cette charte de droit que le marquis de Palmella favorisa de tous ses efforts?

effertir les temps d'une diplematie protique et a sériesce, la France est nouteux don liquet, saus s'aiquiètes de son caractère, anns voir 31 avait sant s'aiquiètes de son caractère, anns voir 31 avait sant sident de la comment le qualité libérales, et cles par ce avai modif que les Anghia le poursuivisent de leur jametir. En plaçar liquet au plat has des conditions brutes et d'espoliques, et-ce que la France en traisit pas avec le milan, les des ce les pachan? Ex-ce qu'elle s'inquélicit de savoir quel était l'activer, poursu qu'elle fait par le contrait de savoir quel était réverse, poursu qu'elle fait par le contrait de savoir quel était frierre, poursu qu'elle fait passe l'active qu'elle s'aiquiétait de savoir quel était d'entre, poursu qu'elle fait passe l'active de l'entre de l prépondérance? La politique de parti n'était plus dans ces conditions pratiques : à Paris, tout le journalisme révolutionnaire attagnait don Miguel : ees feuilles, placées sons l'action de l'Angleterre et du marquis de Palmella, exaltaient la constitution, le libéralisme de don Pedro : avec eela elles aidaient merveillensement l'anarchie, et avec l'anarchie le Portugal n'était plus qu'une préfecture de l'Angleterre. Ce résultat produit, qu'est devenue la spiendeur proverbiale de Lisbonne? On s'y combat corps à corps ; les révolutions se succèdent les unes aux autres : aujourd'hni e'est un parti qui triomphe, le lendemain une autre faction. A chaque moment on est obligé de s'interposer, d'intervenir : il y a une charte sans efficacité, un porti de révolutionnaires qui ponsse au désordre, un gouvernement qui invoque la constitution et la met de côté comme un mensonge, un roi nul, une jeune reine eapricieuse, et des interventions sans but!

Que conclure de tout etal 7 Crest que le Portugal, comme l'Engages, est en debros de sa condition naturelle et de son esprit. Ces deux pays sont recomme l'Engages, est en debros de sa condition naturelle et de son esprit. Ces deux pays sont recommende et de la commendate de la

#### XII

#### LE ROI DE PRUSSE FRÉDÉRIO-GUILLAUME IV

AP POINT DE TER D'HOUME D'ÉTAT ET DE DIPLOMATE.

Il ne dat point être exclusif dans un système; je ne suis pas l'ennemis do la forme représentative, surfout dans les pays dérieux et froids, aux forêts de la Germanie, son origine première. Si donc la nation allemande salt conserver le caractère chaste et pur de ses Institucions, si la propagande révolucionarie ne vient point envahlr et dominer la nouvelle constitution donnée par le roi à la Prasse, il est possible que estre constitution, restrictive dans les limites actuelles, produis quelques bons de la finite actuelles, produis quelques bons

résultats idministratifs, tels que le sérieux exame des finances et des empreus, ne conordie modéré des tendaces gouvernementales et religieuxes, une que que partie par le constitue de la constitue que dans ces limites la nonvelle constitution prassionen aftara pas un immédiat danger. Le peuple altemand est gave; il m «» poune par den lors partients de la constitución prasiciones aftara pas en immédiat danger. Le peuple altemand est gave; il m «» poune par den lors altemand est gave; il m «» poune par den altemand est gave; il m «» poune par den altemand est gave; il m «» poune par den altemand est gave; il m «» poune par den altemand est gave la manufactura la s'est pas en la insember est establica constituciones dans de justes limites porta distiluir, par la servicione de la constitución par la constitución la constitución

S'il s'agissait de mon opinion personnelle, je dirai pourtant à la Prusse qu'elle s'est affaiblie en dénaturant la pensée première de son gouvernement. Je crois que la monarchie du grand Frédérie n'a fait de si merveilleuses choses, n'a créé une Prusse puissante, que parce qu'elle était et restait gouvernement militaire sous la main d'un prince absolu ; qu'avec tous ees comices réunis, ecs assemblées plus on moins parleuses, on use la juste effervescence d'une nation, on l'habitue aux petitesses, aux arguties du Bas-Empire, et alors même que l'esprit de révolution ne parvient pas à triompber, il en reste néanmoins un attiédissement dans les âmes, dans les ressorts du gouvernement : un peuple ainsi préoceupé n'est plus redoutable à ses voisins, et l'histoire glorieuse et militaire de la Prusse serait finie, si l'ére du gouvernement représentatif se développait pour elle avec les journanx libres, les institutions politiques, telles qu'elles existent en France et en Angleterre.

On voit que le ne partage pas l'enthousiasune général des Allemands sur les merveilleux effets des institutions représentatives. Le roi Frédéric-Guillaume est un prince doué des plus heureuses facultés, probe de conscience, profondément convainen de ses opinions, religieux observateur de sa parole, pénétré de ses devoirs, très-instruit. Allemand avant tont, qui aime sa patrie avec orgueil. Mais il a tous les défauts de ces belles qualités : un entrainement vers toutes les choses généreuses ; il croit à la parole humaine comme il veut qu'on eroie à ses propres émotions ; le bien de la Prusse est sa passion; il aime ee concert d'éloges qui murmnre doucement à ses oreilles ; il désire les applaudissements sur le théatre du monde politique, le grand écneil pour les souverains et les pouvoirs. Cette situation et ee enraetère du roi de Prusse, il faut maintenant les étudier au point de vue de la diplomatie et de l'homme d'État qui dirige les affaires d'un grand royaume.

Frédéric-Guillaume IV est dans sa einquantedeuxième année, car il est né le 15 octobre 1795; il est le fils de eette reine Louise, dont le souvenir est adoré des Allemands, femme sublime qui personnifia la nationalité germanique, et mourut victime des ealomnies des journaux français et des insultes de l'empereur Napoléon, C'est dire assex si ce jeune homme, Frédéric-Guillaume, dut être aimé par la patrie allemande. Lors de la bataille d'Austerlitz, il avait dix ans; au temps des humiliations de la Prusse, après Iéna, il était cufant encore, et ue devint ieune humme que lors do soulévement de la patrie au milieu des sociétés seerêtes, sous l'épée de Blücher. Le prince royal, à dix-huit ans, était l'espérance de tout ce qui avait du cœur. Orphelin de sa mére, il devint comme l'ange de l'avenir pour l'Allemagne dans cette armée de jeunes étudiants et de patriotiques universités. Il eut pour précepteurs les généraux Scharnhorst et Kneseheck dans l'art des batailles, esprits patriotes, tout dévoués à ce graud mouvement de résistance germanique; dans les sciences morales et politiques, le prince royal eut pour professeurs MM. Aneillon, Ritter et Eichhorn, intelligenees considérables, profondément initiées dans tous les mystères du droit public et de l'histoire.

Je m'arrête sur ees détails, parce qu'en général les premières notions qui nous viennent par l'enseignement, par les impressions jennes, dessinées, nous restent toute la vie; elles se retrouvent pour nous diriger dans l'age mur, pour nous tromper quelquefois comme des illusions à la fin de la vie, ct leur action s'empreint sur toute notre existence. Ainsi, d'une part, au cour du tenne prince royal. l'esprit militaire, la tendance vers les batailles, caractère dominant, absolu de la monarchie prussienne; de l'autre, les principes philosophiques pnisés dans les fortes études, d'où est résultée cette lutte eoutinue, mémorable, dans l'esprit et l'imagiuation du prince royal devenn roi : la nature du grand Frédérie se révêle en lui par que tendance vigoureuse vers la répression ; l'esprit des universités, de la philosophie, les enseignements d'Ancillon et de Ritter se moutrent également dans cette âme avec leur mollesse, leur tiédeur, leur système de concession ; joignons-y l'amour ardent du passé héraldique, une noble passion pour les arts et l'histoire, et vous anrez l'explication de bien des actes de ce régne de Frédéric-Guillanme IV.

Cettle passion pour les temps écoulés, nous ne l'avous plus en France; la Révolution, dans son égoissne de date, a absorb ou coucentre lous les souvenirs vers une période exclusive; nons sommes les hommes de 1789, e'est l'orgueil de la génération, rien au delà ne uous exalte; la patrie française n'a pas d'ancêtres, et si elle en a, elle les renie, si bien que la première Révolution se fit avec les Grecs et les Romains, L'Allemague a plus de respect pour le passé : souveraius, poêtes, littérateurs, soldats, tous sont épris de la même tendresse pour la vieille patrie; ils en suivent l'histoire, ils en fouillent les archives; la littérature s'empare des moindres traditions; l'Allemagne, la sainte Allemagne se leva entière en 1815, avec son engouement pour le droit féodal; ee luxe de vieux châteaux en ruine sur les Sept Collines, cette reconstruction enfin d'une antique histoire, tout cela est sympathique à la génération présente : d'où est né dans le sein des états prussiens ce parti historique trés-opposé aux esprita novateurs ou révolutionnaires. Dans cette lutte le roi s'est placé à la tête de ce parti traditionnel. seul et véritablement allemand; l'autre est sous l'influence de la propagande française, et si ce dernier triomphe jamais par la presse et la tribune, alors, nons n'en doutons pas, le roi Frédéric-Guillaume se retrempera dans la pensée de la monarchie militaire de son grand aienl : e'est ee qui en finira probablement avec la lutte actuelle des partis en Prusse. A l'époque du réveil de l'Allemagne , le ieune prince royal fit avec distinction les campagnes de 1813 et de 1814 ; il suivit le roi son père à Paris lors de la double capitulation. C'était alors un tout jeune homme, confondu avec les étudiants de la landwehr, si fière, si impétueuse pour nous rendre le mal et les humiliations de nos conquétes antérieures et secouant la poussière de ses bottes sur les ponts d'Austerlitz et d'Iéna. Frédérie-Guillaume s'en revint ensuite dans sa patrie, où il reprit avec une énergie nouvelle ses études, ses progrès dans la seience, la philosophie et l'histoire. Il eu résulta pour lui une certaine conviction qui domine l'examen de toutes les questions de philosophie : c'est que, comme complément de ses traditions historiones, il fallait une religion d'État à la Prusse: que si on laissait au libre examen le dogme fondamental, il s'ensuivrait des doutes sans fin, des eritiques sans limites pour aboutir à la négation de toute croyance révélée, au déisme pur : c'était à ce point qu'en était arrivé le protestantisme allemand au xıx° sićele.

The multitude d'écoles se formaient déjà, toutes avec la précurquision de rechercher, par l'exame des traditions, on hien par la critique historique, une solution à se grand doute de la retigion libre et réviéte. Le jeune prince royal se jeta avec l'émergie de la jeunesse dann l'appréciation de ces doutes; il étudis, compara, comme l'aurait fait un professeur d'amieraité. J'ajoute que cette néduce purement sociastique lui fut longtemps commandée par na position personnelle à la corr du rais autre.

père. Soit que les habitudes de la monarchie prussienne fussent telles que le prince royal ne devait jamais se mêler d'affaires publiques, soit que l'influence absorbante de la princesse de Lieguitz ne îni permît pas une action même indirecte dans le gouvernement, le prince Frédéric put s'apercevoir bientôt qu'il devait s'abstenir de toute intervention personnelle qui l'aurait perdu dans l'opinion de son pere. Plus tard il assista en simple auditeur au conseil du roi. Il put donc se livrer avec toute liborté à ce goût presque exclusif pour les habitudes seientifiques, au milieu néanmoins de ses devoirs et de sa destinée militaire. La princesse de Liegnitz n'était point aimée dans sa position équivoque; à tort on à raison on la cruyait la cause de cette attitude affaiblie, douteuse, mitoyenne, que la Prusse prenait désormais dans ses rapports européens, depuis 1830 surtout. Le prince royal, le fils de la reine Louise, était et devait être considéré comme le principe populaire et allemand en opposition avec l'action tempérée, mitovenne, affaiblie qu'exerçait la princesse de Liegnitz.

A cette époque, la monarchie prusienne s'agistist coss une triple extein, au point de voe militaire, elle formait comme la liche la stratégie russe consecuent de la comme de certaire du servicior et les liens de la fomilie; le prince propie devia comme l'expression de cette politique d'alliance; l'in expansit cans doute changer l'estatement de la comme l'expression de cette politique d'alliance; l'in expansit cans doute changer l'estatement de la comme de la comme l'experiment de prince l'évolution de partie l'évolution de partie l'évolution de la prince l'évolution de la comme l'appression d'automnt de la comme del la comme de la com

La seconde action, (out administrative, se ratuciani ao: mistilutors politiques. Il y avait longtempa que le parti national allemand deiraris timo la réalisación abclude de promesser faites par le roi, lors da mouvement de 1813, au moista l'appliroi, lors da mouvement de 1813, au moista l'applinistration générale no locale de la moure the. Lié avec tous le parti de réforme traditionnelle, le prince royal avait pair soctains engagements, donne quelques expérances, et comme il était le plus loyal de homme, il volutil le réaliser à ou arésement. Paur lut, c'ètait in fait de contécese qu'il dépait ment accomplic comme une parlor engagée.

Enfin, la troisième et non moins puissante action avait son principe dans l'enseignement de la philosophie et le plan d'unité et d'influence que le prince royal voulait réaliser. La paisible Allemagno a une

spéciale vocation pour les étndes scolastiques et les enseignements de philosophie, et ce qui n'a chez nous qu'une importance secondaire exerce chez elle une domination absolue. Dans l'impuissauce de réaliser la vaste centralisation désirée par l'enthousiaste Germanie, le projet du prince royal fut de créer Berlin la capitale scientifique de l'Allemagne, d'y appeler toutes les intelligences supéricures, tous les critiques de quelque valeur, parce qu'une fois Berlin devenu la cité de la science, cette cité scrait bientôt la capitale de l'Allemagne politique, tant ces deux idées se mêlent et se confundent. Ainsi, d'une part, alliance russo comme droit diplomatique : de l'autre, réforme dans l'administration provinciale, avec l'espérance d'états plus généralisés pour l'examen de l'impôt; enfin la direction suprême of philosophique centralisée dans les écoles prussiennes, qui ferait de Berlin la métropole de l'enseignement, la source de toute pensée lumineuse en opposition avec l'Allemagne méridionale et l'Autrielie surtout, que l'on plaçait sous la double flétrissure de la paresse, de l'ignorance, pays de distraction et de plaisirs sensuels, comme on le disait avec un peu trop d'orgueil. La Prusse se croit une nation supérieure à toutes les autres fractions de l'Allemagne, et elle a tort. Il y a en Autriche moins de théuries, mais une intelligence plus pratique de la vie sociale, des études d'érudition et du droit public, plus positives; beaucoup moins de réveurs et plus de gens d'affaires avec le

sens historique des événements. Dans la pensée du prince royal, il restait un dernier élément à nuanecr et à fondre dans la politique générale, car il se révélait partout dans sa force et sa persévérance. Cet élément, le voici. La Prusse, dans l'origine, simple électorat, tout protestant, avait été la protectrice avouée de la réforme sur tous les points de l'Allemagne. Depuis les conquêtes du xviit siècle, et les pays annexés par le congrès de Vienne, la Prusse commandait à une population de deux cinquiémes de catholiques : la Silésie, les provinces rbénanes, étaient vivement attachées à leur religion, et fallait-il les henrter? Si l'on avait suivi les conseils, les mauvaises paroles de quelques docteurs extrêmes, la Prusse se serait absorbée dans les tentatives d'une unité impossible ; il fallait essayer et hâter la conversion de ces provinces au protestantisme ; erreur immense! La croyance dans ces provinces était vive : il v avait chez ces nonulations un gout de vieille tradition, un entrain vers les nompes et les cérémonies catholiques ; pourquoi les heurter sans but, sans profit? Au point de vue politique, une faute capitale eut été d'exciter des mécontents parmi ces masses, puisqu'elles avaient

à côté d'elles des souverainetés profondément ca-

tholiques, toutes prêtes à les protèger et à les absorber meme. L'Autriche n'aurait pas mieux demandé que de voir le système d'un protestantisme persécuteur s'étendre sur la Silésie et la Pologne prussienne, car il aurait facilité sou avenir d'agrandissement ; il n'y a rien qui lie comme la même forme de croyance. Et quant aux provinces rhénanes, la France catholique pouvait les recouvrer, si l'on mécontentait jamais ces populations ardentes et dessinées pour la foi de leurs pères. Si la France était assez malavisée sous ses docteurs philosophes et niais pour blesser le catholicisme, il y avait là le gouvernement de la Belgique tout prêt à les révolutionner par la foi religieuse.

Le prince royal done, pour se donner un appui parmi les eatholiques destinés à devenir ses sujets, épousa une princesse de Bavière, Élisaheth-Louise, ardente elle-même pour sa foi, et c'était là une garantie de protection largement offerte aux populations rhénancs, polonaises et silésiennes. J'ai insisté sur tons ces faits qui n'ont pas une immense importance pendant le temps de la Restauration, époque de calme et de conservation des droits : le prince royal est encore trop jeune pour se créer un parti, il n'en a pas besoin dans l'état des idées, L'Europe est alors trop paisible pour que les espérances et les craintes des partis puissent recevoir une application dans les événements usuels de la politique. Mais quand la révolution de Juillet éclate, lorsque les existences de souverains et de peuples sont mises en jeu, alors les qualités et les défauts du prince royal se manifestent avec de plus vives nuances; ses idées et ses projets, sa prudence, son énergie, et jusqu'à sou esprit militaire, peuvent se révélor au grand jour, car la politique devient complexe. Le roi Frédéric-Guillaume est très-affaibli par l'age, et d'ailleurs sous l'influence presque exclusivo de la princesse de Liegnitz, ce qui ne lui laisse plus une suffisante liberté; ses conseillers se sont tous prononcés pour la paix de l'Allemagne et le statu quo de l'Europe ; les événements accomplis à Paris sont recounus spontanément, presque sans difficulté. Dans toute son bistoire d'ailleurs , la Prusse ne s'est jamais arrêtée devant le principe de la légitimité.

Jusqu'ici, tout est bien au point de vue de la séeurité des intérêts; mais en mêmo temps, se réveille en Prusse l'esprit d'énergie et de guerre dont j'ai parle; et comme il faut à l'opposition une tête, une épée, elle entoure le prince royal, qui devient comme l'expression ardente du parti bistorique el traditionnel, qui sous prétexte de l'honneur de l'Allemagne vent la condnire à la guerre. Ce parti a pour grief sérienx l'émotion de la Belgique et sa séparation d'avec la Hollando, ce qui altère les

CAPEPIGUE. - LES DIPLOMATES.

traités de 1815; il a pour auxiliaire la Russie, et il so trouve précisément, chose curieuse ! que ce qui était d'abord une question politique devient un sentiment de famille, nue sorte de ligue de haute parenté; le prince d'Orange a épousé une des sœurs du prince royal ; l'empereur Nicolas s'est uni à l'autre; sous cette triple influence, il se forme douc en Prusse un parti de noblesso et de gentilbommerie qui veut la guerre, parti avec des qualités héroiques, un sentiment national extrême, et des paroles irréfléchies, même coutre les esprits les plus éminents, qui ont donné une direction d'ordre aux événements de 1850. A cette époque, il circula bien des mots attribués au prince royal de Prusse, qui durent exciter la juste susceptibilité do la France. et du priuce qu'elle avait choisi; mots do jeunes hommes, et propos de corps de garde, auxquels on eut la saresse de ue point faire attention, et qui furent corrigés par l'extrême hienveillauco du vieux roi de Prusse et de la princesse de Liegnitz,

Le parti de la paix donc heureusement l'emporta; sans son action hieufaisante, on anrait vu se réveiller encore les vives antipathies, les guerres interminables qui avaient marqué la Révolution française et l'empire de Napolóou : les affaires peu à peu s'arrangèrent, et l'esprit de guerre se calma. Le prince royal retrouva sa sagacité instinctive et son calme dans l'appréciation des événements, et comme c'était un loyal et noble caractère, lors du voyage des dues d'Orléaus et de Nomours à Berlin, il répara, avec toutes sortes de délicatesses, et les manières exquises d'un vrai gentithomme, ce qu'avait eu d'irréfléchi sa conduite antérieure. Il était impossible d'ailleurs qu'à l'aspect de ces jennes princes, les mieux élevés de l'Europe, il ue s'opérat. pas un changement absolu dans les jugements que l'esprit de parti avait portés sur eux eu Allemagne.

Le prince Frédéric-Guillaume s'occupait toujours avec une ardeur nouvelle des fortes études philosophiques, qui avaient fait la passion de sa vie. Dévoué au principe conservateur d'une religion d'État, il avait acquis, sous l'influence d'hommes éminents, une grande rectitudo d'esprit et une sincérité de conviction dans le protestantisme , qui est la religion do l'examen. Il voyait douc avec uu seusible déplaisir l'action libre de la philosophle allemande à Berlin devenir l'instrument et la causo d'une grande démolition de croyance : Schelling, Strauss, attaquaient la divinité du Christ et la révélation évangélique publiquement dans les chaires fondées par lé gouvernement même, et rien ne causait une donleur plus profonde an prince royal que cette mauvaise tendance qui allait conquérir le domaine de la science religieuse et cette liberté perverse sous l'influence de l'État.

De là cette habitude de discuter et de résoudre philosophiquement, comme un docte professeur. les questions les plus délicates de philosophie transcendante; puis, ce besoin incessant de développer sa pensée historique et traditionnelle dans l'allemand le plus pur ; il devint ainsi l'un des hommes les plus savants de Berlin; sa phrase littéraire se ressentait d'une excelleute éducation; il étudiait les livres, les œuvres de l'esprit dans les conditions les plus diverses qui paraissaient en France, en Angleterre et en Allemagne. Sans avoir des tendances eatholiques, il sentait la nécessité d'une religion positive et d'un dogme écrit, d'un symbole de crovance en dehors de tout débat. La question religieuse avait été si fatalement engagée par le eabinet de Berlin à cette époque ; le vieux roi, toujours sous le charme de la princesse de Liegnitz, avait commencé un système de violence contre les catholiques : tandis qu'il laissait complétement dissoudre les liens du protestantisme en Alleuragne, dans les controverses indéfinies de la raison libre, il imposait en même temps, par une rude tyrannie, aux catholiques de ses États d'inflexibles commandements. Ainsi, par ses ordres, on arrétait les archevéques, si respectés des solendides villes du Rhiu; on les traitait militairement et, sous prétexte qu'ils refusaient d'exécuter les décrets sur les mariages mixtes, on les jetait dans des forteresses, ni plus ni moins qu'un caporal prussien. Cette tyrannie ponvait enfin provoquer des troubles; il y avait mille périls pour la domination prussienne sur les rives du Rhig; la Belgique et la France étaient là prétes à s'en saisir; d'anciens liens, de vieilles affections allaient se réveiller en vertu d'une sympathie de crovance.

Esprit sor et réfléchi, le prince royal étail loin de partager les princes devetle politique violente; d'une part il ne croyait pas l'égilime la liberté de tout dire dans la question régleures et de nier la révédation comme l'école de Strauss : à quelle limite à ratierait al certiques et l'exame à quelle direction de la collegate et l'autre part il en et voulait pas l'égiliem différente! De l'autre part il en voulait pas l'égiliem différente? De l'autre part il en voulait pas l'égiliem différente? De l'autre part il en voulait pas l'égiliem de caloniques de faits, par partie et voulait pas l'égiliem de calonique de l'autre part de l'est et voulait pas l'égiliem de l'est de l'est

Le fut dans ces eirconstauces très-derivauss que le prince royal, appelé à succéder au roi son père, put enfin appliquer ses propres siées à la direction et au gouvernement de la ouciéte religieuse et politique. D'aborti il n'y out point de reàction. Le prince, fils respectueux, dévoué à la mémoire du roi défunt, ne commit aucun secte é violence ni même de persécution coutre ceux qui avaient conseille le précédur fagie; mais ils et reuvavia en tous

points dans une position très-délicate. J'ai dégiparté de ce part il ou libre examen qui grandissisi dans les universités de Prusse, et de la 'étécnisi dans loudes les classes civiles et réligieuses de la société, le prince royal l'avait combattu, le cui désant députés de la bourgouisé de Berin il se poss comme le-ché de la réformation dont le but démitif avait été le subscription de possibilité sièque des souverains au pontificat de l'once. De la il conclusif d'il lai west et au sysude, qu'il pourrait rémir, qu'il lai west et au sysude, qu'il pourrait rémir, d'il lai vest et au sysude, qu'il pourrait rémir, de discipline z tout ce qui se ferait en debors était compable comme une réchellion de l'espa

Bans les eboses d'administration, le roi, tout en se montrant décidé à garder son unité souvernine. crovait, avec beaucoup de bous esprits, qu'on pouvait accorder quelques-unes des promesses de 1815, pours u qu'on les renfermat dans des limites purement allemandes en dehors de la propagande; en un mot, qu'on séparat la légitime tendance vers les améliorations d'avec les besoins turbulents et révo-Intionnaires. Ceux qui avaient l'honneur d'approcher le roi depuis son avénement pouvaient reconnattre dans sa conversation abondante, philosophique, le désir de donner à la Prusse une administration plus étendue, des états centralisés, de manière à ce que la couronne put écouter plus librement les plaintes des sujets, et règler un meilleur ordre politique; le roi apportait un charme particulier dans le développement de ces théories constitutionnelles. Nul n'était plus avancé , plus libéral, plus désireux de donner à la Prusse une voix connue et sincère, sans s'aperecvoir que cette voix pouvait devenir bruvante et désordonnée par la tendance naturelle des esprits. Jamais personne, il faut le dire, n'apporta un plus loval désir de bien public ; il examina et balança tout. Cette triple 18ture du philosophe, du soldat et du roi, se combattait incessamment dans la préparation de l'acte constitutionnel.

L'œure capitate de sona résomment fut la pacification des truebles succiées par la practiculio coutre les cabioliques. Les archeveques de Cologne et de Pesen furcat ains en liberdi, la céglise rendans à l'este de la comparticulie de la comparticulie de de tradition alternande, le roi de Preuse voulet de tradition alternande, le roi de Preuse voulet du libin, et pui a Couleire de la mercille de Cologne, la splendide calabérate. Il visita les borde du libin, et pui se couvainer dans ce voyage, lorqu'il faisait relever les vieux chateaux et qu'il parai de unille enementate in raines historiques ten parai de unille enementate in raines historiques ten santes les chauses de croyane. Le roi de Preuse, santes les chauses de croyane. Le roi de Preuse, santes les chauses de croyane. Le roi de Preuse, santes les chauses de croyane. Le roi de Preuse, il le fut par ce principe d'autorité qu'il voglait innposer aux protestants; il le fut par son gout d'art et de moyen áge. Il y a certaines choses que nous n'osons avouer et qui sont pourtant plus vraies que la certitude mênie. Combien de protestants sont catholiques par la poésie, l'histoire, le sentiment du pouvoir et de l'autorité!

Le roi de l'russe s'étant décidé à donner son acte constitutionnel, il le médita comme une œuvre de philosophie et de conscience; on doit le dire, it fut pour lui une chose toute spontanée. Il ne consulta personne à l'extérieur; il ne suivit aueune impulsion pour le hâter ou le retarder. On a dit que le roi avait ogi contrairement à l'influence de l'Autriche et de la Russie, très-opposées à toute conression. Je pense qu'il n'a consulté ni l'un ni l'autre de ces cabinets pour se déterminer à un acte de pure administration. La Russie ne craint pas le contact des idées allemandes; il y a trop de différence, des distinctions trop profondément marquées entre les peuples, et jamais une idée allemande ne pénétrera chez la nation slave. Il est possible qu'en frère et en ami, l'empereur Nicolas ait fait quelques observations au roi de Prusse, sur les fâcheuses conséquences d'un système de débats au milieu d'un royaume dont la destinée est la force et la conquéte. L'avenir prouvera peut-être que l'empereur Nicolas avait raison; car Frédéric-Guillaume s'est créé bien des embarras. Un peuple, qui par sa nature est tonjours l'arme au bras , s'affaiblit ou contact des assemblées, de la presse et de la tribune. Le grand Frédéric se servait des philosophes, mais il ne les prenaît pas au sérienx. Il leur laissait faire de l'atheisme, le soir dans les petits soupers, pourvu que le sabre d'un coporal prussieu leur inspirát l'obéissance. Jamais l'influence exercée à Berlin par la Russie n'est sortie de la question diplomatique; l'empereur a même toujours mis une sorte de délicatesse à s'abstenir d'influencer les résolutions de la Prusse, en cc qui touche l'administration intérieure ; et j'ajoute que la fierté allemande s'eu serait blessée s'il en avait été autrement.

Quant à l'Autriche, elle s'est toujours trouvée sur un pied de délicatesse avec le cabinet de Berliu. en ce qui touche la question allemande. Plus d'une fois sans doute, de 1819 à 1838, les résolutions ont été prises de concert par la diète, spécialement lorsque la propagande d'écoles ou de sociétés secrètes s'était infiltrée insqu'au cœur des populations germaniques, de manière à produire des agitations profondes. Mais dans cette circonstance nouvelle, d'une constitution donnée par le roi à la Prusse. M. de Metternieh répète à qui veut l'entendre « qu'il est demeuré entièrement étranger à toute observation, à toute critique de ce qui se passe à

Berlin. » Je sais même que, dans ses plus récents voyages à Johannisberg, le prince affectait de ne point visiter le roi de l'russe et de ne pas le rencontrer en bateau à vapeur, afin qu'on ne pût pas dire qu'il empéchait une œuvre, au reste, qu'il condamne comme ridicule et dangereuse : ridicule, au point de vue allemand ; dangereuse, au point de vue européen, l'onime beaucoup d'esprita sérieux, M. de Metternich peut penser que cette constitution donnée dans les circonstances actuelles est une faute, un moyen de troubles, au milieu de l'Allemagne travaillée par le communisme; mais cette opinion est pour lui une chose intime, un pur sujet d'examen. M. de Metternich ne vondrait nas qu'il füt dit une seule parole qui pût foire supposer son opposition à un acte totalement étranger à la diplomatic allemande, aux traités existants : chaque État n'a-t-il pas son indépendance?

Ce système négatif est d'autant plus facile au prince de Metternich, que la Prusse forme dans le corps germanique une population à part; il n'y a pas risque actuel que l'Allemagne méridionale et catbolique soit entratnée à une semblable tendance, et l'Autriche spécialement, qui a des mœurs, des babitudes tout à fait en opposition avec la Prusse, Cette constitution ne change rien aux rapports, oux engagements diplomatiques : la confédération permanique n'en garde pas moins le droit de prendre des mesures générales, s'il y avait lieu, pour réprimer l'esprit révolutionnaire, et la Prusse s'en chargerait elle-même avec sa vigoureuse résolution. Je crois qu'il viendra un temps où le roi Frédéric-Guillaume, très-résolu, très-ferme, abandonnera ce goût de dissertations et de controverses de philosophe à philosophe, pour se convaincre que le premier devoir d'un prince est de régner réellement et de gouverner avec l'autorité suffisante,

L'acte constitutionnel a formulé, au reste, des principes dans un cercle que le roi n'abandounera jamais; je pense même que les maximes de conservation tant de fois proclamées par la confédération germanique seront respectées dons tous les actes de la cour de Berlin, et parmi ces principes les plua explicites sont ceux-ci : 1º que les états, quels qu'ils soient, dépendent, pour leur convocation, de la volonté exclusive du roi, qui peut les proroger, les réunir tous les trois ou quatre ans, ou bien à des périodes indéterminées; 2º qu'en aucuu cas, les états ne peuvent refuser les subsides indispensables, et que le budget doit être examiné sans jamais être rejeté; en un mot, qu'ils forment une partie de l'administration et non pas une branche politique de la constitution. Avec ces garanties et ces précautions, je crois qu'il n'y a pas un excessif danger dans la crise actuelle que subit la Prusse;

seulement il v a lutte. Le roi Frédéric-Guillaume aime l'Allemagne comme une mattresse chérie, il parle à ses sujets avec une tendresse affectueuse, et jamais l'esprit phitosophique et religieux ne s'est développé chez ce prince dans un plus magnifique langage : le roi le sait bien. Il est le petit-fils du grand Frédérie, une épéc est à ses eôtés, et si jamais les états voulaient faire ce que les assemblées out accompli en France en 1789, cette épèc, il la tirerait du fonrreau sans hésiter, pour ne pas amener des maux infinis sur sa maison et sa patric. Ce qui se passe donc à Berlin est un essai, une epreuve décisive, qui va montrer une fois encore si le gouvernement représentatif en dehors de l'idée révolutionnaire est une bonne ou une mauvaise machine, surtout lorsqu'il est appliqué à un peuple dont les habitudes n'y sont pas façonnées.

It y a une autre épreuve qu'il faudra subir, c'est de savoir si la Prusse, gouvernement représentatif désormais, pèsera du même poids dans la balance européenne. Ces assemblées plus ou moins sages ou turbulentes vont naturellement atténuer, affaiblir l'esprit militaire de la monarchie, et donner une nouvelle tendance à la politique prussienne. Chaque nation a ses mœurs, ses habitudes; on a vu dans les derniers débats qu'à travers des termes respectueux il y avait une volonté de résistance, et malheureusement une fois entré dans cette voie on ne s'arrête plus. Le roi Frédéric-Guillaume a survi l'imputsion de son esprit considérable, peut-être un peu cette vanité qui porte les rois à se faire les fondateurs des institutions de leurs peuples. It s'est vu entouré d'un encens parfumé et des éloges flatteurs du parti libéral ; mais en même temps il a du s'apercevoir que les partis sont ingrats, les novateurs insatiables, et qu'à travers les applaudissements il v avait des murmures, des intentions perverses; et que, pour arrêter ces tendances, il fatlait des sueurs nouvelles, des amertumes incommensurables. C'est une peine qu'il s'est imposée volontairement : mieux valait rester le petit-lits du grand Frédérie.

Frédérie.

Déja un système de calonnies commence; (es partis, toujours implacebles; vont fouilire dans la partis, toujours implacebles; vont fouilire dans la partis, toujours les hailands de longs fristin qui rappellent les souvenirs des soupers philosophiques de Frérée le Grand, ole vin coutait à granda dous; res bruits, la maherithance les propage pour culvers la force monte, féveragé dura resistante militaire. Tous ceux qui se proposent un grand eurs et doivent s'amporer une rie austre; ellé evité de faux jugament de les des des la partis, de la grande discalesce des sociétés humaingébers la grande discalesce des sociétés humaingébers à grande discalesce des sociétés humaingébers à

#### XIII

### LE PAPE PIE IX

#### ( HOUNE S'ETAT ).

Le moude cutier contemple Rome en ce moment obtemel Toutes les espérances de progrès, de literés, « ratachend à ce postificat qui commence obtemel toutes les espérances de progrès de literés, et nature les establications, et au des literés, et nature de la commence de petit cecle "mineraté et de cours public disait à la dischillationne et mart, le paper et la mostification petit cecle "mineraté et de cours public disait à la dischillationne et mart, le paper et Rome deviendarient une fois renore l'expérance de la liberté hamisier? (si sait mos sommes à la veitel d'un nouveau d'une guerre du pontificat contre la maleon de sousale, des Gueffect de des Gibbilisti ...

Cetic magnifique attitude de la pepauté n'est pas chose neuve ou étrange. Quand il fallut délivrer l'Europe du jong des Sarration, qui prit l'initiative? En pur Jouand il fallut delivrer l'en pur l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre rounée, t'unité, la sisteté de mariège, qui prit la pravie cenor? In page l'Quand il s'ajai de chasser les Turre de l'Europe, de rétablir la Grèce, de aunter l'entre de l'Europe, de rétablir la Grèce, de aunpérendiée détair le l'entrejuée, qui prit l'initiative? Ronce un pape l'Enti l est vrai que le catholiséme ett la sourcé de toute prisissen, de toute civilianien cur il contient avec lui-neues les civilianien cur il contient avec lui-neues les civilianien cur il contient avec lui-neues la civilianien cur il contient avec lui-neues la faction de la source de sour personne.

C'est à ce point de vue que la révolution francaise manqua son but. Héritière des petits marquis, des phitosophes du xvine siècle, elle se fit impie, railleuse de toute eroyance qui exalte l'âme; elle blessa le sentiment chrétien ; elle l'éteignit chez les peuples; elle souleva des tempétes sans les diriger. Si ette avait invoqué les émotions catholiques des Irlandais, des Itatiens, des Espagnols, des Polonais, des Belges, aurait-elle trouvé ces résistances qui l'ont à la fin brisée? La révolution ne fut ni chrétienne ni française; elle vécut avec les Grecs, les Romains et les philosophes. Maintenant commence une nouvelle époque, à mon avis, aussi grande pour la religion qu'elle est dangereuse pour les gouvernements; à mesure que les rois dédaignent la force religieuse, la révolution s'en empare, elle

la fait sienne, et jo prie les bommes d'État de s'arrêter par la pensée à cette nouvelle ére qui s'ouvre pour la politique.

Le souverain pontificat , dans le droit publie de l'Europe, est envisagé sous deux faces : le pape est le chef suprème de la religion sainte et respectée, et il n'est pas permis à un croyant de diseuter son infaillibitité. Co qu'il décide, e'est Dieu même qui l'a jugé en matière de foi ; ses jugements doivent être recus, comme les paroles de Pierre l'Ermite, par eo Dieu le reult! Dieu le reult! des populaires journées dos croisades. Mais en même temps, le pape est souverain temporel, chef d'État avec un royaumo italien et terrestre, soumis à la paix, à la guerre, aux grandes choses et aux petites, à l'héroisme comme à la faiblesse, au bon et au mauvais enthousiasme, à l'esprit de conservation ou de révolution, à l'humilité comme à l'amour-propre, C'est en sa qualité de souverain temporel qu'il négocie avec les gouvernements, reçoit les ambassadeurs, administre les peuples, et qu'il traite avec les cabinets. Et l'on sent que le présent article ne peut avoir pour objet que de considérer le saintpère sous ee dernier rapport. C'est Pie IX, souverain territorial do l'Italie, avec son caractère politiquo, quo jo vais étudier dans cette galerie d'hommes d'État.

Le 5 avril 1815, le sénat conservateur en France (curieuse institution de l'époquo napoléonienne) se réunit pour recevoir une communication du gouvernement. C'était après les affreux désastres de Moscou, à une époque où l'empereur avait besoin de deux éléments pour le salut de son vaste système : 1º de grandes levées d'hommes ; 2º des garanties personnelles contre le soulévement des populations qui, aprés les revers, tendaient à so séparer do la puissante unité; l'empire de Napoléon, comme celui de Charlemagne, marchait à sa décadence : la communication faite au sénat dont je viens de parler, avait pour but une immense levée, 800,000 hommes, jo crois. Mais au milieu de eetto masse de conscriptions, jetées les unes sur les autres, il y avait un décret spécial pour la création de quatre régiments de gardes d'honneur; et voiei d'aprés quelle base cette levée était organisée : le gigantesque empire s'étendait alors de Hambourg jusqu'à Romo : on y parlait vingt langues différentes avec des mœurs et des habitudes diverses. La peusée de Napoléon avait groupé tout cela dans une scule administration; or , les quatre régiments de gardes d'honneur destinés, d'après l'avis des conseillers d'État, orateurs du gouvernement, à servir de noyau à des compagnies de gardes du eorps (la vieille monarchie était toujours conice par Napoléon), devaient être composés des fils de toutes

les grandes familles ; ils no pouvaient se faire remplacer; les préfets désignaient avec arbitraire les principaux imposés, les familles les plus nobles . les plus aristocratiques et les plus ennemies même de l'empire ; et ees jeunes hommes , de dix-buit à vingt-cinq aus, devaient s'habiller, se monter à leurs frais, et tous recevaient la solde des chasseurs à cheval de la garde impériale. Par ce moyen d'ingénieuse tyrannie, l'empereur avait des soldats et des otages : des soldats, parec que tout homme bien né a du courage, de l'honneur sous le drapeau. et l'orgueil de sa naissance le fait marcher à l'ennemi ; des otages ! parce que le gouvernement réunissait ainsi sous sa main les fils de toutes les grandes familles du vaste empire : Allemands, Italiens , Belges , Hollandais , etc.; eeux-ei lui répondaient de la fidélité de leurs pères. Telle est la tendance nécessairement violente de tout gouvernement despotique. Napoléon en arrivait, avec des formes polics, à la loi des otages, comme sous la Convention nationale.

Le premier régiment de ses gardes d'honneur était singulièrement composé, et je vais en donner une idée; on trouvait, dans ses dix escadrons, des Parisiens, des Normands, race identique; des Flamands, des Belges, des Hollandais; mais avec eux se trouvaient mélés des jeunes hommes nés dans la eampagne de Rome, sous les pins mélancoliques du lee de Trasimène jusqu'à Ancône, Albano et Tivoli, ou hien les enfants nobles des anciennes légations papales, celles que défend aujourd'hui avec tant de courage Pie IX contre l'intervention autrichienne. C'était un terrible envalusseur que Napoléon , puisqu'il en avait fait des départements français. Alors le grand pape d'aujourd'hui fut désigné, tout jeune homme, pour faire partie des gardes d'honneur du département de Trasimène, et par conséquent il endossa le graeieux uniforme vert fonce, à parement et revers rouges, le shako polonais sur l'oreille, et on l'incorpora dans le premier régiment dont le dépôt, je erois, était à Versailles.

Giovanni-Maria Mastal, né à Siniagagia, dans la marche d'Anche, d'une famille noble et honora-ble, 1 e 13 mis 1702, avait alors vingt et un ans escomplis, 'd'une faille assec érère, d'une figure douce, esime; il quitat lo ciel de la belle laile, our rejoiner son rejoiners forme à la bate. Tous cet j'eunes hommes, sons les nigles de l'empire, cet j'eunes hommes, sons les nigles de l'empire, cet j'eunes hommes, sons les nigles de l'empire, et jeunes hommes, sons les nigles de l'empire, et jeunes et d'anne par de l'empire, de l'empire, de l'empire, de l'empire, de l'empire, de l'empire, de l'empire de l'empire, de l'em

rope! L'Alicmagne avait ses landwebr et ses landsturm des universités, et le vaste empire français, ses iennes gentilshommes, enfants de vieilles ou de nouvelles familles. La campagne de 1813 fut sanglante ; les gardes d'honneur ne désertérent pas un seul moment la cause qu'ils avaient juré de défendre jusqu'à la paix de 1814, époque où la dissolution de l'empire couvrit l'Europe d'immenses débris. Le jeune Giovanni Mastai revit alors son Italie, que le congrès de Vienne venait d'organiser sur des bases de morcellement et de souverainetés diverses. L'Europe, en 1814, avait été appelée à examiner une question grave, sérieuse, sur l'Italie : lui conserverait-on un caractère d'unité, un seul gouvernement? ou bien reprendrait-elle ce système de morcellement et de divisiou qui faisait sa vie, sa force, son originalité, depuis le moven age? De réceutes tentatives vers cette unité avaient été essayées depuis la révolution française, et toutes avaient échoué. Bonaparte, empereur, il est vrai, avait créé uu royaume d'Italie; mais quoique séparée de Naples déjà, cette création n'avait réellement d'unité qu'à deux points de vue, la conscription et les droits réunis; choses parfaitement odieuses aux Italiens, et qu'ils avaient secouées avec spontanéité en 1814. L'unité était dans l'administration, elle u'était pas dans les peuples. L'Italie comprenait dix nationalités diverses, tuutes pleines de haines et de jalousies les unes envers les autres; le Milanais méprisait le Vénitien, le Toscan se raillait du Romain ou du Bolonais : quel rapport avait le Génois avec le Napolitain? S'il y avait ressemblance de langage, l'idiome populaire était si divers, si mobile! Un bomme d'esprit, au congrès de Vieune, égava la gravité de l'assemblée eu comparant les diverses nations de l'Italie aux aeteurs du petit théâtre en plein vent de Poliehinelle; commeut faire vivre dans une commune famille , paillasse, arlequin, gille, pierrot, le dottore et tutti quanti? Il fallut douc renoncer à l'unité en 1814, et les antiques gouvernements retrouvérent la place historique et traditionnelle qui leur appartenait : à l'extrémité le Piémont, avec Génes et la Suvoie ; au centre le Milanais aux mains de l'Autriehe, avec Venise; puis la Tosrane, les États de l'Église, Naples, sans compter les fiefs et souverainetés particulières. L'Italic reprit son ancienne forme.

Cependant l'idée d'unité italienne utéait pointperdue; pour quelque-unes (le était à l'êtait de piet, per je pesucoup d'autres espéraient la metire en aclou. de la les tentaiters du carbonarisme qui appris usisance sous l'Empire, au temps d'oppression, lorsque l'Allemagne, l'Italie, se couvraielle, se couvraielle, se couvraielle, se couvraient sous les piets de Rapoléon. Le carbonarisme meange tout les gouvernments séparés, en invoquant ce le dest principes unté et révolution, d'on aquait cette quern signature que les gouvernments it.

Le dest principes de la gouvernment de la contrain de la contrain

C'est à ectte époque agitée que le jeune Giovanni Mastal revoyait sa chère Italie; il vint à Rume pour solliciter son entrée dans la garde noble du pape ; le métier des armes lui plaisait. La garde noble, belle institution, entoure les souverains pontifes aux jours de solennités, comme les anciens patriciens environnaient le consul quand il marchait au Capitole ; les régiments pontificaux, depuis 1814, furent presque toujours composés de soldats de Napoléon; et les beaux carabiniers des États de Rome étaient la plupart décorés, llorace Vernet a reproduit auclaues-unes de ces martiales figures, soit dans son tableau de la Confession du brigand, soit dans la reproduction des Courses de cheraux libres à la place du l'emple et au Corso, Horace Vernet ainsait les papes, le Capitole, le Vatican ; la plus belle époque de sa vie est celle qu'il passa dans la ville éternelle. Nous en sommes tous la

Giovanni Mastai eut donc suivi la corrière militaire avec gout, avec passion, si un grave événement de sa vie n'avait déterminé immédiatement sa vocation pour le service de Dieu. lei deux légendes se rattachent à cette vocation subite d'un fenne et noble officier. It est rare que lorsqu'on voit pattre comme spontanément une résolution si forte, on ne cherche pas dans les grands froissements de la vie ou dans le supernaturalisme la cause première d'un si prompt désabusement. Les uns contaient donc qu'une vive et puissante passion contrariée avait été la cause première de cette résolution; il aimait une femme qu'il ne put obtenir, et ses illusions aiusi toutes détruites, il renouça à un monde qui ne lui offrait plus que déceptions et tristesse; légende assez commune, qui platt parce qu'elle se rattache aux tendres affections, et l'on aime à la noner comme une couronne de roses, au front de tous les hommes célébres, qui ont reuonce à l'existence active des plaisirs et du sensualisme, pour se briser la tête contre un rocher, au bruit murmu-

rant des ruisseaux dans la solitude.

1.'autre légende est plus piense; le jeune officier,
à la veille d'entrer dans la garde noble, tomba ma-

lade si grièvement qu'on en désespéra autour de lui, dans sa famille ; alors alité, Giovanni fit un vœu, vœu solennel à la Madone, cette protectrice de l'Italie : s'il guérissait de la fiévre brulante qui le consumait, s'il ohtenait un peu de santé et de vie, ce serait pour se consacrer à Dieu dans l'ordre de prétrise; et la guérison miraculeuse arriva si prompte, si complète, que la main céleste apparut au jeune officier; il suspendit, comme saint Ignace, sa grande épée de chevalerie au chevet de son lit, et demanda à entrer dans un séminaire, afin de s'instruire dans les ordres sacrès. C'est une observation à faire dans l'histoire de l'Église que l'extrême tendance qu'out toujours les hommes de guerre à se vouer au clottre, sous la règle quelquefois très-sévère. Ce n'est pas seulement repentir des fautes comme an moyen âge, où l'on rachetait le péché par la pénitence ; c'est que le caractère du soldat est plein de foi, de croyanees, de chaudes et nobles passions; aprés la vie errante, aventureuse, la retraite et la solitude. Soldat on s'est accoutumé aux privations, à l'obéissance : on retrouve ces de-

voirs dans l'état de prêtre ou de religieux. Les premières études sacerdotales du jeune Mastai se firent sous le nontificat de Pie VII. Ce grand pape, si admirable de résignation, était un peu l'allié de sa famille; son long pontificat eut ses misères et ses splendeurs. Il faut se reporter, pour connaitre ses sueurs infinies, à l'époque surtout de la Restauration en 1814. Napoléou , je le rappelle, avait expulsé le pape de Rome, et des Légations converties en départements français; l'Italie, soulevée en 1814, appelait le pape de ses acciamations, et Pie VII revint à Rome, entouré de ses fidéles cardinaux Consalvi, Pacca, qui lui avaient montré tant de xèle et de dévouement durant sa captivité. A cette époque, les Autrichiens, mattres d'une grande partie de l'Italie, prétendirent à la plus large, à la plus étendue des frontières, jusqu'au point de réclamer une partie des Légations. Ils avaient pour eux la force, la conquête; le pape n'avait que le droit moral. Consalvi fut ebargé de le représenter au congrès de Vienne. Il y eut de longues discussions sur les frontières et la faculté de garnison que l'Autriebe prétendait tenir non-seulement à Ferrare, mais à Bologne même; Pie VII fut fortement soutenu par la France, et par son plénipotentiaire le prince de Talleyrand; les vicilles Légations furent restituées à Rome, avec les annexes de l'ancien pontificat. C'est à l'action diplomatique de la France que Pie VII dut de conserver l'ancien patrimoine romain. Cela explique les sympathies de Rome, à tous les temps, pour la nation qu'elle appelait la fille atuée de l'Église. Il y eut à cette époque du congrès de Vienne une série de protesta-

ne doit pas s'arrêter d'une façon absolue, parce que toutes se lient à cette maxime de le cour de flome, à à savoir : que les papes, simples usufroitiers, n'ont le droit de rien ecder. Ainsi le meme acte, qui protestait contre la faculté de garnison autrichieune à Connechio Perrare, contenti d'égaler rieserves contre la prise de pouseasion du contat et de la cicil d'Avigion par la France en 1790. Telle est flome; tous ses droits sont considérés comme éternels.

tions de la part du cardinal Consalvi auxquelles on

Une fois rentrée dans son antique patrimoine, la cour pontificale dut songer à son administration eivile et politique. A Rome , il v a tant d'amour et tant d'admiration pour le pape, que l'obéissance populaire est toujours facile. La multitude y a conservé les vieilles allures de la ville éternelle ; les Transtéverins voient dans le saint-père quelque ehose de grand, de saint, qui fait leur orgueil ; rien de plus facile que le gouvernement et l'administration de Rome ; de mémoire d'homme, il n'y a pas eu de sédition et de révolte coutre le pape. Les Légations n'out pas le méme esprit, le même caractère ; elles comptent moins de peuple, plus de commercants et de hourgeois ; la noblesse y est moins rattachée au pontificat. De là de plus grandes exigences pour demander une administration séculière ; les Légations n'offraient done pas l'obeissance saus conditions; les cités populeuses et riches, telles que Bologne, Ferrare, appelaient un gouvernement libre, un systême municipal largement organisé. Dès lors, il y cut lutte vive et profonde entre l'administration eivile et le gouvernement ecclésiastique des légats : et derrière ees tentatives se trouvait presque toujours l'Autriche, bien aise de cette agitation, parce qu'elle faisait sa force et sa prépondérance, sa nécessité auprès des Légations et des souverains pontifes : elle n'avait jamais renoncé à retrouver un jour les riebes villes qui auraient si parfaitement arrondi le royaume Lombardo-Vénitien. Je mets en dehors de ces intrigues le peuple toujours et partout dévoué au saint-pére; les nourmures venaient de la elasse hourgeoise.

Telles éxicus les difficultés du gouvernement de les VII licerque jeune officier circumi Matazi, parrent des asint-pères, entrarit dans la prédautre, per unit régarde des fonctions ceclei aintiespe pour une une des constitues de la commandation de la commandat

le pauvre et l'Église se touchent; ses plus chers enfants sont les souffreteux de Jésus-Christ. A chaque pas, à Rome, on trouve des fundations pieuses : asiles pour les pélerins et les lépreux, comme au moyen âge, asiles pour l'enfance, les vieillards, les soldats, les prêtres, les laïques, les ouvriers, et tout cela desservi gratuitement par des confréries qui vivent et meurent en sc consacrant à guérir toutes les souffrances de l'hurhanité, C'est en dirigeant cet hospiee des orphetins que le garde d'honneur de Napoléon, si hrillant naguère, apprit lo servico de Dieu ; son temps se partagenit cutre la cité de sou enfauce, Siuigaglia, et Rome ; il avait des frères plus jeunes que lui ; l'un se destinait à l'administration, l'autre à la vie des batailles, comme l'ainé lui-même avaut sa profession religieusc.

C'était le temps où l'Italie était profoudément agitée par lo carbonarisme. Il est rare, dans la marche des idées et des faits, qu'une restauration des anciennes souverainetés ne soit suivic d'une tentative violeute essayée par les nouvelles idées et les nouveaux intérêts blessés par le rétablissement de l'ancien ordre de choses. Le carbonarisme avait d'abord le hut dont j'ai parlé, l'unité de l'Italie; il espérait, à l'aide d'une certaine force populaire, renverser les obstacles des souverainetés italiennes pour aboutir à une sorte de république fédérative sous un roi ou même un président. En 1820, le carbouarisme se crut assez fort pour faire explosion ; la constitution des cortès , transportée à Naples, deviut le signal d'une grande sédition militaire; partout les soldats, comme les antiques prétoriens, imposèrent des conditions aux royautés; uno agitatiou soudaine ainsi se répandit, et le congrès do Laybach décida que ces tentatives de révolution seraient réprimées. L'Autriche se chargea de l'exécution; l'histoire a dit ce que fut la véritable résistance des Italiens ; ils s'enfuirent devant les baionnettes allemandes. De ce triste exemple, les esprits graves durent tirer deux couséquences sérieuses : 1º que la révolte bruyante n'avait d'autre résultat que celui de grandir la puissance de l'Autriche eu Italie: 2º qu'il n'y avait pas dans le caractère italien une suffisaute éuergie pour résister aux forces du cabinet de Vienne. Le meilleur moyeu était donc d'obtenir le progrès par les eoncessions émanées du gouvernement sous lequel on vivait, sans chercher à le renverser. Il n'y eut que des proscrita de plus ; un des frères de l'abbé

Mastaf fut obligé do quitter l'Italie.

Il est bou de s'aretter avec attentiou sur l'attitude que prit alors la France au milieu de ces événémeuts, parce qu'elle pourra servir à tous les temps et à tous les systèmes de diplomatie. Nous étions sous la Restauration, c'est-à-dire sous un gouvernement eu dehors des partis révolutionnaires : ceci lui créait une admirable position en diplomatie par rapport aux intérêts italiens, La France, qui ne pouvait pas empêcher l'exécution des articles du congrès de Laybach, intervint comme médiatrice; elle aida de tout son pouvoir les gouvernements de l'Italie à faire une restauration par eux-mêmes sans en appeler aux Autrichiens; aiusi pour le Piémont, elle s'opposa de toute sa force à l'entrée des troupes que la cour de Vienne dirigeait sur Turin; et quaud la révolte fut apaisée, le système français dut se créer partout des liens intimes en Italie, ce qui amoindrissait d'autant l'influeuce de l'Autriche : nous sommes aimés, elle ne l'est pas par les populations de ce noble et beau pays. Des qu'on cesse de nous craindre comme révolutionnaires, on nous chérit pour nos mœurs aimables, notre caractère si bicuveillant, spirituel, en si parfaite barmonie avec les mœurs et les habitudes faciles et joycuses de Naples, de Génes, de Milan et de Florence.

Élevé par Pie VII à la prélature, avec le titre de cononico di santa Maria di Via Lata, l'abbé Giovanni Mastal fut désigné ponr faire partie de la mission du Chiti, comme auditeur de monsignor Muzi, nommé vicaire apostolique par Pie VII. Tout ce qui se rattache à Rome prend un caractère universel; elle est véritablement le centre du monde; on n'y traite pas d'une circonscription territoriale, d'un point fixe; partout où il y a trois chrétiens réunis, l'autorité de Rome s'y étend et les protége. Je ue sache rien d'admirable commo le collége de la propagande; tous les idiomes, toutes les langues y sont parlées, tous les systèmes religieux étudiés avec la grande érudition du xvii siècle : de là partent les missions pour l'Inde, l'Amérique, jusqu'aux terres les plus éloignées, les plus inconnues. Il n'est pas une idée qui ne s'universalise à Rome, Les ordres religieux appartiennent au monde; le patrimoine intellectuel des jésuites, des dominicains, des camaldules, c'est le monde; le papo, c'est le monde; la propagande, le monde! de sorte que les idées s'agrandissent en faco du Vatican, sous la coupole de Saint-Pierre; plus de petits intérêts, plus de petites passions : colléges, institutions pieuses, tout prend l'univers pour théâtre; et comme expression de cette immense pensée, des prélats qui parlent toutes les langues, des savants qui remuent la poussière de l'antiquité pour découvrir les papyrus de Cicérou

ou de Tacite.

Au retour de cetto lointaine mission du Chili,
l'abbé Mastai trouva Pie VII, son parent et son
protecteur, desecudu dans la tombe; mais les
vertus du jeune prêtre, lo caractère persévéraut et

pieux qu'il avait montré dans sa mission, le désispèreut au choix de Léon XII (ee pape plein d'énergie), et il lui confera définitivement la prélature : à Rome , ce n'est point encore l'épiscopat , mais un acheminement vers la crosse (les prélats ont le titre de Monsiquor, ils en portent les insignes); comme il fallait un alimeut à sa charité infinie, Léou XII lui coufia ensuite la présidence du grand hospice de Saint-Michel : à lui donc toujours les orphelins, les pauvres, les souffreteux; c'est aiusi qu'il s'accoutumait à contempler toutes les douleurs du monde. Touché de tant de vertu, Léon XII eufin lui décerna l'anneau épiscopal et la erosse. Le pape veuait d'ériger Spolète en archevéché; le premier pasteur de ce nouveau siège fut monsignor Mastal, Remarquons bien que dans les États romains, on ne reconnatt nas la hiérarchie des métropolitains et des simples suffragants, qui tient plus à la circonscription territoriale qu'à l'esprit général de l'Église : archevêques et évêques se confondent devant la toute-puissance et la dictature de la papauté.

On était alors à une époque de paix et de pacification : le carbonarisme avait un peu disparu du sol de l'Italie; il y avait des mécontents, mais il n'y avait pas de rebelles. Le gouvernement de Rome s'efforcait d'améliorer son administration intérieure ; les routes étaient tracées à travers les montagnes, les marais desséchés. Absorbée dans son royaume Lombardo-Vénitien , l'Autriche s'occupait peu des Légations; la garnison de la eitadelle de Ferrare se composait d'un seul bataillon hongrois. La France avait conquis uno heureuse influence à Naples, à Turin; M. de Chateaubriand, alors ambassadeur auprès du saint-siège, pouvait paisiblement s'occuper de fouilles, d'arts, d'antiquités. A peine quelques questions accidentelles (celle des jésuites en 1828, par exemple) venaient préoccuper, compliquer les rapports de la France et de Rome ; un très-petit nombre d'exilés restaieut encore en dehors de la patrie, tous rentraient peu à peu. La Restauration était parvenue à faire repousser par les États italiens la proposition, plusieurs fois reproduite par le prince de Metternich, d'une fédération comme eu Allemagne, sous un système de diète ou de consulte. Nous avions successivement conquis toute l'influence qui appartient légitimement à la Frauce, lorsque surgit la révolution de juillet, le graud désordre européen. Ce soudain et étrango ébranlement de peuples

Ce soudain et étrango ébranlement de peuples jeta une vive et profonde émotion en Italie. Le carbonarisme endormis e réveille : des ééputés rinrent se réunir et se grouper autour du patriarche de la révolte et de la propagande, M. de Lafayette, qui embrassait les larmes aux yeux ses chers amis et frères de Modène, de Bologne. Dans ce désordre, le long et habile travail de la Restauration pour reconquérir l'influence française en Italie fut perdu ou compromis : les gouvernements légitimes étaient trop effrayés de la révolution et de la propagande, pour venir à nous. Alors se montra de nouveau l'Autriche; le système de M. de Metternich s'appliqua spécialement à exagérer les dangers de la situation, à Turin, Rome, Naples, à montrer surtout que révolutionnaires par principe, nous protégerions de tous pos efforts les réfugiés auxquels la chambre votait des subsides avec enthousiasme ; des lors, l'Italie n'avait de protection qu'à Vienne ; là seulement, les gouvernements légitimes auraient appui. A partir de 1850, malgré les efforts de nos légations , toute l'influeuce française fut perduo dans les Élats de second ordre : on nous disait toujours : « Vous étes des propagandistes , qui nous ielez sans cesse votre vicille Marseillaise, votre vicux drapeau , votre Parisienne à la face. » L'Autriche donc triompha, parco qu'elle se fit protectrice du gouvernement menacé et qu'elle offrit partout lo eoneours de sa force répressive.

La crise fut encore agrandie à Rome par la mort de Léon XII, et la nécessité immédiate d'un conelave. Il se réunit au bruit de la révolte, au moment où le carbonarisme se réveillait avec une bruvanto ardeur sur tous les points de la péninsule italique. La France révolutionnaire, sous le pitoyable ministère de M. Laffitte, dédaigna de s'occuper de si peu de chosc que l'élection d'un pape; nous n'avions ni influence, ni cardinaux ; qu'était alors un pape. lorsqu'une saturnale immonde pillait Saint-Germain l'Auxerrois et saccageait Notre-Dame? Tant est admirable la providence de Dieu, qu'il sortit de ce conelave de 1831 un des choix les plus parfaits, Grégoire XVI, pauvre moine, simple camaldule, mais d'un esprit ferme, conciliant, érudit de premier ordre, qui parlait toutes les langues savautes et antiques ; son seul défaut fut une extrême modestie, qui l'empêchait de prendre son rang et sa force parmi les cardinaux; il fut plus gouverné qu'il ne gouverna. Sorti d'un lieu si humble, il se croyait toujours le pauvre moino d'autrefois ; de sorte que beaucoup d'abus restèrent eucore; les chefs des grands ordres monastiques gardèrent trop de pouvoir : l'administration provinciale ne fut ni assez ferme, ni assez régulière; il y eut des mécontentements; la politique extérieure demeura comme autrefois aux mains du cardinal Beruetti, trop convaincu peut-être que la sureté de l'Italie dépendait de la protection de l'Autriche.

Sous Grégoire XVI, monsignor Giovanni Mastaï fut nommé évêque d'Imola, eirconstauce qui parait très-étrange à nos canouistes. Ceux-ci demanderout comment un archevêque est fait évêque par le pape, c'est-à dire, comment il descend d'un cran dans la hiérarchie. On se rappelle l'observation que déjà j'ai faite : devant l'immense autorité du pape, touto hiérarchie disparatt, la dictature crée et défait à son gré, et ces archevéques-évêques conservent le double titre hiérarchique, Grégoire XVI, en élevant monsignor Mastal au siège d'Imola, avait voulu rendre hommage à la mémoire de Pie VII, qui avait si admirablement gouverné ce diocèse: l'évêque Mastai était de la même famille : le souvenir en était cher à toute la population ; le nouveau pasteur avait des vertus chrétiennes aussi saintes, anssi exaltées. Ce fut donc une admirable administration que la sienne : à Imola, elle a laissé la plus profonde trace; la charité, la liberté, l'égalité chrétienne, saintes sœurs, purent se tenir par la main, comme un chœur de vierges. Pie VII (le général Lannes l'avait reconnu dans la première campagne d'Italie) portait une âme républicaine. Dans sa famille, qui le sait, ces traditions se conservent.

On était alors en pleine révolte dans les Légations romaines, comme à Parme, à Modene; M. de Lafayette à Paris pouvait s'applaudir d'avoir jeté le désordre en Italie, et avec ce désordre, la France avait perdu la légitime influence de sa diplomatie : nous n'avions plus aucun crédit; l'Autriche absorhait tout, et les choscs devinrent telles, que le pape appela de lui-même l'appui du cahinet de Vienne, autant dans l'intérêt de son pouvoir que dans celui de la paix publique; car les volontaires pontificaux, les papelini, troupe indisciplinée, pouvaient faire un parti sanglant aux classes movennes en révolte : l'entrée des Autrichiens dans les Légations détermina l'expédition d'Ancône (1), qui plaçait si singulièrement la France vis-à-vis du saint-aiège. Grégoire XVI s'en plaiguit, protesta avec iudignation; mais l'indicible besoin de conserver la paix de l'Église lui fit patieniment supporter cet acte de violence qui avait grandi la puissance morale de l'Autriche; elle tirait parti de tontes nos fautes, L'administration de monsignor Mastal fut si particulièrement remarquée par son zéle, sa sagesse, qu'il fut créé eardinal par Grégoire XVI, dans la promotion du 23 décembre 1839.

Cardinal! titre immense qui réveille toutes nos pentées, toutes nos émolions historiques! Dans nos annales, qu'elles furent helles les administrations de cardinaux, toutes marquées au coin d'une grande politique! A Rome, aujourd'hui encore, le litre de cardinal a gardé tous ses prestiges : ce vétement de posspre, cette barrette rouge, ces bas rouge assis, iout répand l'éde de la grandeur et de la psissance; les fortunes terrestres périssent, concleia survit à toutes les disgréese, Bonsparte montre des la completation de la constitución de la contenidad l'ecolo de la toute-polissance de l'empire français. Le cardinal Mastál vibandonou pas son cher diocete di toute-polissance de l'empire français. Le cardinal Mastál vibandonou pas son cher diocete di timba del livisti adore de tous les habitants; de d'imbas del livisti adore de tous les habitants; de d'imbas del livisti adore de tous les habitants; de d'imbas del livisti adore de tous les habitants; de d'imbas del livisti adore de tous les habitants; de pour les affaires générales de ponificie.

Parmi les cardinaux il y avait trois partis alors : 1º celui des réformes progressives dans l'admiuistration des proviuces et qui appelait une certaine participation des lalques aux droits et aux priviléges municipaux ; 2º les vieux selanti sous le cardinal Lambruschiui qui confondaient toute réforme légitime avec l'esprit de révolution ; 3° enfin les politiques traditionnels qui avaient foi en l'Autriche seule et ne se conduisaient que par ses conseils. Grégoire XVI, esprit droit et timoré, avait peur des innovations; il craignait de voir s'écrouler par sa faiblesse le vieil édifice du pontificat ; il u'était pas Autrichien , mais il n'était pas uovateur. Cet auguste vieillard était porté pour les intérêts de la France ; toute sa correspondance révélait un amour, un zele indicible pour notre Église, pour le roi qu'i était appelé à la protéger, pour la reine Marie-Amélie surtout, avec qui le pontife entretenait une correspondance attentive, Grégoire XVI avait peur du mouvement, du bruit; il passait sa vie dans l'étude, la méditation, les commentaires des livres saiuts. Le gouvernement de l'Église était placé tout à fait en dehors des progressistes; et peut-être ici vais-je étonner ceux qui considèrent l'Autriche comme la plus grande ennemie des systèmes novateurs, quand je dirai que les plaintes les plus sérienses, les plus graves contre le système d'immohilité administrative préféré par Grégoire XVI , vinrent de l'Autriche. Le cahinet de Vienne, soit qu'il voulet se créer une popularité dans les Légations, soit qu'il fut de bonne foi, conseillait d'accorder une administration laïque à Bologne, à Ferrare, et surtout de prendre un parti sur les réformes du système fioancier, graudement obéré pendant le pontificat de Pie VII.

Ce fut sur ces entrefaites que s'engagea auprès de la cour de Rome une négociation important tant au point de vue parlementaire qu'au point de vue diplomatique, s'entends parler de l'exputsion des jésuites; je dois m'arrêter un peu sur ce sujet, parce qu'il fut l'occasion la plus décisire qu'eut le

<sup>(1)</sup> Voyez l'article Sainte-Aulaire et mon livre de l'Europe depuis l'avénement de Louis-Philippe.

ministère de M. Guizot de traiter avec Romo, et l'origine de la mission du comte Rossi. Nul ne possède à un plus haut degré que M. Guizot le seus historique, nul par consequent n'a pu et dù mieux comprendre la puissance morale de la papauté sur le mouvement des esprits. Des que sur la ridiculo proposition de M. Thiers la chambre eut voté la singulière injonction de faire exécuter les lois du royaume contre les jésuites, M. Guizot s'apercut que pour ne point alarmer les consciences et pour ne pas soulever l'épiscopat dans une résistance soleunelle, le mieux était de s'adresser à ltome, la suurce et l'origine de toute autorité par rapport à l'Église; d'où vint la mission de M. Rossi. A ce moment le choix était un peu hasardé , les antécédents du négociateur ne lui étaient pas favorables, quoiqu'il se fut bien corrigé dans la société du duc de Broglie. Mais tel est l'ascendant de Rome , l'impression qu'elle produit sur nous tous, les graves méditations qu'elle inspire, que M. Rossi, à peine arrivé, mit, pour ainsi dire, sa mission aux picils du saintpère; il gagna la confiance du sacré collège, et devint le pieux organe de la France très-chrétienne. Dès lors sa mission politique réussit dans la mesure des intérêts religieux ; les jésuites, habitués à občir, ne firent aucune résistance : le pape Grégoire XVI fit de cette négociation une affaire entre le général des jésuites et les révérends pères établis en France. Tout s'exécuta dans la plus profunde résignation. La majorité de la chambre s'était révélée si petito d'intelligence! les iésuites se montrèrent soumis, spirituels, et jamais question ne fut conduite avec plus de prudence et de modération.

Le comte Rossi conquit une certaine puissance à Rome, aidé du concours de quelques prélats français, et spécialement de l'abbé d'Isoard, appelé depuis à la place d'auditeur de rote. Les dépêches du comte Rossi annoncaient chaque jour la possibilité d'une très-prochaine vacance du saint-siège : Grégoire XVI. très-avancé dans la vie, pouvait être emporté par une maladie aigué, et alors il y aurait un conclave. Dans sun dédain stunide pour les choses religieuses, le banc des philosophes de la chambre des députés avait pour ainsi dire supprimé le traitement et les fonctions du cardinalat comme une chose inutilo et une superfétation dans le hudget : un cardinal, un prince de l'Église, à quoi pouvait servir ce luxe do prélature? Ces gens-là ne voyaient pas une chose : d'abord, par les cardinaux, nous exercions aur le gouvernement de l'Église catholique une influence nécessaire chez une nation qui a une loi, un culte, un clerge; puis le gouvernement du pape n'est pas seulement ecclésiastique, il est encore politique et tient le centre de l'Italie; il peut done servir de point d'appui à une résistance contre les empiétements de l'Autriche, La France devait avoir pour elle les cours de Nantes, de Turin et de Rome, c'était un système de prépondérance politique qu'ello devait suivre et développer. Les cardinaux français étaient les instruments naturels de ce système ; ils servaient le pape, le dirigeaient dans son gouvernement : et tandis qu'on votait des subsides à tous les réfugiés de bas étage, à tous les brouillons révolutionsaires, on refusait quelques mille francs aux membres du sacré collège ! Cependant , depuis le ministère de M. Guizot, plusieurs cardinaux français avaient été nommés par le saint-père, et le roi avait douné la barrette aux trois archevéques de Lyon, de Rouen , de Bourges , et au pieux évêque la Tour d'Auvergne. Ce n'était point assez pour un conclave.

Grégoire XVI mourut le 5 juin 1816, presque subitement, et la catholicitó fut encore veuve de son pasteur suprême. Tous les cahinets mirent une grande importance à l'élection d'un nouveau pontife. Il est de règle qu'il n'y a que les puissances catholiques qui exercent à Rome dans le conclave une influence reelle ; la maison de Bourhon pour la France, l'Espagne, Naples; la maison d'Autriche avec la Bavière, le Portugal avec le Brésil, et cela s'explique : le pape, souverain do toutes les âmes, n'a et ne peut avoir de rapports réguliers qu'avec les gouvernements qui professent la foi catholique. Depuis quelques années le cerele des influences d'État s'était agrandi ; il n'y avait pas une cour qui ue mit une grande importance au choix du souverain poutife : la Russie qui désirait un apaisement des esprits en Pologne : la Prusse qui avait un bon tiers de sa population catholique; l'Angleterre pour l'Irlande qu'un mot du pape pouvait soulever ou satisfaire. Tant le principe religieux est encore fort énergique sur les ames, que du souverain pontife dépendait la paix de l'Europe! Toutes les populations étaient préoccupées. L'Autriehe n'avait qu'une faible chance pour elle, mais en s'appuyant sur l'ancien parti de Grégoire XVI, les seiunti, elle espérait obtenir un pape qui prolongeat le statu que, si apprécié par la cour de Vienne. La France, au contraire, soutenait les cardinaux amis d'une sage réforme, et par ce mot réforme il faut entendre un système en debors de toute révolution. le progrès qui donnerait une administration asgo et laïque aux Légations : il fallait corriger le gouvernement financier et municipal, dissoudre les volontaires pontificaux, apaiser le méconteutement qui entralnerait à la sédition et à la révolte, puis à l'intervention de l'Autriche. Les instructions donuces par M. Guizot à M. Rossi reposent sur cette pensée, et certainement les esprits progressifs et lihéraux doivent en teuir compte au ministre qu'ils accusen sujourd'hui de marcher avec le prince de Metternich. Marche avec le prince de Metternich, de Metternich, de Metternich, de Metternich, quel crime, d'ailleurs! Ne savent-in pas que dam se la flaire se flome, les premiers consosils de reforme pour un meilteur système administratif des 1830° C'ext pourtain avec cette connaissance des 1830° C'ext pourtain avec cette connaissance des reviews les affisiers dans la prace finançaise. Ce que review les affisiers dans la prace finançaise. Ce que ne vent pas l'autriche, c'est le triomphe du exthonisment de l'autriche de set l'autriche de l'autriche d'autriche de l'autriche de l

Pour ceux qui n'ont pas visité Rome, qui n'ont point assisté à ses pompes, à ses solennités, il n'est pas possible de se faire une idée exacte de l'émotion vive et profonde que causent la mort d'un papo et le conclave dans lequel son successeur est nommé. Dès que le cardinal camerlingue est informé de la mort du souverain pontife, il se rend au palais (ce palais est le Ouirinal) et s'approche du cercueil. Le souverain pontife y repose, vétu de blane, la téte couverte d'un voile blane; le camerlingue le soulève et d'une voix grave il s'écrie : « Peuple chrétien, le pape est mort ! » A ces mots funèbres, les glas de l'église Sainte-Marie-Majeure répondent tristement à ceux de trois cent cinquante églises de Rome. La nuit, le corps du pape défunt, revêtu de riches ornements, est placé dans un cercueil tout blanc, porté par des mules blanches, ornées et caparacounées de deuil : un cortége de moines, de prétres, de gardes, de noblesse et de peuple, un flambeau de résine à la main, précède le ecreueil; le canon tire de temps à autre jusqu'à ce qu'arrivé à la chanelle Sixtine, le corps, embaumé, soit placé sur un lit de parade, en face de la grande fresque de Michel-Ange (le Jugement dernier). La, chaque Romain, grands et peuple, vient faire sa prière et baiser les pieds du pape, froid et desséché par la mort. Le deuil dure neuf jours : ce temps passé. comme l'Église de Jésus-Christ n'est jamais veuve, on quitte les sombres habits pour se parer d'autres vétements. Après la messe du Saint-Esprit, les cardinaux s'assemblent en congrégation pour discuter et résoudre les affaires urgentes du gouvernement et préparer le conclave.

Le platis Quirinal est maintenant le séjour du concluve : l'air y mitileur, les chambles mieux disposées paur cette vie murée. Nul cardinal ne peut avoir communication aver Cestrièur; une fois en concluse, tout reste serere comme dans un cloiture. Quand il 3 y armi les cardinans une verta assex in terre de la communication de la constantial de la tion, le concluse dure peu; 21 y a moins d'instellution, le concluse dure peu; 21 y a moins d'instellugence et d'unaminité, on procéde souvest par compromis, sorte d'arbitrage. Le traisième mole est le crestune et l'accession. Il faut voir l'anaités, le tumulte du peuple qui règne au debors pendant le conclave; la foule s'agite autour du Quirinal comme les Quirites quand le Sénat était réuni dans la vicille Rome, Cette fois le conclave fut fermé le 16 juin . jour de dimanche, après la messe solennelle. Ciuquante et un cardinaux seulement y assistaient. tous des États d'Italie : les cardinaux étrangers n'avalent pu arriver encore. On se hâtait, car les Légations remusient et une révolution paraissait possible. La foule émue citait, parmi les noms gul avaient le plus de chances, les cardinaux Gixxi. Mastai, Falconieri, Soglia et Castracane: les uns dévoués aux idées stationnaires défendues par Grégoire XVI, les autres marchant au progrès comme le voulaient la France et la bourgeoisie de Rome. Tantôt la foule émue disait : « Gixxi a le plus de voix; » une heure après c'était Castracane! Enfin, incessamment agitée comme les flots du Tihre, la foule entoura le cardinal doyen, proclamant les paroles suivantes : « Notre saint-père est nommé ; c'est le cardinal Mastai, » On vit s'avancer la procession soleunelle pour l'intronisation du pontife : le pape, revêtu de ses babits d'apparat, recevait les hommages de la foule prosternée. On dut remarquer qu'il demanda d'abord l'ambassadeur de France, auquel il présenta la main et l'anneau pontifical à baiser d'une facon très-gracieuse. Le pape, qui prit le nom de Pie IX, avait à peine cinquantequatre ans ; ce qui s'était rarement vu dans les annales de l'Église : il avait, comme le cardinal Gizzi, une opinion prononcée pour les réformes, ce qui s'était moins vu encore ; car dans les conclaves on cherchait toujours les caractères les plus timides, les plus incertains. Cétait enfin un esprit jeune, vigoureux, hardi, humble même dans sa fortune; élu à peine, Pie IX écrivit une lettre touchaute à ses frères, alors à Sinigaglia,

#### « Chers frères,

«Il a piu à Dieu, qui esalte et humilie, de mètere de mon insignifiance à la digni èta plus mblime sur la terre. Que sa volonté soit faite à la sais toute l'immensité de ce faréaux et toute la faitleuse de mes moyens. Faite faire des préces viagl-suis leures. Si la ville voudi foire quetque démonstration publique à cette occasion, je rous prie, car je le désiré, et faire en soute que la toialié de la sonme destinée à ect objet tost applique à cette de la comme de la comme de la comme de la comme de comme de la comme de la comme de la comme de la comme de comme de la comme de la comme de la comme de la comme de comme de la comme del la comme de la comme d lissez pas, mais prenez plutôt pitié de votre frère qui vous donne sa bénédiction apostolique.

e P. P. M. »

Cetti eltere touclanne, bientot connec de public, eccia e plas si fembosiasme. Bis ce qui entrata le penple entiere, ce lut la déclaration oils elle annocaé de lons par le poulité - Qvill ne delle annocaé de lons par le poulité - Qvill ne sen servax, pendant toute la durée de son possificat. » Presque nots les pages Visitent laised doniner par lo népotime; pleurs nereux, créés princes de Rome, venacies toujours bablier le Vailant; ne cus seutement les possifiés avaient confance pour cen seutement les possifiés avaient confance pour cen seutement les possifiés avaient confance pour par le possifiés avaient confance pour possifiés de la confance pour les possifiés avaient confance pour possifié commença de les pour la arcc celle vivacié faislemes, si vive et l'imolgardité commença d'els ces pour lui arcc celle vivacié faislemes, si vive et l'imolgardité commença de les pour lui arcc celle vivacié faislemes, si vive et l'imolgardité commença de la cestifica de la confance de la confan

La population de Rome (et l'on pourrait dire des Légations) se compose de quatre classes distinetes : 1º les cardinaux divisés d'opinion ayant derrière eux les prélats, les clercs, les abbati ; 2º les princes, des nobles familles romaines, image du patriciat, qui se disent les représentants de l'ancien sénat ; 3º la classe bourgeoise, composée mi-partie d'avocats, de notaires, de médecins-barbiers si puissants en Italie, puis des petits commerçants boutiquiers ; 4º enfin, le bas peuple, Transtéverins, papellini, contadini dévoués qui défendent le pape parce qu'ils l'aiment, la religion parce qu'ils y eroient comme à la Madone, Ceux-là s'inquiétent peu des institutions libérales, et chaque fois que le pape les a déchatnés, la classe movenne a été obligée d'abandonner les innovations pour en revenir à la vieille foi, à la vicillo loi. Les Transtéverins, fiers do leur nom de Romains, vivent et meurent anx bords du Tibre avec le même type qu'on retrouve dans le Foyage à Brindes d'Horace.

Parmi les cardinaux il y avait partage d'avis sur la conduite future du souverain : les uns penchaient pour les réformes sous la direction du cardinal Gizzi, les autres pour le maintien du statu quo, et il fallait que Pie IX enfin se décidat; il le fit avec prudence, mais également avec fermeté, de manière à ne beurter aucune des opinions vivaces du peuple, ni à s'arrêter dans l'ornière du passé; car la convictiou profonde, personnelle, de Pie IX était qu'on ne pouvait pas laisser les Légations dans l'état actuel : que si la religion est immuable dans ses principes, tout ee qui tient au gouvernement temporel doit progresser, se développer avec le temps, les circonstances. Pie IX donc eut sa pensée de gouvernement très-arrêtée : de là , ses décrets d'amnistie, de réforme des congrégations,

l'appol des laiques dans le gouvernement de l'État. l'ammonie dans les finances et la formation même de la garde civique, qui est l'arte le plus avancé de ce au des la comment de la garde civique, qui est l'arte le plus avancé de vidence de la comment de la la l'arte le plus avancé dans ce pour qui la France ; pourquoi les partis sone-lis sur ce point d'une si granche injusée qu'il les crécules même pau reconsantire que si le pape s'avail pas tété encouragé, sontenue par le France, îl ne se serait in si largement en la France, il ne se serait in si largement en si la formation de sontenier, non-enteniente parsai une de la trovaria des soluties, non-enteniente parsai une propie de Rome, ardent ani de la vieille papatié, tonigerar dévoué aut anciennes fromules.

Je vais même plus loin, et je répète que, sauf pour la formation de la garde civique, l'Autriche a poussé le pape avec la même tendance que nons vers les améliorations du système administratif. Quant à la garde civique, l'Autriche a peur qu'avec le caractère italien, ces sortes de démonstrations militaires n'entratnent des rixes, des combats, des résistances impuissantes et noisibles. A-t-elle tort, a-t-elle raison? l'avenir le prouvera; mais constatons nn fait, e'est que nul gouvernement n'a influé d'une manière décisive sur les décisions du pape Pie IX; il a fait, il a résolu spontanement ce qu'il a désiré. L'Autriche a pu lui dire : « Prenez gardo : le caractère italien est inflammable ; des démonstrations trop bruyantes peuvent nécessiter des précautions militaires, et j'ai le royaume Lombardo-Vénitien à protéger! » La France a pu dire également : « Saint-père , ce que vons faites est trèsbien ; appuyer-vous sur la classe movenne et à vous alors un grand rôle, mais un grand rôle de médiateur et de pacificateur : craignez d'alarmer l'Autriche, et de trop soudainement agiter le caractère de votre nation. » Et en donnant ces conseils, elle a bien fait. Si d'autres puissances se sont mélées au débat, si l'Angleterre a bavardé par ses journaux, c'est à la tendance du caractère chariatan de lord Palmerston qui veut réduire la politique italienne en intrigue bruyante à la facon de ce qui se passe en Espagne.

Bans ces cirronatances a surgi l'occupation de Ferrare, question rieineux d'interprizion dipiomatique d'un article du congris de Vienne, question, plus grave accerce su polat de veu de l'interior de la comparcia de la comparcia de la condes affaires. Le prince de Betternich nit que end riadurie plus que "alteuter de cetto notice sa baste capocité d'homme d'Était op.; le bit pose ce point à ricondre i dans certains circonatance, ne vast-ilpus micro métager les capital, ne pas heutre le le pass micro métager les capital, ne pas heutre les manes violent de se force et de sen proven militaires? Tout le monde sait que les armées autrichiennes pouveat, quand étée le voudrout, inverser par le proposition de la constitution de la constitution de pois jusqu'un Calabre ; main M. de Metermela most doit reconsuires qu'il a'apparient pasa l'Autriele, puissance calablique, de heurier les forces possificales, et que le jour où Pie IX voudra prendre des moures d'accomminaction, g'ilinerit, l'effect en sera terrible sur les populations soumies à l'Auriche. L'un a la force madériele, l'autre la force mornie; voill pourquoi l'on ne doit pas su blesse maison de Soudes, les Guelles et le cilielies. Les calabres de l'autre de la constitution de maison de Soudes, les Guelles et le cilielies.

Il y a un point sur lequel on est évidemment d'accord à Paris et à Vienne comme à Rome; c'est que l'état des Légations, dans leurs rapports administratifs, avait besoin de corrections, de modifications. Pie 1X a secoué les vieux préjugés, les empiétements, les abus. M. de Metternieh ne peut le trouver mauvais ; lui-même avait conseillé de réformer, d'améliorer : que faut-il faire maintenant? Il faut empécher que l'esprit révolutionnaire ne s'empare de l'effervescence italienne, seu de paille d'un soir, qui s'est si souvent éteint à la mitrailla d'une répression étrangère! Il faut que l'Autriche conserve la liberté de ses possessions, la souveraineté absolue de ses États; mais elle ne peut prétendre à une influence exclusive à Rome, à Turin, à Naples. Le rôle de la France est aussi de protéger l'indépendance des nations intermédiaires. Elle le

fera surtout en se séparant de plus en plus de l'esprit révolutionnaire qui seul donne force et droit à l'Autriche pour une intervention armée.

Dans tout le bruit qui se fait, la presse joue un grand rôle : on dirait l'Europe en feu. l'Italie soulevée. Grace au ciel, il n'en est rien. Il faut faire la part des gesticulations méridionales. Pie IX a une immense carrière devant lui ouverte et vaste ; ereer sa dietature poutificale à Rome sur le conseil des cardinaux, grandir les droits de ses sujets, secouer l'exelusif ascendant de l'Autriche pour accepter d'elle un bon et loyal concours, comme il le recoit de la France; établir sa position centrale en Italie comme au milieu de l'univers chrétien, être le père de tous et le subordonné de personne; améliorer saus révolutions, se placer à la tête d'un noble changement diplomatique, sans se faire le chef de la propagande révolutionnaire; aider Naples et Turin à proclamer que l'Italie est une terre libre pour chaque souveraineté et pou point une fédération sous un protectoral étranger. Puis ee qui est le plus grand, le plus beau rôle, Pie IX peut préparer, sous l'ascendant de sa popularité, l'unité religieuse, et l'Europe en a besoin. Tous les systèmes tombent et se morcellent, la croix seule s'élève comme un principe de eivilisation et d'indépendance. C'est Rome qui peut invoquer l'autorité et la liberté : l'autorité, qui est la force des gouvernements ; la liberté, qui est le patrimoine des peuples et la destinée définitive des chrétiens,

FIN DE LA TROISIÈME SÉRIE DES DIPLOHATES EUROPÉENS.

25011836

## TABLE.

| PREMIERE PARTIE.                                  | Le boren Brugière de Borante                          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Sir Robert Peel (Henry John Temple)               | 319 Les comtes Czernitscheff, Benekendorff et Orloff, |
| Le comte Molé                                     |                                                       |
|                                                   | 340 Le prince Jules de Polignae 509                   |
| Le comte de Rayneral                              | 349                                                   |
|                                                   | 333                                                   |
|                                                   | 163 TROISIÈME PARTIE.                                 |
| M. de Gentz et M. Aneillon                        | 574_                                                  |
| Le comte de la Ferronnays                         | 280                                                   |
| Le prince de Liéven                               | 585 Le marquis de Normanby                            |
| Le due de Gallo, premier ministre de Naples       | 101 Le due de Mortemart                               |
| Le due de Broglie                                 | Le baron de Thugut et le comte de Stadion, minis-     |
| M. Martinez de la Bosa                            | and tres autrichiens                                  |
|                                                   | M. de Nartignne                                       |
| DEUXIÈME PARTIE.                                  | Le rei Léopold, homme d'État et diplomate 564         |
| DECKIEME PARTIE.                                  | H. B. Maret, due de Bassano                           |
|                                                   | Lo comte d'Aberdeen                                   |
| Lord vicomte Palmerston                           |                                                       |
|                                                   | 429 Les comtes Charles-Frédérie et Gustave de Laven-  |
| Les deux barous de Humboldt (Guillanme et Alex.). | 440 hielm, diplometes suédois                         |
| Le due Élie Decares                               |                                                       |
| Le cardinal Pacca                                 | 460 Le marquis de Palmella 612                        |
| Le comte Joseph de Villèle                        | 469 Le roi de Prusse Frédéric-Guillanme IV, eu point  |
| Les comtes Kolowrat, Appony, Fiquelmont et Munch  | de vnc d'homme d'État et de diplomate 618             |
|                                                   | 477 Le pape Pie IV, homme d'État 624                  |

FIN DE LA TABLE.

## COLLECTION DES GRANDS ÉCRIVAINS

DU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.

65 Vol. grand in 8' à denx colonnes, papier vélin, caractères neufs.

#### HISTOIRE

# RÉVOLUTION FRANÇAISE

Par A. THIERS,

paries provident de recreil des municipes nargière de la rân

des dipuis et de l'écolumn française :

Noncelle édition, condorme à celle couragie et augmentes p

Fautaire.

2 VOLUMES.

QUVRES COMPLÉTES

### GEORGE SAND.

6 sorrar

OKEN RIN COMPLETED

### VICTOR HUGO

Nonveile Edition.

9 SOL. 37 DENI . Brans da portrait de l'autour, grand sur anier, et d'au grand

nambre de signeties sur bala dessiares per Mades.

## DE LAWENNAIS.

DELIBES COMPLETES

DE H. DE BALZAC.

9 contage.

OEUVRES COMPLETES

### D'ALEXANDES DIMAS.

II votemes

CRETRES COMPLÉTES

## DE LAMARTINE,

ET L'ELSTEIRS DES CIRCESIAS 2 volumes.

es de 8 belles generors sur bois, et du partrait de l'anteue grout sur arier, plan et cartes.

## de weterre.

S-april de l'Emphas, professer à bolante de l'ellege expel de Bran elle de le metan bolances des problem de retaille

4 5001 815

OEUVRES

### DE BENTHAM.

3 1011 ME

GEUVRES

## DE COVERS.

----

HISTOIRE

## DE FRANCE

PAR BIGNON.

5 tolcon

j



